

# MYTHOLOGIE

ЕТ

# LESFABLES

# EXPLIQUEES PAR L'HISTOIRE

Par M. l'Abbé BANIER de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres.

TOME TROISIEME.



## A PARIS,

Chez BRIASSON, Libraire, rue S. Jacques, à la Science.

M DCC XL.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU RQL





# TABLE

#### DES LIVRES ET DES CHAPITRES

Qui composent ce troisiéme Volume.

#### AVANT-PROPOS.

page 1

## PREMIERE PARTIE.

Qui contient l'Histoire des temps fabuleux.

#### LIVRE PREMIER.

| Préliminaires de l'Histoire de la Gréce.                                                        | Ibidem.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CHAPITRE I. De la Chronologie des anciens Grecs.                                                | 6        |
| CHAP. II. Durée des tems Héroïques.                                                             | 10       |
| CHAP. III. L'Etat de l'ancienne Gréce.                                                          | 13       |
| CHAP. IV. Histoire des premiers Habitans de la Gréce.                                           | 14       |
| CHAP. V. Histoire des premiers Royaumes fondés dans                                             | la Gréce |
| par les Colonies qui y arriverent.                                                              | 21       |
| ARTICLE I. Le Royaume d'Argos, fondé par Inachus                                                | . 22     |
| ART. II. Le Royaume de Sicyone, fondé par Egialée<br>ART. III. Arrivé: de Danaüs dans la Gréce. | . 23     |
|                                                                                                 | 27       |
| ART. IV. Le Déluge d'Ogygés.                                                                    | 32       |
| ART. V. Le Royaume d'Athénes, fondé par Cécrops.                                                | 36       |
| ART. VI. Arrivée de Deucalion dans la Gréce.                                                    | 41       |
| ART. VII. Déluge de Deucalion.                                                                  | 42       |
| ART. VIII. La Postérité de Deucalion.                                                           |          |

| ij                                                                                                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CHAP, VI. Arrivée de Lelex dans la Grèce.<br>CHAP. VII. & VIII. Colonie de Cadmus établie dans la | 61<br>Gréce. |
|                                                                                                   | 62           |
| CHAP. IX. Arrivée de Pélops dans la Gréce.                                                        | 82           |
| LIVRE II.                                                                                         |              |
| Des Héros.                                                                                        | 85           |
| CHAP. I. Origine du nom de Héros, & quelle étoit la                                               | nature       |
| du Culte qu'on rendoit à ceux qui l'avoient mérité.                                               | 86           |
| CHAP. II. En quel temps & de quelle manière s'introduis                                           | t dans       |
| La Gréce l'usage d'honorer les Héros.                                                             | 89           |
| CHAP. 111. Noms des Héros & des Héroïnes honorés d                                                | ans la       |
| Gréce,                                                                                            | 91           |
| CHAP. IV. Histoire de Persée, d'Androméde, des Gorgones                                           |              |
|                                                                                                   | 96           |
| CHAP. V. Explication de la Fable de Méduse & des Gor                                              |              |
| ,                                                                                                 | 98           |
| CHAP. VI. Histoire de Bellérophon.                                                                | 125.         |
| CHAP. VII. Où l'on recherche en quel temps ont vêcu B                                             |              |
| phon & Persee.                                                                                    | 135          |
| CHAP. VIII. Histoire des deux Minos, & de la Guerre d                                             |              |
| nier contre les Athéniens, & les avantures du Minotaur                                            |              |
| Dedale, de Thésee, &c.                                                                            | 139          |
| CHAP. IX. Histoire de Phédre & d'Hippolite.                                                       | 170          |
| CHAP. X. Histoire de Dédale & du L'abyrinthe de Créte.                                            | 173          |
| CHAP. XI. La Guerre des Centaures & des Lapithes :                                                |              |
| & Pirithous.                                                                                      | 179          |
| CHAP. XII. Où l'on examine si Chiron fit un Kalendrie                                             |              |
| les Argonautes.                                                                                   | 194          |
| CHAP. XIII. Suite de l'Histoire de Pirithous.                                                     | 196          |

#### LIVRE III.

Histoire des Argonaures, & de la conquête de la Toison d'or.

|                                                     | 11)        |
|-----------------------------------------------------|------------|
| CHAP. I. Navigation des Argonautes jusqu'à la       | Colchide.  |
| CILLE IX C                                          | 225        |
| CHAP. II. Ce qui arriva aux Argonautes dans la      | Colchide.  |
|                                                     | 233        |
| CHAP. III. Retour des Argonautes dans la Gréce.     | 238        |
| CHAP. IV. Epoque de cet événement.                  | 248        |
| CHAP. V. Suite des avantures de Jason & de Médée.   | 253        |
| CHAP. VI. Histoire d'Hercule.                       | 264        |
| CHAP. VII. Histoire abrégée des Successeurs d'Hercu | le jusqu'à |
| leur établissement dans le Péléponnese.             | 312        |
| CHAP. VIII. Suite de l'Histoire de Thésee.          | 315        |
| CHAP. IX. Histoire de Castor & de Pollux.           | 331        |
| CHAP. X. Histoire d'Orphée.                         | 339        |
| CHAP. XI. Histoire de Calais & Zethès.              | 349        |
|                                                     | 717        |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             |            |
| LIVRE IV.                                           |            |

| Histoire | de | la | Chasse  | de | Calydon,<br>Thébes. | o | des | deux |
|----------|----|----|---------|----|---------------------|---|-----|------|
| -        |    |    | Guerres | de | Thébes.             |   |     |      |

| CHAP. I. Histoire de la Chasse de Calydon, & de la Gi<br>laquelle elle donna occasion. | uerre d<br>351 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CHAP. II. Histoire des deux Guerres de Thébes, d'Oedip                                 | e, du          |
| Sphinx , &c.                                                                           | 361            |
| CHAP. III. Histoire particulière des Chefs de ces Guerres.                             | 375            |
| Histoire d'Amphiaraus.                                                                 | 375<br>ibid.   |
| Histoire d'Adraste.                                                                    | 379            |
| Histoire d'Antigone.                                                                   | 381            |
| Histoire de Capanée.                                                                   | 382            |
| Tiréfias,                                                                              | 384            |
| 9                                                                                      | ) . I          |

## LIVRE V.

| Histoire | de  | la   | Guerre    | de   | Troye, & | de | ceux qui y |                    |
|----------|-----|------|-----------|------|----------|----|------------|--------------------|
| CHAP, I  | Or. | igin | ne de cet | te ( | Guerre.  |    |            | 38 <b>7</b><br>389 |

| CHAP. III. De la Guerre qui suivit cet enlevement.                              | 396        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CHAP, IV. Histoire du siège de Troye.                                           | 401        |
| CHAP. V. Fatalités attachées à la Ville de Troye.                               | 406        |
| CHAP. VI. De la derniere année du siège, & de la p                              | rife de la |
| Ville                                                                           | 412        |
| CHAP. VII. Epoque de la prise de Troye, avec l'Histoir                          | e de cette |
| V:lle                                                                           |            |
| ART. I. Epoque de la prise de Troye.                                            | 426        |
| ART. I. Epoque de la prise de Troye.<br>ART. II. Histoire de la Ville de Troye. | 428        |
|                                                                                 |            |
| LIVRE VI.                                                                       |            |
| Qui contient l'Histoire particuliere des Chefs de l'As                          | mée        |
| des Grecs, & de celle des Troyens.                                              |            |
| CHAP. I. Histoire d'Agamemnon & de sa famille.                                  | 432        |
| CHAP. II. Histoire d' Laque , de Pélée , d' Achille & de Ti                     | hétis.446  |
| CHAP. III. Histoire des deux Ajax.                                              | 457        |
| CHAP. IV. Histoire de Dioméde.                                                  | 462        |
| CHAP. V. Histoire d'Ulysse.                                                     | 465        |
| CHAP. VI. Histoire d'Antenor & d'Enee.                                          | 481        |
| CHAP. VII. Histoire de Memnon.                                                  | 496        |
| CHAP. VIII. Histoire d'Eurypile.                                                | 507        |
| CHAP, IX. Histoire de Laocoon.                                                  | 510        |
| CHAP. X. Histoire de Paris , d' Hélene , de Ménélas , &                         | d'Oenone.  |
|                                                                                 | 512        |
| CHAP.XI. Histoire de Protésilas, de Calchas, & de Phile                         | ctete.519  |
| CHAP. XII. Histoire d'Idomenée & de Mérion.                                     | 524        |

CHAP. II. Véritable cause de l'enlevement d'Helene.

#### SECONDE PARTIE. LIVRE VII.

Explication de quelques Fables particulières qui se rencontrent dans les Mythologues. 528

393

| CHAP. I. Histoire de Térée, de Pandion, de Progné, d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e Philo-                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| mèle, des filles de Pandarée, & de celles d'Erechthée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 529                                                                  |
| CHAP. II. Histoire de Lycaon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 534                                                                  |
| CHAP. III. Histoire de Narcisse, d'Echo, de Pyrame & d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e Thisbe.                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 536                                                                  |
| CHAP. Histoire des Pygmées & de Pygas leur Reine ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
| combats avec les Grues & les Perdrix ; & où l'on exi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mine ce                                                              |
| que c'étoient que les Pygmées dont parle le Prophéte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |
| 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 539                                                                  |
| CHAP. VI. Histoire de Ceyx & d'Alcyone, de Philammon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A Au-                                                                |
| tolycus, de Kionė, & de Thamiras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| CHAP, VII. Histoire d'Orion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550                                                                  |
| CHAP. VIII. Explication des Fables de Biblis & de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 554                                                                  |
| d'Iphis & de Janthé, d'Anaxarete, d'Arion, &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
| CHAP. IX. Suite des Fables du même Ovide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 559                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 564                                                                  |
| CAAP. X. Des Fables recueillies par Conon, & par A<br>Liberalis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 571                                                                  |
| CHAP, XI. Fables tirées d'Hygin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 572                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,-                                                                  |
| LIVRE VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| LIVRE VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| LIVRE VIII. Des Jeux des Grocs & des Romains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 577                                                                  |
| LIVRE VIII.  Des Jeux des Grees & des Romains.  CHAP. 1. Mosifs de l'inflitution de ces Jeux, & de leurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 577<br>différen-                                                     |
| LIVRE VIII.  Des Jeux des Grees & des Romains.  CHAP. 1. Mostfs de l'inflitution de ces Jeux, & de leurs tes esfèces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 577<br>différen-<br>581                                              |
| LIVRE VIII.  Des Jeux des Grees & des Romains.  CHAP. I. Motifs de l'inflitution de ces Jeux, & de leurs tes effects.  CHAP. II. Des Inflituteurs de ces Jeux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 577<br>différen-<br>581<br>582                                       |
| LIVRE VIII.  Des Jeux des Grees & des Romains.  CHAP. 1. Mostfs de l'inflitution de ces Jeux, & de leurs tes esfèces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 577<br>differen-<br>581<br>582<br>naflique.                          |
| LIVRE VIII.  Des Jeux des Grecs & des Romains, CHAP. I. Mosifs de l'inflitution de ces Jeux, & de leurs tet effect. CHAP. II. Des Inflituteurs de ces Jeux. CHAP. III. Où l'on explique ce que c'étôit que la Gym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 577<br>différen-<br>581<br>582<br>naflique.<br>585                   |
| LIVRE VIII.  Des Jeux des Grees & des Romains.  CHAP. I. Mosifs de l'inflitution de ces Jeux, & de leurs tes esfeces.  CHAP. II. Des Inflituteurs de ces Jeux.  CHAP. III. Où l'on explique ce que c'étôit que la Gym.  CHAP. IV. Des lieux deflinés à la célébration des Jeux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 577<br>differen-<br>581<br>582<br>naflique.<br>585                   |
| LIVRE VIII.  Des Jeux des Grecs & des Romains. CHAP. I. Monifs de l'inflitution de ces Jeux, & de leurs tes effectes. CHAP. III. Des Inflituteurs de ces Jeux. CHAP. III. Où l'on explique ce que c'étôit que la Gymn. CHAP. IV. Des lieux deflinés à la célébration des Jeux Villes principales qui en donnoient les repréfentations.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 577<br>differen-<br>581<br>582<br>naflique.<br>585<br>, & des        |
| LIVRE VIII.  Des Jeux des Grees & des Romains. CHAP. I. Mosifs de l'inflitution de ces Jeux, & de leurs tes esfèces. CHAP. II. Des Inflituteurs de ces Jeux. CHAP. III. Où l'on explique ce que c'était que la Gym CHAP. IV. Des lieux deflinés à la célébration des Jeux Villes principales qui en donnoient les représentations. CHAP. V. Des Jeux Olympiques.                                                                                                                                                                                                                                                            | 577 differen- 581 582 naflique. 585 , & des 589 592                  |
| LIVRE VIII.  Des Jeux des Grecs & des Romains. CHAP. I. Monifs de l'inflintion de ces Jeux, & de leurs tes effects. CHAF. III. Des Inflituteurs de ces Jeux. CHAF. III. Oh fon explique ce que c'étôis que la Gym CHAP. IV. Des lieux deflinés à la célébration des Jeux Villes principales qui en donnoient les repréfentations. CHAP. V. Des Jeux Dympiques. CHAP. V. Des Jeux Philiques.                                                                                                                                                                                                                                 | \$777 differen- \$81 \$82 naflique, \$85 \$0 des \$89 \$592 \$599    |
| LIVRE VIII.  Des Jeux des Grecs & des Romains, CHAP. I. Mosifs de l'inflitution de ces Jeux, & de leurs tes éfféces. CHAP. III. Des Inflituteurs de ces Jeux. CHAP. III. Die l'on explique ce que c'étâit que la Gym. CHAP. IV. Des lieux deflinés à la célébration des Jeux Villes principales qui en donnoient les représentations. CHAP. V. Des Jeux Olympiques. CHAP. VI. Des Jeux Pythiques. CHAP. VII. Des Jeux Pythiques. CHAP. VII. Des Jeux Pythiques.                                                                                                                                                             | 577 différen- 581 582 paflique. 585 0 des 589 592 599 602            |
| LIVRE VIII.  Des Jeux des Grecs & des Romains. CHAP. I. Monifs de l'inflitution de ces Jeux, & de leurs tes effects. CHAP. III. Des Inflituteurs de ces Jeux. CHAP. III. Où l'on explique ce que c'étôit que la Gym CHAP. IV. Des lieux definés à la célébration des Jeux Villes principales qui en donnoient les repréfentations. CHAP. V. Des Jeux Olympiques. CHAP. VI. Des Jeux Phiniques. CHAP. VII. Des Jeux Phiniques. CHAP. VIII. Des Jeux Phiniques. CHAP. VIII. Des Jeux Phiniques.                                                                                                                               | 577 differen- 581 582 nastique. 585 0 des 589 592 599 602 604        |
| LIVRE VIII.  Des Jeux des Grecs & des Romains. CHAP. I. Monifs de l'inflitution de ces Jeux, & de leurs ites épléces. CHAP. III. Des Inflituteurs de ces Jeux. CHAP. III. D'e l'on explique ce que c'étôis que la Gym. CHAP. IV. Des lieux deflinés à la célibration des Jeux Villes principales qui en donnoiem les repréfentations. CHAP. V. Des Jeux Olympiques. CHAP. VII. Des Jeux Mémiens. CHAP. VIII. Des Jeux Mémiens. CHAP. VIII. Des Jeux Hibmiques. CHAP. VIII. Des Jeux Piensiques. CHAP. N. Des Jeux Noemiques des Prix proposes pour                                                                          | 577 differen- 581 582 naflique. 585 , & des 589 592 599 604 les Poë- |
| LIVRE VIII.  Des Jeux des Grecs & des Romains. CHAP. 1. Montfs del Inflitution de ces Jeux, & de leurs tes effectes. CHAP. III. Des Inflitutiens de ces Jeux. CHAP. III. D's fon explique ce que c'était que la Gym. CHAP. IV. Des lieux defiinés à la célébration des Jeux. Villes principales qui en donnoient les représentations. CHAP. V. Des Jeux Olympiques. CHAP. VII. Des Jeux Pintiques. CHAP. VII. Des Jeux Bindiques. | 5777 differen- 581 582 naflique. 585 604 602 604 les Poe-            |
| LIVRE VIII.  Des Jeux des Grecs & des Romains. CHAP. I. Monifs de l'inflitution de ces Jeux, & de leurs ites épléces. CHAP. III. Des Inflituteurs de ces Jeux. CHAP. III. D'e l'on explique ce que c'étôis que la Gym. CHAP. IV. Des lieux deflinés à la célibration des Jeux Villes principales qui en donnoiem les repréfentations. CHAP. V. Des Jeux Olympiques. CHAP. VII. Des Jeux Mémiens. CHAP. VIII. Des Jeux Mémiens. CHAP. VIII. Des Jeux Hibmiques. CHAP. VIII. Des Jeux Piensiques. CHAP. N. Des Jeux Noemiques des Prix proposes pour                                                                          | 5777 differen- 581 582 naflique. 585 604 602 604 les Poe-            |

| :                                              |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Les Jeux d'Auguste.                            | 612     |
| Des Jeux Capitolins.                           | Ibid.   |
| Les Jeux de Cérès.                             | 613     |
| Les Jeux Actiaques.                            | 614     |
| Des Jeux Agonaux & des Jeux Astyces.           | Ibid.   |
| Des Jeux célébres dans les Camps.              | . 615   |
| Des Jeux de Castor & Pollux.                   | Ibid.   |
| Des Jeux Megalésiens, célébrés en l'honneur de |         |
| autres grands Dieux.                           | 616     |
| D. T. Thurst                                   | 617     |
| Des Jeux Floraux.                              | 618     |
| CHAP. XI. De quelques autres Jeux.             | 619     |
| Des Jeux du Cirque.                            |         |
| Des Jeux des Carrefours, ou Compitales, & de   | Kan Kan |

# Fin de la Table.

Page 16. ligne 15, oh elle elli ha laus terine. 18/19. 0. dette Met ell. page, 13. lig. 15, page Corleux, 16/1920 (Colleux, 3-13), 1.5, 7, 0. no nomme. 16/10 on nomma. 3-13. l. 1.5, note le mot reise ol passers, mais on peut dire, 3-0. l. 1.6, 116 not Habitana de Aprile le mot reise ol passers, mais on peut dire, 3-0. l. 1.6, 116 not Habitana de Aprile le mot reise ol passers, 116 note le mot reise ol passers ol passers, 116 note le mot reise ol passers, 116 note le mot reise ol passers ol pa

\* Avertiffe-

\* On prie k Lecteur de remanquer que les Tables Généalogiques qu'on a resporrées ne conviennen pas troipurs avec les générations de létros dans la Texte et mais cet Tables ne font pas de l'Aueux, qui n a rien voulus ychanger. Ainfan ne doir pas regerate comme une contradélion qu'on ai dir à la page 4°, que Commo toil ha ve à Neptune l'avoir rendu immortel, puifque cet doux traditions évoient épalement reduit you concolière de mem qu'edques autres contralétions systèmens.

LA MYTHOLOGIE



# LA MYTHOLOGIE

ET

# LES FABLES

EXPLIQUE'ES PAR L'HISTOIRE.

#### AVANT PROPOS.



PRES avoir rapporté dans les deux Volumes précédens l'Hifoite des Dieux que le Paganifme adoroir, & expliqué les Fables dont on l'avoir tembellie, je dois dans ce Volume parler des Heros ou des Demi-Dieux, pour lefquels la fuperfition avoir austi établi un culter religieux, quoique fub-

ordonné à celui des Dieux; & comme, selon Herodote, les Egyptiens ne connoissoirent point de Heros ni de demi-Dieux, & par conséquent n'avoient aucun culte qui les regardât, & que l'Heroisme est proprement né dans la Grece; c'est dans son Histoire qu'il en faut chercher l'origine:

Tome III.

#### La Myshologie & les Fables

Mais avant que de passer plus avant, il faut se rappeller la célebre division que faisoir Varron des anciens temps, & que Censorin nous a conservée, car nous n'avons plus l'Ouvrage dans lequel ce scavant Romain l'avoit inserée. « On (1) De Die " doit, dit Censorin (1), distinguer trois temps dans l'Histoi-Nat. c. 15. » re ancienne. Le premier renfermoit ce qui s'étoit passé de-» puis le commencement du monde, jusqu'au premier Dé-. luge, & ce temps s'appelle le temps caché ou inconnu, - a Antor. Le second contenoit ce qui étoit arrivé depuis ce

. Déluge jusqu'aux Olympiades; & comme il s'y trouve une » infinité de fables, il a été nommé fabuleux, auvixon. Enfin » le temps qui s'étoit écoulé depuis les Olympiades, étant » plus connu & plus certain, a été nommé historique, ispi-= xòr (a).

Pour faire mieux entendre cette division, je dois y joindre quelques réflexions. La premiere, que par ce premier Déluge dont parloit Varron, les Grecs entendoient celui qui étoit arrivé sous Ogygès, car ils ne connoissoient rien de plus ancien dans leur Hiftoire que le regne de ce Prince. La seconde, que comme l'Histoire des Dieux regardoit les temps inconnus, celle des Heros ou des Demi-Dieux appartenoit aux temps fabuleux, qui par cette raison étoient aussi nommés les temps héroiques. La troisième, que j'avois déja faite dans la Préface de cet Ouvrage, est que cette division ne regardoit que la Grece, l'Asie ayant eu des Rois, des Monarchies établies, & une histoire suivie dans les temps que les Grecs nommoient inconnus, & n'avoient pas même encore l'usage des Lettres. On m'a objecté, que pour donner quelque vraisemblance à cette réflexion, j'aurois dû prouver que Varron ignoroit les Antiquités des Peuples de l'Asie; mais le fait est prouvé par la simple exposition, & il ne faut que ce Dilemme pour le démontrer. Ou Varron connoissoit ces An-

<sup>(</sup>a) Parro tria diferimina semporum effe in illo muita fabulafa referantur, partusis tradit, primutu ab hominum principio ad numinatur. Terium a prima Olympiada cacaciffium prierum quad proprier ignorumtium ocatur a bobo Secundam à catacif pui o ggla versi bifurits contineutur. Conf. priore ad Olympiedem primam , qued , quis loc cit.

Expliquées par l'Histoire.

tiquirés, ou il les ignoroit; s'il les ignoroit, j'ai eu raifon de dire que la divítion ne regardoit que la Grece; s'il les connoissont, il n'auroit pas pu appeller en général temps inconaus, ceur qui ne l'étoient pas pour les Assaiques.

On voir par ce que je viens de dire que ce qui me reste à parcourir dans cette Mythologie, font les temps héroïques ou fabuleux. Ici par conséquent disparoît ce temps ténébreux pendant lequel avoient vécu les Dieux, & se présente en même-temps une nouvelle carriere, moins difficile à remplir, & plus amusante que la précedente. Ce n'est pas qu'il ne s'y trouve des fables à chaque pas; mais elles font moins abfurdes, & plus aifées à ramener à un fens raisonnable, que celles dont on avoit cru devoir orner l'Histoire des Dieux. Il fort de ce temps tout fabuleux qu'il est, je ne sçais quelle lueur historique qui sert à en développer les fictions. Ici, ce sont des tombeaux qui rappellent par des traditions suivies le souvenir des grands-hommes dont ils renferment les cendres. Là, c'est un monument heroïque, où des cérémonies annuelles remettent devant les yeux l'Histoire de celui en l'honneur de qui il avoit été élevé. Quelquefois enfin, ce sont des Jeux célebrés dans des temps marqués, & institués la plûpart par ces mêmes Heros, qui en éternisent la mémoire. Par cela même j'ai eu plus de secours pour cette detnicre Partie de mon Ouvrage : aussi ce troisiéme Volume contiendra-t-il plus d'histoire, & moins de discussions que les deux autres.

Pour y garder quelque ordre, je le divise en deux Parties: la premiere contiendra tout ce qui regarde l'Histoire Grecque pendant les temps fabuleux jusqua ne roour des Heraclides; & je rensermerai dans la feconde, l'explication de celles des fables qui fout comme isoldes; & ne tennente point aux événemens dont jaurai parlé: observant toutefois de métendre moins sur celles qu'Ovide a rassemblées dans ses Métendre moins sur celles qu'Ovide a rassemblées dans ses Métendre moins fur celles qu'Ovide, que sur celles qui se trouvent dans Hygin, dans Antoninus Liberalis, dans Conon, dans Paleplate, & dans qu'eques autres Mythologues.





# PREMIERE PARTIE-

Qui contient l'Histoire des temps fabuleux.



VANT que d'entrer dans le détail de cette Hiftoire, je dois traiter quelques questions préliminaires qui serviront à la faire entendre.

#### Kankankankankankankankankankankan

## LIVRE PREMIER.

Préliminaires de l'Histoire de la Grece.

TEX MINK & d'abord, 1º, quelle étoit la Chronologie des anciens Grecs, & quelle étoit leur maniere de calculer les années. 2º. Combien ont duré les temps héroiques. 3º. L'état de l'ancienne Grece. 4º. L'Hifoire de leurs premiers habitans & de leur maniere de vivre. 5º. Celle des Colonies qui vintent s'établir avec eux, & en quel temps elles yarriverent.

Qu'on ne s'imagine pas, au reste, que cette partie de l'Histoire Grecque, pour être tirée d'un temps si éloigné, soit peu amusante, ou peu instructive; car premierement on est

ordinairement curieux de connoître l'origine d'un Peuple qui a joué un grand rôle dans le monde, & qu'on a vû après les plus foibles commencemens, s'accroître peu à peu, former plusieurs Monarchies, & se rendre sur - tout illustre en cultivant les Sciences & les Arts, & porter la Poësse & l'Eloquence, l'Architecture & la Sculpture au plus haut point de perfection où elles puissent aller; & nous avoir laissé dans tous ces genres des modeles inimitables. Secondement, c'est dans cette partie de leur Histoire qu'on voit les Grecs paffer de l'état de barbarie où ils étoient plongés , à une vie plus fociable, & abandonner les cavernes, le creux des arbres . & les autres lieux fauvages qui leur servoient de tetraite, pour venir habiter sous la conduite de quelqu'un d'eux. un peu moins groffier que les autres, d'abord fous des cabanes, puis dans des bourgs & dans des villages. Troisiémement, c'est dans ce même espace de temps qu'arriverent dans la Grece differentes colonies de Peuples civilifés, qui y porterent les Arts & les Sciences, des Loix & un culte religieux; y fonderent des villes, où ils raffemblerent ceux qui étoient encore épats dans les campagnes, & y formerent differens Royaumes.

Viennent enfuite, mais toujouts dans le même intervalle, ces Heros célebres, Perfée, Bellerophon, Hercule; Thelée, Caftor & Pollux, Ajax, Achille, & tant d'autres, dont les actions immortelles ont éét tant chantées pat les Poètes, & fouvent perféenées fur les Théâtres. Enfin c'eft dans ces mêmes temps héroïques que furent inflitués, & fouvent par les Heros mêmes, ces Jeux qui ont rendu la Grece fi celebre; Jeux confacrés par la Religion, & dont les plus grands Poètes se foin fait honneur de célebrer ceux qui y avoient remporté quelque victoire. Felle eft en abregé l'histoire de ces temps fabuleux dont je dois dans ce volume expliquer les diférentes parties, leux donner une jusé feendue, en expliquer les fables, de maniere qu'elles laissent aux Heros dont elles ont désigue l'histoire, à force de l'embellir, la juste part qu'ils ont eu à la gloite qui les a immortalisés.

#### CHAPITRE L

#### De la Chronologie des anciens Grees.

TL ne faut pas s'imaginer que les anciens Grecs eussent une maniere bien sûre de compter les années, puisqu'ils manquoient d'une connoissance essentielle à une bonne Chronologie, pour laquelle la connoissance du Ciel & de ses révolutions est absolument nécessaire : c'est cette connoissance qui met en état d'établir des périodes & des Cycles qui servent à fixer les années à des époques certaines. Ils y parvinrent néanmoins, mais fort tard, par le commerce qu'ils eurent avec les Egyptiens, & quelques Peuples de l'Asie, dont la Chronologie avoit des fondemens certains. Cependant comme les Peuples les plus barbares, ont toujours eu quelque maniere de calculer les années, ne fût-ce qu'avec quelques nœuds qu'on faisoit à des cordes, comme les Peruviens; les premiers Grecs avoient aussi leur sorte de Chronologie, moins sûre à la vérité que la Chronologie Technique dont on se sert depuis plusieurs siécles, mais beaucoup moins grossiere cependant que celles des Peuples que je viens de nommer, qui dans le fond n'a peut-être paru telle aux Espagnols que parce qu'ils n'en connoissoient pas le mystere.

Les Grees comproient donc leurs années, ou par le moyen des differens Jeurs, qu'ils célébroient à des temps marqués, tels que les jeux Pythiens, les Jeux Olympiques, ceux de l'Islime, &c. ou par le Sacerdoce des Prêtresses d'Argos, ou par les Regness mais plus généralement encore, par les gé-

nérations.

Les Sçavans difiquent beaucoup für la durée de chaque générations ; quelques-uns même les font durer jufquà 70. ans: mais le plus grand nombre les refferrent entre l'efpace de 27. 8. de 33, ans. Herodote les met à 33, ans chacune, ou 3, pour 100. ans. & Ceft à 16 nn fentiment, qui eft le plus généralement suivi, que je me conformerai dans la suite.

Pour les Regnes, comme ils ne sont pas ordinairement si longs que les générations, on peut les fixer de 22, à 25, ans l'un dans l'autre, quoique quelques Auteurs, entre autres M. Newton, leur donnent moins de durée.

J'établirai les Epoques les plus considerables de cet espace de temps, les premieres, par l'arrivée des Colonies dans la Grece, & les autres par les générations. Cependant pour donner plus de facilité à mes Lecteurs de s'en rappeller tous les événemens, je joins ici deux Tables; l'une dreffée par un sçavant Allemand (1), qui donnant 1250. ans de durée (1) Lorquet aux temps fabuleux, les a partagés en 25. Epoques, chacune vrage qui a de 50. ans. La feconde, tirée de differens endroits de De-pour tirre, nys d'Halicarnasse, depuis Inachus, & contient quarante générations de trente ans chacune.

- 1. Egialée Roi de Sicyone, 2180. ans avant Jesus-Christ.
- 2. Telchine, fecond Roi de Sicyone. 3. Inachus, premier Roi d'Argos. 4. Ogygès.
- c. Apis.
- 6. Minos, premier du nom.
- 7. Criafus.
- 8. Cecrops. 9. Deucalion.
- 10. Amphion.
- 11. Cadmus.
- 12. Pandion, premier du nom.
- 13. Pelops, forti de Phrygie.
- 14. Perfée.
- 15. Jason, & les Argonautes. 16. Thefée.
- 17. La Guerre de Troye.
- 18. Orefte.
- 19. Le retour des Heraclides dans la Grece. 20. Codrus, dernier Roi d'Athenes.
- 21. Acaste, Archonte.
- 22. Thersippe.
- 23. Iphitès.

#### La Mythologie & les Fables

- 24. Caranus.
  25. Corebe, ou le retablissement des Olympiades.
- Seconde Table.
- 1. Inachus, premier Roi d'Argos, fils de l'Ocean, c'est-àdire, venu par mer.
- 2. Phoronée, premier Roi du Peloponnese.
- 3. Lycaon I.
- 4. Pelasge I. fils de Lycaon I. & de Niobé fille de Phoronée.
- 5. Lycaon II. fils de Pelasge & de Dejanire, fille de Lycaon I.
  - 6. Oïnotrus, fils de Lycaon II.
  - 7. Pelasge II. fils d'un des enfans de Lycaon II.
  - 8. Lariffa, fille de Pelafge II.
- 9. Pelasge III. Achaius & Phtius, fils de Larissa.
- 10. Phrastor, fils de Pelasge III. & de Menippe fille de Penée.
- Amintor, fils de Phrastor.
   Teutamidès, fils d'Amintor.
- 13. Nanus, fils de Teutamidès.
- 14. Deucalion, fils de Promethée & de Clymene.
- 15. Hellen, fils de Deucalion. 16. Amphiction, fils d'Hellen.
- 17. Dardanus, fils d'Electre fille d'Atlas.
- 18. Ericthonius, fils de Dardanus & de Bateia fille de Teucet.
  - 10. Tros, fils d'Ericthonius & de Callirhoé fille de Scamandre.
  - 20. Affaracus, fils de Tros & d'Acalis fille d'Amedès.
  - 21. Capys, fils d'Affaracus, & de Clytodore fille de Laomedon.
  - 22. Anchife, fils de Capys & de Naïs. 23. Enée, fils d'Anchife & de Venus.
- 24. Ascagne, fils d'Enée & de Créuse fille de Priam.
- 25. Sylvius Posthumus, fils d'Enée & de Lavinie, fille de
- 26. Enée II. fils de Posthumus.
- 27. Latinus II.
- 28. Alba. 29. Capetus.
- 30. Capys II.

31. Capetus.

32. Tyberinus, tué près du Tybre, auquel il donne son nom.

33. Agrippa.

plus exacte.

34. Alladius, Tyran qui fut foudroyé.

40. Romulus, fondateur de Rome.

35. Aventinus, qui donna son nom au mont Aventin.

36. Procas.

Amulius, s'empara du Royaume fur son frere Numitor.
 Numitor, rétabli par son petit-fils Romulus.

39. Ilia, fille de Numitor, mere de Romulus,

Cette Table va plus Ioin que la précedente, puisqu'elle enferme le Catalogue des Rois Lains, & elle dure depuis Inachus, jusques à Romulus qui fonda Rome l'an avant Jesus-Chilit 753. & renferme tous les temps fabuleux dans leur plus grande étendue; & comme par les fucceffeurs d'Enée, pousfe ausli mes recherches jusqu'à la même Epoque de la fondation de Rome, cette Table peut beaucoup fervir à ceux qui voudront se rappeller les événemens dont je parlerai. Il faur feulement remarquer que course les générations ne font pas directes, & qu'il y en a quelques-unes de collatéra-les (a); & que dans cette Table les Epoques sont de trente ans sloipnées l'une de l'autre; ce qui voutefois me m'empê-

Jai voulu rapporter ces deux Tables en faveur de ceux qui ne cherchent pas dans ces matieres une grande précifion. Pour moi, dans les détails que je ferai quelquefois obligé de faire, je fuivrai la méthode d'Herodote qui met trois générations pour cent any

chera pas de donner dans la fuite une Chronologie encore

Mais comme il est à propos de concilier le temps des évenemens de l'Histoire profane avec l'Ecriture Sainte, il est juste aussi d'en joindre ici les principales Epoques.

Premiere Epoque, Adam. Elle dure jufqu'au Déluge arrivé l'an du monde 1656.

La feconde, Noé ou le Déluge : elle dure jusqu'à Abraham, & renferme l'espace de 426. ans.

(a) Voyez la Differt. de M. Boivin l'aigé, Mem. de l'Ac, des Bell. Lett. T. 1.p. 399.

Tome III. B

La troisieme, Abraham, l'an avant Jesus - Christ 1917. & dure 430. ans, jusqu'à Moyse.

La quatriéme, Moyse, l'an avant Jesus-Christ 1483. & dure

480. ans jusqu'à Salomon.

La cinquiéme, Salomon, ou le Temple bâti à Jerusalem, l'an 1012. & dure 576. ans jusqu'à la Caprivité de Babylone. La sixiéme, le retour des Juiss, l'an 532. & dure jusqu'à l'Ere Chrétienne.

#### CHAPITRE II.

#### Durée des temps héroïques.

Es Anciens & les Modernes conviennent tous égalelement que les temps héroïques ou fabuleux s'étendoient depuis Ogygès jusqu'au rétablissement des Olympiades, où commencent les temps historiques, mais on n'est pas d'accord sur la durée de cet espace. Deux Scavans du dernier. fiécle, Conringius & le célebre M. Newton l'ont beaucoup resserré, & l'ont raproché de l'Ere vulgaire d'environ cinq cens ans. Presque tous les autres lui donnoient une étendue beaucoup plus grande, & le faisoient durer seize cens ans : comptant quatre cens ans depuis Ogygès jusqu'à Inachus, quatre cent depuis Inachus jufqu'à Cecrops, près d'un pareil espace de remps depuis Cecrops jusqu'à la prise de Troye, & un peu plus depuis cette époque jusqu'au rétablissement des Olympiades. Les Marbres de Paros, qui sont le monument le plus autentique de l'ancienne Chronologie, servent à la verité de guide depuis les Olympiades en remontant jufqu'à Cecrops, par lequel les Auteurs de cette Chronique ont commencé leurs époques ; mais comme ils ne remontent pas plus haut, la Chronologie depuis l'arrivée de ce Prince dans la Grece, jusqu'à Inachus, a toujours été remplie d'embarras. Feu M. Boivin l'aîné y a jetté quelque lumiere en rétabliffant un paffage de Cenforin, comme on peut le voir dans Expliquées par l'Histoire. Liv. I. CHAP. II. 11

fa Dissertation imprimée dans les Mémoires de l'Académie

des Belles-Lettres (1). Voici, selon cet Académicien, de (1) Tom. II. quelle maniere on peut établir un intervalle de quatre cens ans entre Cecrops & Inachus. S. Justin, Tatien, & en général tous les Peres de l'Eglife avant Eusebe, affuroient qu'Inachus avoit été contemporain de Moyfe. Or Porphyre, felon qu'Eusebe l'entend, supposoit que Moyse vivoit du temps de Semiramis que le même Eusebe fait regner huit cens ans avant la guerre de Troye : Inachus contemporain de Moyfe vivoit donc huit cens ans avant cette époque, & par conséquent quatre cens ans avant Cecrops, lequel, fuivant Cenforin, la Chronique de Paros, & tous les Chronologues, regnoit quatre cens ans avant la prise de cette ville. Pour les quatre cens ans depuis Inachus jusqu'à Ogygès, ils sont clairement énoncés dans Censorin. Voilà donc l'espace de la durée des temps héroïques déterminé à feize cens ans. Mais comment pouvoir donner à Ogygès une si grande antiquité? La prise de Troye qui est l'époque de tous ces temps fabuleux la mieux établie, tombe, fuivant les meilleurs Chronologues, à l'an 1183, ou 1184, avant l'Ere chrétienne; si Ogygès étoit au monde douze cens ans avant cette époque, il auroit donc vécu deux mille trois cent quatre-vingt-trois ans avant Jesus-Christ; & par conséquent, dans le système de la Chronologie abregée, presque au temps même du Déluge de Noé: ce qui est insourenable, à moins que de dire qu'il

étoit le même que ce Patriarche, & le Déluge qui arriva fous fon regne, le même que celui dom parle l'Ecriture Sainte. Je retranche donc d'abord de la durée des temps dont il s'agit, ces quatre cens ans faifant vivre Ogygès du temps mê-

me d'Inachus, ou de Phoronée fon fils.

Il n'est pas possible non plus d'admettre un espace de quatre cens ans entre Cecrops & la guerre de Troye, à laquelle affisa Monséle onziéme Roi d'Athenes, qui même n'avoir commencé de regnet que depuis peu de temps. Or dix regnes, & le commencement d'un onziéme, ne durent pas un si long espace de temps, suivant le cours ordinaire de la nature: les regnes mêmes font plus courts que les générations. Refle à douze cens ans pour les temps fablueux; mais comme je trouve que les fables finissent presque au retour des Heracildes dans le Péloponnése, c'est-à-dite quatre-vingta ans prois la prise de Troye, e plus de trois cens avant le rétablissement des Olympiades, je ne pousse mes recherches que jusqu'à ce retour. Car s'il se trouve encore dans le reste de cet espace quelques fictions, elles sont plus isolées, de netiernent pas avec la vie des grands hommes qui y vécurent; & je me reserve à les expliquer dans la derniere Partie de cet Ouvrage.

Enfin le nombre des Générations que les Anciens nous ont transmises, m'a engagé à rapprocher aussi les événemens du siecle qui préceda la prise de Troye, je veux dire le combat des Centaures , la conquête des Argonautes , la chaffe de Calydon, la guerre qui la suivit, & les deux guerres de Troye. Car comment mettre dans un aussi grand éloignement les uns des autres ces événemens, que les placent la plûpart des Chronologues, & en particulier les Commentateurs des Marbres de Paros, quelques scavans qu'ils soient d'ailleurs, puisque ce sont presque les mêmes personnes ou leurs fils en grand nombre, & seulement peu de leurs petits-fils, qui y ont eu part ? Quelle autre maniere avons-nous de calculer. ces temps reculés, que celle des générations & des regnes, comme les calculoient les Anciens eux-mêmes. On dira peutêtre que le veritable nombre de ces géneraions n'est pas venu jusqu'à nous, & qu'il en manque plusieurs dans Apollodore, dans Diodore & dans les autres Anciens; mais comme ce n'est-là qu'une pure conjecture, il doit m'être permis de me fervir de la maniere de compter des Anciens, jusqu'à ce qu'on ait démontré, de quelque maniere que ce puisse être, que véritablement on a omis quelques regnes ou quelques générations.

#### CHAPITRE III.

#### L'état de l'ancienne Grece.

E pays que nous connoissons aujourd'hui sous le nom de Grece, n'a pas toujours eu la même étendue qu'il avoit lorsqu'il tomba sous le pouvoir des Romains, & il a a très-souvent changé d'état ; j'en laisse la discussion aux Geographes, ne devant parler dans cette Mythologie que de celui où il se trouvoit dans les temps héroïques. Il faut remarquer aussi qu'il a souvent changé de nom : le texte Hebreu même de l'Ecriture semble ne lui en donner aucun; il y est seulement fait mention de Javan. Isaïe dit, selon l'Hebreu; & vers Tubal & Javan, & dans les Isles éloignées : la Vulgate porte : in Italiam & Graciam , ad insulas longe. Elle rend de même Javan, par la Grece, dans Ezechiel, dans Daniel & dans Zacharie : par tout l'Hebreu porte Javan; mais les Septante disent Hellas, qui, comme nous le verrons en son lieu, fut un des noms de la Grece. ou Hellenes, qui fut l'un des noms des Grecs; & notre Vulgate les a imités, en difant toujours Graci, ou Gracia. Il est remarquable que le nom de Javan, en Hebreu, n'ayant aucuns points qui en déterminent la prononciation, est le même qu'Ion; & nous trouvons que les premiers Ioniens que l'on connoisse, étoient dans la Grece. Il y a même lieu de croire qu'ils en furent les premiers habitans; mais ils n'y furent pas long-temps feuls. Les Phéniciens, grands navigateurs de tout temps, les y allerent trouver, & y établirent des colonies. En faveur de leur commerce ils apprirent aux Grecs naturels la navigation, le commerce, & sur tout l'écriture dont on leur attribue l'invention. Les Egyptiens ne furent pas des derniers à y envoyer des peuplades : ils leur communiquerent le goût des Sciences & des Arts; & les infectant de leur idolâtrie, non contens de leur donner des Rois, ils leur donnerent des Dieux. Biij

#### CHAPITRE IV.

#### Histoire des premiers Habitans de la Grece.

I L frut convenir d'abord que comme il n'y a rien de moins declairci que l'origine des anciens Peuples, il ne faut pas s'étonner si on trouve tant d'obscurité dans l'ancienne Histoire des Grecs. On ne doit pas s'en rapporter aux Auteurs de cette Nation, touchant leur antiquité; car outre que nous n'avons plus la plupart des Ouvrages de ceux qui auroient pû nous en instruire, & que ceux qui nous restent sont d'Aureurs modernes par rapport aux faits qu'ils racontent, on remarque par-tout dans leurs Livres, qu'ayant voulu divertir par leurs histoires la Grece toujours curieuse du merveilleux; que n'ayant que des Memoires mal digerés de ces premiers temps, ils fe font contentés de les mettre dans un ordre agréable. sans trop se soucier de la verité. D'ailleurs les Grecs ignoroient les antiquités de leur Nation, comme le leur reprochent plusieurs Auteurs, entr'autres Aristote & Joseph, lequel dans le Livre premier contre Apion leur démontre clairement qu'ils n'avoient eu que fort tard l'usage des lettres, & que dès-là ils devoient ignorer entierement l'histoire ancienne : & ce qu'il faut bien remarquer , c'est que l'Historien Juif leur fait ce reproche, dans le temps qu'ils avoient encore plusieurs Auteurs qui se sont perdus depuis, & qui faisoient profession de bien connoître l'Antiquité, tels que Varron, Caftor, Nicolas de Damas, Jules Africain, Trogue Pompée, & une infinité d'autres, que les Historiens que le temps nous a conservés, citent souvent comme des Auteurs très-instruits de l'Antiquité la plus reculée.

Ce qui prouve encore sans replique l'ignorance des Grecs fur leur origine, c'est que dès qu'ils étoient remontés un peu haur, se perdant dans l'obscurité des premiers temps, ils étoient obligés d'avouer que leurs ancêtres étoient sortis de terre, ou des chênes de la forêt de Dodone; & lorsqu'ils vouloient fuivre leurs généalogies, après qu'ils étoient remontés jusqu'à Deucalion, c'étoit toujours Jupiter, ou quelqu'autre Dieu, qui étoit à leur tête. Ce qui les obligeoit à se dire Autottones, ou nés dans le pays même qu'ils habitoient, c'est qu'ils se piquoient d'une grande antiquité, & ne vouloient descendre d'aucun Peuple. Ils pouffoient même la vaniré jusqu'à vouloir persuader qu'on devoit regarder leurs Ancêtres comme les peres des autres Nations, qu'ils avoient peuplées par leurs colonies, pendant qu'il est indubitable que leur propre pays l'avoit été par des colonies étrangeres qui étoient venues s'y établir. Ainsi descendoient, selon eux, les Perses de Perfée, les Lydiens de Lydus, les Medes de Medus fils de Medée, les Ciliciens de Cilix, les Armeniens d'Armenus, & les Ioniens de l'Asie mineure, sans parler des autres, de Ion fils de Xutus, & petit-fils de Deucalion. Il est vrai que la Grece envoya des colonies dans l'Asie & dans l'Italie (a), mais ces transmigrations arriverent fort tard, & lorsque le pays se trouva furchargé d'habitans par les frequentes colonies qui y étoient arrivées d'Egypte & de la Phenicie.

Mais pour prendré la chofe dans fon origine, on ne feauroit dourer, d'abord que rous les pays du monde n'ayent été peuplés par les Defeendans de Noé, qui après le partage de fes trois fils, allerent s'établir en différens endroits. Comme l'Enciture-Saine dit peu de chofe de ces premiers fondateurs des Empires, & qu'elle donne même fouvent aux Pays où les premiers hommes, qui vécurent après le Déluge, allerent fixer leur demeure, des noms qui ne fubifitent plus depuis long-temps, il est très-difficile d'éclaireit cette maitere; enforte que quelques peines que se foient données les Interpretes de l'Ecriture Sainte, on peut afforer que le chapter distâme de la Genese, qui concient l'infloire des premieres Nations établies par les Descendans de Noé, sera toujours l'écueil des Sçavans, Joseph n'en dit gueres plus que Moyse, & Spour ce qui regarde les Histoirens Orientaux,

<sup>(</sup>a) Voyez Herodote & les autres Historieus, qui parlent de ces Colonies.

outre que nous n'avons plus que quelques fragmens des plus anciens, ceux qui nous restent sont pour la plûpart remplis

de fables.

Ce qu'on sçait avec certitude, c'est que Javan fils de Japhet, connu par les Grecs sous le nom d'Iapet, eut l'Occident pour son partage. Voici ce qu'en dit Moyse : Filii Japhet Gomer & Magog & Javan , &c. fili autem Javan , Elifa, & Tharfes, & Cethim, & Dodanim. Ab iis divisa funt Insulæ gentium, in regionibus suis (1). C'est donc lui qu'on doit regarder comme le Pere des Ioniens & des autres Grecs. Peu d'Auteurs doutent aujourd'hui de cette verité, que le scavant Bochart (2) & le Pere Kirker (3), ont si bien prouvée, que nous pouvons la supposer comme une chose cer-

(3) Dans fa Tour de Ba-

(1) Gen.

C. 10.

taine. Aussi le texte de Joseph y est formel. De Javan, dit cet Auteur, font fortis les Ioniens & tous les Grecs (4). (4) Ant.1.1. Cet ancien Patriarche conduisit donc sa colonie dans l'Occident, & on ne peut placer l'époque de cette transmigration qu'après la separation arrivée à la confusion de Babel. De sçavoir précisement en quelle contrée de l'Occident Javan fit sa demeure, c'est ce qu'il n'est pas aisé de deviner, Loerquer dans un Livre composé à ce sujet, & qu'il a intitulé Ion, prétend qu'il ne passa pas la mer, & qu'il s'arrêta dans l'Asie mineure, d'où ses Descendans allerent dans la Grece, apparemment pat le Bosphore de Thrace, comme l'endroit où elle est la plus étroite. Cet Auteur ajoute que les Ioniens, si connus sur les côtes Asiatiques de la mer Egée, ne descendoient pas de Ion fils de Xutus, & petit-fils de Deucalion, mais de Javan, duquel ils furent appellés Iaoniens, ainsi que les Grecs d'Europe, l'aores, comme s'exprime Homere (5), & en adoucissant la prononciation, Ioniens. Il est vrai que du temps d'Hetodote, le nom d'Ioniens étoit restraint aux seuls Grecs Asiatiques, si bien que les Atheniens & leurs voilins ne vouloient pas porter ce nom-Cependant on ne sçauroit nier, après le témoignage d'Homere, de Strabon & d'Hefychius, qu'il n'ait été ancienne-

(5) Iliad. L 13.

> ment commun à tous les Peuples de la Grece. C'est donc dans ce Pays qu'il faut chercher l'établissement de

Expliquées par l'Histoire. LIV. I. CHAP. IV. de Javan. Elis mena fes enfans dans l'Elide; Dodanim alla demeurer aux environs de la forêt de Dodone ; Cethim paffa dans la Macedoine : car je erois que Bochart s'est trompé, en difant que ce Patriarche alla s'établir en Italie. Tharfes étoit demeuré dans la Cilicie, où il fonda la ville de Tharfe. Thiras fixa fa demeure dans la Thrace, ainsi que Joseph,

& après lui S. Jerôme, & presque tous les Interpretes, en conviennent. Voilà fans contredit les premiers habitans de la Grece : voilà quel étoit l'Iapet dont les Historiens & les Poëtes ont tant parlé, n'ayant connu que très-confulément cette premie-

re transmigration.

Les Pelasges étoient selon eux les premiers Peuples de la Grece, & on ne sçauroit nier qu'ils n'y ayent habité dès les temps les plus reculés. Herodote (1), comme nous l'avons (1) L. 1. e. déja remarqué au commencement du second Tome, les fait 50. 11. &c. fortir de l'Isle de Samothrace, d'où ils allerent s'établir d'abord dans l'Attique : & c'est peut-être ce que nous avons de mieux à dire sur ce sujet. Cependant comme plusieurs autres Auteurs ont parlé de ces Pelasges, je dois rapporter leurs témoignages. Ils croyent donc que ces Peuples, qui changerent souvent de demeure, furent appellés Pelasges, parce qu'ils étoient errans & vagabonds. On les trouve en effet partout, dans l'isle de Samothrace, dans plusieurs parties de la Grece, dans l'Asie mineure, & enfin dans l'Italie. Ils allerent d'abord d'Athenes du côté de Dodone, comme le dit Herodote dans l'endroit que nous avons cité (2). Ils occupe- (1) Voyez ce rent l'Arcadie, l'Hemonie appellée depuis Thessalie. Les qu'on ena dit Cureres & les Leleges, & enfin Deucalion les en ayant chaf-cement du

sés, ils se répandirent dans l'Estiotide, dans la Phocide, Tome II. dans la Béotie & dans l'Eubée. Il y en eur qui passerent dans

l'Asie, d'autres dans l'Italie; sur quoi il est bon de consulter Strabon & Denys d'Halicarnasse.

Les Historiens qui font venus après Herodote, moins instruits sans doute que lui, ne conviennent pas de l'origine qu'il donne aux Pelasges, en les faisant venir d'un pays étranger : ils croyent au contraire qu'ils étoient Autoctones (3) ; (1) Hefiode.

Tome III.

c'étoit l'épithete qu'on donnoit à ceux qu'on croyoit nés dans le pays, ou plutôt de tous ceux dont on ignoroit l'origine. Mais la varieté qui regne au sujet de ce Peuple dans les Auteurs. est une preuve qu'il faut s'en rapporter à l'Historien que nous venons de nommer. En effet, si nous en croyons Apollodore, il faudra dire que les Pelasges avoient pris leur nom d'un ancien Pelasgus. Servius est du même sentiment qu'Apollodore: (1) Pelasgi, dit-il, à Pelasgo terra filio, qui in Arcadia est genitus, ut Hesiodus ait. Eschile dit simplement que ce Pelasgus étoit un ancien habitant du pays, à qui il donne, non pas l'épithète d'Autoctone, mais celle de radaix-9er. L'ancien Scholiaste d'Apollonius de Rhodes, homme très-versé dans la connoissance des Antiquités de la Grece, dit que Pelasgus étoit fils d'Inachus ; & c'est celui-là qui se-Ion Hesiode, fut pere de Lycaon Roy d'Arcadie. Eustathe, après Hellanicus, nomme un troisiéme Pelasgus, fils de Phoronée, & par conséquent petit-fils d'Inachus. On en connoît un quatriéme, fils de Jupiter & de Niobé, la premiere maîtresse de ce Dieu, comme nous l'apprenons d'Acusilaus, (2) Sur Ly- dont le témoignage est cité par Tzetzès (2). Un cinquieme, coph. V. 177. fils d'Arcas, & petit-fils de Lycaon, suivant Hesychius (3). Un fixième, fils d'Afope & de Merope (4). Denys d'Halicar-

(3) In III-Accyon. (4) Pind. Olymp.

(1) In Arcad. .

pere. Selon Paufanias (5), Pelafgus fur le premier homme qui parut dans le pays, homme extraordinairement avantagé du ciel, qui furpaffoit les autres en grandeur, en force, en bonne mine, & en toutes les qualités du corps & de l'esprit; ce qui revient affez à l'idée que le Poëte Afius nous en donne.

nasse en nomme un septiéme à qui il donne Neptune pour

Pelafgus ayant donc commencé à regner, apprit aux Arcadiens à se faire des cabanes qui pussent les défendre de la pluye, du froid & du chaud, en un mot de l'inclémence des saisons. Il leur apprit aussi à se vêtir de peaux de sangliers, comme font encore les paysans de l'Eubée & de la Phocide. Jusques-là ils ne s'étoient nourris que de feuilles d'arbres, d'herbes & de racines: dont quelques-unes, bien loin d'être bonnes à manger, étoient nuisibles. Il leur conseilla l'usage Expliquées par l'Histoire. LIV. I. CHAP. IV.

du gland, ou pour mieux dire, du fruit que porre le hêtre; &c cette nourriture leur devint si ordinaire, que long-temps après Pelasgus, les Lacedémoniens venant consuster la Pythie sur la guerre qu'ils vouloient saire aux Arcadiens, elle leur répondit qu'un Peuple qui ne vivoit que de gland étoit terrible dans la guerre, & difficile à vaincre.

On dit que Pelafgus donna fon nom à cette contrée, & qu'elle fix appellée Pelafgie. Son fils Lycaon fur, à quelques égards, encore plus fage & plus prudent; car il bâtit la ville de Lycofure fur le mont Lycée, fit honorer Jupiter Gous le nom de Jupiter Lycéen, & il infitiua en fon honneur

des Jeux qui furent appellés Lycéens.

A peine étoit-on dans la troisiéme géneration depuis Pelasgus, continue le même Pausanias, & deja il y avoit dans le pays multitude d'hommes & même de villes. Nyctimus, l'ainé des fils de Lycaon, avoit succedé à son pere; ses autres enfans s'étant separés bâtissoient des villes, les uns d'un côté, les autres d'un autre. Pallantium fut bâtie par Pallas, Oresthasium pas Orestheus, Phigalie par Phigalus. Le Poëre d'Himera, Sthesicore, a fait mention de Pallantium dans son Geryon Jupiter. Pour Oresthasium, elle changea de nom dans la fuire, & fut appellée Orestée du nom d'Oreste fils d'Agamemnon. Phigalie fut aussi nommée Phialie, à cause de Phialus fils de Bucolion. Les autres enfans de Lycaon furent Trapezeus, Decearte, Mucareüs, Helisson, Acacus & Tochnus. Ce dernier bâtit la ville de Tochnie, & Acacus fut fondateur d'Acacesium. Orchomene alla bâtir Methydrion, & fut le pere des Orchomeniens, ce peuple si riche en bestiaux, qu'Homere le distingue par cette épithete. Hypsus jetta les fondemens de la Melenée, d'Hypfunte & de Thyrsée qui subsiste encore. Si l'on en croit les Arcadiens, Thyrée ville du pays d'Argos eut pour fondateur Thyreate, qui donna aussi son nom au Golfe sur lequel elle est bârie. Mantinée, Tegée & Menale, ces villes autrefois si celebres en Arcadie, rapportent leur origine à Menalus, à Tegeate & à Mantineus, qui étoient encore fils de Lycaon. Cromés fut bâtie par Cromus, Charifia par Charifius. Les Tricolons Cii

viennent de Tricolonus; les Péréthéens, de Péréthus; les Azéens d'Azeatès; les Lyceates de Lycéus; les Sumatiens de Sumateius; enfin Heréus & Aliphorus bâtirent des villes qui porterent leur nom. Pour Œnothrus, le plus jeune des fils de Lycaon, il alla à la tête d'une colonie s'établir en Italie.

Nyclimus étant mort, Arcas fils de Califto la feule fille de Lycaon, celle-là même qui fut aimée de Jupiter, & chargée en outfe, puis en confiellation, prit polfetion du Royaume. Infituir par Triptoleme il apprit à fes fujets à femer du bled, à faire du pain, & d'Ariftée à fler de la laine, & en faire de l'étoffe & des habits. Arcas eut de fa femme Eratorios fils, Azan, Aphidas & Ehturs, entre lefquels il partagea se Etats. Elatus cependant abandonna l'Arcadie, paffi dans le pays que l'on nomme aujourd'hui la Phocide, & y bâtit la ville d'Elatée. Ce Prince eur cinq fils, Epyrus, Peréus, Cyllen, Jíchys & Symphale. A l'occasion de la mod d'Azan, on célebra des Jeux funchers pour la premiere fois; il eff für au moins qu'il y eut des courfes de chevaux; d'autres fortes de Jeux, je ne le scais pas, dit Pausfanis.

Clitor fit la rélidence à Lycolure; ce fix un des plus puiffans Rois de fon temps, & il bâtit une ville qui porta le nom de fon Fondateur. Aléus se mit en possession des terres qui lui étoient échues en partage. Quant aux enfans d'Elatus, Cyllen donna son nom au mont Cyllene, & Styruphale donna le sien, non-feulement à une Fontaine du pays, mais à une

ville qu'il bâtit auprès.

Le Royaume d'Arcadie paffa à Epytus neveu de Clitor, mort fans enfans; & il mourt lui-même de la piquire d'un ferpent. Aléus lui fuccéda, & fit báni le Temple de Minerve Alea dans la ville de Tegée qui fit la capital de fon Empire. Après la mort d'Aléus Lycurgue monta fur le trône. Il eu pour fils Ancée qui fe diftingua à la conquête de la Toi-fon d'or, & à la chaffe de Calydon dans laquelle il périt. Lycurgue ayant perdu fon fils, eur pour fucceffeur Echemus, fous la conduite duquel les Achéens remporterent une grande vidônir auprès de l'Ifthme de Coriuthe. Agapenor, fils de vidônir auprès de l'Ifthme de Coriuthe. Agapenor, fils

Expliquées par l'Histoire. Liv. I. Chap. V. 21 d'Ancée, qui monta sur le trône après lui, commandoir les troupes Arcadiennes au siège de Troye Après la prise de cette ville la tempête le jetta sur les côtes de Chypre où il s'établit.

Tels étoient, suivant Pausanias, les premiers habitans de la Grece, sur-tout de l'Arcadie; mais ce pays changea bientôt de face par les colonies qui y arriverent d'Egypte & de Phenicie.

#### CHAPITRE V.

Histoire des premiers Royaumes fondés dans la Grece, par les Colonies qui y arriverent.

OMME un Pays aussi vaste & aussi beau que la Grece ne se trouvoit pas assez peuplé par les descendans de Javan, & par les anciens Pelaiges, plusieurs colonies y vinrent en differens temps, fur-tout d'Egypte & de Phenicie, pays qui, comme plus voifins de ceux où s'établirent les premiers descendans de Noé, furent aussi les plus habités. Les premiers Arts, & en même temps les plus nécessaires, que Noé avoit ou conservés ou inventés, & qu'on vit aussi toujours en vigueur dans les contrées où se fit le premier établissement du genre humain après le Déluge, se perdirent à mesure qu'on s'en éloigna; & il fallut que ceux qui les connoissoient les apprissent de nouveau à ceux parmi lesquels ils venoient s'établir. Aussi les vit-on revenir dans l'Occident ; à mesure que les colonies y arrivoient ; & qui avec les Arts y porterent aussi leurs Coutumes, leurs Loix & leur Religion. L'idolatrie regnoit alors dans la Grece, mais elle y étoit si groffiere qu'on ignoroit même les noms des Dieux qu'on y adoroit (1). Ainfi les premiers habitans de la Grece n'eurent (1) Voyce pas de peine à s'accommoder des Divinités des Peuples d'O- le con rient, à qui ils eurent l'obligation de leur politeffe, & de la Tom, II.

vie moins fauvage qu'ils menerent dans la foire.

Parmi ces conducteurs de colonies, les plus connus font

Ciij

Inachus, Cecrops, Deucalion, Cadmus, Danaus, Pelops, & quelques autres : c'est de ces différentes colonies que surent formés les Royaumes de Sicyone , d'Argos , d'Athenes, de Thebes, & d'autres encore. L'Histoire de ces differens Etats, & l'explication des Fables qui s'y rencontrent, feront la matiere d'aurant d'Articles separés.

#### ARTICLE I.

#### Le Royaume d'Argos, fondé par Inachus.

Les commencemens du Royaume d'Argos font un peu embrouillés. Inachus, forti de Phenicie, alla le fonder dans la Grece vers l'an 1880. avant Jesus-Christ, & s'établit dans le pays qui fut depuis appellé le Peloponnese. Cette époque s'accorde avec le système de Denys d'Halicarnasse, qui avoit lui-même fuivi celui d'Eratosthene. Cet Auteur comptoit vingt - deux générations depuis ce chef de colonie jusqu'à la prise de Troye. De ces vingt-deux générations il v en avoit douze qui alloient jusqu'à Nanus, contemporain de Cecrops, & qui font justement les quatre cens ans de distance qu'ils mettoient entre ces deux Princes. Moyfe étoit contemporain d'Inachus, & non de Cecrops, comme Eusebe l'a prétendu, avant pour cet effet abregé les temps, & abandonné Africanus, Joseph, Philon & Polyhistor, Ptolemée Mendesien, & plusieurs autres Auteurs, comme le Pere Pezron l'a très-bien prouvé dans son livre de l'Antiquité des temps rétablie (1); & c'est une verité dont peu de Sçavans disconviennent aujourd'hui. On peut confulter l'Auteur que je viens de citer, & l'on fera content des preuves qu'il rapporte pour prouver cette opinion, quoiqu'à dire vrai, je ne crois pas cet espace si long; mais on peut sans danger suivre le sentiment des deux Anciens que je viens de nommer.

(a) Ch. 8.

& g.

Les Scavans sont peu contens des recherches des Grecs. qui ne sçachant d'où étoit venu cet ancien Prince, publierent qu'il étoit fils de l'Ocean & de Tethys, généalogie ordinaire de ceux qui venoient par Mer; & plusieurs Modernes se sont

Expliquées par l'Histoire. LIV. I. CHAP. V. donné la torture pour déterrer l'origine de cet ancien Roy. Il y en a qui le font venir d'Egypte ; d'autres pensent qu'il est le cendans: mais M. le Clerc après Bochart (1), pense plus juste (1) Phaleg. en disant qu'Inachus n'est pas un nom propre, mais un nom 1. 1.c. 1.

même que le fameux Enak, ou plutôt quelqu'un de ses desappellatif. Les anciens Pheniciens s'appelloient Ben-Enak; ainsi on nomme fils d'Enak, ceux qui sortirent de ce pays pour aller s'établir ailleurs ; & l'on forma de ce nom celui d'Inak ou Inachus, qui fut donné au conducteur de la colonie. C'est pour la même raison que les Grecs donnoient le nom d'Anaces à leurs anciennes Divinités, dont le culte & la connoissance leur étoit venu de Phénicie, & avec un leger changement à leurs anciens Rois. On ne publia, au refte, dans la fuite que cet Inachus étoit le Dieu d'un Fleuve, que parce qu'il donna fon nom au Fleuve Amphiloque. auquel il fit creuser un lit; & après sa mort on publia, selon la coutume de ce temps-là, qu'il étoit devenu la Divinité tutelaire de ce Fleuve.

Le Royaume d'Argos fondé par Inachus, eut une longue fuite de Rois : les neuf premiers furent appellés Inachides, fcavoir Inachus, Phoronée, Apis, Argus, Chryafus, Phorbas, Triopas, Stelenus & Gelanor; celui-ci ne conserva pas long-temps la couronne qui lui fut enlevée de la maniere que je le raconterai après que j'aurai parlé des Rois de Sicyone.

#### ARTICLE

#### Le Royaume de Sicyone, fondé par Egialée.

IL y a beaucoup d'incertitude & d'obscurité dans l'ancienne histoire de Sicyone. Cette ville étoit dans le Péloponnese, fur une montagne voifine du Golfe de Corinthe. Paufanias nous a laissé un catalogue de ces Rois, qui précede ceux d'Argos de deux cens ans : Eusebe & le Syncelle nous ont conservé celui de l'Historien Castor, moins détaillé cependant que celui de Paufanias. Les Sçavans remarquent avec raison que la plupart de ces Princes sont supposés, & n'existerent jamais,

d'autant plus que leurs regnes ne s'accordent point avec ceux des Rois d'Argos, dont l'Histoire est tout autrement atteftée par les Anciens : voilà ce qui a porté le Chevalier Marsham, si habile dans la connoissance de l'Antiquité, à rejetter la plipart de ces Princes (1). Voici les principales raisons fur lesquelles il fe sonde.

(1) Can. Chron.

1º. Égialée, felon Apollodore (2), est fils d'Inachus, & frere de Photonée, & c'est sans doute l'opinion qu'on doit fuivre. Cependant les deux listes que nous restent de ces anciens Rois, le mettent à la tête de ceux de Sicyone, & dèslà, le font vivre 200. ans avant fon pere. 20. Le dix-neuviéme Roi de cette Dynastie a, dit-on, donné son nom à la ville, mais, selon Pausanias, il étoit fils de Pelops, qui ne vêcut que long-temps après que cette ville eût pris le nom de Sicyone. 3º. Polyphile, le vingt-quatriéme de ces Rois, vivoit, si on en croit quelques Auteurs anciens, du temps de la prise de Troye. Cependant il est inconnu à tous les Auteurs qui ont parlé du siège de cette ville ; & Homere dit positivement, qu'Adraste a été le premier Roi de Sicyone. 4º. Dans l'énumeration que fait ce Poëte des Chefs qui menerent des Troupes à Troye, il n'est fait aucune mention des Sicyoniens; ce qui prouve que cette ville en ce temps-là, étoit du domaine d'Agamennon, Roi de Mycenes.

On peut ajouter à ces raisons, que les preuves que nous donnerons dans la fuite pour l'anniquité de la ville d'Argos, ruinent enticement les prétentions des Sicyoniens. Car, comment accorder ce que les Anciens difent de l'antiquité d'Argos, avec les prétentions de Sicyone ? Pline rapporte fur le témoignage d'Anticlides, que Phoronée, Roi d'Argos, eft le plus ancien Roi de la Grece. Clement d'Alexandrie en dit autant fur le témoignage d'Acciliais, & il ajoute même que Phoronée a été aufil le premier homme. Platon, dans le Timée, ne connoît rien dans l'Hitloire Grecque avant ce Prince; & le Syncelle fur ces autorités, croit qu'on doit commence cette Hitloire par Jnachus, pere de Phoronée Telles font les raifons de Marsham, qui n'a même pu croire qu'Inachus fur un homme, mais un fleuve.

M.

Expliquées par l'Histoire. LIV. I. CHAP. V.

M. le Clerc, & quelques autres Scavans, ajoutent à ces raisons, que le nom d'Egialée qu'Eusebe après Castor met à la tête des Rois de Sicyone, paroît supposé. En effet, Egialée veut dire habitant du rivage, Littoralis ; c'est Herodote (1) qui donne lieu à la conjecture de ces Auteurs. Les (1) Liv. 7. Ioniens, dit-il, qui habitoient le Peloponnese avant Ion, fils de Xutus, étoient appellés Pelasgiens Egialées : par où il paroît que cet Historien distingue deux sortes de Pelasgiens dans le Peloponnese, ceux qui habitoient du côté de la mer. & ceux qui demeuroient au milieu des terres, vers le mont Cyllene, où Pelafgus, fuivant le témoignage d'Afius dans

Paufanias (2), s'étoit établi.

(2) In Arc.

Malgré ces autorités & ces preuves, on pourroit encore fe rendre à l'autorité d'Eusebe & de Cedrene, qui ont adopté la liste de ces Rois, donnée par l'Historien Castor; car quand même le mot Egialée signifieroit un habitant des rivages de la mer, & que ce ne seroit pas le nom véritable du premier Roi de Sicyone, ce Roi n'en feroit pas moine réel, mais qu'on auroit seulement voulu marquer qu'un fils d'Inachus avoit quitté l'Argolide qui s'étendoit jusqu'à la mer, pour venir établir une nouvelle domination près du Golfe de Corinthe, dans un lieu peu éloigné de celui qu'il abandonnoit. Cependant je ne rapporte pas ici ce Canon; car à quoi serviroit une liste de Rois presque inconnus, & dont l'Histoire nous apprend peu de choses? Il suffit de scavoir que, felon Scaliger (3), les deux Dynasties des Princes (1) Doct. de Sicyone, celle des Rois, qui font en tout vingt - fix, & Temp. celle des Prêtres d'Apollon Carnéen, au nombre de 17. ont duré 893. ans, ou felon M. Fourmond (4), 992. que ce Royau- (4) Ref. cric. me commença 1351. ans avant la premiere Olympiade, 927. T. a. p. 267. avant la Guerre de Troye, environ 2000, ans avant l'Ere Chrétienne; plus de précision n'est pas ici nécessaire. On peut confulter l'Auteur des Réflexions critiques, que j'ai déja cité. Je n'en userai pas de même à l'égard de Pausanias; rinthe 5. 86. comme ce qu'il dit de ces Rois, est plus détaillé, & plus Traduction de M. l'Abbé instructif, je crois devoir le rapporter.

Gedouin , D.

» Pour les Sicyoniens, dit-il (5), voici ce qu'ils rapportent 1. p. 156. Tome III.

La Mythologie & les Fable, &c.

» de leur origine. Ils disent qu'Egialée, originaire de leur » pays, en fut le premier Roi: que sous son regne, cette par-» tie du Peloponnese qui s'appelle encore aujourd'hui Egia-» le, prit sa dénomination; que dans cette contrée il bâtit en » rase campagne la ville d'Égialée, avec une citadelle qui » occupoit tout le terrain, où ils ont à present un Temple de » Minerve : qu'Egialée fut pere d'Europs , duquel naquit Tel-» chis, qui cut pour fils Apis. Celui ci devint si puissant » avant l'arrivée de Pelops à Olympia, que tout le pays qui » est renfermé dans l'Isthme, prit le nom d'Apia. Les def-- cendans d'Apis furent, Talxion fon fils, Egyre fils de Tal-- xion, Thurimaque fils d'Egyre, & Leucippe fils de Thurimaque. Leucippe n'eut qu'une fille, qui s'appelloit Chal-- cinie, & qui eut un fils de Neptune. Leucippe prit soin » de ce fils, & lui laissa son Royaume en mourant. Ce fils se - nommoit Perate, & fut pere de Plemnée, de qui on racon-« te que ne pouvant élever aucun enfant, Cerès déguifée « s'offrit de nourrir le petit Orthopolis qui venoit de naître. - Orthopolis eut une fille nommée Chrysorte, qui eut d'Apol-- Ion Coronus: celui-ci devint pere de Corax & de Lamedon.

» Corax étant mort fans enfans, Epopée venu de Theffalie » 'empara du Royaume, & ce fut fous fon regne qu'une » armée d'étrangers entra pour la premiere fois dans le Pays ». Paufanias raconte le fujer de cette guerre, faite à l'occasion d'Antiope; mais pour ne pas interrompre la fuite de ces Rois, nous en referverons l'Histoire, 'pour l'Article de cette. Princesse.

"A près la mort de Corax, continue Paufanias, Lamedon fon frere monta fur le trône, & époufa Pheno fille de Clytus, Athenien. Se voyant attaqué par deux puisfants ennemis, il fit venir d'Athenes Sieyon , à qui il donna fa fille
Seuxippe en mariage. Sieyon après la mort de son beaupere prit possension du Royaume, sit changer de nom au
Pays & à la Ville, qui depuis e et tentps la fur nommée
Sieyone. Ce Prince laissa une fille appellée Ctonophyle,
qui eut deux sils, Polybe & Andromas. Ce sur sous la
regne du premier de ces deux Princes, qu'Adraste chasse

Expliquées par PHifloire. L. V. I. CHAP. V. 27

d'Argos fe refugia à Sicyone, & V regna apres lu : mais arapeilé dans fa partie, il laiffa la couronne à Janifeus, petit-fils de ce Clyrius qui avoit donné fa fille à Lamedon, comme on vient de le dire. Celui-ci eut pour fucceffeur Pheftus, lequel étant paffé en Crete, Zeuxippe lui fucceda. Après lui Hippoplves, perit-fils de Pheftus, mona fur le réone. Agamemnon lui déclara la guerre, & l'obligea à fe-foumettre. Lacestadès fon fils lui fucceda: ce fur fous fon regne que Phaleès fils de Teminus, à la tête d'une troupe de Doriens fe rendit maitre de la ville de Sicyone, & partagea le Royaume avec le Prince legitime. Depuis ce temps-là les Sicyoniens font devenus Doriens, & ont commencà à laite partie du Royaume d'Argos.

Voilà certainement une Histoire bien circonstanciée, que Pausainais avoit apprisé chan le Pays même. Cependant jai voulu, avant que de la raconter', mettre le Lecleur en état d'en juger, en proposant les raisons des Sqavans qui l'ont combattue. Que si on demande d'où fortoit cet Egialée, dont on ne connoit point l'origine, on peur répondre qu'il venoit de quelque contrée de la Phenicie, comme Inachus, ou d'Egypte comme Danaüs, dont nous allons parler dans l'Article siùvant.

### ARTICLE III.

### Arrivée de Danaiis dans la Grece.

L'HEUREUX fuccès de la colonie de Cectops engagea un auits apparemment Egyptien comme lui , à tenter auffi un établiffement dans le même pays. Obligé de quiter fa partie , il fit équiper un vaiffeau fur lequel il embarqua fes cinquante filles , qu'il avoit eues de plufieurs femmes, avec tous fes domeftiques, & quelques Egyptiens qui voulurent bien le fuivre. Il relâcha d'abord dans l'file de Rhodes, où après avoir confacré dne flatue à Minerve , une des grandes Divinités d'Egypte, pour lui rendre graces de l'heureux fuccès de fa navigation , il fe rembarqua , & arriva dans la Greco.

Gelanor qui venoit de monter sur le trône d'Argos, reçut

cer étranger avec une courroille qui lui devint bien-tôr fatale. Le commencement du regne de Gelanor amena des troubles ; Danatis en profita, & s'étant fait un parti considétable, détrona son bienfaiteur, mit sin au regne des Inachides, & devint le chef de ceux qui furent appellés Belides.

Les fils de son frere, aussi au nombre de cinquante, ayant appris des nouvelles de leur oncle, s'embarquerent pour le venir trouver, dans le dessein d'épouser leurs cousines, & se faire des établissemens dans cette partie de la Grece où regnoit Danaüs; mais ce Prince à qui tout faisoit ombrage, & qui craignoit de se voir dépouiller d'un bien qu'il venoit d'usurper, après les avoir reçûs avec toutes les apparences d'une véritable amitié, & leur avoir donné ses filles en mariage, frappé de la réponse d'un oracle qui lui avoit prédit qu'il seroit détrôné par un de ses gendres, il exigea d'elles qu'elles tueroient leurs maris la premiere nuit de leurs nôces, & elles lui obcirent toutes, à l'exception d'Hypermnestre qui fauva Lyncée fon mari. Danaüs qui le sçut punit la désobéisfance de sa fille : cependant étant revenu ensuite à lui-même, il reconnut Lyncée pour son gendre & son successeur: ainsi étant mort après un long regne, Lyncée monta sur le trône qu'il conferva pendant quarante ans, & eur pour fuccesseur Abas, Prœtus, & Acrisius qui ne laissa qu'une fille nommée Danaé, de laquelle naquir Perfée qui rua par malheur fon grand-pere, comme nous le dirons plus au long dans l'histoire de ce Heros ; car on ne fait que toucher ici en pasfant les principales époques. Le meurtre involontaire de Perfée l'engagea à quitter sa patrie, & à changer ses Etats contre ceux de Megapente son cousin, Roy de Tyrinthe.

Ainfi perdit le Royaume d'Argos la plus grande partie de fa gloire; & la fuite de fès Rois eft peu connue jusqu'à Etheocle, le dernier de cette race, qui mouvat au fiege de Troye. On trouve cependant un Bias Roy d'Argos, qui laiffa par fa mort la coutonne à fon fils Talais, d'oquel elle paffa à Adrafte, qui felon Paufanias, für chaffé du trône, feretira à Siegone, & en devint, felon Homere, le premier Roy; à sar ce Poète ne paroit pas avoir connu ces Rois fabuleux,

Expliquées par l'Histoire. LIV. I. CHAP. V. comme Egialee, & d'autres qu'on trouve dans la liste des Rois de cette ville.

Perfée s'ennuyant du féjour de Tyrinthe, s'établit à Mycenes, & eutausti plusieurs successeurs qui ne sont gueres plus connus que ceux du Royaume d'Argos jusqu'à Eurysthée, le rival d'Hercule, & le dernier Roy de cette branche, qui mourur sans laisser de posterité dans la guerre qu'il eut contre les Heraclides. En partant de Mycenes pour cette expédition, ce Prince avoit laissé la conduite de ses Etats à son oncle Atrée fils de Pelops, qui en demeura le maître après lui. Agamemnon, qui fur tué au retour de Troye, comme nous le dirons dans la fuite, lui fuccéda (a).

Oreste monta sur le trône, & mit sin au Royaume de Mycenes. On compte cependant encore quelques fucceffeurs d'Oreste ; mais leur histoire est si incertaine , & leurs regnes si courts (b), qu'à peine font-ils compris dans les Rois du Peloponnese. Les Heraclides, quatre-vingt ans après la prise de Troye, rentrerent dans cette partie de la Grece dont ils changerent toute la face, & en furent les maîtres fort

long-temps.

Ajourons que d'Alcée fils de Perfée, naquirent Amphigryon, & fa fœur Anaxo, qui d'Electrion fon mari eut Alcmene, qui epousa son oncle Amphitryon pere d'Hercule. De Mestor, autre fils de Persée, & de Sisidée sa femme naquir Hippothoé pere de Taphius, qui alla demeurer dans une ville de Cephalonie, qu'il fit appeller Taphos de fon nom. Après sa mort Electrion envahit sa part du Royaume de Mycenes, & comme ses enfans allerent la redemander, ils tuerent dans la conteffation qui furvint à cette occasion, les fils d'Electrion, lequel donna Alcmene à Amphirryon, à condition qu'il le vengeroit ; mais celui-ci l'ayant tué par malheur, fut chassé de Mycenes par Stenelus, & se retira à Thebes. Ce fut-là que naquit Hercule qui se trouva par-là fujet d'Eurysthée fils de Stenelus, dont le Royaume devoit

<sup>(</sup>a) Plusieurs Anciens mettent Plisthene | dit 70. ans , il n'en resteroit que dix pour

entre Atrée & Agamemnon, & penfent fes successeurs, car l'année de l'entrée des même que celui-ci étoit son fils. (b) En effet fi Oreste a regné comme on l taine.

La Mythologie & les Fables

lui appartenir, la posterité de Persée ayant fini par la mort de

Il ne fera pas hors de propos, avant que de finir cet article; d'expliquer au fujet d'Inachus une fable que rapporte Pausanias (1). « Les Grecs rapportent, dit cet Auteur, qu'Inachus » Roi du Pays donna fon nom à un Fleuve qu'il confacra à Ju-

» non. Ce Fleuve eut un fils nommé Phoronée, qui avec trois - autres Fleuves. Cephife, Afterion & Inachus fon propre - pere, fut arbitre entre Neptune & Junon, qui disputoient à - qui auroit cette contrée sous son Empire. Le differend fut ju-» gé en faveur de Junon. Neptune en eut du ressentiment; & » pour se venger, il mit tous ces Fleuves à sec, d'où il arriva - que ni le Fleuve Inachus, ni les autres ne purent donner de " l'eau, que tout au plus dans la faison où les pluyes sont abondantes a. Cette fiction au rabais de ce merveilleux, veut dire, 10. qu'Inachus l'emporta fur les habitans du Cephife & de l'Afterion, en confacrant le terrain qu'ils arrofoient à la Déesse Junon, au lieu qu'il l'étoit auparavant à Neptune; car c'est ainsi qu'il faut entendre toutes ces disputes des Dieux dont (2) Voyez parle Paulanias (2). 2º. Que la vengeance prétendue de Nep-

l'Art. de Mi-Berve.T.a.l.1.

tune n'est fondée que sur ce qu'en effer ces Fleuves ne sont dans le vrai, que de mediocres ruisseaux, qui sont presque à seç toute l'année. Comme tout ce qui regarde les généalogies est ordinaire-

ment obscur, pour soulager la mémoire des Lecteurs, je joins ici une table dreffée par le sçavant & exact Pere Briet. (3) Tome I & rapportée dans ses paralleles (1), qui fera voir d'un coup d'œil toute la posterité d'Inachus & de Danaus.

# POSTERITE' DINACHUS, Roid Argos.

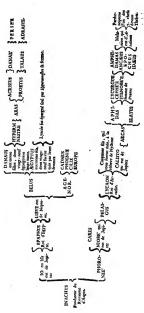

### La Mythologie & les Fables

Dans le temps que Phoronée fuccesseur d'Inachus occupoir le trône d'Argos, Ogygès gouvernoir l'Artique, & une partie de la Béotie. Ce sur lous son repne qu'artiva cette inondation qu'on a depuis appellée le Déluge d'Ogygès.

# ARTICLE IV.

# Le Déluge d'Ogygès.

IL n'y a rien de plus obscur dans les Antiquités de la Grece, que l'Histoire d'Ogygès & du Déluge qui arriva de son temps. Ce Prince étoit-il originaire de la Grece, ou étoit-il étranger ? En quel temps vivoit-il ? Qu'est-ce que le Déluge qui arriva fous son regne? Voilà trois questions qu'il n'est pas possible d'éclaireir. Les Historiens Grecs disent qu'Ogygès regnoit dans l'Attique & dans la Béotie, du temos que Phoronée fils d'Inachus gouvernoit l'Argolide, & que ce fut de fon temps qu'arriva le Déluge qui a porté son nom, dont Cenforin place l'époque vers l'an 1200, avant la guerre de Troye: mais ils ne rapportent aucune autorité pour prouver ccs faits. Les Marbres de Paros n'en disent rien . & cette célebre Chronique ne commence qu'à l'arrivée de Cecrops dans la Grece. Ce que les Anciens disent du Déluge qui atriva de son temps, n'est pas plus certain. Strabon prétend qu'il fut l'effet du débordement du fleuve Colpias ; comme si les eaux de cette petite riviere avoient pû croître jusqu'à inonder la Béotie & l'Attique. Disons avec plus de vraisemblance que comme la Béotie est un pays environné de montagnes, dont le milieu est un vallon, il s'y étoit formé un lac qui n'avoit d'issue que par des canaux souterrains que la nature y avoit menagés, & par lesquels les eaux s'écouloient à travers le mont Proüs; & que ces canaux s'étant bouchés par l'écroulement des terres voifines, les eaux qui y vinrent des montagnes voilines, & qui se trouverent peut-être encore augmentées par des pluyes abondantes, ou par la fonte des neiges, qui groffirent confidérablement le fleuve Colpias, remonterent & se jetterent dans les campagnes voifines qui en furent inondées. Voilà Voilà quelle fut fans doute la cause de ce Déluge, & le curieux Weeler, qui dans son voyage de la Grece eut occasion d'examiner ce lac & ses issues, convient qu'il ne peut être arrivé autrement.

S. Augustin, qui dans ses Livres de la Ciré de Dieu, nous a conservé de précieux moreaux sur l'Antiquiré Graque, dit que le Déluge d'Ogygès arriva, comme nous l'avons dit, sous Photonée second Roy d'Argos; & il ajoute ue c'étoit le sentiment d'Eustebe & de S. Jerôme. Orose met ce Déluge 1040, ans avant la Fondation de Rome, près de 2000, ans avant l'Ere chrétienne; mais selon Scaliger, l'un & l'autre se sont tompés.

Je ne rapporterai point ici l'opinion de M. Newton : on fçait que ce célebre Ecrivain a trop refferré les Antiquités de la Grece, en plaçant l'époque de ce Déluge à l'an 1045.

avant notre Ere.

Jule Africain, fondé fur l'autorité d'Hellanicus, de Philochorus, de Caftor & de Diodore de Sicile, prétend qu'Ogygès vivoir plus de 1020, ans avant la premiere Olympiade, & par conféquent près de 1800. ans avant Jefus-Chrift ce qui fe rapporte au fentiment du Pere Petau, qui place le Déluge arrivé fous ce Prince, à l'an 1796. avant cette Erc.

Sinfon dans fes Origines (1) facrées prétend qu'Ogygés eft le même que Cadmus; mais M. Fourmond a prouvé pai de folides raifons, qu'on peut voir dans fes Réflexions critiques (2), que ce seavant Auteur s'étoit mépris. Le même M. Fourmond a avancé fur Ogygés, & su fur fon Déuge une peut conjecture, laquelle, si elle étoit vraie, serviroit beau-conyà entendre la Prophetie de Balaam. Ce Prince, divil, étoit le même qu'Og, Agag, ou Ogug, lequel ayant quinté son pays, vint s'établir dans la Grece, où il pétit par une inondation. C'étoit donc un Prince Amalécite, qui for obligé de quitter ses Etats, étant poursiuivi par les autres Princes de la race d'Amaléc, qui en effet étoitent alors très-puissans, & ce fut du temps qu'il étoit dans la Grece qu'arriva le Déluge qu'il et site peur (3).

ge qui le fit perir (3).

S. Jerôme dans fa version latine de la Chronique d'Euse. lur.

Tome III.

F. (3) Voyee.

Transactor Google

be, a abandonné son Auteur, & a prétendu que ce n'étoit pas dans l'Attique, comme tous les Anciens le difoient, mais dans l'Egypte qu'étoit arrivé le Déluge d'Ogygès; & comme S. Justin a avancé que ce Prince étoit contemporain de Moyfe, on pourroit conjecturer que ce prétendu Déluge n'étoit autre chose que l'évenement arrivé dans la Mer rouge à la fortie des Hebreux.

Pour dire maintenant ce que je pense sur ce sujet, il est für qu'Ogygès n'étoit point originaire de la Grece, son nom feut prouve affez qu'il étoit étranger ; mais venoit-il d'Egypte, ou de Phenicie, ou du pays d'Amalec ? C'est ce qu'on ne sçauroit affurer. Il alla s'établir à Thebes dans la Beotie ; nommée fouvent par les Anciens Thebes Ogygienne, & il regna aufli fur l'Attique. Ce fut fous fon regne qu'arriva l'inondation dont je viens de parler, qui fit beaucoup de ravage dans le pays, & à laquelle on donna le nom de Déluge. Ce Prince avoit époulé Thebé, fille de Jupiter & de Jodame (1), dom il eut deux fils, Cadmus, & Eleulinus qui bâtit la ville d'Eleusis, & trois filles, Alacomene, qui nourrit, dit-on, Minerve, laquelle parut en ce temps-là fur les bords du lac Triron; ce qui a fait donner à cette Déeffe par Homere l'épithete d'Alacomenie ; la feconde de ces filles s'appelloit Aulis, qui donna fon nom à un bourg de Beotie, & la troisième, Thelsinie. Ces trois Princesses furent après leur mort honorées comme des Divinités, sous le nom de Déesses Praxidiciennes (2).

(1) Voyez in Att.

Les deux fils d'Ogygès regnerent, l'un dans la Beotie, & l'autre à Eleusis; car il ne faut pas ajouter foi à ceux qui disent que l'Attique avoit été tellement inondée par le Déluge (2) Eusebe dont nous parlons, qu'elle fut long-temps sans être habitée (3).

dit qu'elle de- On ne sçait pas précisement si Ogygès périt dans l'inondaans fans habi- tion du Colpias , ou s'il fe fauva. Parmi les trois filles d'Ogygès Alacomene fut la plus célebre, à cause de la qualité de Nourrice de Minerve qu'on lui donnoit, & elle fut honorée après sa mort d'un culte particulier. On la regardoit comme la Déesse qui conduisoit les desseins à une bonne fin, ce qui est rensermé dans le mot de Praxidice. On lui immoloit la

Expliquées par l'Héfoire. Lav. L. CHAP. V.

tête des animaux, comme le dit Suidas (1). Paufanias ajou- (1) Au mot te (2) que Menelas de retour chez lui après l'expedition de Praxidice. Troye, lui erigea une statue, come ayant mis fin par fon fe- (1) In Lac. cours à la guerre qu'il avoit entreprise pour ravoir Helene sa femme.

Ouelque diversité d'opinions qu'on trouve sur l'époque du Déluge d'Ogygès, je crois qu'on peut le placer vers l'an 1796. avant Jesus-Christ. Cette époque est cettaine dans l'Histoire Grecque. En effer Jule Afriquain, cité par Eusebe (3), nous apprend que tous les Chronologues, & entrau. (3) Prep. tres Hellanicus, Philochorus, Castor, Tallus & Diodore de Cast Sicile, s'accordent à placer cette inondation 1020, ans avant la premiere Olympiade. Cette Olympiade étoit fans doute celle de Corebus, célebrée vers le folition d'été de l'an 776. avant Jesus-Christ. Ainsi, par une conséquence nécessaire, ce Déluge étoir de l'an 1796, avant l'Ese chrétienne. Le Pere Petau & Marsham one fait le même calcul, & nous pouvons nous en rapporter aux lumieres de ces deux scavans hommes : cependant le temps où regnoit ce Prince est si incertain & si obscur, qu'on ne scauroit embrasser aucun système qui ne soit sujet à de grandes disticultés, Aussi appelloit-on Ogygien

tout ce qui étoit ancien. N'oublions pas de dire que le regne d'Ogygès fut romarquable par un phénomene arrivé dans le ciel, comme nous l'apprenons de S. Augustin (4), d'aprés l'Historien Castor : (4) De civit. voici comme en parle ce scavant Pere de l'Eglise. Est in Mar- Dei ci Varrovis libris, quorum inscripcio, de Gente Populi Romami , Caftor feribit , in fella Veneres . . samum portensum extituffe, ut mutaret colorem , magnitudinem ,figuram , curfum ; quod facilum ita neque anteà , neque pofeà fit. Hoc factum Ogyge Rege dicebant Adrastus Cyzicenus, & Dion Neapolius, Mathematici nobiles. Je ac m'étendrai pas fur l'histoire de ce Phenomene, qui sit, dit-on, changer la Planete de Venus de diametre, de couleur, de figure de de nours, parce que M. Freret, qui l'a pris pour une Comete, & même pour celle qui parut on pus pour une composé sur ce sujet une Diffestation mes-etendue, (4) Mem. de quion peut confider (5). 300 . Pober and act and a

T. 10. p. 357.

Eij

### ARTICLE V.

# Le Royaume d'Athenes, fondé par Cecrops.

LA Chronique de Paros commence sa premiere époque à l'arrivée de Cecrops dans la Grece, & dès ce temps-là on voit plus clair dans l'histoire de ce Pays-là. Comme un Ouvrage fait pour tout le monde doit contenir des éclairciffemens dont les Scavans n'ont pas besoin, je crois être obligé d'expliquer en peu de mots ce que c'est que cette Chronique, appellée vulgairement les Marbres de Paros : je l'ai déja eitée, & je serai obligé dans la suite d'en citer souvent les époques. C'est une suite de plusieurs morceaux de marbres qui contiennent la chronologie des principaux évenemens de la Grece, en commençant par Cecrops, & qui finissent à l'Archontat de Diognete; c'est-à-dire, treize cent dix-huit ans après. Cette Chronique fut faite par autorité publique pour les Atheniens, soixante ans après la mort d'Alexandre, la quatriéme année de la cent vingt-huitième Olympiade; & comme dans les dates qu'elle fixe, il n'est point fait mention d'Olympiades, il y a apparence qu'elles ne servoient pas encore alors à la Chronologie. Ce ne fut que cinq ou fix ans après que Timée de Sicile en fit usage dans for histoire. Ces marbres furent déterrés dans l'isle de Paros . & vendus au Comte d'Arondel, qui les fit porter en Angleterre, & qui font aujourd'hui dans la Bibliotheque de l'Université d'Oxford. Malheureusement ils sont très-endommagés en plusieurs endroits, & souvent on ne peut lire que quelques mots sur plusieurs des époques qu'ils contiennent.

Trois Scavans, Selden , Lydiat & Prideaux, ont travaillé à les éclaireir, & à fuppléer, aurant qu'il eft possible, au texte effacé. Ils ont outre cela constaté le temps de la derniere époque de ces Marbres; ainsi on voit en remontant, l'éloignement d'une époque à l'autre. Commençons maintenant l'histoire du Royaume d'Athenes.

Ce fut sous le regne de Triopas, septiéme Roi d'Argos,

que Cecrops, venu d'Egypte, s'établit dans l'Attique. Les Interpretes des Marbres d'Arondel placent cet évenement à l'an 1582, avant l'Ere chrétienne, & cette époque se rapporte à la Chronologie de Cenforin , & de Denys d'Halicarnasse, qui font vivre ce Prince 400. ans après Inachus, & un peu moins de 400. ans avant la prife de Troye : elle ne differe que de 26. ans de celle d'Eulebe (1). Cet Auteur qui (1) Voyez s'accorde avec la Chronologie de ces Marbres sur le temps Hist ad Marqui s'est écoulé depuis Cecrops jusqu'à la prise de Troye, a mora. p. 94. abregé de 26. ans celui qui s'est écoulé depuis cette guerre & 95. jusqu'à la premiere Olympiade. Mais les uns & les autres reculent trop l'arrivée de ce Prince dans la Grece, encore plus ceux qui le font contemporain d'Inachus ou d'Egialée, car en joignant les années des regnes des Rois d'Athenes, depuis & y compris ce Prince jusqu'à Mnesthée, au temps duquel Troye fut prise, on ne trouve qu'onze regnes & dix générations, qui évaluées à trois pour cent ans, ne font que 330. ans depuis Cecrops jusqu'à la prise de Troye; car on ne compre point Mnesshée qui ne venoit que de monter sut le trône.

Cecrops épousa la fille d'Actéus, qui donna son nom à ce Pays (a), & fonda avec sa colonie douze villes, ou plutôt douze bourgs, dont il composa le Royaume d'Athenes, & où il établit avec les Loix de son Pays le culte des Dieux qu'on y adoroit ; il y porta fur-tout celui de Minerve honorée à Sais la patrie, celui de Jupiter & des autres Dieux d'Egypte : ce fait est attesté par toute l'Antiquité. Eusebe (2) dit que ce sur lui qui le premier donna le nom de Dieu à Jupiter, lui éle- Evang. L. 10. va un Autel, & érigea une statue en l'honneur de Minerve. c. 9. S. Epiphane repéte la même chose; & Pausanias l'avoit dit avant eux (3).

(3) In Att.

Que si l'on trouve quelque ressemblance entre les Loix que ce Prince donna aux Atheniens, & celles du Peuple Juif, c'est qu'il pouvoit les avoir apprises des Israëlites qui avoient demeuré long-temps en Egypte; & si les Poëres l'appellent

<sup>(</sup>a) Le Pays où s'établit Cecrops, comme le remarquent les Marbres de Paros, s'appelloit auparavant l'Actique, du nom d'Acteus, ou Ogygie de celui d'Ogygès : & 2 Prince lui fis porter alots celui de Cecropie.

Dyphyes, comme qui diroit ses homme compose de deux natures, c'est que comme il venoit d'un Pays étranger avec sa fuite, & qu'il commandoit à deux Nations, dont l'une étoit polie, & l'autre sauvage, on publia qu'il étoit moitié homme, moitié serpent, comme le dit Apollodore (1); ou parce (1) Liv. I. qu'il parloit deux langues, l'Egyptienne & la Grecque; ou parce qu'il regla les loix du mariage qui uniffent les deux sexes: car on trouve dans les Auteurs ces trois interpretations de cette dénomination. En effet il adoucit les mœurs barbares des Pelafges, & les accoutuma peu à peu aux manieres

d'Egypte. (a) In Procem. l. z. Chron.

qui le premier invoqua Jupiter, qui lui fit dreffer des flatues, clever des Autels, & lui immola des victimes : Primus Co-(1) N. 463. crops bovem immolans Jovem appellavit (3) s à la maniere apparemment des Egyptiens, dont il avoit appris les loix & les (4) In Am. cérémonies. Cependant Paulanias (4) remarque qu'il n'offroit dans ses sacrifices que des choses inanimées, & ce ne fut qu'après lui que la coutume d'immoler des animaux fut imroduite dans la Grece.

Cest ce même Cecrops, si nous en croyons Eusche (2),

Pour ce qui regarde la police & l'ordre que ce Prince établit dans son nouveau Royaume, il fusiit de remarquer (5) Liv. 9. avec Strabon (5), après Philochorus, que pour mettre ses sujets à couvert des irruptions des Cariens qui les attaquoient par mer, & des Beotiens d'Aonie qui les inquiétoient par terre, il les raffembla dans douze villages, dont cet Auteur nous a confervé les noms. Thefée dans la fuire étant monté fur le

(6 1 ib. s. de abft.

Porphyre (6) nous apprend que Cecrops relâcha dans l'Isle de Chypre avant que d'arriver en Grece , & qu'on établic dans la ville de Coronis, que Cecrops fit rebâtir, & qui fut depuis appellée Salamine, en l'honneur d'Agraule sa fille. la courume d'immoler tous les ans une victime humaine. Cette coutume dura très-long temps ; & après la mort de Diomede, on offrit à ce Heros le sacrifice qu'on offroit auparavant à cette Princesse. On conduisoit, dit le même Auteur, cette infortunée victime dans le Temple; & après qu'on

trône d'Athenes, fit de ces douze bourgades une seule ville.

Expliquees par l'Histoire. Liv. I. CHAP. V. hir avoit fait faire trois fois le tour de l'Autel, le Prêtre lui passoir une lance au milieu du corps; & la faisoit porter à l'inflant for un bûcher. Dephilus, Roy de Chypre, abolit cette détestable cérémonie du temps de Seleucus, & changea ce facrifice en celui d'un bœuf.

Athenes, l'inventrice des Arts & des Sciences, le fiege de la politesse & de l'érudition, doit donc ses commencemens à l'Egypte : ce n'est pas que le pays sut désert au temps que Cecrops y arriva, mais les peuples qui l'habitoient étoient la plupart encore barbares & fauvages, vivants dans les bois & dans les montagnes, fans loix, fans focieté & fans discipline. Ce Prince Egyptien raffembla ceux de fon voilinage, forma un établiffement folide, & bâtit la fortereffe qui de fon

nom fut appellée Cecropie, ainsi que rout le pays.

Cecrops laiffa trois filles, Aglaure, (1) Herse & Pandrose, (1) Les Audevenues célebres fous ses successeurs, par les fables que je teurs Grecs vais raconter. Après la mort de Cranaüs qui monta sur le trô-nent pasqu'e. ne après Cecrops, Erichtonius disputa la couronne à Amphi- le sut morte ction qui étant demeuré vainqueur, fucceda à Cranaus, après re arriva à lequel regna Erichtonius. C'est de ce dernier qu'on a publié Athenes. les fables de Cecrops. On donnoit à cet Erichtonius une origine infame: Minerve l'ayant vû, naître boiteux & contrefait, le cacha dans une corbeille & en donna le foin à Aglaure, lui défendant d'y regarder; mais comme les défenses ne font qu'irriter la curiosité du sexe, elle ouvrit la corbeille, & n'y rrouva qu'un enfant avec des jambes de serpent. Minerve se vengea de l'indiferetion de cette Princesse, en la rendant jalouse de Herfé fa fœur, dont Mercure étoit amoureux; & un jour qu'elle voulut empêcher ce Dieu d'entrer dans l'appartement de sa maîtresse, il la frappa de son caducée, & la changea en rocher. La vérité de cetre fable est que le nom d'Erichtonius étant composé de deux mots Grecs qui signifient Contestation & Terre, au lieu de dire qu'il avoit été ainsi nommé à cause de la dispute qu'il avoit eue avec son Compétiteur, on publia, & Strabon (1) le dit comme les autres, qu'il étoit fils de Vulcain, & de la Terre qui l'avoit conçu dans le temps même que Minerye réfistoit à la violence de ce Dieu; si l'on

(2) Liv 9.

n'aime mieux dire toutefois avec S. Augustin, que ce Prince n'avoit passé pour être le fils de Minerve & de Vulcain, que parce qu'il avoit été exposé dans un Temple qui leur étoit confacré.

Comme Erichtonius avoit réellement les jambes foibles & contrefaites , il inventa l'usage des Chariots , comme le prétendent la plûpart des Anciens, avec Virgile (a); ou du moins il ajoûta des rouës à une espéce de Traîneau que Trochilas avoit mis en usage avant lui; & il se servit si utilement de cette nouvelle invention dans la célébration des Athenées, où il remporta le prix, & dont il étoit l'Instituteur, suivant la dixième époque des Marbres de Paros, qu'il mérita de former après sa mort la constellation du Chartier, ou Bootes, comme nous l'apprenons d'Hygin (b).

On ajoûte à la Fable que je viens de rapporter, que Pandrose troisième fille de Cecrops, ne voulut point désobéir à Minerve, & que les Grecs, en récompense de sa piété, lui firent bâtir après sa mort un Temple auprès de celui de cette Déesse, comme Pausanias nous l'apprend : cependant Herodote dit qu'Aglaure & Herfé recurent le même honneur.

Le Royaume d'Athenes dura plus de quatre cens ans fous dix-fept Rois; scavoir Cecrops, Cranaüs, Amphiction, Erichtonius, Pandion, Erechthée, Cecrops II. Pandion II. Egée, Thefée, Mnesthée, Demophoon, Oxinthès, Aphidas, Tymoétès. Melantès & Codrus qui se dévoua pour sa patrie.

Cranaüs, originaire du pays, succeda à Cecrops, & regna neuf ans : fon regne seroit très-obscur sans les deux événemens que les Marbres de Paros nous apprennent être arrivés dans ce temps là. Le premier est le jugement rendu par l'Areopage établi par Cecrops, entre Neptune & Mars, dont nous avons parlé au long dans l'Histoire de ces Dieux. Le second est le Deluge de Deucalion, que les mêmes Marbres rapportent à la quatriéme année du regne de ce Prince.

Après

<sup>(2)</sup> Primus Erichtonius Curfus, & quasuur aufus, hugger quiss, rapidique rost lender, Georg, l. 3, hugger quiss, rapidique rost lender, Georg, l. 3, (b) Alis auguma cerura habatiff Erichtonium discressas, cumque prime tempore adolescense ludar Minervus Emanhence feesfie, & Frifum quadrigit cacurriffe; pro quidas falls inter falex deixure collectures, krylin Cool. Alton. l. 1.

Expliquées par l'Histoire. LIV. I. CHAP. V.

Après Codrus furent élus des Magistrats perpetitels qu'on homa Archontes. L'histoire des premiers Rois d'Arhenes jusqu'à Demophoon, est remplie de fables, comme on le verra dans la suite ; mais il n'y en a aucun dont la Chronologie ne soit suite; puisque les Marbres de Parios en marquent exactement les principaux évenemens, & en fixent les époques.

Le Royaume de Laconie fut fondé pendant le regne du même Cecrops par Lelex, qui lui donna le nom de Lelegie. Mais comme ces Rois n'entrent pas souvent dans nos fables, nous ne nous étendrons pas davantage fur ce fujet. Il fuffit de dire ici que la premiere Dynastie, qui répond aux remps dont nous parlons, renferme douze Rois; scavoir, Eurotas, qui donna son nom au fleuve qui coule dans le pays; Lacedemon fon frere, qui fit appeller comme lui la capitale & le Royaume; Amyclas, qui bâtit une ville de son nom; Atgalus, Cynorias, Ebalus, Hippocoon, Tyndare, fils d'Ebalus & frere d'Hippocoon; Castor & Pollux, fils de Tyndare & freres d'Helene; Menelas fils d'Atrée, à qui Helene porta la couronne ; Oreste fils d'Agamemnon , par son mariage avec Hermione fille de Menelas & d'Helene ; Tifamene fils d'Oreste. Ce sur sous le regne de celui-ci que les Heraclides entrerent dans le Peloponnese, & se rendirent maîtres, non-seulement du Royaume d'Argos & de Mycenes, mais aussi de celui de Lacedemone. Euristene fils d'Aristodeme monta sur le trône, & commenca la seconde Dynastie des Rois de Sparte, dite des Agides, à cause d'Agis son fils.

# ARTICLE VI.

### Arrivée de Deucalion dans la Grece.

Nous avons dit dans l'histoire des Princes Titans (1), (1) Tom. II. que Promethée avoit été relegué dans la Scythie, aux en-livrins du Caucale. Son fils Deucalion, qui avoit épousé Pyrtha fa couline, fille de son oncle Epimethée, s'ennuyant de ce trisse (s'our, & ayant trouvé apparenment quelque occasion favorable, vint s'établit (2) dans la Thessaire, aux envi-(1)Apoll. Livrons de Phitie, ou plurôt, si on s'en rapporte à la Chronique de Patos, dans la Lyconie près du Parnasse. C'est ainsi que Tout III.

4

s'expliquent les Auteurs de cette Chronique, contre le fent-(1) In Phot. ment de Paulanias (1), qui prétend que Lycorie étoit non une province, mais une ville, fitue fur le penchant de cette montagne. Dans le fond ces deux autorités n'ont rien qui se contradife, puique la ville & le canron qui en dépendoit, pouvoient avoir le même nom.

L'époque de l'arrivée de ce Prince est bien marquée dans la même Chronique, & ce fut la neuvième année du regne de Cecrops à Athenes ; c'est-à-dise vers l'an 215, ou 220. avant la guerre de Troye, & environ 1400 ans avant l'Ere chrétienne. Tour concourt d'ailleurs à justifier l'époque de ces Marbres, puisque 1º, depuis Cecrops jusqu'à Thesée, qui mourut peu de temps avant le siege de Trove, il y a dix regnes, dont le premier même étoit avancé à l'arrivée de Deucalion. Or en mettant 22. ou 23. ans pour chacun, on aura la date qu'établit la chronique. 2°. A considérer les descendans ou les générations depuis ce Prince jusqu'à la prise de Troye, qui sont rapportées par les Anciens, la chose devient encore plus certaine, puisqu'on n'en trouve ordinairement que six ou sept, qui font 200, ou 230, ans. Il est yrai que dans quelques-unes des familles de ces descendans il s'en rencontre quelquefois jufqu'à dix; mais outre que le nombre de fix ou fept feulement y est plus frequent, on sçait qu'au bout de deux cens ans, les générations de deux familles collaterales, ne sont pas toujours égales.

Rien n'est plus célebre au reste dans l'histoire Grecque que Deucalion, qui a été regardé comme le reparateur du genre humain, puisque ce sit tous son regne qu'artiva le Déluge qui porte son non, & qu'il eut une nombreuse posterité qui regna dans plusieurs parties de la Greçe; deux points sur leftegna dans plusieurs parties de la Greçe; deux points sur lef-

quels il est nécessaire de s'étendre.

# ARTICLE VII.

### Le Déluge de Deucalion.

COMMENÇONS par rapporter les fables touchant ce fameux évenement. Jupiter, dit-on, voyant croître de jour en jour la malice des hommes, résolut de les exterminer entiereExpliquees par l'Hiffoire. Liv. I. CHAP. V.

ment (1). Il fit pour cela tomber une si grande quantité de (1) Voyez pluye que la furtace de la terre en fut inondée : les monta, Ovide, Met. gnes même les plus élevées furent couvertes d'eau, & devinrent un asyle inutile à ceux qui s'y émient refugiés. Le mont Parnasse, dont le sommet ne fut pas inondé, sauva le pieux Deucalion & fa femme Pyrrha. Après que les eaux se furent retirées, ils allerent consulter la Déesse Themis, qui rendoit fes oracles au pied de la montagne (a), & c'est-là qu'ils apprirent que pour repeupler le monde, ils devoienr déterrer les os de leur grand'-mere. Leur pieté fut allarmée d'un oracle si cruel ; mais Deucalion s'étant avisé de dire que la terre étant leur mere commune, ses os pouvoient bien être les pierres qu'elle renfermoit dans son sein ; ils en prirent quelques-unes, & les jetterent derriere eux, avant les yeux fermés: celles que Deucalion jetta, formerent les hommes, & celles de Pyrrha des femmes. Devoilons ce mystere.

- Il est aifé de voir que cette narration contient bien des fables; mais comme le fond en est véritable, il faut l'expliquer. La neuviéme année du regne de Cecrops, Deucalion vint dans la Grece, & s'empara de la Lycorie vers le Parnasse, où il regna; mais ne se contentant pas du petit Etat dont il s'étoit faifi, il fit la guerre à ses voisins, & se rendit maitre d'une partie de la basse Thessalie, près du fleuve Penée; on nommoit alors cette Province la Phildide, de Philus venu d'Arcadie, lequel s'en étoit emparé 160. ans auparavant, ainsi qu'on l'a rapporté sur l'autorité de Pausanias (1). Com- (1) In Areme avant Phrius le pays s'appelloit l'Hellade, Deucalion crut que pour s'attirer la bienveillance de ses sujets, il devoit donner à un de ses fils le nom d'Hellen ; & celui-ci étant monté fur le trône, après la mort de son pere, & ayant fait plusieurs conquêtes, voulut que ses sujets prissent le nom d'Helleniens, qui leur fut particulier jusqu'au temps où tous les

autres Grees le prirent ; ce qui arriva vers le commencement

(a) Orife faire ne cels la meilleute tra-dition e cel les Sycanas conviences que fair l'avenir, estituir Demás faille, pois l'Oracle de Delphes s'écoie pas encore l'abbis anc entenir, de Themay prandis; alors des Oracles. Les Mythologdes con-viennes qu'il y set toujour au some le premier Tome.

des Olympiades, c'eft-à-dire, environ 775. ans avant l'Ere chrétienne. On sçait que du temps d'Homere, il n'y avoit que les descendans de Deucalion qui fussent appellés Helleniens.

La plûpart des Auteurs croyent que le Déluge qui arriva fous le regne de ce Prince fut causé par le fleuve Penée, dont le cours fut arrêté apparamment par quelque tremblement de terre, entre le mont Offa & l'Olympe, où est l'embouchure par où ce fleuve, grossi des eaux de cinq autres, se jette dans la mer: cela joint, disent-ils, à une grande quantité de pluye qui tomba cette année, toute la Thessalie

(1) Liv. VII. Qui eft un pays plat , fut inondée.

Ce que dit Herodote (1) dans la description qu'il fait de cette Province, prouve bien que c'est ainsi qu'arriva l'inondation. " On dit que la Theffalie n'étoit autrefois qu'un Lac-» comme étant environnée de tous côtés de hautes montain gnes. Le pays qui est entre ces montagnes est ce qu'on appelle la Theffalie, qui est arrosée de quantité de fleuves, dont - les principaux font le Penée, l'Apidane, l'Onschone. l'E-» ripée & le Panito. Ces cinq fleuves descendans des mona tagnes voifines, après avoir coulé par le plat pays, vont se » jetter dans la mer par un canal fort étroit, où ils se joignent tous, & ne font plus qu'un grand fleuve, qui retint le nom de Penée. On ajoute qu'avant que le canal fut fait, ces » fleuves inondoient toute la campagne, & n'en faisoient » qu'un grand Lac; mais que Neptune ayant fait ce grand canal, toutes les eaux s'écoulerent.

Cependant comme les Marbres de Paros ne font pas res gner Deucalion dans la Theffalie, mais à Lycorée, aux environs du Parnasse, il faut ajouter à la narration d'Herodote, que partie de l'inondation fut caufée par la rupture de la chauffée du lac qui étoit dans un enfoncement du Parnaffe. & que Deucalion pour s'en mettre à couvert, alla sur le plus haut fommet de cette montagne : fur quoi on doit consulter les Voyages de Spon & de Wœler, qui ont vû ce Lac.

Ouclque temps après les eaux s'étant écoulées, le pays fut bien-tôt repeuplé. Les enfans de ceux qui s'étoient sauvés, font les pierres mysterieuses dont les Poëtes parlent tant;

Expliquées par l'Histoire. LIV. I. CHAP. V. cette fable n'avant d'autre fondement qu'une simple équivoque : le mot Phenicien Eben ou Aben, signifiant également une pierre ou un enfant (1), & le mot Laos en grec une pier- (1) Voyez re ou un peuple, comme le dit le sçavant Scholiaste de Pin-Bochart. dare (2). Ainsi ceux qui ont parlé de cet ancien événement, (2) Voyez ont pris une fignification pour l'autre , & ont débité une fa- p. 532. ble mysterieuse. On peut même dire que la serocité & la durée de ces premiers hommes, ne démentoit nullement leur origine.

Inde genus durum sumus , experiensque laborum, Et documenta damus qua simus origine nati (3).

(3) Ovid. Met. L. s.

Au reste, la maniere dont Saumaise lit un passage d'Hesiode dans ses fragmens, donne une grande lumiere au dénouement de cette fable. Les Locriens étoient appellés anciennement Leleges, & ils habitoient la Phocide. Ce Poete dir que Jupiter les donna à Deucalion pour repeupler le mondes & l'expression dont il se sert, suivant la correction de ce Critique, fignifie que ce Dieu lui donna, non des hommes de pierre, mais fortis d'une terre pierreuse : Erutos è terra lapidum dedit Deucalioni. En un mot, au lieu de dire que les hommes qui n'avoient pas été submergés par l'inondation, étoient descendus d'une montagne pierreuse, on publia qu'ils étoient sortis des pierres mêmes de cette montagne.

Pausanias dans ses Phociques, dit que les loups par les hurlemens que le danger d'être noyés leur faisoit faire, avertirent ceux qui couroient le même danger, de monter avec eux fur le Parnaffe; & qu'y avant bâti une ville, ils lui donnerent le nom de Lycorée, à Lupis; mais les Marbres d'Arondel détruisent cette tradition, puisqu'on y voit que Deuca-

lion regnoit à Lycorée avant ce Déluge.

Les Poetes, pour envelopper l'Histoire de cet évenement. fous une fiction ingénieuse, publierent que ce sur Neptune qui d'un coup de Trident separa le mont Offa de l'Olympe, pour donner cours aux eaux du fleuve Penée; mais Herodote est plus raisonnable, lorsqu'il parle ainsi de cette fable (4). (4) Liv. 7. « Le sentiment de ceux qui disoient que Neptune avoit fait » cette separation, n'étoit pas sans raison : car tous ceux qui

L 14.

· estiment que Neptune sait trembler la terre, & que les ou- vertures qui se font ainsi, sont les ouvrages des ce grand » Dieu, n'auront pas de peine à croire que Neptune a fait ce . canal, quand ils le verront .: c'est-à-dire, que cette ouverture parut si surprenante, que selon l'usage de ce temps-là, (1) Athenée, on l'attribua à Neptune. Sur quoi on remarque (1) que la fête des Pelories, si celebre chez les Thessaliens, où l'on faisoit des banquets publics en faveur des étrangers, & des esclaves mêmes qui étoient servis par leurs Maîtres, venoit de ce qu'un certain Pelorus fut le premier qu' avertit Pelasgus, que par le moyen d'une ouverture dans la vallée de Tempé, les eaux s'étoient écoulées; ce qui fit tant de plaisir à ce Prince, qu'il regala magnifiquement Pelorus, & voulut même le fervir à table.

> Lorfque les eaux se furent ainsi écoulées, Deucalion alla, suivant la Chronique de Paros, à Athenes, où pour remercier les Dieux de l'avoir préservé de l'inondation générale de son pays, il offrit à Jupiter des facrifices solemnels, dans un Temple qu'il fit bâtir à son honneur, & qui subsistoit encore au temps de Pisistrate, qui le sit rétablir avec une dépense infinie. C'est ee fameux Temple de Jupiter Olympien, commencé par ce Prince, & continué par ses enfans, par Seleucus, & par Antiochus Epiphanès, & qui ne fut fini que par Adrien. Les Atheniens facrifioient rous les ans dans ce Temple en memoire du Déluge, au premier du mois Anthisterion, un gâteau de farine & de miel.

L'Antiquité ne convient pas au sujet du Roi qui regnoit à Athenes au temps de cette retraite. Eusebe prétend que ee fut fous Cecrops, & felon les Marbres, c'étoit Cranaus; & nous fouscrivons volontiers à ce qui est contenu sur cet ancien Monument, qui paroît avoir été fait par l'autorité publique . & avec tant de foin. Ainsi il faut fixer l'époque du Déluge . non à l'an 1557, avant Jesus-Christ, comme le prétendent les Commentateurs de cette Chronique, mais 1380, ou oo, ans avant cette époque, pour les raisons qu'on a rapportées au commencement de cet article.

Il est bon- de remarquer avant que de passer outre, que la tradition du Déluge universel, qui a été portée jusqu'aux Peu-

Expliquées par l'Histoire. LIV. I. CHAP. V. ples les plus éloignés, a beaucoup servi à embellir l'Histoire de celui de Deucalion; & c'est pour cela qu'Ovide, qui en fait la description, dit expressement qu'il avoit inondé toute la terre. & que l'eau avoit couvert les plus hautes montagnes:

Jamque mare & tellus nullum discrimen habebant, Omnia pontus erant , deerant quoque littora ponto (1).

(1) Met. I. 1.

Que de tous les habitans de la terre, il n'étoit resté qu'un feul homme & une femme:

Et superesse videt de tot modò millibus unum, &c. (2).

(1) Id. ibid. (2) Liv. 3.

Le Poëte Lucain, sans parler des autres, dit à peu près la même chose (3), & Diodore assure que le Déluge avoit fait petir toutes les créatures vivantes qui étoient alors sur la furface de la terre. Mais ce n'est pas sur cette seule idée que les Poëres & les Historiens semblent si conformes à Moyse dans l'Histoire du Déluge de Deucalion. On en apperçoit tant d'autres en les lisant, sur-tout Ovide, qu'il falloit ou qu'il eût lû la Genese, ou qu'une tradition, encore fort vive, lui eût appris ce qu'il en dit. Il fait d'abord une belle description des désordres dont l'Univers étoit rempli ; il parle de l'avarice, des parricides, de l'impureté, & des autres crimes qui regnoient parmi les hommes, ajoutant que la pieté étoit immolée aux passions les plus infames.

Victa jacet pietas ; &c.

Il parle de la guerre des Geants armés contre le Ciel; il fait tenir conseil à Jupiter pour déclaret aux autres Dieux le dessein où il étoit de punir tous ces crimes, à peu près comme Moyfe fait dire au Seigneur: Je détruirai toute chair (4). Il dit (4) Delebo ensuite que le premier dessein de Jupiter avoit été de con- omnem carnem fumer le monde par le feu, mais que s'étant ressouvenu que le Destin avoit marqué le temps de l'embrasement général qui devoit faire perir l'Univers, il s'étoit contenté cette foislà de submerger la terre dans les eaux.

Jamque erat in totas sparsurus fulmina terras :

48 Sed timuit . Effe quoque in fatis reminiscitur, affore tempus; Quo mare, quo tellus , correptaque Regia Cali Ardeat, & mundi moles operofa laboret.

Syria.

Enfin ce Poëte se souvient de l'Arc-en-ciel; & pour tout dire en un mot, la maniere dont il raconte que fut reparé le genre humain par deux personnes d'une pieté éminente, prouve qu'il peint le Déluge de Deucalion sur les idées de celui

de Noé (a).

Tous les autres Poëtes, & plusieurs Historiens en ont pensé de même, n'ayant fait que substituer le nom de Deucalion à (1) De Dea celui de Noé. Lucien (1) parlant de ces anciens Peuples de Syrie, parmi lesquels, selon eux', vivoit Deucalion, & qui racontoient l'Histoire du Déluge, dit: « Les Grecs assurent · dans leurs fables, que les premiers hommes étant cruels - & infolens, fans foi, fans hospitalité, fans humanité, périrent tous par le Déluge; la terre ayant poussé hors de son » sein quantité d'eaux , qui grossirent les sleuves , & firent » déborder la mer à l'aide des pluyes, de forte que tout fut ninondé. Il ne demeura que Deucalion, lequel fe fauva o dans une Arche avec sa famille, & un couple de bêtes de . chaque espece, tant sauvages que domestiques, qui le sui-» virent volontairement, fans s'entre-manger ni se faire aucun » mal. Deucalion vogua ainsi jusqu'à-ce que les eaux se suf-» fent retirées , puis il repeupla le genre humain ».

Stephanus, & l'Auteur de l'Etymologicon, difent que ce Vaisseau s'arrêta sur une haute montagne. Berose & Nicolas de Damas affürent même que ce fut fur une des montagnes d'Armenie. Plutarque fait mention de la Colombe & Abydenus de certains Oifeaux fortis de l'Arche, & revenus deux fois, pour n'avoir point trouvé de lieu où ils puffent se repofer. Enfin pour dernier trait de ressemblance, les Anciens difent que Deucalion, homme pieux & vertueux, étant allé à Athenes, facrifia à Jupiter Conservateur, & lui bâtit un Temple. L'Ecriture-Sainte raconte de même que Noé au fortir

(a) Non elo melior quifquam vel amantier aqui Vir fuit , au illa mesunior ulla Deorum. Id. ibid. . Expliquées par l'Histoire. LIV. I. CHAP. V.

de l'Arche offrit des facrifices des animaux purs, pour remercier le Seigneut de l'avoir conservé lui & sa famille.

Joseph (1) rapporte que l'Histoire du Déluge & de l'Ar- (1) Ant.L s: che avoit été écrite par Nicolas de Damas, par Berose, Mnaseas & quelques autres ; c'est-là apparemment que les Grecs & les Romains prirent ce qu'ils ont répandu dans leurs Ouvrages. En un mot, c'est que le Déluge n'étoit pas un fait particulier à Moyfe; c'étoit une histoire du genre humain,

qu'il étoit difficile d'oublier.

Je dois avant que de finir ce qui regarde l'inondation arrivée fous le regne de Deucalion, faire encore quelques Remarques. La premiere, qu'on trouve dans le Cabinet du Roi, une Medaille des habitans d'Apamée, qui repréfente cet événement; & ce qu'il y a de singulier sur cette Medaille, c'est que les trois dernieres lettres de la Legende, APAMEON étant renversées, au lieu de EON, on lit NOE', & ces trois lettres se trouvant placées plus près de l'Arche qui y est représentée, il sembleroit qu'on y autoit voulu faire mention du Déluge universel; ce qui toutefois n'est qu'une faute du Monetaire. La seconde que les Marbres de Paros qui fixent l'époque du Déluge de Deucalion, n'en parlent que comme d'une pluie abondante qui inonda le pays. La ttoisiéme, que l'Auteur, Livre des Méteores, attribue cette inondation, non au débordement des fleuves de Thessalie, mais à celui de l'Achelous (2). Cependant la tradition la plus générale, est qu'elle (2) Meteor, inonda la plaine de Lycorée aux environs du Parnasse, pays l. i.c. ult. affez éloigné de l'Acarnanie & de l'Etolie, où coule ce fleuve. La quatriéme, quoique les Poëtes & les Historiens qui ont parle de ce Déluge, disent qu'il ne resta sur la terre que Deucalion & Pyrrha, cependant les habitans de Megare avoient une ancienne tradition, qui leur apprenoit que Megarus fils de Jupiter & d'une Nymphe, s'étoit fauvé de ce Déluge, en gagnant le sommet du mont Geranim, qui alors avoit un autre nom. Car selon cette tradition, ce Megarus guidé par le cri d'une bande de Grues qui voloient de ce côté là, nagea jusqu'au haut de cette montagne, qui depuis cet événement s'est appellée le mont Geranim, à cause-Tome III.

(1) Paúsa.

des Grues, en gree, yarafol). La cinquiéme, Paufanias nous apprend que dans l'enceinte du Jupiter Olympien à Athenes on montroit une ouverture large d'environ une coudée, par où, difoient les Atheniens, les eaus s'étoient écoulées après le Déluge de Deucalion; ès li ajoure que tous les ans on jetroit dans ce gouffre une espece de pâte faire avec de la fairne de froment & du miel. Ce Temple de Jupiter Olympien, selon le même Auteur, étoit rets-ancien, & on prétendoit que c'étoit Deucalion qui l'avoit fait bâtir; & pour prouver que Deucalion mourt à Athenes, on montroit fon tombeau affez près de ce Temple. Il est bon de remarquer en passant, que Pausains fer tempe en distant que le Temple

Jupiter Phryxius, comme qui diroit, Jupiter par le secours duque! il s'étois sauvé du Déluge. Ce Prince, outre le Temple dont on vient de parler, établit aussi une Fête en l'honneur de ceux qui avoient peri dans l'inondation; & cette Fête nommée idapopris, dura jusqu'au temps de Sylla, comme on le (2) la Sylla, voit dans Plutaroue (2).

élevé pat les soins de Deucalion avoit été confacré à Jupiter Olympien. Ce sur Pissistrate, qui en le rétablissant, le dédia à Jupitet sous ce nom, au lieu que Deucalion l'avoit consacré à

(1) In syma. Voit dans ridarque (2).

Cedrene & Jean d'Antioche Malala, comme nous l'avons dit dans l'Histoire d'Ogygès, ont avancé que Deucalion avoit laitfé dans l'Attique, l'Histoire du Déluge qui l'avoit obligé à y chercher une retraite . mais comme on ne croit pas que de fon temps les Grecs cullent l'ufige des lettres, il vaut mieux dire qu'il leur en laissa une Histoire vivante, par le Temple & la ste qu'il établir en mémoire de cet événement.

(3) C'eft 1 l'Hercule 1 Phenicien.

Enfin la ſixiéme remarque eft que Xenophon compte cinq Déluges: le premier arriva fous un ancien Ogygès, & dura trois mois. Le fecond du temps d'Hercule (3) & de Promethée, & ne dura qu'un mois. Le troifiéme fous un autre Ogygès, & celui-ci ravagea l'Artique. Le quarrième fous Deucalion, qui inonda la Theffalie pendant l'espace de trois mois. Le cinquiéme enfin, arriva au temps de Protée & perdant la Guerre de Troye; c'est celui gu'on appelle Pharonien,

Expliquées par l'Histoire. LIV. I. CHAP. V.

& qui inonda une partie de l'Egypte. Diodore de Sicile parle aussi d'un sixième Déluge arrivé dans la Samothrace (1).

(1) Liv. 5.

### ARTICLE

### La Posterité de Deucalion,

DEUCALION pour s'être fauvé des eaux du Déluge : & avoir repeuplé la Thessalie, a passé parmi les Poëres & les Historiens, pour être le réparateur du genre humain, comme le dit Justin après Trogus (a). Tous les Auteurs conviennent que ce Prince étoit fils de Promethée, & mari de Pyrrha fille d'Epimethée son oncle. Le Promethée dont il s'agit ici, est bien different de celui qui regna du temps de Jupiter, fur les Scythes aux environs du Caucase, puisque Deucalion dont la Genéalogie est si suivie, vivoit long-temps après Jupiter; &.c'est peut-être cette difficulté d'accorder cette Chronologie, qui a porté M. le Clerc (2) à croire que Deu- (1) Comp. calion n'est pas un nom propre, mais un nom composé de deux Hist. univ. mots, Diglé-Ion, Vexilla-Ionum, le chef des Ioniens, c'est-àdire, de ceux qui éviterent le Déluge : & celui de Pyrrha, felon le même Auteur, signifie terre ou rouge.

Quoiqu'il en soit, rien n'est si fameux dans les Auteurs anciens que la posterité de Deucalion : elle servit à peupler une partie de la Grece, & y fonda plusieurs Royaumes: & comme nous aurons occasion d'en parler souvent dans la suite, il est à propos d'en développer l'Histoire en peu de mots.

Deucalion eut deux fils, Hellen & Amphictyon. Ce dernier, dont la branche s'étendit moins que celle de son frere, alla s'établir dans l'Attique, & y regna après en avoir chaffé Cranaüs son beau-pere. Ce Prince établit sa domination aux environs des Thermopiles, & la seconde année de son regne il assembla les Peuples du voisinage, & appella de son nom le Conseil de ceux qui regloient les affaires. L'E-

<sup>(</sup>a) Superfuerunt quos refugia montium receperant, & ad Regem Theffalia Deucalio-nem rations avecti fune; à quo properea genus hominum conditum dicitur. Lib. II. Cap. 18. Gii

poque cinquiéme des Marbres d'Arondel marque l'établiffe-

ment de cette affemblée des Amphyctions.

Rien n'eft is célebre dans l'Antiquité que ce Consil des Amphychions, qui s'affembloient aux dépens du public deux fois l'année, au printemps & en automne, dans le Temple de Cetès aux Thermopiles, près de l'embouchure du fleuve Afope. On n'y jugoeti point les causés des particuliers (a), comme trop peu importantes pour occuper un fi auguste tribunal, mais celles feulement qui regardoient le public, foit en matiere de paix, ou de guerre, ou de Religion; & les Decrets de ce Senat devoient être signés par le Grand-Ptètre de Delphes, avant que d'être gravés sur des economes automatiques. On ne s'étend pas davantage sur ce célebre Tribunal: on peut consulter la sçavante Dissertation de Van-Dale.

Hellen, second fils de Deucalion, regna dans la Phito-(1) C'elleus tide (1), & donna son nom aux Helleniens (b), comme on partie de la basse Thessa. l'apprend de la sixiéme époque des mêmes Marbres. Le lie. commencement de son regne tombe sur la troisséme année

de celui de son frere Amphictyon.

Ce Prince eur d'Orferde fa femme rois fils , Eole, Dorus & Xutus. Eole , l'ainé des trois freres, fucceda à fon pere, & donna le nom d'Eoliens aux Peuples qu'il avoir fair appeller Helleniens. Ayant époufé Enarete fille de Deima, il en eur fept fils , Crethée, Sifyphe, Athamans, Samonée, Deion, Magnès & Perieres; & cinq filles, Canache, Halcione, Pifidice, Calyce & Perimedes (c). Commençons par les décendans des filles.

Calyce épousa Etlius, & en eur le fameux Endymion qui fit fortir les Étoliens de Theffalie, & alla les établir en Elide. Etole fils d'Endymion & de Naïs, se réfugia chez les

<sup>(</sup>s) Escepté celle d'Epishite, qui monler à Xerceir un flemin par le mont Oral ficqu, peu centre dans la Grece, Herd. L. . (c) Confluère (irroutte; ces Généalole) Tout ce qui reparde ce non d'Heljers, Apoldoore, Faufanias, & garmi leniens, ferrouve dans les Remarques de leydais, fur les Mubrers page. ao & fur imanateure des Matére d'Ambrers, page nos

Curetes; & nomma leur pays Étolie. De lui & de Pronoé fille de Photbas, ràquirent Pleuron & Calydon, connus par les villes qu'ils bàtirent dans ce Pays. Agenor fils de Pleuron épous la cousine Icarte, fille de Calydon, & en eu quarre enfans, entre lesquels étoit. Alhée, qui ayant épous @mé. de me même enfans la mort d'Alhée épous Peribée fille d'Hipponots, dont il eut Tydée, qui s'étant marié à Deiphile fille d'Adraste, devint pere de Diomede, si connu dans l'hifoite de ce temps là.

Perimede époufa Acheloüs, & en eur Hippodamus & Orefide. Pildie devenue femme de Myrmidon, qui fit porter fon nom aux Peuples des environs du fleuve Penée, qu'Acheus fon oncle avoit nommés Achéens, en eut un fils nommé Achor, qui fucceda à lon pere ; & qui ayant pris en mariage Egine fille d'Alope, qui avoit déja eu Eacus de Jupiter, en eut Menetius & Pulieurs autres, qui étant devaus grands, firent une conjuration pour ôter la couronne à leur pere : il découvrit leur complor, les chaffa de fon Royaume, maria fa fille Philomele (a) à Pelée fils d'Eacus, & lui iaiffa fon Royaume. C'eft de ce mariage que naquit Achille.

Menétius se retira au pays des Locriens qu'il subjugua. Son sils Patrocle, obligé de sortir du Royaume de son pere pour avoir tué Cleonime, ou Orante, sils d'Amphidamas, alla chez Pelée son allié, & devint ami inséparable d'A-

chille.

Canache féduite par Neptune en eur plusieurs enfans, entr'autres Iphimedie qui fur mariée au Geant Aloits, & devint mere des deux Aloides, Ephialte & Otus, qui au rapport de Paulanias (1), bâtirent la ville d'Afera, au bas de l'Heticon, montagne qu'ils conficerrent aux Mufes: unais parce de l'Afera, qu'ils servirent Phlegyas dans la guerre qu'il faisoit contre le peuple de Delphes, les Poètes les ont fait passer pour deux impies qui avoient entrepris de détrôner les Dieux.

On ne sçait rien d'Ascyone, à moins que ce ne soit elle,

(a) Nous disons ailleurs pourquoi elle passa pour Thetis, Déesse de la met. G iii La Mythologie & les Fables

ou du moins sa fille, qui épousa Ceyx toi de Trachine; connu par ses malheurs. Parlons maintenant des fils d'Eole,

Sifyphe ayant bâti Ephire, qui fut dans la fuite nommée (1) Paulan. Corinthe (1), époula Metope fille d'Atlas (a), en eut Glaucus in Cor. A. pere de Bellerophon, connu par les Fables de la Chimere.

Perieres ayant détruit toute la race de Polycaon qui avoit regné long-temps sur les Messeniens, en sut déclaré Roi; &c ayant époufé Gorgophone fille de Perfée, il en eut Apharée & Leucippus. Le premier ayant succedé à son pere, reçut Ne-·lée qui avoit été chassé d'Iolcos pat son frere Pelias , & partagea ses Etats avec lui. Leucippus eut une fille, nommée (1) D'autres Arlinoé (2), qui fut mere de cet Esculape, dont les fils Podalile sont fils de re & Machaon assisterent à la Guerre de Troye. Les enfans Voyez son hi- d'Apharée, Lyncée (3), & Idas, étant morts sans ensans . le floire T.a.l.s. Royaume de Messene passa à Nestor, fils de Nélée.

çante.

pollod. L. r.

Magnès établit fa domination aux environs des Monts la vue si per- Eta & Pelion, sur les confins de la Thessalie du côté de la mer, & fit appeller ce pays la Magnesie, ainsi que la ville qui en fut la Capitale. Ayant époulé Naïs, il en eut Alector. Pictus, Dictys & Polydecte. Ces deux derniers se retirerentdans l'Isle de Scriphe; c'est sous leur regne que Persée persécuté par son grand-pere Acrise, y aborda, comme nous le dirons plus au long dans une autre occasion, ainsi que toutes les Histoires dont je ne fais ici que tracer une idée générale, pour pouvoir en voir la liaison. Pierus regna sur cette partie du Royaume de son pere, qui fut depuis appellée Picride, & ses neuf filles furent souvent confondues avec les (4) Les Poe- Muses (4). Alector succeda à son pere, & son arriere-petit fils tes nomment Prothous passa après la Guerre de Troye en Asie, où il bâtit Muses, Pie- la célebre ville de Magnesie (5).

Salmonée, après avoir demeuré quelque temps en Theffa-Euffhate sur lie, se retira en Elide (6), où il bâtit une ville de son nom: Homere. (6) Apollod, fon impieté lui couta la vie, comme nous l'avons dit (b). Tyro Strabon, &cc.

(a) C'est une autre Atlas que celui qui pose , 'iaculpatum', Eusthate regarde fut Roi de Mauritanie, & contemporain de Jupiter roifiéme.

de Jupiter roifiéme.

(b) Il faut remarquer ici cependant que admirable, que comme l'effet de l'impie-comme Homere, Ode L le nomme sui-té de ce Prince.

Expliquées par l'Histoire, LIV. I. CHAP. V.

fa fille (1), étant élevée chez Crethée son oncle, Roi d'Argos, (1) Apollod. eut deux enfans sur le bord du fleuve Enippée, dont le pere Li. n'étant pas connu, on les mit sur le compte de Neptune; c'est-à-dire, de quelque Prince marin, ou d'un Prêtre de ce Dieu. Ces deux enfans ayant été exposés, furent trouvés par des Bergers, qui en nommerent un Pelias, & l'autre Nelée. Etant devenus grands, ils furent reconnus de leur mere, & fe mirent en possession de leurs Etats. Nelée chassé par son frere se retira au pays des Messeniens, & y bâtit la ville de Pyles. Peu de temps après il épousa Chleris fille d'Amphion. dont il eut douze fils qui furent tous tués par Hercule, à la réserve de Nestor, aussi connu au siège de Troye par sa sagesse, que par son grand âge. Ces Princes avoient pris les armes pour Augias Roi d'Elide, à qui Hercule faisoit la guerre, pour se venger de ce qu'il l'avoit frustré de la récompense qu'il lui avoit promise lorsqu'il netoya ses étables. comme nous le dirons dans l'Histoire de ce Heros: ainsi Hercule victorieux leur ôta la vie, à la réserve de Nestor qui étant encore jeune pour aller à la guerre, étoit encore dans la Geranie où il avoit été élevé, & c'est pour cela qu'Homere lui donne souvent l'épithete de papares. Tyro ayant épousé dans la fuite son oncle Grethée, elle en eut Amithaon, Pherès, &

Eson.
Crethée étant mort, Pelias lui succeda dans le Royaume
d'Ilolchos; & l'Oracle l'ayant averti de se donner de garde
du jeune Jason fils de son stere, il l'envoya dans la Colchi-

de, pour conquerir la Toison d'or.

Amithaon demeura long:temps à Pyles, épousa Idomene fille de Pherès, & en eut Bias & Melampe. Bias demanda en mariage Perone fille de Nelée; mais comme ce Prince avoit resolu de ne la donner qu'à celui qui lui ameneroit les bours de Philacus qui devioient gardés par des dogues, il trouva moyen de les avoir avec le secours de son firere, & épousa Perone. Talaüs son fils prit en mariage Lisimaque fille d'Abas; & parmi les ensans qu'il en eur, Eriphyle, mariée à Amphiaraüs, fameux à la Guerre de Thebes, est la plus connue. Pherès bâti une villé de Îon nom en Theſfalle; & eu deux enſans, Lycurgue & Admete. Le premier habita près de Nemée, & il est connu par le malheur de ſon ſals Archemore, qui ſar dévoré par un Serpent, dans le temps que la Nourtice montroit aux Ches des Argiens une ſontaine, lorsquils conduiſoient leur armée à la Guerre de Thebes. Le ſecond ſar Roi de Pherès; & il est devenu ſameur pa ſa ſemme Alceste, ſalle de Pelias Roi de Theſſalie, qui voulut bien mountr pour lui ſauver la vie.

Athamas, fixiéme fils d'Eole, s'établit dans la Beotie, & eur de Nephelé un fils nommé Phryxus, & une fille appellée Hellé. Après la 'mort 'de fa femme, il époufa Ino fille de Cadauus, dont il eut Learque & Melkeetre. Cette marâtre voulant faire petir les enfans du premier lit, ils furent obligés de fe retirer dans la Colchide avec une partie des trefors de leur pere ; c'étoit cette Toifon d'or, que leur cou-fin falls redemander, comme nous le ditons dans l'Article

des Argonautes.

Enfin Deion, ou Deionée, demier fils d'Eole, regna dans la Phocide (a), & il fit manié à Diomedé fille de fon onclé Kutus, dont il eut plufeurs enfans i le plus connu fur Cephale qui fur enlevé par l'Aurore, & qui una malheureufement fa femme Procris fans la connoître. Exilé par l'Arcopage, il fe retira dans une des Ifles des Teleboïens, dont il fit la conquête avec Amphityon, & la nomma de fon non, Cephalenie. Celée fon fils lui fucceda, & à celui-ci Arcefius pere de Laërte, connu par fon fils Ulyffe qui mena à la guerte de Troye les Ithaciens, les Zacinthiens, & les Cephaleniens (b). L'autre fils de Cephale fut Œnée, qui eut les Etats de fon grand-pere Déionée.

Telle est la posterité d'Eole fils d'Hellen; disons maintenant un mot de celle de Dorus & de Xutus, ses deux autres fils.

Le premier s'établit d'abord dans l'Estiotide, qui faisoit

(a) C'est le sentiment d'Apollodore, teurs précendent qu'il faut lire Psiotide. d'où ce que je dis ici est tiré, du moins (b) Peuples de trois perires ssies lles de la pour la plus grande partie. D'autres Au- mer sonienne, dont il étoit soi.

une

Expliquées par l'Histoire. LIV. I. CHAP. V.

une partie de la Thessalie, où avoit regné son pere (1), & il lui (1) Herod. fit porter le nom de Doride, & celui de Doriens à son peu-liv. 1. Strab. ple: mais ses descendans ayant été chassés de ce pays, une partie se retira en Macedoine aux environs du Pinde; & Teuctame fon fils alla à Iolchos chez fon beau-pere Crethée, où ayant raffemblé une petite armée de Doriens, d'Eoliens sujets de Crethée, & de quelques Pelasgiens qui l'avoient suivi de Thessalie, il fit équiper une Flotte, & passa en Crete (2), (3) Diod.Les & fut le premier des Grecs qui regna en cette Isle. Son fils Afterius, surnommé Jupiter, devint sameux par l'enlevement d'Europe, & la naissance de Minos, premier du nom. Ceux des Doriens qui étoient allés s'établir en Macedoine, aban-

donnerent encore ce pays; & étant arrivés au pied du Parnaffe, entre la Phocide & les monts Œtéens, ils reprirent leur premier nom de Doriens, & bâtirent plusieurs villes (3). Xutus troisième fils d'Hellen s'étant rendu maître des tre- 1.1.

fors de son pere (4), fut chassé de Thessalie par ses deux fre- (4) Pausan. res. Erechthée Roi d'Athenes à qui il vint offrir du secours in Achaic. Serab. L. 8. &c. contre les Chalcidiens de l'Isle d'Eubée, le reçut agréablement , lui donna une petite contrée , où il fit bâtir quatre villes, Encon, Marathon, Probalynthe, & Tricofythe, & pour comble de faveurs, il lui fit épouser, après une signalée victoire qu'il avoit remportée contre les ennemis de ce Prince (a), sa fille Créuse, dont il eut deux fils, Ion & Achéus, qui donnerent dans la suite leurs noms aux Achéens

& aux Ioniens.

Ion, qui fut un des meilleurs Capitaines de son temps, servit son beau-pere dans la guerre qu'il eut contre Eumolpe & contre les Eleusiens, gagna contre eux une victoire décifive, & tua leur chef de sa propre main (b); ce qui lui attira If fort l'amitié & la confiance des Atheniens, qu'au rapport de Conon dans Photius (5), ils le firent Roi après la mort d'E- (5) la Arechthée. On ne trouve pas ordinairement Ion parmi les Rois Athéniens. Pausanias assure qu'après la mort d'Érechthée, ses

<sup>(</sup>a) Strab. liv. 8. Paulan. in Att. Conon apud Photium , Nar. 27. (b) Strab. liv. 8 Paufan. in Attic. Arist. in Eleusina, &c. Tome III.

enfans disputerens la couronne ; & ayant pris pour arbitres Xutus pere d'Ion, & Achéus son frere, ils prononcerent en faveur de Cecrops. Peut-être qu'Ion, proclamé Roi par le peuple, ne put se soutenir contre les factions de ses beaux-freres; & c'est ce qui l'a exclu du Catalogue des Rois d'Athenes.

Quoiqu'il en foit, chaffé de l'Attique par ses concurrens, il se retira avec son pere & son oncle dans cette partie du Peloponnese qu'Achéus faisoir appeller Achaie; c'est-là qu'il époula Helice fille du Roi de Selinunte, & lui succéda dans le Royaume d'Achaïe, nommé auparavant Egialée, à qui il donna le nom d'Ionie; il y bâtit une ville qu'il nomma Helice, du nom de sa semme, & qui sut ensuite renversée par un tremblement de terre, la dernière année de la cent quatriéme (1) Diod. Olympiade (1). Mais pendant qu'il songeoit à étendre sa domination, les Eleusiens qui estimoient sa valeur, implorant son secours contre les Atheniens qu'il avoit sujet de hair, le choisirent pour Général de leurs troupes, & après plusieurs belles actions il mourut dans l'Attique.

Achéus son frere étoit d'abord passé dans le Peloponnese. & avoit donné le nom d'Achaïe à cette partie que son frere avoit nommée Ionie, comme nous venons de le dire; mais il se retira peu de temps après en Thessalie, où avec le secours des Atheniens & d'Ion qui étoit à leur tête (2), il se rendit 1.7. Didym. in maître du Royaume de la Phtiotide après la mort d'Eole son oncle, & donna encore le nom d'Achaïe à cette partie de la Grece (a). Ses descendans eurent plusieurs avantures, dont

nous ne dirons rien ici.

Telle fut la posterité de Deusalion, d'Hellen & d'Amphictyon ses deux fils qui peuplerent la plus grande partie de la Grece, fonderent plusieurs Royaumes, & donnerent leurs noms aux Grecs, qui furent appellés tantôt Ioniens, Achéens, Hellenistes, tantôt Doriens, &c. C'est ainsi que les Auteurs Grecs (b), Apollodore, Strabon, Hefychius, Paufanias après

(a) Scholiaft. Apollonii ad. L1. Eufthat. font le P. Pezron, dans son Antiquité de la Langue des Celtes, & Locrquer dans (b) Quelques Modernes, entre lesquels un Livre intitulé loss, disent que les Grecs un Livre intitulé loss, disent que les Grecs

s. Iliad.

. Expliquées par PHifloire. LIV. I. CHAP. V.

les Marbres d'Arondel, parlent des differens Peuples de la Grece, aufquels les descendans de Deucalion donnerent leurs noms, ainsi qu'aux differentes Dialectes de leur langue ; & cela dans un temps où ce pays étoit fort peu peuplé, comme il paroît par la facilité qu'ils trouverent à s'établir dans les lieux où ils allerent.

J'ai cru que cet Abregé de l'Histoire des descendans de Deucation étoit nécessaire, pour entendre ce que nous dirons dans la suite. En effet, lorsque nous parlerons des événemens de ces temps fabuleux de la Grece, dont nous expliquerons les Fables dans un grand détail, nous trouverons à tous momens des successeurs de ce Prince, & le Lecteur pourra aisément fe rappeller ce que je viens d'en dire, fur-tout s'il veut se donner la peine de jetter les yeux sur la Table suivante.

pritest le son Lonien , de Jarua leur les asjones que Deucalion,pour hir gon-londareur, d'oi la firera pspellé le brou- tre l'é domaisée aux Grec, denns à niens , Loniens , comme Homere les fer fis les noms d'Itellen , de Dorien , nomme , d'ans la fuire locairen. Ces dec consus long-terns avant lui dans le de Helleniane d'es aumes ; à le P. Pen-

# POSTERITE DE DEUCALION, Roi de Theffalie:

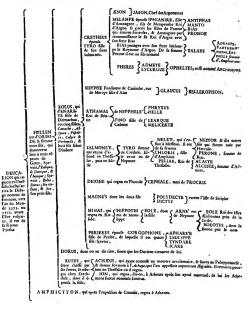

(t) In Att.

### CHAPITRE VI.

### Arrivée de Lelex dans la Grece.

Je n'ai là que dans Paufanias (1) l'hiftoire de l'arrivée de litune Colonie, où s'il y arriva feul. Cependant comme il devint Roi de Megare, où apparemment il fur affer puiffar pour formet un parti, & qu'il eut quelques divceffeurs, qu'il tre porter fon nom aux Mégaréens, & que fon Hiftoire regarde les temps fabuleux, j'ai crû qu'elle devoit entrer dans celle que j'écris.

«Les Mégaréens, felon l'Auteur que je viens de citer, difoient que douze générations après Carés fils de Phoronée, Lelex étoit venu d'Egypte dans leur pays, & y avoit 
regné; que de fon temps ils prirent le nom de Leleges, 
que ce Lelex fur pere de Clefon qui eut pour fils Pylas, 
dont nâquit Seyron, lequel Seyron fpoula une fille de Pandion. Ils ajoutent qu'après cette alliance il difputa le Royaume de Mégare à N'ilsu qui étoit fils de Pandion, & que 
l'un & l'autre prirent pour Juge de le radion, & que 
l'un de Jurue prirent pour Juge de le radion, & que 
condition que Seyron autori le commandement des roupes; enfin qu'après la mort de Nifus, Megareus fils de Neptune, a yant épouté I phinoé fille de ce Prince, fucceda à 
fon beau-pere. Voilà tout ce qu'on fçait de ce Lelex; mais 
ce récit demande quelques réflexions.

La premiere, qu'on voit aifément le temps auquel Lelex arriva dans la Megairde, c'éd-à-dire, cinq ou fis générations, ou environ deux cent ans avant la prife de Troye, puisque fon arriere - petit-fils, qui étoit dans la troisséme génération d'après lui, étoit contemporain d'Eacus qui vivoir deux générations avant le même Ere. On fairi aussi le temps où viyoit Nisus son competiteurs, puisqu'il étoit contemporain de

H iij

Minos fecond, qui lui fit la guerre, comme nous le dirons dans l'Histoire de ce Roi de Crete.

La seconde, qu'il paroît que la domination des descendans de Lelex finit à Scyron, & quoiqu'il dût avoir, suivant l'arbitrage d'Eacus, le commandement des troupes, cependant on n'en entend plus parler depuis.

La troisième, qu'il faut distinguer ce Lelex Egyptien d'un autre Lelex premier Roi du pays qui fut appellé depuis la (1) In Lac. Laconie, qui de lui avoit pris celui de Lélégie (1). Celui-

ci étoit Grec d'origine.

La quatriéme, qu'il faut encore moins confondre ces Le-(1) IL L. 1. leges de la Grece avec ceux de l'Ionie, qui felon Homere (2) (3) L. 13. & Strabon (3), habitoient dans cette partie de l'Asie qui étoit sur les bords du Samion, & sur lesquels Alcés regnoit du temps de la Guerre de Troye, & habitoit à Pedasce, capitale de ses Etats.

### CHAPITRE VII.

### Colonie de Cadmus établie dans la Grece.

'ENLEVEMENT d'Europe, la fuite de Cadmus, son établiffement dans la Béotie, les malheurs de sa famille, les victoires de Bacchus son petit-fils, & son Apothéose, font une partie confidérable de l'histoire des temps héroïques.

La quatriéme année du regne d'Hellen, fils de Deucalion, 200, ans ou environ avant la prise de Troye, & 1370, ou 60. avant l'Ere chrétienne, Cadmus vint par mer des côtes de la Phenicie, & des environs de Tyr & de Sidon, pour chercher un établissement dans la Grece. Il se saisse d'une partie de la Béotie, bâtit la citadelle qui de son nom fut nommée Cadmée, & y établit le siège de sa domination. Ce ne sur pas, au reste, sans trouver beaucoup de résistance de la part des anciens habitans de ce canton, que Cadmus forma fon nou-

6:

vel établiffentent. Les Hyantes fur-tour à y opposerent avec courage mais un combat décidif les obliges d'abandonner le pays, & daller cherchet une reraite ailleurs. Les Aoniens devenus fages aux dépens de leurs voilins, le fountiern volonairement au vainqueur, qui les reçut an foubbre de se fujets, & qui leur laiffant leurs villages, ilsne fitens sous qu'un peuple avec les Priencient.

Telle est en abregé l'histoire de cette Colonie; mais comme les Grecs métoient sans cesse dans leurs Anaiquirés une infinité de fictions, il faur prendre cette Histoire dans son origine, & l'expliquer par les monuntens les plus certains que

l'Antiquité nous ait laissés.

Jupirer, comme le difent Ovide & Hygio, deveme amoureux d'Europe, fille d'Agenor Roi de Phenicie, ordonna à Mercure de la conduire fur le bord de la mer, où ce Dieus'étant métamorphofé en Taureau, la mit fur fon dos, & la transporta dans l'Idle de Certe (a).

Palephase (1) croit que ce quia donnélieu à cette Fable ; c'eft qu'un Capitaine Candior nommé Taruus, enleva cette gorder in-Princeffe, après avoir pris fur Agenor la ville de Tyr: mais cryptèse. Echemenide qui avoir écrit l'histoire de Crete, dit avec plus de vrailemblance, que quelques Marchands de cette lile étairn allés fur les côtes de Phenicie, & ayant vû la jeune Europe ; dont la beaute les frappa ; l'enlevrent pour leur Roi Afferius; & comme leur Vailfeau portoit fur fa proue un Taureau blanc, & que le Roi de Crete fe faifoit appeller Jupiter, on publia que ce Dieu s'étoit changé en Taureau pour enlever cette Princeffe.

Herodore au commencement de son Histoire, convient avec Echémenide, que ce fuent des Crétois qui enleverent la fille d'Agenor, mais il ajoute en même-temps que c'étoir par droit de repréfailles, les Pheniciens ayant auperavant en-levé lo fille d'Inachus. Ces témoignages sont positisfs, de jo

ne sçais pourquoi Bochart, peu content des deux explications que je viens de rapporter, & croyant avoit droit de chercher dans les équivoques de la langue des Pheniciens le dénouement d'une fable Phenicienne, dit après Fullerus, que ce qui a donné lieu à celle-ci, est la double signification du mot alpha ou ilpha, qui veut dire également un Taureau ou un Navire. Il ajoute que les Grecs qui n'entendoient pas affez cette langue, ayant trouvé cette expression ambigue dans leurs Annales; au lieu de dire qu'Asterius avoit fait enlever Europe sur un Vaisseau, ils publierent que Jupiter (1) Bochart l'avoir transportée dans l'Isle de Crete (1).

Can. L 1. C. 18. & i 2. c. 11.

Quoiqu'il en soit, il est sûr, par le témoignage detoute l'Antiquité, qu'Europe passa de Phenicie dans l'Isle de Crete, où elle arriva par l'emboucure de la Riviere Lethé qui passoit à Gortyne; comme le dit Solin (a). Les Grecs qui pouffoient le fabuleux jusqu'à l'excès, voyant sur cette Riviere des Platanes toujours verds, publierent que ce fut sous unde ces arbres que se passerent les premieres amours de Jupiter avec Europe; ce qui donna lieu aux habitans de Gortyne de frapper une Medaille, où l'on voit d'un côté Europe, affez trifte, affife fous un arbre moitié Platane & moitié Palmier, au pied duquel est un Aigle à qui elle tourne le dos. La même Princesse est représentée de l'autre côté, assise sur un Taureau, entouré d'une bordure de feuilles de lauriers, avec la Legende roptinion (2).

(2) Cette Medaille est dans le Cabinet de Roi.

On n'est pas d'accord sur le nom du Prince qui la sit enlever. Quelques-uns l'appellent Taurus, comme nous venons de le dire ; Saint Augustin le nomme Xantus, & ce Pere ajoute qu'on lui donnoir encore plusieurs autres noms (b). Mais l'opinion la plus commune est qu'il s'appelloit Asterius, comme Apollodore, Diodore, Eusebe, & plusieurs autres nous l'apprennent ; avec cette différence que Diodore groit que ce Prince étant trop jeune lorsqu'Europe arriva dans l'Isle de

(a) Gorsynam Lethaus Anmis praserfluit minus, rapta perhibetur Europa, & inde quo Europam Tauri desfo Gorsynia fermus genist Rhadananthus, Minos, & Supe-vollistaim.

(b) Per ost annus à Rege. Xanto Criteria. Fossi effe uniquium effe. Augult de Civit, fium, ciquis apad aliot alund nopen sove- Decl. 18, C.13.

Crete,

Expliquees par l'Histoire, LIV. I. CHAP. VII.

Crete; elle eut de Taurus, Minos, Sarpedon & Rhadamanthe; & qu'Afterius l'ayant époufée dans la fuite, & n'en pouvant avoir d'enfans, les avoit adoptés : au lieu que les autres

foutiennent qu'ils étoient ses propres enfans.

Afterius, si nous en croyons le même Diodore, n'étoit pas originaire de Crete, & ses parens venoient de la Grece. Teuctane fils de Dorus, ayant époufé la fille de Créthée, prit avec lui quelques Pelasgiens & quelques Eoliens, sujets de son beau-pere, & étant passé avec eux dans l'Isle de Crete, il sut le premier qui y regna. Après sa mort Asterius son fils monta fur le trône, & fe fit nommer Jupiter.

Apollodore nous apprend qui étoient les parens d'Europe. Libve eut deux enfans de Neptune, Belus & Agenor; celui-ci étant passé en Europe, épousa Telephassa, dont il eut trois fils, Cadmus, Phenix, & Cilix, & une fille nommée Europe; quoiqu'il y ait des Historiens, selon le même Auteur, qui affürent que cette Princesse étoit fille de Phenix &

petite fille d'Agenor.

Europe devenue mere des trois Princes que je viens de nommer, s'attira l'estime & la consideration de tous les Crétois, qui l'honorerent après sa mort comme une Divinité. Ils instituerent même une sête en son honneur', qu'Hesychius après quelques anciens Auteurs, nomme Hellotia; & comme les Grecs changeoient les noms de ceux qu'on mettoit au nombre des Dieux, on appella Europe Hellotes, nom que l'Auteur de l'Etymologicon traduit par celui de Vierge; ce qui a embarrassé Bochart: car quelle apparence, dit-il, qu'on ait donné ce nom à la mere des trois Princes? C'est ce qui le porte à croire que ce mot vient du Phenicien Hallots, qui veut dire louange, épithalame, & qu'on a voulu marquer parlà, qu'on avoit célebré l'arrivée d'Europe & son mariage, par des vers & des chansons ; ce qui apparemment se renouveloit tous les ans pendant sa vie, & fut continué après sa mort dans la fête qu'on institua en son honneur, & qui conserva le même nom d'Hellotie, ou de l'Epithalame, ainsi que la ville de Gortys où elle étoit célebrée : Itaque Hallots, vel Hellots Hellotia dici potucre à Cretensibus Europæ festa epithalaC. 15.

(1) Bochart mia, que renovabantur quotannis (1).

Ceux qui ne seront pas satisfaits de la conjecture de Bochart, peuvent adopter celle que je vais propofer. Minerve, parmi plusieurs autres noms, eut celui d'Hellotis; & voici l'occasion pour laquelle il lui fot donné. Les Doriens ayant mis le feu à la ville de Corinthe, Eurithion & Hellotis, qui étoient deux sœurs, se retirerent dans le Temple de cette Déesse, & y perirent. La peste ravageant ensuite tout le pays, l'Oracle fut consulté, & on apprit qu'il falloit appaiser les mânes des deux filles que je viens de nommer: on bâtit un Temple à Minerve Hellotide, & on institua une sête sous ce nom. Les Crétois avant dans la fuite honoré Europe comme une Déeffe, lui donnerent le furnom de Minerve, & célebrerent en son honneur la fête qui étoit consacrée à cette Déesse parmi les Corinthiens. Ce qui confirme encore cette opinion, c'est que les Sidoniens, pour consoler Agenor, mirent aussi cette Princesse au rang des Déesses, & confondirent le culte qu'ils lui rendoient, avec celui d'Astarté; ce qui a fait dire à Lucien, que l'une & l'autre n'étoient qu'une même Divinité.

N'obbions pas de dire que plusieurs Auteurs ont cru que cette Princesse avoit donné son nom à l'Europe; mais le sçavant Bochart croit avec plus de raison, que cette paraite da monde sur ains pellé à causse de la blancheur de ses haitans, comme je l'ai dit dans l'origine des Fables. On pouroit cependam penser qu'Europe ayant été ainsi nommée à causse de son extrême blancheur, on auroit donné son nom à cette partie du monde, dont les habitans sont blancs. Il sur bien, au reste, que cette Princesse ait été extrêmement blanche pus qui dique les Potets inventerent à ce sijor la fable, qui dit que la jeune Angelo, sille de Jupiter & de Junon, avoit dérobé le fard de sa mere, pour le donner à Europe, qui s'en servir si heureussement qu'elle devint d'une extrême blancheur, comme nous l'apprend le Scholiaste de Theocrite.

Au bruit de l'enlevement d'Europe, Agenor son pere Roi de Phenicie, la sit chercher de tous côtés, & ordonna à ses ensans de s'embarquer, & de ne point sevenir sans l'avoir Expliquées par l'Histoire. LIV. I. CHAP. VIII.

trouvée. Hygin (1) nomme les trois Princes qu'Agenor envoya (1) Fab. 178. à sa découverte. Le premier étoit Cadmus, qui fixa son séjour dans la Béorie; le second Cilix, qui s'arrêta dans la partie de l'Asie mineure, qui depuis a porté le nom de Cilicie; & le troisième Phenix, qui passa dans l'Afrique. C'est ainsi que les Poètes & les Mythologues racontent ce fait ; mais Conon, dans Photius (2), dit que le véritable sujet du voya- (2) Natr. 27. ge de Cadmus, ce qu'on doit aussi entendre de ses deux freres, étoit l'espérance qu'il avoit de faire quelque conquête dans l'Europe, & d'y établir sa Colonie, ajoutant que l'enlevement de la sœur n'avoit été téellement que le prétexte de fon voyage.

Cadmus ayant parcouru une partie de la Grece fans en apprendre de nouvelles, songea à s'établir dans la Béotie, où il fit bâtir la fameuse ville de Thebes, sur le modele de celle d'Egypte dont il étoit originaire ; ou pour parler plus juste, une citadelle qui fut appellée de son nom Cadmée, & jetta les fondemens de la ville de Thebes, bâtie par ses fuccesseurs, & environnée de murailles par Amphion. Il n'y a rien que de fort naturel dans un pareil établiffement, & une narration toute simple auroit suffi pour nous en transmettre l'histoire ; mais ce n'étoit pas ainsi que les Grecs travailloient pour la posterité. On mêla dans ce récit tout le merveilleux dont on put s'aviser. Cadmus, dit on, avant envoyé ses Compagnons dans un bois confacré à Mars, y puiser de l'eau pour un sacrifice qu'il vouloit offrir aux Dieux, avant que de jetter les fondemens de fa nouvelle ville, un Dragon qui avoit la garde de ce lieu, les dévora, & Cadmus, pour venger leur mort, combattit & tua ce monftre, en fema les dents, d'où fortirent des hommes armés : on ajouta qu'il jetta une pierre parmi eux ; ce qui les troubla fi fort, qu'ils s'entrebattirent & se tuerent tous, excepté cinq, qui lui aiderent à bâtir la ville dont nous venons de parler; (a) ce qui lui coûta cher dans la fuite, comme on le dira.

(a) Marigenam illi agreffut belluam Magnut Europe, quaffor, anguino Reponte helet poperu femino. O pugnată illac pugnă Evater trudebat frasrem haftă O gaica. Platte. Amphier, Act. 4. Orid. Met. liv. 3. Apollod. l. 3. &c.

Supplément de Velleius.

Ceux qui ne veulent pas approfondir ces fortes de matie-(1) Liv. cité. res, se contentent de dire après Palephate (1), & quelques au-(2) Premier tres (2), que ce dragon étoit un Roy du pays, nommé Draco, fils de Mars; que ses dents mysterieuses étoient ses su-

(3) Liv. des choses incroyables.

(4) Chan. Pref. & ch. 19. du liv. 1. fiode.

jets, qui se rallierent après sa désaite ; que Cadmus les sit tous perir, excepté Ectonius, Edéus, Hiperenor, Pelore & Echion, qui se rangerent de son parti. Ou bien avec Heraclite (3), que Cadmus tua en effet un serpent qui causoit beaucoup de désordre dans la Béorie; ce qui étoit affez ordinaire dans les pays où l'on alloit établir quelque colonie. Mais Bochart (4), & après lui M. le Clerc (5), crovent que la fable vient de ce qu'un même mot Phénicien signifie (5) Sur He- les dents d'un serpent, ou bien des javelots garnis d'airain, & celui qui signifie le nombre de cinq, signifie aussi armé. Ainsiles Grecs qui écrivoient l'histoire de ce Chefi de colonie sur les Annales Phéniciennes, au lieu de dire que Cadmus arrivant dans leur pays, avoit armé ses Soldats de javelots garnis d'airain, de casques & de cuirasses, ce qui étoit alors toutà-fait nouveau dans la Grece, ils aimerent mieux dire à l'aide de l'équivoque, & cela étoit bien plus de leur goût, qu'il avoit cinq compagnons nés des dents d'un ferpent (a). Et certes rien ne prouve mieux que c'étoit une expref-

sion figurée qui avoit donné lieu à cette fable, que ce que raconte Herodote (6) de Pfammeticus Roi d'Egypte, qui ayant été relegué dans des marais, fit confulter l'Oracle de Latone, qui lui apprit qu'il seroit rétabli par des hommes d'airain fortis de la mer ; ce qui lui parut d'abord une chimere. Cependant quelques années après, une troupe d'Ioniens qui avoient été obligés de relâcher en Egypte, parurent fur le rivage avec leurs armes & leurs cuiraffes d'airain, & ceux qui les apperçûrent rapporterent au Roi que des hommes armés de cuirasses pilloient la campagne. Ce Prince comprit alors le sens de l'Oracle, & ayant fait alliance avec eux, il remonta fur le Trône. Ces hommes d'ailleurs fortis

<sup>(</sup>a) La même Phrase qui devoit fignisser conscribere exercitum virorum armatorum cuspidibus aneis, sui interpretée pat celle-ci; s'esti exercitum quinque virorum armatorum et denius seprenius feprenius Bochart, sur cité.

Expliquées par l'Histoire. LIV. I. CHAP. VIII.

de la mer, & ces autres fortis de terre, ne font autres que des Soldats qui aiderent Cadmus & Pfammeticus à rétablir leurs affaires; & ce qui confirme la conjecture de Bochart, c'est que ce sur Cadmus qui porta en Grece, ou qui inventa l'usage des cuirasses & des javelots, ainsi que nous l'apprend Hygin.

Cependant je crois que sans tant de rafinement on peut très-raifonnablement penfer que ces hommes fortis de terre & des dents du Dragon, étoient des gens du pays que Cadmus trouvale moyen de mettre dans ses intérêts, & qui l'ayant aidé à se défaire de ses ennemis, lui servirent dans la suite à bâtir la citadelle qui le mit à couvert des insultes de ses

voilins.

Suivant la Fable rapportée par Ovide (1), par Apollodore (2) & par Seneque (3), l'Oracle avoit appris à Cadmus, qu'au lieu où il trouveroit une vache, il devoit y bâtir une ville, ce qu'il fit; & c'est pour cela qu'il donna au pays le nom de Béorie, Baoria, à bove. Mais cette fiction n'est fondée que sur l'ignorance ou la credulité des Grecs, qui ne sçavoient pas que Cadmus avoit donné ce nom au pays où il s'étoit établi, à cause de la qualité de son terroir couvert de boue & de marécages, comme le remarque encore Bochart (4).

(1) Met.J. 2. (a) Liv. 3. (3) In Oed.

Cadmus après avoir regné long-temps dans la Béotie avec (4) Chan. Lt. fa chere Hermione (a), il se forma contre lui une conjuration, & il fut chassé. Obligé de se retirer avec sa femme & fon fils Polydore dans l'Illyrie, il y mena une vie fort cachée (b); ce qui fit peut-être publier après sa mort qu'il avoit été changé en serpent, comme Ovide (5) & Plaute (6) (5) Met.1 3. nous l'apprennent (c).

6) Amphitr.

Les Phéniciens, ou plutôt les Iduméens, s'appelloient anciennement Achiviens, ou Heveens, nom qu'ils ont tou-

(a) Elle étoit fille de ce Mars de la Grece | qu'il commanda l'armée des Illyriens , dont nous avons parlé. Apollodore dit que Cadmus avoit été huit ans esclave de ce Prince , à cause du meurtre du Dragon.

(b) Cependant Apollodore dit, Bib. l. 3.

qui le choisirent ensuite pour leur Roi. (c) . . . . . Et noftra auctorem gentit , Cum Veneris filia angues repfiffe tellus Illyrica vidir. Plaut.

I iii

jours gardé depuis leur établiffement dans la Grece: or Chiva en Hebreu veut diet un frepnen; & cef fans doute ce qui a donné lieu à fes fujets, furnommés Achiviens, qui n'avoient rien de meilleur à dire de la vie obfeure & de la mont de leurs Heros, de publier à l'aide de ce mor, que Cadmus & Hermione avoient été changés en ferpens (a); & même pour rendre la chofe plus autenique, ils frient élever en Illyrie des ferpens de pierre, comme des monumens du changement furnaurel de leur Fondareur. Ainfi toutes ces idées de dragons & de ferpens qu'on trouve répandues dans les Poètes qui parlent de ce Prince, tirent de-la leur origine. Mais fi l'on ne veur point s'en rapporter à l'Auteur que je viens de citer, on peut rendre raison de cette derniere fable, en rapportant ce qu'Aulu-Gelle dir des Illyriens.

Selon cei Auteur, les anciens habitans de l'Illyric avoient deux paupieres à chaque œil, & avoient la vûe fi perçante, que s'il arrivoir qu'ils regardaffent quelqu'un, ils le tuoient comme auroir fait un dragon ou un bafilic. Cette opinion, vaie ou faufie, qu'on avoit des Illyriens, Peuple d'ailleurs groffier & fauvage, les faifoit apparemment appeller par les Grecs des ferpens & des dragons; & par conféquent lorfique Cadmus fe fur retiré parmi eux, on dut dire qu'il éroit devenu un Illyrien, un dragon, un ferpent; expréfijon métaphorique, qui dans la futer fut prife à la lettre.

Cadmus avoit fait bâtir une ville en Illyrie, qu'il appella Lygnès; & Bochatt, roujours ingénieux & fecond en conjectures, en produit une bien vraifemblable fur le nom de cette ville, & fur le lac de même nom, pays des Ancheleens, peuples d'Illyrie, patmi lefquels Cadmus fe reira. Il y apparence, dit-il, qu'il lui donna un nom Phénicien : or comme le lieu où il la bâtit étoit mès-marécageux, il la nomma Lehnnih, qui eft la contradion de Lecannth, qui dans cette Langue veut dire un rofeau ; ainsi la ville & le lac potte-

<sup>(</sup>a) Ptolomée Epheñou eft, je crois, le feul qui dife que Cadmus & Hermione lurent changés en Lions.

Les Hebreux difoient qu'on avoit don- |

rent depuis le même nom, à moins qu'on ne veuille tirer cette origine de la langue Grecque, ce qui cependant n'est pas si vraisemblable, & dire que ce nom venoit de ce que ce lac abondoit en coquilles, ce qui le fit ainsi nommer, aussi bien que le peuple & la ville voisine; E'uy zandea, ainsi Enchelavéens, quafi Anguillares (1).

Tout le monde ne convient pas que Cadmus fut fils d'A- Grant-menil dans sa Grece, genor; on prétend qu'il n'étoit qu'un de ses Officiers, & 6.25. p. 207. Hermione une Chanteuse qu'il avoit débauchée, & que ce n'est que pour lui faire honneur que les Grecs ont dit qu'il avoit ce Prince pour pere. Evhemere dit, au rapport d'Athenée qui nous en a conservé le fragment (2), que Cadmus étoit le cuisinier du Roy de Sidon, & qu'étant devenu amou- 948. reux d'Hermione, une des Musiciennes de ce Prince, l'avoit enlevée, & s'étoit retiré en Grece ; circonflance qui ne faifoit guéres d'honneur à Bacchus son petit-fils, que les

Grecs mirent au rang de leurs Dieux.

D'autres prétendent même que Cadmus n'est pas un nom propre, mais un nom appellatif, qui signifie Conducteur, parce qu'en effet il fortit de Phenicie, non pour aller chercher Europe, mais pour conduire une colonie d'Hevéens dans la Grece; & Bochart prétend qu'il n'a été appellé Cadmus, que parce qu'il fortit de l'Orient de Phénicie, Pays que l'Ecriture Sainte appelle Cadmonim, qui veut dire oriensal, & du côté du mont Hermon, qui étoit la partie la plus orientale de la Phenicie, d'où vraifemblablement a été formé le nom d'Hermione, qu'on a donné à sa femme.

Suivant les Anciens, ce fut Cadmus qui apprit aux Grecs l'usage des Lettres qu'ils ignoroient auparavant. Ces Lettres qu'Herodote nomme Cadméennes, ou Phéniciennes, furent appellées dans la fuite Ioniennes : ce qui doit être entendu de la maniere dont je vais l'expliquer. Il n'y a nulle apparence que l'usage des Lettres, qui est vraisemblablement aussi ancien que le monde (a), ait été ignoré dans la Grece jusqu'au temps de Cadmus. Mais ce qui a donné lieu à cette opi-

<sup>(</sup>a) Voyez le Pere Kirker dans ses Obelisques. Joseph , liv. 1. Antiq. &c.

nion, seft qu'il porta dans ce pays un nouvel Alphabet dont les Grecs le servirent dans la suire, à la place du Pelasgien qui y étoit en usage long-temps auparavant. Il faut remarquer cependant que cet Alphabet n'avoit que seize Lettres;

quer certain que et a financia i aprato que recenta que ex-(1) 2xx Palamede y en ajoura quatre (1), & Simonide de Melos les (2) 2xx partie quatre autres (2): ainsi sur formé cer Alphabet dont les seize premieres Lettres étoient Phéniciennes; ce qui est si certain, que les anciens caracteres Grees sont entierement semblables aux caracteres Phéniciens, comme tous les Sçavans

en conviennent.

Il eft für que les Lettres n'étoient pas ignorées dans la Grece avant Cadmus, comme je viens de le dire: les Pelafgiens, les plus anciens Peuples du pays, en avoient l'u-fage. Mon garant eft Euflathe, qui expliquant l'épithete de

fage. Mon garant est Eustathe', qui expliquant l'épithete de (1) Sur les, divins, 9 aufs, qu'Homere donne aux Pelasgiens (3), dit: lix. dellià-Homere les nomme divins, parce qu'ils furent les seuls qui aprè de la libert de la light de la libert de la light de la libert de la light de la light

(5) Liv. 3. Emble confirmer ce sentiment, en disant Pelasgos in Latium
Litteras attulisse. Il est vrai que Diodore (5) prétend que les
Pelasgiens furent les premiers qui changetent les caracteres

Phéniciens de Cadmus, & que leurs Lettres furent à cause de cela appellées Pelasgiennes; ce qui prouveroit que ces (é)An.Gram. Peuples nen avoient pas auparavant. Cependant Vossius (6)

n'ex pas exculable d'avoir dit: Se non legisse ullas suisse in Gracia Litteras Cadmais antiquiores, puisqu'il avoit lu Eustathe (2) Ch. 9. qui dit le contraire. M. de Grant-menil dans sa Grece (7),

donne un bon sens au passage de Diodore, en disant qu'il prétend que les Lettres Cadméennes étant reçue sans la Grece, on appella l'ancienne écriture la Pelasgienne; és s'il na pas voulu dire cela , il s'est contretit, puis qu'il assure ailleurs (8) que les Grecs avoient l'usge des Lettres avant

(8) Liv. 5. Cadmus.

Mais on ne s'étend pas davantage fur cet article, fur lequel on peut consulter la Paléographie de Dom Bernard de Montfaucon, & Olaüs Rudbeck (9).

(s) Ad. T.1: Outre l'Alphabet dont nous venons de parler, Cadmus apporta dans la Grece le culte de la plûpart des Divinités, d'Egypte,

Expliquees par l'Histoire. Liv. I. CHAP. VIII. d'Egypte & de Phenicie, comme Diodore & les plus anciens Auteurs nous l'apprennent ; mais fur-tout celui d'Ofiris ou Bacchus. Ce Prince ayant fait un voyage dans la Samothrace, se fe initier aux mysteres des Dieux Cabires & de la Mere des Dieux; dont le culte étoit alors fameux dans ce Pays; & Diodore de Sicile (1) nous apprend que (1) Liv. 5. lorsqu'il s'arrêra dans l'Isle de Rhodes, il y sir bâtir un Temple à Neptune, pour se rendre ce Dieu favorable dans le refte de sa navigation. Il y a apparence, pour le dire en pasfant, que les Rhodiens avoient reçû dès-lors le culte de Neptune par leur commerce avec les Libyens, lesquels, se- (1) Liv. 24 lon Herodote , (2) l'honorerent de tout temps. Enfin on dit que Cadmus apprit aux Grecs l'art de fondre les Métaux,

d'airain dont il étoit l'inventeur. · L'Histoire de la famille de Cadmus nous a été conservée par les Anciens, fur-tout par Apollodore (3), & on la trouve (4) Liv. 14 aussi conformément à cet Auteur sur un fragment de la Table Iliaque, conçue en ces termes : Cadmus eut d'Harmonie quatre filles, Ino, Agavé, Autonoé, Semelé, & un fils nommé Polydore. Arifiée & Autonoé eurent pour fils Acteon. Athamas & Ino eurent Learque & Mélicerte Echion & Agavé Penthée. Jupiter ayant approché de Semelé, & l'ayant foudroyée, zira de fon fein Dionyfius ou Bacchus; & le tint dans fa cuiffe ;

alors inconnu à la Grece, pour s'en servir à plusieurs usages; ce qui s'accorde avec ce que nous avons dit de ces javelots

d'où il le tira ensuite , & le donna à nourrir à Ino (a). Comme toute cette famille fot extrêmement malheureufe, on publia pour soutenir la fable de l'enlevement d'Europe, que la jalouse Junon avoit persécuté sa rivale jusques dans les descendans de Cadmus son frere; ou bien que Vulcain, pour se venger de l'infidelité de sa femme Venus, donna à Hermione, qu'elle avoit eûe de Mars, un habit teint de toutes fortes de crimes , ce qui fit que les enfans de Cadmus furent tous des scélerats. Quoiqu'il en soit, il est vrai que les crimes & les défastres les plus grands furent le par-

(4) C'est M. Bianchini qui a fait graver le fragment où se trouve cette Génealogie, il a'avoit point été connu de Fabretti lorsqu'il donna en 1683. La Table Issaque. Tome III.

Met, l. 3.

rage de cette famille : Ino, qui époula Athamas, péris malheurenfement avec fes enfans, comme on la dit dans l'hi-(1) T. 2.1.2. floite des Dieux de la Mer (1). Agavé femme d'Echion , vit déchirer par les Bacchantes le malheureux Penthée son fils , pour avoir voulu s'oppofer aux infamies qui s'étoient mêlées dans les céremonies de Bacchus ; malheureux de n'avoir pas profiré de l'exemple de Cadmus chaffé pour le même fujet (a). La manière au reste done Ovide décrie la fin tragique de ce Prince infortuné, n'est que trop historique; les Bacchantes ayant choist un jour qu'elles célebroient la fête de Bacchus, dont une des principales cérémonies étoit de courir toutes échevelées, & comme des furieuses, elles allerent au Palais de Penthée & & le déchirerent impitoyablement. Ovide avoit tiré tout ce récit d'Euripide, qui l'avoir mis en action dans la Tragedie des Bacchantes; & il paroit évidemment que sous l'enveloppe de cette fiction on a voulu raconter l'histoire de l'introduction du culte de Bacchus dans la ville de Thebes, & nous apprendre que la resiflance de Penthée, qui avoit succedé à son grand-pere Cadmus après qu'il eût été exilé, lui coûta la vie.

Autonoé, semme d'Aristée, eut le malheur de voir le jeune. Acteon son fils changé en cerf, & dechiré par ses chiens, pour avoir vu Diane dans le bain, & quoique cette (1) Ovide, catastrophe soit exprimée d'une maniere poetique (2), elle n'en est pas moins réelle ; soit que ce Prince eut été tué par fes chiens devenus enragés, comme le veulent quelques Au-

(3) Pauf in teurs (3), ou qu'ayant marqué quelque mépris pour cette Beot. c. 1. Déeffe, on l'eut regardé comme un impie, ainsi que nous (4) Liv. 4. l'apprend Diodore (4) après Euripide (5), qui ajoute qu'il (f) In Bacavoit voulu manger des viandes qui lui avoient été offertes

en facrifice, & par un orgueil insuportable s'étoit préferé à elle ; ce qu'Ovide décrit sous la parabole d'une vaine curiolité. Le Poëte Stelichore, au rapport de Paulanias, ajoutoit à cette trifte avanture, que Diane avoit elle-même couvert l'infortuné Acteon de la peau d'un cerf, ce qui avoit

<sup>(</sup>a) On doit se rappeller ici ce qui a été dit à ce sujet dans l'Histoire de Bacchus. Tom. a. L. 1.

Expliquées par l'Histoire. LIV. I. CHAP. VIII.

excité ses chiens à le poursuivre & à le dévorer . & cela pour le punir d'avoir voulu épouser Semelé; circonstance qu'Ovide ne rapporte pas. Enfin Semelé périt malheureusement, si nous en croyons les Poètes, pour avoir voulu vois Jupiter son amant avec toute sa Majesté divine.

De tout ce que nous venons de dire, on peut tirer ces conféquences; 1º. Cadmus étoit un Prince étranger, originaire de Phenicie. 2º. Le pays qu'il habitoit avant sa retraire dans la Grece, étant à l'Orient du mont Hermon, les Hobreux donnerent à cette contrée le nom de Quadmi ou Quadmon. 3°. Les Peuples qu'il amena avec lui, étoient nommés Heveens, d'où est venue la Fable des serpensou des dragons, que Bochart a très-bien expliquée. 4°. Que les Grecs ont dit que Cadmus étoit fils du Roy de Sidon, quoiqu'il ne fût que Chef de fa cuisine. 5°. Que les Cadmonéens & les Hevéens n'étoient qu'un même Peuple, & que le premier de ces deux noms ne leur avoit été donné que parce qu'ils habitoient à l'Orient. On voit en effet dans Josué & dans le Livre des Juges, que les Hevéens sont surnommés Orientaux & Quadmonim. 6°. Que c'est dumont Hermon que la femme de Cadmus fur nommée Hermone ou Hermione. 7°. Qu'on n'a dit qu'ils n'avoient l'un & l'autre été changés en serpens, qu'à cause du nom d'Hevéens qu'ils porroient. 8°. Que ce qui donna lieu à dire que les Soldats de Cadmus étoient au nombre de cinq, c'est l'équivoque du mot Camosch, qui veut dire cinq ou armé : on a préseré pour la Fable la premiere signification à la seconde. 9°. Qu'une pareille méprise a donné lieu aux Grecs, au rapport d'Hygin, de dire que ce Prince étoit l'inventeur des usages qu'on fit dans la suite de l'airain, & qu'il avoit trouvé la pierre qui sert à faire le cuivre, nommée par Pline Cadmia. 10°. Que ce Prince chassé de Thebes par Amphion & Zethus, selon Eusebe, ou par le Peuple nommé Enchelée, suivant Diodore de Sicile, conduisit une partie de sa colonie dans le lieu de fon exil. La onziéme consequence est qu'on peut, & qu'on le doit peut-être, détacher entiérement l'histoire de Cadmus, de celle de l'enlevement d'Eu-

rope, quoique les Auteurs Grecs les ayent jointes ensemble. Enfin la douzième consequence est que par les générations, depuis Therfandre, qui vivoit au commencement de la guerre de Troye, en remontant jusqu'à Cadmus dont Herodote, Paufanias, & presque tous les Anciens qui ont eu occasion d'en parler, nous ont conservé le nombre, sur-tout si on y joint avec l'Auteur des Réflexions critiques , l'Histoire des Rois de Troye depuis Dardanus contemporain de Cadmus jusqu'à Priam, on peut fixer l'époque de l'entrée du Chef des Pheniciens dans la Béorie, ainsi que celle de Dardanus dans la Phrygie, à l'an 200. avant la prise de Troye. En effet on ne trouve entre Cadmus, & Therfandre qui fut tué par Thelephe à la premiere année du siège de cette ville, que six générations, Cadmus, Penthée, Polydore, Labdacus, Laïus, Edipe, Polynice & Therfandre, lefquelles, fuivant la maniere ordinaire de compter, ne donnet ont que 200, ans.

Remarquons , 1°. Que je nomme à la verité huit personnes, qui devroient faire sept générations; mais Penthée & Polydore n'en forment qu'une, & leurs regnes, fur-tout celui du premier, furent fort courts. 20. On m'objectera que je ne nomme ni Amphion, ni fon oncle Lycus, qui regnerent l'un & l'autre à Thebes, ainsi que Créon après la mort de Laïus tué par Œdipe; mais ces rrois Princes qui usurperent la Couronne, les deux premiers sur Polydore, & le dernier pendant l'interregne qui fuivit la mort de Laïus, n'augmentent point le nombre des générations de la famille de Cadmus, qui se suivirent également pendant l'espace de temps que regnerent ces trois Princes, & on ne doir les regarder que comme des regnes precaires, qui fans les malheurs arrivés à cette famille, auroient pû égalemenr être remplis par les successeurs de Cadmus. Mais une histoire abregée de ces regnes va éclaircir ce qui paroît obscur en cet endroit.

Cadmus chassé du Trône, comme nous l'avons dit, Penthée sur mis à sa place; mais ayant été déchiré par les Bacchantes, Polydore monta sur le Trône, d'où il sut aussi chassé pour avoir voulu réformer le culte de Bacchus qui Expliances par l'Histoire. LIV. I. CHAP. VIII.

étoit devenu fort indécent. Labdacus son fils lui succéda (1), (1) Apoll Lis. & épousa Nyctis, fille de Nycteus, dont il laissa un fils nommé Laïus, qui n'étoit encore qu'au berceau; ce qui engagea Lycus frere de Nyctéus à s'emparer de la couronne de son neveu.

Peu de temps avant la mort de Nycléus, sa fille Antiope qui s'étoit faissée féduire par son amant, qu'elle disoit (1) Idem. il. être Jupiter (2), avoit été obligée, pour se dérober à la co- in Cor. &c. lere de son pere, de se retirer chez Epopée Roy de Sicyone, qui l'épousa. Nyctéus en mourant, engagea son frere Lycus à le venger de sa fille & de son gendre, ce qu'il exécuta très-fidélement ; car ayant tué Epopée , il emmena fa niéce quiaccoucha en chemin de deux enfans, qui pour cela furent appellés Zethus & Amphion (3). Lorsqu'Antiope fut (3) Comme en état d'être transportée, Nyctéus la livra à sa femme Dir- qui diroit quacé, qui la traita pendant plusieurs années de la maniere du monde la plus cruelle ; mais enfin ayant trouvé le moyen de s'échapper, elle alla chercher ses deux fils chez les personnes à qui elle les avoit confiés, qui étant entrés à main armée dans Thebes, tuerent Lycus, & attacherent Dircé à la queue d'un taureau indompté, qui la fit périr miférablement, se rendirent maîtres de la ville, & en chasserent Laïus, qui ne recouvra le Royaume qu'après leur mort, comme nous le dirons en reprenant l'histoire de Thebes, à

Le supplice de Dircé est représenté dans un beau groupe dessiné par les soins du P. Dom Bernard de Montsaucon, qui représente cette Princesse attachée à la queue d'un taureau monftrueux. C'est Amphion au reste, qui pendant son regne fit conftruire les murailles de Thebes; & si les Poères ont publié qu'il les avoit bâties au son de sa Lyre, c'est par une métaphore qui nous apprend qu'indépendamment de l'art avec lequel il touchoit cet instrument (a), il avoit été

(a) Pline liv. 7.c.56. & après lui Paufa-nias, aBecc.c., difient qu'Amphion parent alors la Iyre. Yoyre les Notes de M. Bu-de Tannle, sont appris la Muitque des rette (nie le Dialogue de la Muitque par L'ydient, dans laquelle il excelloit, & en Plutarque. Mem. de l'Acad. des Beliep-ports l'harmoist dans la Grece, ayant L'eutres, Tome 9.

l'occasion d'Œdipe fils de ce même Laïus.

K iii

affez éloquent pour persuader à un Peuple grossier d'abandonner la campagne & les forêts, où ils menoient une vie errante & vagabonde, pour se retirer dans une ville, & se mettre par de bonnes murailles , également à couvert de ses ennemis & des bêtes féroces (a). Car affürément person-(1) In Beot. ne ne prendra à la lettre ce que rapporte Paufanias (1) de quelques pierres ni polies ni taillées qu'on voyoit près du tombeau de ce Prince; & qu'on disoit être les restes de cel-

les qu'il avoit attirées au son de sa lyre.

Remarquons cependant, 1º. Que comme les Fables poëtiques ont été inventées en différens temps, il v a apparence que celle-ci doit être affez récente, & qu'elle n'a eu cours qu'après Homere ; puisque ce Poëte si sçavant dans la Mythologie payenne, n'auroit pas manqué d'en parler dans l'endtoit de l'Odyssée (2) où il fait mention de ces deux Princes qui fermerent la ville de Thebes par sept bonnes portes, & éleverent des rours d'espace en espace, sans quoi, dit-il, tout redoutables qu'ils étoient, ils n'eussent pû habiter sûrement cette grande ville. Mais, comme le remarque fort bien

(3) In Co- Paufanias (3) : « ce Poëte ne dit pas un mot de la voix mer-» veilleuse d'Amphion, ni des murs de Thebes bâtis au son » de sa lyre ». Ce fut apparemment l'Auteur du Poëme sur Europe, dont parle le même Auteur, qui inventa cette Fable, puisqu'on disoit dans cet Ouvrage qu'Amphion avoit appris de Mercure à jouer de la lyre, & que par la douceur de ses accords il se faisoit suivre des bêtes sauvages & des pierres mêmes.

L'Auteur, au reste, du Poëme de la Myniade, dont le même Paulanias fait mention, est le seul Ancien que je connoisse qui dise qu'Amphion étoit puni dans les Enfers du même supplice que le Thrace Thamyris, & cela pour avoir méprisé Latone & ses enfans (b).

2°. Que comme ces anciennes histoires se soutenoient

(a) Dictus & Amphion Thebana conditor archs Dictate C Ampierra amount common all.

Saxa movere fono tefludinis, O proce blandà
Ductre quò vellet. Horat, de Art. Poet.

Mania Phabea firulla Canore byra. Ovid. Mex. lib. 6.

(b) Voyez ce qui a été dit à ce sujet dans l'histoire de Niobé, liv. 2.

Expliquees par l'Histaire. Ltv. I. CHAP. VIII. 79 mal, Paufamas (1) raconte un peu autrement l'histoire d'Antiope & de ses amours. Antiope, dit-il, fille de Nyctéus, rinth. étoit alors célebre dans toute la Grece pour sa rare beauté, même on la disoit fille, non de ce Prince, mais du fleuve Afope qui arrose les terres des Platéens & des Thebains. Soit qu'Epopée l'eut demandée en mariage, ou qu'amoureux de cette Princesse il voulut satisfaire sa passion à quelque prix que ce füt, le fait est qu'il l'enleva. Les Thebains bien réfolus de venger cet affront, marcherent aufli-tôt contrelui:

le combat fut fanglant; Nyctée y reçut une blessure mortelle, ainsi Epopée remporta la victoire, mais il sur blessé aussi. Nycléus s'étant fait reporter à Thebes: & sentant sa fin approcher, laissa l'administration du Royaume à son frere Lycus, qui de droit appartenoit à Labdacus son pupille, fils de Polydore & petit-fils de Cadmus. Il donna aussi la turelle du jeune Prince à Lycus; mais en le conjurant de venger sa mort, combattant Epopée avec de plus grandes forces, & de punir Antiope, si elle tomboit entre les mains. Cependant Epopée ne songeoit qu'à rendre des actions de graces aux Dieux pour le succès de ses armes, & à bâtir un Temple à Minerve. Quand le Temple fut achevé, il pria la Déefse de lui faire connoître par quelque signe si la consécration lui en étoit agréable, & l'on dit qu'incontinent après sa priere on vit naître un olivier devant la porte du Temple; mais peu de jours ensuire Epopée ne laissa pas de mourir de sa bleffure qu'il avoit negligée. Sa mort mit fin à la guerre, car Lamedon qui lui succéda remit Antiope entre les mains de

étoit groffe, sur quoi Asius fils d'Amphiptoleme fit les vers La charmante Antiope eut pour pere Asopus, Pour amans Epopée, & Jupiter lui-même Pour enfans deux Heros, Amphion & Zethus (2).

fuivans.

Lycus: on la ramena à Thebes, & ce fut en y allant & proche d'Eluthere, qu'elle se délivra de deux enfans dont elle

(1) Traduo-

3°. Quoique Dircé air passé pour une Princesse très-cruelle, ton de M. à cause des maux qu'elle avoit fait souffrir à Antiope, ce-doya-

pendant, comme elle honoroit finguliérement Bacchus; ce (1) Paul in Dieu la vengea en faifant perdre l'esprit à Antiope (1). Errante & vagabonde elle couroit toute la Grece, lorsque Phocas fils d'Ornytion & petit-fils de Sifyphe, l'ayant rencon-

trée par hazard, la guérit & l'épousa ensuite.

4º. Que la métamorphose de Dircé en fontaine n'est qu'un de ces ornemens qu'on ajoutoit à l'histoire des personnes recommandables, ou par leur naissance, ou par leur beauté; & ce qui a donné lieu à cette fiction, c'est le nom d'une fontaine qui coule près de Thebes, qui s'appelloit Zarca ou Zirca en Arabe, qui veut dire claire, 1.om qui lui avoit été donné pour marquer que son eau étoit pure & fort (a) Thebaid. claire; ce que Stace (2) exprime par ce vers:

# Carula cum rubuit leonao fanguine Dirce,

Les Grecs en changeant le z en d, & en adoucissant la prononciation du mot, ont fait Dircé; & pour célebrer plus magnifiquement la fin tragique de la femme de Lycus, qui fut traînée autour de cette Fontaine, on ne manqua pas de (3) Bochart dire que Bacchus l'avoit changée en cette Fontaine (3).

Chan I. 1. c. 78.

5°. Que malgré tous les malheurs arrivés à la famille de Cadmus, plusieurs de ceux qui la composoient, furent mis au nombre des Dieux ou des demi-Dieux. J'ai déja parlé d'après Pausanias, des monumens héroïques qu'on avoit élevés en l'honneur de cePrince, comme aussi du culte qu'on avoit rendu à Aristée l'un de ses petits-fils, & au malheureux Acteon , qui selon Pausanias, fur reconnu comme un Heros par les Orchomeniens ; à Semelé & à Ino ses filles ; mais un Autel déterré depuis peu de temps près de Cologne, & expliqué par (4) Voyez un Academicien de Lyon (4), nous apprend aussi que les le Journal de deux autres filles de Cadmus participoient aussi aux mêmes honneurs: l'Inscription qui est sur cet Autel portant : DEÆ SÉMELÆ ET SORORIBUS EJUS DEABUS, &c. (a).

Trevoux . Juillet 1738.

> Personne jusqu'à present n'avoit douté de l'Apotheose de (a) Voyez ce qui en a été dit dans l'Histoire des Déesses meres . Tom. II. Liv. 6. Semelé

Expliquées pàr IHighirs. Liv. I. Char. VIII. 81: Semelé mere de Bacchus, ni de celle d'Ino nourrice de ce Dieu, & nous en avons fuffiamment parlé dans l'occasion: mais on ne favoit rien de leurs deux fœuts Autonoé & Agavé: Paufanias nous apprenoit feulement que la première ayant quirté le fejour de Thebes, étoit venue s'établir dans un bourg de la dépendance de Megare, où l'on voioit fon tombeau; mais pour Agavé, la barbare Agavé, la plus ardente à exciter fes Compagnes à déchiter avec elle le malheureux Penthée; par quel endroit avoit-elle mérité les honneux divins? Peu-être par ce zele même qu'elle avoit fait paroître pour le culte de Bacchus. Dailleurs elle avoit ontribué avec fes fœurs à l'éducation de ce Dieu, & il n'en falloit pas d'avantage pour participer aux mêmes honneurs que fes fœurs: mais il fuffit que l'avet en quelfon foit une preuve inconteffable qu'elle y el lavel en que preuve inconteffable qu'elle y

On pourroit citer encore un monument rapporté par Gruter, fur lequel sont représentées quarre formmes, avec l'Infecipition, aux quarre Sours; mais les Antiquaires ne conviennent pas tous qu'il regarde les filles de Cadmus. Pour rendre plus intelligible ce qu'on vient de dire de la posteiré de Cadmus, je joins ici cette Génealogie, & celle de son alliance avec la mais on de Nyéteus.

#### POSTERITE DE CADMUS.

CADMUS POST TOO LAND A PROPERTY OF THE POST TOO LAND A PROPERT

Empire éroit à Thebes d'Egypte.

CILIX, dont la Gilicie porte le nom

EUROPE calevée par Juniter.

Tome III.

participa.

J'At dit que Laïus avoit été détrôné par fon grand - oncle Lycus, voici dans la Table suivante la preuve & le degré de leur parenté.

L

## Alliance des Maisons de CADMUS & de NYCTEUS.

| On ne fçait<br>qui étoit leur<br>pere. | NYCTEUS (Pul époufa avec fon frere de Cadmus. LABDACUS LAIUS détrôné avec fon frere de Cadmus. LAIUS détrôné Pelevés par un Pré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | ANTIOPE Surface de Justine de Jus |

## CHAPITRE IX

# Arrivée de Pelops dans la Grece.

ENFIN le dernier Etranger qui arriva dans la Grece avant la prité de Troye, fur Pelops fils de Tantale Roi de Lydie. Ce Prince obligé de fortir de fon pays à cause de la guerre que Tros lui avoir déclarde pour venger l'enlevement de Ganymede, se retire dans la Grece, où il épousa Hippodamie fille d'Œnomaŭs Roi de Pise, monta sur le trône après la mort de son beau-pere, & donna son nom à cette Peninsule, qui depuis sur appellée le Peloponnese, ou l'Isle de Pelops; sa domination ne stu pas meme renfermée dans ce pays, puisqu'il se rendir maître de l'Ætolie sur Ætolus sils d'Endymion, qui en évoir Roi; & se grandes richesses le rendirent un des plus puissans Rois de La Grece.

Ce Prince eur deux enfans, Arrée & Thyefte, fameux l'un & l'autre par leurs haines mutuelles. Arrée fut pere d'Agamemnon & de Menelas, qui affifterent à la Guerre de Troye. Je traiterai plus en détail l'Hiffoire de Pelops & de fes defcendans, qui regneent à Mycenes jusqu'au revour des Heraclides, en parlant d'Agamemnon & de fa famille.

Il ne s'agit ici que d'établir des époques : or celle de l'arrivée de Pelops dans la Grece, doit tomber necessairement à l'an 110. ou 120. avant la guerre de Troye. Il est vrai Expliquies par l'Hiffeire. Liv. I. Chap. IX. 83 qu'entre ce Prince & Agaméminon qui commanda au fiége de cette ville les troupes Grecques, il n'y a que deux générations, qui ne demanderoient pas un fi grand metevalle; mais du côrd de fa fille Lyfdice qui époud Meffor, & ceclui de Pithée fon fils qui regna à Trezene, il y en a un plus grand nombre. Ethra, fille de ce Pithée, fur intere de Thefee, qui n'aquir plus de 80 ans avant la guerre dont je viens de parler : ainfi prenant un jufte milieu entre ces differentes générations, on doit mettre l'époque de l'arrivée de Perentes générations, on doit mettre l'époque de l'arrivée de Perentes générations, on doit mettre l'époque de l'arrivée de Per

lops dans la Grece au temps où je viens de la fixer.

Telles font les principales époques de l'histoire des remps héroïques. On aura observé sans doute que j'en ressente un peu la durée jusqu'à la guerre de Troye; car pour la prise de cette ville, je la place toujours ou à l'an 1183. ou 1184. avant l'Ere chrétienne, suivant les sentimens d'Eratosthene & d'Apollodore; & quoique dans mes autres Ouvrages fur la Mythologie, j'aie suivr'une autre chronologie, j'ai crû être obligé de la changer, pour les raisons que je vais rapporter. En effet, en commençant par ce qui nous est le plus connu, & en remontant depuis la prife de Troye, jufqu'à l'arrivée des Colonies dans la Grece, je n'ai trouvé que l'espace de temps que j'ai établi; sçavoir, de la prise de cette ville jusqu'à Pelops, qu'environ trois ou quatre générations, qui ne donnent que cent, ou 120. ans : de la même époque à Cadmus, il n'y en a que fix; on ne peur donc en fixer l'intervale qu'à environ 200 ans. De Deucalion à la même époque, seulement sept générations; je n'ai donc dû mettre que deux cent rrente ans de distance entre l'arrivée de ce Prince dans la Theffalie, & la Guerre de Troye : la seule succession des Rois d'Athenes en fait foi. L'arrivée de Cecrops, qui a donné lieu à la premiere époque des Marbres de Paros, ne scauroit remonter qu'à deux cens soixante ans avant la Guerre de Troye, puisque cette ville sut prise sous le regne de Mnesthée son onzième successeur, encore faut-il un peu allonger les regnes de ces Princes. Le même nombre de générations depuis Danaüs jusqu'à la même prise, & celui des

## 4 La Mythologie & les Fables

descendans d'Inachus jusqu'à Danais, mont servi de guide pour déterminer le temps qui s'est écoulé depuis la sondation du Royaume d'Argos jusqu'à ma derniere époque. Je ae dis rien ici du Royaume de Sicyone, parce que la plipart des Sayans regardent comme supposés les premiers Rois que j'ai nommés après le Syncolle, & qu'Homere ne fait vivre les premiers de ces Rois; que vers le temps de la Guerre de Troye.

De ces differentes Colonies fortirent les Heros qui donnerent leurs noms à l'efpace de temps dont il s'agit dans ce Volume; & comme dans la fuite ils ont rendu la Grece extrémement célebre, le récit de leurs actions doit faire la partie la plus confiderable de cette Hilipire.





# LIVRE SECOND.

# DES HEROS.



E S Heros, comme nous l'avons déja remarqué, n'étoient point connus hors de la Grece, où leurs noms étoient synonimes avec celui de Demi-Dieux. On avoit concû de ces Hommes illustres l'opinion la plus avantageuse, & on les regardoit comme des personnes célébres par leurs belles

actions, & comme des espeçes de Geants, ou du moins des hommes d'une taille bien au-dessus de la taille ordinaire. C'est l'idée qu'en donnent les Poëtes, Homere sur tout qui leur fait lancer des pierres que quatre hommes de son temps n'auroient qu'à peine levées de terre. Les Historiens en ont quelquefois parlé comme les Poëtes; & Pausanias (1) (1) In Att. dit que Polydamas étoit l'homme de la plus haute stature qu'on eut vû depuis les temps héroïques. Mais avant que de parler des honneurs qu'on leur rendoit, il faut chercher quel étoit l'origine de leur nom.

L iij

### CHAPITRE

Origine du nom de Heros, & quel étoit la nature du culte qu'on rendoit à ceux qui l'avoient merité.

Es noms les plus connus sont souvent ceux dont l'origine est la plus obscure : aussi les Anciens donnent-ils plusieers étymologies de celui de Heros. Quelques-uns le font venir du mot Eros , Amour , pour marquer que les Heros étoient le fruit de l'Amour des Dieux pour des femmes mortelles, ou des Déeffes pour les hommes ; car il y avoit des Heros de ces deux especes. Servius n'est pas éloigné de ce sentiment, puisqu'il dit qu'on appelloit Heros, ceux qui naissoient du commerce des Esprits sous des formes visibles, avec les femmes; & dans l'opinion de cet Auteur, ce nom étoit synonime avec celui de Demon ou de Génie; mais cette origine ne scauroit se soutenir, puisque nous voyons plusieurs Heros qui étoient nés d'hommes & de fem-(1) De Civ. mes mortelles. Saint Augustin (1) dérive ce nom de celui de

Dei.J. 10.C.21.

Junon, appellée en Grec Hoa, ce qui, selon lui, sit donner le nom de Heros à un de ses fils (a). Cependant comme aucun Auteur que je sçache ne nomme ce fils de Junon, que faint Augustin lui-même ne connoissoit pas, je crois qu'on ne doit pas beaucoup compter sur cette étymologie; & je m'en rapporterois plus volontiers à l'opinion de ceux qui prétendent que ce nom venoit de la vertu & du courage de ceux à qui on l'avoit donné, a To TRS A'pat no.

Herodote (2) & Pausanias (3) nous apprennent la distinc-(t) Liv. 3. (3) In Att. tion qu'on mettoit entre les Dieux & les Heros; & quoique i'en aie dit quelque chose dans le commencement même de cet Ouvrage, je crois qu'il est à propos d'approfondir davantage ce sujet. Selon ces deux Auteurs, le culte des Dieux

(a) Heroum nomen ab Junone dicitur traslum, quod Grece Juno H'sa appellatur, & ideò nessio qui filius ejus, secundum Gracorum fabulas, Hiros suu nuncupaus.

Expliquées par l'Histoire. LIV. I. CHAP. I. confiftoit dans les facrifices & les libations, qui font, disoientils, des honneurs dûs à la Divinité, pendant que celui des Heros n'étoit qu'une espece de pompe funebre dans laquelle on célebroit le souvenir de leurs exploits : ce qui fait dire au premier de ces deux Historiens, dans l'endroit où il parle des Temples que les Grecs avoient élevés en l'honneur d'Hercule. « C'est pourquoi il me semble que les Grecs ont fait - sagement d'avoir bâti des Temples à Hercule sacrifiant » à l'un des deux, surnommé l'Olympien, comme étant o d'une nature immortelle, & faisant à l'autre, comme à un » Heros, plutôt des funerailles qu'un facrifice ». Paufanias fait aussi la même distinction lorsqu'il dit qu'on rendoit les honneurs ordinaires dûs aux Heros, à Alexenor; & cela après le Soleil couché, & les honneurs divins à Evemerion. Ce même Auteur ajoute qu'à la dédicace des villes on offroit des facrifices aux Dieux, & qu'on invoquoit seulement les Heros par de simples prieres. Lorsqu'Epaminondas, dit-il (1), (1) In Med. voulut retablir les Messeniens & leur bâtir une ville, après avoir confulté les Augures, & que sur leur rapport on eut choisi le lieu où elle devoit être construite, les Arcadiens, les Messeniens & les Thebains offrirent chacun à leurs Dieux des facrifices particuliers ; puis tous invogurent les Heros du pays: sur-tout Messene fille de Triopas, Eurytus, & Aphareus avec leurs enfans, & parmi les descendans d'Hercule, Cresphonte & Epytus. Ils invoquerent encore plus particulierement Aristomene, & sa memoire sut plus honorée que celle d'aucun autre. Mais cette distinction ne dura pas toujours, puisque souvent le Heros devenoit un Dieu . comme je l'ai prouvé sur l'autorité des Anciens, dans le troisiéme Livre du premier Tome. Au reste, je crois qu'on peut avancer que la promotion des Heros au rang des Dieux. étoit dûe aux dogmes de l'ancienne Philosophie, qui enseignoit que les ames des grands Hommes s'élevoient jusqu'aux Aftres, séjour des Dieux, & dès - là on croyoit qu'il falloit les honorer comme les Dieux mêmes avec lesquels ils habitoient. Les Stoïciens au contraire établissoient seulement le séjour des Heros dans un air pur & serein, qu'ils croyoient

être au dessus de la Lune; ce qui a fait dire à Lucain : Cene vaste etendue qui se trouve entre le Ciel & la Terre, est le sejour des Demi-Dieux (a).

On étoit si persuadé que les Heros s'intéressoient comme les Dieux à ce qui fe passoit sur la terre, qu'on croyoit que c'étoient eux qui vengeoient l'impieté. Les exemples (1) In Lacon, qu'en rapporte Pausanias (1) sont bien autentiques. Cleomene, dit-il, ayant corrompu la Prêtresse de Delphes pour l'obliger à déclarer que Demarat n'étoit pas fils légitime d'Ariston, & l'exclure par-là du trône qui lui appartenoit, s'étant passé son épée au travers du corps dans un de ces accès de folie aufquels il étoit fujet, on regarda cette mort comme une punition des Dieux & des Heros. En effet, dit cet Historien, « ce n'est pas le premier exemple de la vengeance » silas , qui est honoré à Eleunce, & qui en son temps n'é-» ont ofé s'approprier & cultiver des terres confacrées aux

(1) Herod. raconte le méme fait.

» que les Heros & les Dieux ont tirée des hommes. Prote-» toit pas un Heros moins célebre qu'Argus, punit lui-mê-» me le Perse Artaictus (2); & depuis que les Megaréens » Divinités d'Eleusis, ils n'ont jamais pù appaiser leur coo lere ». Voilà en peu de mots ce que les Anciens enseignoient

au sujet des Heros & de leur culte. Nous parlerons fort au long dans la fuite de ceux qui par leurs belles actions avoient mérité d'être élevés à ce haut rang, qui dans le fond étoit presque le même que celui des Dieux. Mais avant que de finir ce Chapitre, il est bon d'examiner, 1º. Ce que les Anciens entendoient par le Tombeau des Heros H' pa un primua, expression qui se trouve souvent dans Pausanias. M. l'Abbé Sallier, qui a traité ce sujet dans un Mémoire qu'il lût à l'Académie des Belles-Lettres, dit que par ces deux mots on entendoit le Tombeau d'un Heros élevé dans un lieu éntouré d'un bois facré, & près duquel il y avoit un Autel, qu'on alloit en des temps marqués arrofer de libations & charger de présens. Pour prouver cette proposition, il

rapporte

<sup>(</sup>a) Quodeumque paret terrat inter calique meatut Semidei Manesha qitant, Pharf. lib. 9.

Expliquées par l'Histoire, L.W. H. OHAP, II. rapporte plusieurs autorités tirées d'Homere & d'Euripide, qu'on peut voir dans sa Differtation (1) ; & il conclut par un paf- (1) Mem. de fage de Virgile, & par le témoignage de son Commentateur l'Acad T. V. Servius, qui mettent la chose dans tout son jour :

Solemnes tum forte dapes & triflia dona Ante urbem in luco , falsi Simoentis ad undam , Libabat cineri Andromache, manesque vocabat Hecloreum ad tumulum, viridi quem cespite inanem Et geminas , caufam lacrymis , facraverat aras. Æn. l. 3.

Puisque dans ces vers se trouvent en effet les trois choses requises aux Tombeaux des Heros, le Bois sacré, Lucus, l'ombre du Heros; Has tenent Heroum anima, dit le même Poëte dans un autre endroit; & enfin les offrandes, libabat cineri Andromache. Servius (2) dans le Commentaire qu'il (2) In 3. Au; fait de ce passage de Virgile, dit que ce Poète n'employe jamais le mot de Lucus, qu'il ne veuille faire entendre un lieu confacré par la Religion (a). Le monument héroïque n'étoit pas particulier aux seuls Heros, puisqu'au rapport de Paulanias, on en élevoir aussi en l'honneur des Heroines (3). (3) In Cocomme on le verra dans la fuire.

(a) Luciam nunquam ponit fine religione, nam in ipfu habitant mante pibrum, qui Lares viales funt.

# CHAPITRE II.

En quel temps & de quelle maniere s'introduifit dans la Grece l'usage d'honorer les Heros.

TL est difficile de déterminer en quel temps on commenca à honorer les Heros. Les Anciens, & Pausanias luimême, qui parlent tant de ce culte, ne nous apprennent rien de son origine; mais nous avons parmi les Modernes. de sçavans hommes qui ne découvrant aucun vestige de ce Tome III.

culte avant l'arrivée de Cadmus, concluent de-là que ce Chef de colonie l'avoir porté de Phenicie dans la Grece. Ce fut-là, selon eux, l'époque de l'usage introduit parmi les Grecs d'honorer les funerailles de leurs parens par des setes, par des invocations & par des offrandes; de leur ériger des Tombeaux remarquables, où ils se rendoient, sur-tout au jour de leur anniversaire, pour y faire des libations. A ces Tombeaux fuccederent bien-tôt les statues. & ensuite les autels. Il étoir permis à chaque particulier de rendre ses devoirs à ses ancêtres, mais souvent leur célebrité ne s'étendoit pas au-delà de leur famille. Il n'en étoit pas de même de ceux à qui les villes ou des royaumes déferoient ces honneurs. Comme c'étoit ordinairement à des personnes qui avoient servi utilement l'Etat, & qui s'étoient rendus illustres par de belles actions, leur nom devenoir par-là extrêmement célebre, & se se répandoit de tous côtés. Ainsi on peut distinguer deux sorres de Heros : quelques uns l'étoient feulement dans leur famille, & en étoient comme les Dieux Penates: d'autres l'étoient par des Decrets publics. & devenoient les Heros de tout un Peuple. On dreffoit aux uns feulement des tombeaux de pierres qui servoient d'auxels, pendant qu'on en érigeoit aux autres qui étoient peu différens des Temples des Dieux; & pour leur rendre un hommage plus folemnel, on établiffoit en leur honneur des myfleres, des cérémonies, des fêtes, & une succession de Pretres destinés à leur service.

Comme le nombre des Hemo &c des Heroines est prefqu'infini, & qu'il seroir impossible de les nommer tous, je vais rassembler dans un Chapitre tous les noms de coux que je connois, me réfervant à m'étendre davantage dans la suite fur ceux qui e sont rendue les plus illustres.

### CHAPITRE IIL

Noms des Heros & des Heroines honorés dans la Grece.

D'A O R D On trouve dans la feule famille de Cadmun; o ce Prince hi-méme, Europe fa feur, é Arymmai fout fêtee, fêts quatre filles, Melicerte fils d'Ino, Bacchus fils de Semelé; Arifice, mari d'Autonoé, & Tafus ferre de fa femme, Harmonie: dans celle de Minos, ce Prince lui-mê-

me, Rhadamanthe, Androgée, &c.

Dans la famille d'Inachus, Danaé, Perfée, Hercule, Alornene fa mere, & bien d'autres. A Athenes, Cecrops, Erichtonius, Pandion, Thefee & Hippolite fon fils. Celuici même fut honoré comme un Dieu. Diomede, à ce qu'on croit, lui sit bâtir un Temple, & lui consacra le terrain qui l'environnois. On regarda ce Heros comme le premier qui lui rendit les honneurs divins. Le Prêtre, qui avoit foin de son culte, avoit cette charge à vie, & la sête du Dieu étoir célebrée tous les ans. Entr'autres cérémonies qu'ils pratiquoient en son honneur, les jeunes filles, avant que de se marier, coupoient leur chevelure, & lalui confacroient dans ce Temple. A Eleufis, Triptolème & Celéus. Dans la famille de Pelops, ce Prince lui-même & Hippodamie fa femme, Caftor & Poltox, Helene, Menelas & Agamemnon, Dans celle d'Eacus, ce Prince, Pelée son fils, & Achille. Dans celle de Priam, Hector & Cassandre sa fille, & Helenus l'un de fes fils. On peut meure aussi de ce nombre le Devin Amphiataus & fon fils Amphiloque, Photonée, Orphée , Protefilas , Arcas fils de Callifto , Idomenée , Enveriones, Melampus, Adraste, Iolaus, Machaon, son fils Polemocrate, & son frere Podalire, Areotopotes, ou le grand Bâveur de vin , honoré comme un Heros à Munichia , felon Athenée, comme Alabandus l'étoit dans l'Achare, suivant Ciceron, & Afius, li nous en croyons Strabon; Amycléus Mij

III 9/1 La Mythologie & les Fables milati

(1) Philoft. vita Apoll. Thian.

& Apollonius de Thiane (1). Le Devin Calchas, si celebre au fiége de Troye, avoit, felon Strabon, un Temple à Daunia fur une colline . & Caystrius , suivant le même Auteur, un Autel auprès du fleuve Cayftre. L'Apothéose d'Homere représentée sur un monument ancien, expliqué par M. Cuper, ne nous laisse pas lieu de douter que ce grand Poete n'air été honoré du moins comme un demi-Dieu.

(2) In Art.

Un passage de Pausanias (2) nous apprend le nom de plusieurs Hetos , qu'il nomme Eponymes : Un peu au-deffus du lieu où fe tenoit le Senat ; font les ftatues de ces Heros ; dans les Tributs Atheniennes ont pris leur nom dans la fuite des temps ; le premier est Hippocoon, fils de Neptune, & d'Alopé fille de Cercyon ; Antiochus , fils d'Hercule & de Medée , eft le fecond , & le troisième , c'est Telamon pere d'Ajan. Parmi les Atheniens on compte Leos, ani par le confeil de l'Oracle dévoua les filles pour le falut de l'Etat ; Erechtée (a) qui defit les Eleufiens ; & sua leur Général; Immarandus fils d'Eumolpe , Egée qui est affez connu. Eneus fils naturel de Pandion, & Acamas un des fils de Thefee. J'ai vil au même rang, ajoute t-il, les statues de Cecrops & de Pandion. Cleodée, fille d'Hillus, Ebalus & Telechus avoient leurs monumens héroiques dans la Laco-(3) Id. in Lac. nie (3): ce dernier étoit fils d'Archelaus Roi de Sparte.

(4) Id. iu Meffen.

Eurylnus fils de Menecée, étoit honoré dans l'Echalie le jour de son anniversaire (4). Theagene de Thase, vainqueur tant de fois (b) aux Jeux Olympiens, reçut les honneurs divins : & comme fon avanture est singuliere, je dois la rapporter. On lui avoit confacré une statue de bronze (e) , & comme un jour un de ses ennemis la fustigea pour se venger de lui, la statue étant tombée tout-à-coup sur cet infensé ses fils la citerent en Justice comme coupable d'un homicide, & le Peuple de Thase la condamna à être jettée dans la mer; ainsi l'ordonnoit une des Loix de Dracon. Cependant la

(s) Id. in Eliac.

(6) Le texte ordinaire de Paufanias por- fort.

famine désolant les Thasiens, ils eurent recours à l'Oracle de (1) Herod. I. 8. fait auffi mention du te qu'il avoit merité 1400. couronnes, Temple de ce Prince qui étoit dans la Cinombre excessif que quelques Interpretes reduifent à 400. ce qui paroit encore bien

Expliquées par l'Histoire. L. IV. II. CHAP. III. Delphes, qui leur répondit qu'elle cesseroit lorsqu'ils auroient rappellé tous ceux qu'ils avoient chasses. Ils oberrent, mais comme le fleau ne cessoit pas, ils renvoyerent une seconde fois à l'Oracle, & la Pythie répondit, qu'ils n'avoient donc compté pour rien leur Theagene. Sur cela ils firent pêcher sa statue, & on commença des lors à honorer la mémoire

de ce Heros. Pyrithous, Edipe & Adraste avoient, selon Pausanias, leurs monumens héroïques dans l'Attique, Pallas fils de Lycaon, avoit le sien dans l'Arcadie, & Pelops avoit un Temple dans l'Alcès, & un espace de terrain qui lui étoit confaeré : car, comme le remarque le même Auteur, les Eléens mettoient ce Prince autant au-deffus des autres Heros, qu'ils metroient Jupiter au dessus des autres Dieux. On croit que c'étoit Hercule lui-même qui avoit confacté cette partie de terre à Pelops, dont il descendoit par quatre générations. On ajoutoit (1) qu'il lui avoit sacrifié sur le bord d'une fosse, où tous les ans les Archontes ne manquoient pas d'offrir un facrifice avant que d'entrer en charge ; & leur facrifice avoit cela de particulier qu'on ne faisoit aucune part de la victime au Devina

Telephus recevoir à Pergame fur le Cayque les honneurs du facrifice (2). Philippe, Roy de Macedoine, s'étoit rendu trop célebre pour ne pas mériter les honneurs héroiques, aussi avoit-il dans l'Alcès une Chapelle faite en forme de Rotonde, où étoit sa statue en or, de la main de Léochares. Quelqu'envie qu'eut son fils Alexandre d'être mis au nombre des grands Dieux, comme on l'a dit ailleurs, je ne scais si on lui rendît jamais les honneurs héroiques, du moins si on lui a rendu quelque culte, il ne fut pas bien répandu. Phylacus, pour avoir secouru la ville de Delphes. av oit fon monument héroïque. Polydore fils d'Alcamene Roy de Sparte, reçut après sa mort des Lacedemoniens des honneurs extraordinaires; mais Pausanias ne dir point s'il étoit regardé comme un Dieu, ou comme un Heros (3).

Deucalion avoit des Autels en Grece, & y étoit honoré Eliac. comme une Divinité. Diomede étoit regardé comme un

(1) In Eliac.

. III . AAHO La Mythologie & les Fables

Dieu , & avoit un Temple & un Bois facré à Timave, fe(1) P. 146. Ion Strabon (1). Ergane, Déeffe, a voir aoffi un Autel.
Les delcendans de Philais tul facrificient, felon Parfanias.
Hermotime étoit adoré comme un Dieu chez les Clazomeniens, & y avoit un Temple, divant le rémojgage de

mentens, & y avoit un l'emple, luvant le témojongge de de l'actuelle (1) vie d'A. Comme Dieu. On lui avoit dreffé une flatue avec l'inferipol de Thyer, prion , au Dieu Palamede. Pandare (4) étoit honoré dans la 
(4) Stabou. L'yoie. Pafinhée avoit un Temple aiprès de Lacedemo(5) Lis. Ide ne, dit Ciceron (5) : d'autres la prement pour Pariphaé femDivinat.
(6) Inc. avoit un à Corinthe, près de celui de Jupiter Néméen, & 
avoit un à Corinthe, près de celui de Jupiter Néméen, &

avoit un'a Commine, pres de centi de Jupiter Nemenen, de de fon temps même on y celebroit encore l'anniverfaire de ce Heros. Acefidas & Acefius avoient auffi, fuivant Paufsais, des nonumens hérorques dans la Grecce, sinfi qu'Acratos, Genie de la fuire de Bacchus, « Adrafte fils de Tasis, "Achtius fils d'Eole, qu'on furnommoi Lyuiter; Agamede & Trophonius fon frere, celui-là même qui avoit un Oracle fi celebre ; Agamemon & Menelas ; & Ajax fils de Telamon, "participoient aux mêmes homeus, pendant qu'Ajax fils d'Oilée les recevoir dans la petite Ille de Les-cé, "où l'on readoit auffi un culte particulter à Achtille Pyrthus fon fils étoit honoré principalement à Delphes. Lycurent, firms aux memes acrabon (a). « avoir un Temple à

(7) Lib. 7. gue, si nous en croyons Strabon (7), avoir un Temple à

Paularins, qui est celui de tous les Anciens qui rest le ples 'étendis for ce figer, ayant 'parcour la Grece qui étoit remplie de monumens héroïques, fair mension de ceux d'Albienmede, pere nouricler de Minerve, d'Alcathoûs, d'Al-alienmede, d'Alcathoûs, d'Al-alienmede, d'Alcathoûs, d'Al-alienmede, d'Alcathoûs, d'Al-alienmede, d'Alcathoûs, d'Al-alienmede, d'Alcathoûs, de Perfée, de Thyeste, dont le monament henoïque étoit fui le chemin qui conduisiri de Mycenes à Agoss, de Bellerophon, de Burès, de Chilon, de Cladée, de Cleode sin ét l'Allies, de Chiron, i' reclebre dans les returns hetoiques, de Cleomede, de Cleomede, de Cleomede, de Crainus. 'It fait

Expliquees par l'Histoire. LIV. H. CHAP. III.

auffi mention, ou des Temples ou des statues de Stemmutius, des Curetes, de Tenès, d'Hyacinthe si spécialement honoré dans la Laconie, d'Iolas compagnon d'Hercule, honoré en Sardaigne, d'Iphiclus frere du même Hercule; d'Orefte, de Lacedemon, de Latius, de Laphistius, de Lyeurgue, de Melampus, d'Hippoton, dont le monument heroïque étoit à Athenes, de Preugone, à qui on rendoit les honneurs dus aux Heros dans le temps de la fête de Diane Limnatis, dont il avoit enlevé la flatue à Sparte; de Promethée qui avoit dans la Phocide une statue, une Chapelle & un Autel; on avoit aussi institué des Jeux en son honneur ; de Ptolémée Philadelphe, que cet Auteur met au rang des Heros Eponymes, de Sebrus, d'Alcime, d'Enarephore, qu'Apollodore appelle Arcine, de Dorycles, & de Tebrus dont les monumens heroïques étoient dans la Laconie de Stinyclere, heros Messenien, de Theras fils d'Auresion, dont les Théreens', à qui il avoit donné son nom. célebroient l'anniversaire; de Triptoleme; dont on voyoit le Temple à Eleusis ; de Zarax , homme célebre , qui avoit appris la Mulique d'Apollon même, & que cet Auteur groit avoir été, non d'Athenes, mais des extrêmités de la Laconie , où étoit la ville de Zaraxa , à laquelle il avoit donné fon nont.

Ce curieux Voyagent après avois nommé unt de Heros, n'a pas oublis des femmes illudres qui avoient métité les mêmes honneurs ; relles qu'Alexandra, ou Cassandre, fille de Priam, qui avoit un Temple dans la Grece; Alcmene dont l'Autel étoit à Athenes dans le Temple d'Hercule son fils ; Andromaque, qui avoit dans le même pays un momement hérosque; Anazsandra, qui y avoit un Autel de même qu'Aphea & la Troyenne Asmené; Cortons fille de Phlegyas & mere d'Esculage, qui y étoit honorée comme son fils : Helene, qui avoit un Temple à Lacédemone : Cynifez, fille d'Archidane, laquelle avoir remportele prix aux Jeur Olympiques. Hilare & Phorbea; semmes de Cafor & Pollux; Iodamie, qui quoique changée en pierre, avoit métité un Autel ; Dhimedée, Laphia, Latria, Latone mere d'Apollon & de Diane; Manto fille de Tirefias, qui fe méloir commie fon pere de prédire l'avenir; Mega-nire, Rhadine dont le rombeau éroit honoré par les amans malheureux; enfin Octavie, dont le Temple éroit célebre.

Tels éroient en général les Heros & les Heroïnes, aufquels la Grece avoir definié un culti- religieux, mais commeil y en avoit parmi eux qui s'étoient rendus plus célebres que les autres, dans les évenemens qui font la parie la plus confidérable de l'hifloire des temps heroiques, all est julte de les faire connoître dans un plus grand dérail : c'est ce que je vais faire dans les chapitres suivans; observant, aus arta qu'il me fera possible, l'Ordre des temps.

Comme Persée, & par son antiquité & par ses exploits , est un des plus célebres, c'est par lui que je vais commencer.

# CHAPITRE IV.

# Histoine de Perfée , d'Andromede , des Gorgones , &c.

I L'eff peud Histoires de ces temps-là plus obfeures & plus remplies de fables , que celle qui va faire la matiere de ce Chapitré Elle est étans pluseurs de ses parties une énigme impénétrable ; tâchons de l'éclaireir le plus qu'il nous fera possible ; donnons pour certain ce que l'Anriquité avoue, & pour des conjectures seulement l'explication des fables qui se trouvent si étroitement liées aux avantures véritables de ce Prince.

Perfée étoit du fang de Danaüs, qui avoit usurpé fair Gelanor le Royaume d'Argos, par Hypermnestre la trifayeule. Acrife son grand-pere, qui n'avoit qu'une sille nommée Danaé, ayant appris de l'Oracle qu'un jour son petiris lui ravicoit la vie è si a Couronne, la sit ensermer dans une tour d'airain, & ne voulut entendre à aucune proposition de mariage pour elle. Cependant Prœtus son frete, épetdiement amoureux de sa miéce, trouva le moyen, à

' Expliquées par l'Histoire.' LIV. I. CHAP. IV.

force d'argent, de corrompre la fidelité de ceux qui étoient chargés de la garde de cette jeune Princesse; & érant entré par le toit dans le lieu où elle étoir enfermée, la rendit mere de Perfée. Fable qu'Ovide a renfermée dans ce feul

Persea quem pluvio Danaë conceperat auto (1),

(1) Met.l. 6;

& qu'Horace a détournée à un sens moral, pour prouver le pouvoir de l'or fur les hommes, pasmi lesquels il ne trouve point d'obstacle qu'il ne puisse surmonter ;

### Aurum per medios ire satellites Novit , &c.

Ceux qui écrivirent l'histoire de cette avanture, pour couvrir l'infamie que ce commerce répandoir sur la famille royale, publierent que Jupiter lui même amoureux de Danaé, s'étoir changé en pluye d'or ; ce qui étoit d'autant plus vraisemblable que, si on s'en rapporte à Vossius (2), Prœtus (1) DeOrig. se faisoit surnommer Jupiter, comme nous l'avons dit dans & prog. Idol. l'Histoire de ce Dieu (3).

(3) T. z. L.I.

Voilà tout le mystere, car le fond de l'histoire est véritable. Paufanias (4) parle de cette tour, ou plutôt de la chambre d'airain où Danaé avoit été enfermée, & affûre qu'elle rioits. subsista jusqu'au tems de Perilaüs Tyran d'Argos, qui la fit détruire ; ajoutant que de son temps même on voyoit encore quelques restes du Palais souterrain dont cette chambre avoit fait partie.

Il n'y a rien au reste de fort extraordinaire dans cette avanture ; qu'un Prince effrayé par un Oracle ( & on sçait jusqu'à quel point on portoit la credulité pour les Oracles , ) ne voulant point marier sa fille, puisque l'ensant qui en naîtroit devoit le détrôner & lui ôter la vie, l'ait tenue étroitement enfermée; ni qu'un homme aussi puissant que Prœtus son frere ait corrompu les Gardes; & encore moins, qu'on ait mis fuivant l'usage de ces temps-là, cette avanture sur le compte de Jupiter.

Le commerce de ce Prince avec Danaé fut fort secret pendant un temps; mais enfin cette Princesse étant accou-Tome III.

N

chée de Perfée, Acrife la fit exposer sur la mer avec son fils; dans une méchante barque, qui après avoir long-temps vogué au gré des vents, s'arrêta auprès de la petite Isle de Seriphe, l'une des Cyclades, dans la mer Egée. Polydecte qui en étoit Roi, en ayant été averti, reçut favorablement la mere & l'enfant, & prit grand soin de l'éducation du jeune Prince. Mais dans la fuite étant devenu amoureux de Danaé, & craignant Perfée déja devenu grand, il chercha un prétexte pour l'éloigner. Celui qu'il prit eft fort singulier. Il feignit qu'il recherchoit en mariage une Princesse de la Grece, & que pour en rendre la célebration plus folemnelle, il vouloit avoir pour le festin qu'il y préparoit, tout ce qu'il y avoit de plus rare au monde. Il invita en effet les Princes des Isles voisines, les priant de porter chacun ce qu'il y avoit de meilleur dans leur pays pour cette sête. Il leur prescrivit même ce qu'il souhaitoit qu'ils lui fournissent ; & pour rendre le voyage de Persée plus long, il lui ordonna d'aller chercher la tête de Méduse, l'une des Gorgones.

#### CHAPITRE V.

# Explication de la Fable de Meduse & des Gorgones.

JAMAIS ni la Poëfie ni l'Histoire ne se sont donné plus d'essor que dans la Fable des Gorgones. Je vais commencer par exposer ce qu'on en trouve dans les Poères, puis je rapporterai ce qu'en ont dit les Historiens & les Mythologues, & je finirai ce Chapitre par l'explication de cette Fable.

Tout l'ordre que je me propole, set de ranger les Poëtes felon les temps où ils ont écrit, a fin qu'on voye d'un coup d'œil les progrès de cette Fable, plus fimple fans comparaison dans les premiers, que dans ceux qui les ont suivis, Comme Homere est le plus ancien, c'est par lui que i dois commencer; mais ce qu'il nous apprend des Gorgones se Expliquées par l'Histoire. LIV. I. CHAP. V.

réduit à si peu de chose, qu'Hesychius ne craint pas d'avancer que ce Poète ne les a pas connues ; mais ce Gritque s'est trompé, ainsi qu'on va le voir. Ce Poète, chans la description de l'Egide de Minerve (1), parle ainsi : On voyois au milieu la tire de la Gorgone, ce monstre aspreux, site énorme & formidable, prodige tromant du Pere des Immorteis. Ce Poète dit ailleurs (2) que cette même êthe étoit gravée sur les boucles d'Agamemon, environnée de la erreur & de sa

(t) Iliad.152

(1) Liv. IL,

finite. Hesiode est entré dans un bien plus grand détail : je ne rapporte point ce qu'il dit à ce sujet dans la belle description qu'il fait du bouclier d'Hercule, que M. l'Abbé Maffieu a traduite avec tant d'élegance, pour venir à l'endroit de la Theogonie de ce Poëte, où il raconte cette Fable avec toutes les circonstances qu'on en connoissoit de son temps. . Phorcus, dit-il, eut de Ceto deux filles, Pephre-. do & Enyo, qui vinrent au monde avec des cheveux » blancs . . . . Il en eut aussi les Gorgones, qui demeurent » au-delà de l'Ocean, à l'extrêmité du monde, près du fé-» jour de la nuit.... Les noms de ces Gorgones sont Shte-» no, Euryale, & Meduse si célebre par ses malheurs. Elle · étoit mortelle , au lieu que ses deux sœurs n'étoient su-» jettes ni à la vieillesse ni à la mort. Le Dieu de la mer sut - sensible aux charmes de Meduse ; & sur le tendre gazon " d'une prairie, au milieu des fleurs que le printemps fait » éclore, il lui donna des marques de son amour. Elle pe-» rit ensuite d'une maniere funeste : Persée lui coupa la tête , » & du fang qui en fortit nâquirent le heros Chryfaor & le . Cheval Pegafe, Chrysaor tira son nom d'une épée d'or » qu'il tenoit à la main au moment de sa naissance. Dans la » fuire il devint amoureux de Callirhoé fille de l'Ocean . & » en eut Geryon, ce fameux Geant à trois têtes. Pegase sut » ainsi nommé, parce qu'il étoit né près des sources de l'O-» cean : il quitta la terre aussi-tôt, & s'envola vers le séjour e des Immortels. C'est là qu'il habite, dans le Palais même » de Jupiter, dont il porte les éclairs & le tonnerre ».

Eschile dans son Promethée ne fait que copier Hesiode:

Nii

mais comme les Fables groffiffent toujours en paffant d'un Poète à l'autre, celui-ci ajoute que les filles ainées de Phorcus n'avoient à elles trois qu'un œil & une dent, dont elles se servoient l'une après l'autre, & que les Gorgones leurs cadettes avoient leurs cheveux herissés de serpens, & que de leur feul regard elles tuoient les hommes. Le Scholiaste de ce Poëte ajoute que cette dent étoit plus longue que les défenfes des plus forts fangliers. & que leurs mains étoient d'airain.

Pindare (1) va plus loin que ni Eschile ni son Commentateur, puisqu'il grossit la Fable de trois circonstances inconnues à ses prédecesseurs. La premiere est que les Gorgones pétrifioient ceux qu'elles regardoient, & que ce fut par ce genre de mort que Persée, en présentant la tête de Medufe, défola l'Isle de Seriphe, dont il petrifia les habitans , & Jeur Roy Polydecte qu'il furprit à table. La seconde, que Minerve qui secondoit Persée lorsqu'il étoit aux mains avec Medufe, furprise de la melodie que formoient les gémissemens des Gorgones, & les sifflemens de leurs ferpens, trouva je ne fçai quel charme dans le mêlange de ces accens lugubres; & pour en retracer l'idée, elle inventa une flûte qui les imitoit, la donna aux hommes ; &c faifant allusion à ce qui en avoit été le premier modele, elle appella les divers fons que l'on en tiroit , une harmonie à plusieurs têtes. La troisième, que le Pegase, qu'Hesiode dit s'être envolé dans le féjour des Immortels, fut dans la suite dompté par Minerve, & donné à Bellerophon, qui le monta pour combattre la Chimere; mais ce Heros ayant voulu avec ce cheval monter jusqu'au ciel, fut précipité en terre, & Pegase placé parmi les Astres (a).

Comme cette Fable va toujours groffissant en passant de main en main . Apollonius de Rhodes & Ovide ajoutent que Persée ayant pris son vol par-dessus la Libye, toutes les goutres de fang qui coulerent de cette tête fatale, se changerent en autant de serpens, & que c'est de-là qu'est venue la

 <sup>(</sup>a) Voyez la troificme Olympiade, & la feptiéme Pyth.

Expliquées par l'Histoire. Liv. I. Chap. V. 101 quantité prodigieuse de ces animaux vénimeux qui depuis ont infecté toute cette contrée.

Les Poëtes Latins , quoique copiftes fideles des Poëtes Grees , ont cependant chargé la Fable des Gorgones de circonflances nouvelles. Homere avoit dit que la tête de la Gorgone étoit gravée fur la redoutable Egide de Minerve; Virgile ajoute qu'elle l'étoit aufif für la cuiraffe, à l'endroit qui couvroit la poitrine de la Déeffe:

## ..., ... Ipsamque in pectore Divæ Gorgona desecto vertentem lumina collo. Æn. l. 8.

Les autres Poëtes ne parlent plus des Gorgones après la défaite de Médufe: Virgile dit qu'elles allerent habiter près des portes de l'Enfer, avec les Centaures, la Chimere & les autres monfres de la Fable (a).

Ovide est celui des Poëtes qui s'est le plus étendu sur la Fable des Gorgones, & il nous apprend bien des circonflances qu'on ne trouve que dans les Métamorphofes (1). (1) Liv. 4 Selon lui Méduse étoit parfaitement belle, & excita les dé- & s. sirs de quantité d'amans qui la rechercherent en mariage; mais de tous les attraits dont elle étoit pourvûe, il n'y avoit rien de plus beau que sa chevelure. Neptune lui déclara sa passion, non dans une prairie, comme se dit Hesiode, mais dans le Temple de Minerve, dont cette Déesse fut si piquée, qu'elle changea les cheveux de cette fille en serpens; & c'est pour cette raison qu'entre les trois Gorgones Meduse seule avoit les cheveux entremêlés de couleuvres, quoiqu'Eschile eût dit long-temps avant lui, que ceux de ses deux sœurs avoient la même difformité. Ce Poëte raconte ensuite de quelle maniere Persée surprit l'œil unique dont nous avons parlé, dans le temps qu'une des Gorgones le donnoit à l'autre; après quoi il alla au lieu où étoit Meduse, qu'il trouva endormie, & lui coupa la tête. Du

<sup>(</sup>a) Vestibulum ance ipsum.

Centauri

Gorgones Harpyixque, Oc. An. lib. 6

sang qui en sortit, nâquit Pegase sur lequel il monta; & volant à travers la vasse étendue des airs, il alla en Mauritanie, où il changea Arlas qui l'avoit mal reçû; en cette montagne qui depuis a porté son nom. De-là, dir-il encore, il alla en Ethiopie; où il délivra Andromede du monstre qui étoit prêt à la dévoter, & punit Phinée son rival, ainsi que tous ceux qui avoient pris son parti, en leur montrant la étu de la Gorgone qui les pétrisa tous. Ce Poète charge ce sujet de plusieurs autres sictions que nous tâcherons d'expliquer dans la suite.

Quoique les Mythologues & les Historiens ayent suivi; au sujet de cette fable, ses Poëtes qui l'ont débitée, ils y ont cependant fait quelques changemens, & nous apprennent encore de nouvelles particularités. Pherécide, & après lui Apollodore & Hygin disent que Mercure, aussi bien que Minerve, eut beaucouo de part à l'expédition de notre Heros, & que si la Déesse lui prêta son miroir, Mercure lui donna une épécfaite en forme defaulx; que ce fût par le confeil de l'un & de l'autre que Perfée alla au féjour de quelques Nymphes pour leur emprunter des armes dont elles étoient dépolitaires, entre lesquelles étoient la chauffure ailée, le foc & le casque de Pluton; que ce casque avoit la proprieté de laisser voir tous les objets, sans que celui qui le portoit pût être vû lui-même ; que le miroir de Minerve produisoit aussi le même effet ; enfin que ce fut ce qui fauva ce Heros qui se présenta devant Meduse sans en être apperçu. Ces mêmes Mythologues ajoutent encore que ce fut Minerve elle-même qui conduisit la main de Persée, lorsqu'il coupa la tête de cette Gorgone. Enfin qu'après cette victoire ce Heros rendit les armes à ceux qui les lui avoient prêtées, se reservant la tête de Meduse, dont après ses autres expéditions il fit présent à Minerue qui la mit dans son Egide.

Lorsqu'on rapproche d'une part, le peu que l'Histoire nous a laissé sur les Gorgones, & de l'autre les merveilles sans nombre que la Poesse na publiées, on ne peut s'empêcher d'abord de croire qu'il est inutile d'approsondir cette. Fable,

Cependant plusieurs Auteurs, tant anciens que modernes, ont entrepris de l'expliquer; & je dois à mes Lecteurs l'hiftoire de leurs fentimens, avant que de rapporter le mien (a). Theopompe (1) prétendoit que les Gorgones étoient des fil- (1) Liv. 17. les si laides, que leur vûe pétrifioit, pour ainsi dire, ceux qui les regardoient, tant leur étonnement éroit grand. D'autres , au contraire , affuroient que Méduse étoit très - belle , mais que la débauche l'avoit rendue extremement laide. Proclus de Carthage disoit que cette même Meduse étoit une de de ces femmes barbares d'Afrique qui conduisoient les troupeaux dont Persée par sa mort se rendit maître, & les conduisit dans la Grece. Diodore de Sicile qui est entré dans un grand détail sur ce sujet, après avoir observé qu'anciennement la Libye avoit produit des Nations entietes de femmes qui par leur inclination guerriere & par leur courage étoient devenues l'étonnement du monde, ajoute que les Gorgones qui étoient de ce nombre, soutinrent contre Persée une guerre où elles signalerent extrêmement leur valeur & leur force. fous la conduite de Meduse leur Reine.

Ce que Paulanias nous apprend de ces mêmes femmes, a beaucoup de rappport avec ce qu'en avoit dit l'Auteur que je viens de citer. Les Gorgones, selon lui, étoient filles de Phorbus; car c'est ainsi qu'on lit ce nom dans les Imprimés & dans les Manuscrits; cependant les Sçavans croient qu'il faut lire Phorcus, puisque tous les Anciens nomment ainsi le pere des Gorgones. Quoiqu'il en soit, après la mort de Phorbus, dit le même Paufanias, Medufe fa fille regna fur les Peuples qui habitoient aux environs du lac Tritonide. Comme elle avoit une grande passion pour la chasse & pour la guerre, elle desoloit toutes les terres des peuples voisins; mais enfin Perfée l'ayant surprise une nuit, désit le camp volant qui lui servoit d'escorte, & la tua elle-même dans la mêlée. Le lendemain il voulut la voir, & toute morte qu'elle étoit, il la trouva si belle, qu'il lui coupa la tête, & l'emporta dans la Grece, pour la donner en spectacle aux Peuples, qui

<sup>(</sup>a) Voyez la curieuse Dissert. de M. l'Abbé Massieu, Mem de l'Acad. T. 3. p. 51;

ne pouvoient la regarder sans être frappés d'étonnement.

Alexandre de Mynde, ville de Carie, cité par Athenée (a); fourenoir que les Gorgones étoient des bêtes feroces, qui pétrifioient les hommes de leur seul regard. Dans la Libye, dit-il, les Nomades appellent Gorgone un certain animal qui a beaucoup de l'air d'une brebis fauvage. On affüre qu'il a l'haleine si empestée, qu'il infecte tous ceux dont il s'approche. Une longue criniere lui tombe du haut du front . & lui dérobe alors l'usage de la vûe. Cette crinière est si pesante. qu'à peine peut-il la relever en haut : mais lorsqu'il en vient à bout par quelque effort extraordinaire, il renverse par terre tous ceux qui le regardent, & les tue, non avec fon haleine. pourtant; mais avec un poison qui part de ses yeux. On découvrit un de ces animaux du temps que Marius faifoit la guerre en Afrique. Quelques foldats Romains qui le prirent pour une brebis, fondirent dessus; mais ayant relevé sa criniere, il les tua d'un seul de ses regards. D'autres Soldats qui furvinrent eurent le même fort, jusqu'à ce que quelques-uns ayant appris des gens du pays la nature & les proprietés de cet animal, le tuerent à coups de javelots, & l'apporterent au Général.

Xenophon de Lampfaque, suivi de Pline & de Solin; croyoit que les Gorgones étoient des femmes fauvages, qui habitoient dans les Isles Gorgates. Près de ce Promontoire, dit Pline, que nous avons appellé le Cap Occidental, sont les Gorgates, ancienne demeure des Gorgones. Hannon. Général des Carthaginois, dit-il après le même Xenophon de Lampsaque, pénétra jusqu'aux Mes Gorgates, où il trouva des femmes, qui par la vîtesse de leur course, égalent le vol des oifeaux. Entre plusieurs qu'il rencontra, il n'en put prendre que deux, dont le corps étoit si herissé de crins, que pour en conserver la mémoire, comme d'une chose prodigieuse & incroyable, on attacha leurs peaux dans le Temple de Junon, où elles demeurerent suspendues, jusqu'à la ruine de Carthage.

(a) Ce passage est tiré du second Livre d'Alexandre de Mynde sur les Animaux, & cité dans le toilième Livre d'Athenée.

Palephate.

Expliquées par l'Histoire. LIV. I. CHAP. V.

Palephate & Fulgence fouriennent que les Gorgones étoien des filles opulentes, qui possibile doit de grands revenus, & les faisoient valoir avec beaucoup d'acconomie. Le premier ajoure que Phorcus eluer pere possibile de grands revenus, nerve, haute de quatre coudées, qu'il avoit dessein de sons de minere dans le temple de cette Décsie. Comme il mourut avant la concerción de cette Sirue, e set trois filles, Stheno, Euryale, & Medule, la mirent dans leu trésor, & Petsée l'enleva. Phorcus, sileon he même Auteur, étoit originaire de Cytene dans la Libye, mais il possedit trois Isles dans l'Ocean. Les trois Gorgones ses filles regnerent après la mort l'une après l'autre dans une de ces Isles. Elles n'avoient qu'un seul Ministre, qui un un de versi la la l'autre, & c'est ce qui a fait publier qu'elles n'avoient qu'un c'elles n'avoient qu'un s'elles n'avoient qu'un c'elles n'avoient qu'un c'elle n'avoient qu'un c'elles n'avoient qu'un c'elle n'avoient qu'un

Comme Persée couroit alors cette mer, il surprit ce Ministre dans le temps qu'il passoit d'une Isse dans une autre; ce qui a fait dire encore qu'il leur avoit volé leur œil dans le

temps que l'une d'elles le donnoit à sa sœur.

Elles furent inconsolables de la pette d'un Ministre si nécessaire suis Persée leur stir dire qu'il le rendroit si on vouloit lui livrer la Gorgone, & en cas de resus, les menaça de mort. Meduse ne voulur jamais entendre à cette demande, mais ses deux sours y consensirent : c'est pour cela que Persée tua Meduse, enleva la Statue, & rendit à Siheno & à Eurvale leur Ministre.

Les Lecteurs attentifs n'auront pas de peine à remarquer que Palephate n'a fongé qu'à fuivre pas à pas toures les parties de cette Fable, pour les raimener à la vraifemblance, fans fonger que la plûpart de fes citconftances ont été ajoutées en differens remps. Il n'explique pas même celle de la dent de de la come, qu'avoient en commun les trois Gorgones.

Gerard Voffius, dans son excellent Traité sur l'origine & le r progrès de l'Idolâtrie, et l'erstuadé que la Fable des Gorgones tiroit son origine de la Relation d'Hannon chef des Carthaginois, que nous avons rappontée d'après Xenophon de Lampfaque; celt-à dire, qu'il croioit qu'elles étoient les mêmes que ces femmes qui couroient si vite, qu'elles égaloient Tome III.

A ome 111.

le vol des oifeaux. M. le Clerc au contraire dans fes Notes fur Hesiode, les prend pour les Cavalles de la Libye, dont nous avons aussi parlé. Ce sçavant Auteur prétend que sous l'énigme impénétrable de l'expédition de Persée, on a voulu nous conserver le souvenir d'un ancien Voyage que les Pheniciens avoient fait autrefois en Afrique, d'où ils emmenerent un grand nombre de chevaux; que le nom de Persée, qui fut peut-être donné au Chef de cette expedition, vient du mot Phenicien Pharscha, qui veut dire un Cavalier, ce qui s'accorde parfaitement avec le nom du cheval Pegase, fur lequel les Poëres le font monter, & qui vient de Pagfour, autre mot Phenicien, qui signifie un cheval enharnaché, comme Bochart, dont il a emprunté cette conjecture, l'avoit déja dit (1): d'où il conclut que les Gorgones étoient les cavales de ce Pays, que les Pheniciens emmenerent.

(1) Hierog. liv. 1. c. 6.

> M. le Clerc confirme cette explication, par l'endroit même de la Relation d'Hannon, où il est dit (a) que les semmes de cette partie de l'Afrique où il avoit voyagé, étoient toutes velues, & devenoient fécondes fans la participation de leurs maris; ce qui convient aux Jumens, selon la croyance populaire dont Virgile fait mention dans fes Georgiques, où il dit qu'elles concoivent en se tournant du côté du zephyre. Ce même Auteur confirme son sentiment par la réflexion. qu'il fait, que toutes les grandes expeditions des Heros Grecs n'étoient que des entreprises de Marchands qui voyageoient dans des pays alors inconnus à la Grece.

Ceux qui voudroient admettre la conjecture de M. le Clerc, pourroient la confirmer fur ce que les Grecs avoient donné aux Isles qu'on disoit avoir été habitées par les Gorgones, le nom de Gorgates, ou plutôt Gorgades, pour faire allusion à la vitesse & à la legereté de ces Cavales, comme l'ont (1) Au mot très-bien remarqué Ofman dans fon Dictionaire (2), & Isaac Vossius fur Pomponius Mela (b).

Gorgades.

Olaüs Rudbeck, un de ceux qui ont écrit le plus sçavam-

<sup>(</sup>a) Voyez Pomponius Mela , qui rap- | faminarum quas Plinius Gorgades , id eff pernices vocas , ficus Grace ablades , cita (b) Topyadre, fic dilla à pernicitate navigia vocant.

Expliances par l'Histoire, LIV. II. CHAP. V. ment fur la Fable des Gorgones, prétend qu'elles étoient des Princesses sages, & remplies de valeur, qui gouvernoient leurs Etats avec beaucoup d'ordre, & qu'elles possedoient au fouverain degré les talens qui servent à bien conduire un Royaume, talens qu'il réduit à trois; la Prudence, la Force, & la Prévoyance. C'est de ces grandes qualités possedées par les Gorgones, que les Poëtes ont voulu parler, lorsqu'ils ont dit qu'elles n'avoient qu'un œil, qu'une dent, & qu'une corne; puisque par cet œil, ils ont marqué leur prudence; par la dent, leur force & leur courage; & par la corne, le foin qu'elles avoient de procurer par le commerce l'abondance dans leurs Etats. Un de leurs Vaisseaux s'appelloit la Corne, parce qu'il portoit sur sa proue ce symbole de l'abondance; & un autre le Dragon. De cette conjecture l'Auteur tire l'explication de deux circonftances mysterieuses qui se trouvent dans la Fable de Meduse, & dont on n'a pas encore parlé. La premiere, qu'on disoit que de la corne de Meduse étoit sorti un Dragon, couvert d'or & de pierreries, parce que le Vaisseau nommé le Dragon étoit une fois revenu chargé d'or & de pierres précieuses. La seconde, qui nous apprenoit que la corne de Meduse étoit remplie de venin, & qu'elle empoisonnoit ceux qui en approchoient : par où on a voulu nous marquer la force de la Flotte de Meduse, que personne n'osoit attaquer. Cette explication est fortifiée dans l'Auteur Suedois, par les étymologies mêmes des noms des trois Gorgones, puisque Stheno, veut dire force, Euryale, Amirale, & Meduse, soin de l'Etat; noms qui fans doute leur furent donnés, eu égard à leurs qualités & à leurs emplois.

Ces conjectures paroiffent heureufes i mais ce (çavant Aueur en diminue le prix en voulant les faire fervir à fa chimere : je veux dire, lorfqu'il veut prouver que les Gorgones demeuroient dans le Nord, für les côtes de la mer Balrique, où il croit trouver des veltiges de prefque toutes les fables Grecques (a). Il est vrai que pour consimer fa conjecture au liquet du féjour des Gorgones, ji se fert de l'auto-

<sup>(</sup>a) Voyez le Tome III. de fon Atlant. intitulé Manheim.

Enfin M. Fourmont croit que pour l'intelligence de cette fable, il faut avoir recours aux langues Orientales, comme Bochart, M. le Clerc, & quelques autres encore l'avoient penfé avant lui ; mais on doit lui rendre cette justice, que fans marcher fur leurs traces, il s'ouvre une nouvelle route. La Grece, dit-il, ayant été peuplée en partie par les colonies qui lui étoient venues d'Egypte & de Phenicie, il est naturel de croire que la plûpart de ses traditions venoient d'Orient : ainsi vouloir demêler le sens des fables Grecques, sans le secours des Langues d'où ces traditions partoient, ce seroit une témerité sans succés, puisqu'en effet c'étoit dans ces Langues qu'elles avoient été debitées, ou écrites, ou exprimées.

(1) Mem. de l'Acad.

Cette fable, felon lui, (1) fe reduit à cinq articles : 10. Phorcys; Dieu marin, qui a pour femme Ceto. 2º. Ses cinq Tom.7.p. 220. filles: dont deux , scavoir , Pephredo & Enyo , sont appellées Graia, Grecques; les trois autres nommées Gorgones, sont Stheno, Euryale & Medufe. 3°. Ces trois Gorgones n'ont entr'elles, & à elles trois, qu'une dent, qu'une corne & qu'un œil. 4°. Du fang de Meduse sortent un homme, c'està-dire , Chryfaor le Forgeron , & un cheval , c'est le Pegase. 5°. Ce cheval, emmené dans la Grece, ne sert qu'à Persée & à Bellerophon. A ces notions l'Auteur ajoute que dans les Langues Hebraïques & Phéniciennes, les mots Ben, Benei, Bar, Banot, signifient également la possession & la naissance, ainsi les vaisseaux d'un Prince s'appelloient ses fils, & ses galeres ses filles. Dans tous les temps, continue-t-il, les vaisseaux ont eu un nom , le Pristis , le Centaure , la Baleine, &c. & il n'est pas étonnant qu'on les ait pris pour des monstres, & qu'on leur en ait donné les noms. Les Americains regarderent comme tels les premiers vaisseaux des Espagnols. De-là, conclut l'Auteur, les cinq filles de Phor-

cys n'étoient que les cinq vaisseaux qui composoient sa petire flotte. Il y a plus, dit-il encore, les cinq noms dont nous venons de parler, & qui se trouvent dans Hesiode (1), (1) Theog. font Pheniciens. Envo veut dire un Vaisseau de charge, Navis oneraria; Pephredo, & par transposition, Perphedo, Navis aquaria, qui porte de l'eau douce, Stheino, un vaisseau à rames, ou une galere; Euryale, Navis transitoria, une chaloupe: Medule, Navis imperatoria, en sous-entendant le mot Sephinale, Navis. De ces cinq vaisseaux, deux étoient nommés Grecs, parce qu'ils avoient été enlevés dans quelqu'un des Ports de la Grece : les trois autres étoient nommés d'abord Kupos. Or Kopos ou Kupos est le premier & le plus ancien nom de l'Isle des Phéaciens, appellée depuis Corcyre, d'où Persée les emmena dans la Grece. Dans l'Odyssée, Minerve montre à Ulysse Ithaque sa patrie, & entre autres choses, le port du vieillard marin Phorcys : voilà donc le pere des Gorgones trouvé, Phorcys Roi d'Ithaque, qui possede cinq vaisseaux, deux pris sur les Grecs, & trois de Curos, qui sont les trois Gorgones, & qui les envoye pour le commerce en Afrique, & sur les côtes de l'Ocean, où l'on trafiquoit de l'or, des dents d'élephant, des cornes de divers animaux, des yeux d'Hyénes & de poissons, & d'autres pierres précieuses. Ce commerce étoit connu du temps de Persée, suivant Pline, Ptolomée, Pomponius Mela, Paufanias & Hesiode. Or si on veut bien faire attention que ce même pays porte encore le nom de côte d'or, de côte des dents; que la corne des animaux est une des premieres choses qu'on ait travaillées ; que les yeux de quelques poissons & de quelques animaux font mis par Pline (2) au rang des (1) Liv. 30. Pierres précieuses; que c'est-là encore qu'on trouve le Potasse, espece de Busie dont on a fait le Pegase : on soutient, dit M. Fourmond, que toute l'énigme doit disparoître. En un mot, Perfée enleva trois vaisseaux de Phorcys, chargés d'or , de dents d'élephant & de quelques pierres précieu-

ses : voilà le mystere développé. Mais on doit avoir recours à l'Ouvrage même de cet Auteur, qu'il n'est pas possible d'a-

breger dayantage.

O iij

Telles font les explications que les Mythologues & les Historiens ont données à la fable des Gorgones : c'est dommage que ce qu'ils en ont dit se trouve rempli de contradictions : car fous combien de formes différentes ne nous représentent-ils pas les Gorgones? Ils en ont fait des Heroines, des animaux fauvages & feroces, des filles œconomes & laborieuses, des prodiges de beauté, des monstres de laideur, des courrisanes scandaleuses, & enfin des cavales (1). Ils n'ont pas moins varié fur le lieu de leurs demeures, les uns les placent dans la Libye, les autres dans les Isles Orcades, & ces Isles mêmes, ils ne scavent pas trop où elles étoient. Les uns font aller notre Heros jusques dans l'Ocean, dans un temps où cette merétoit peu connue. & dans laquelle on n'osoit se hazarder. Les autres le sont monter fur Pegale, qu'Hesiode dit s'être envolé dans le ciel au moment de sa naissance, & lui fontavec cet équipage traverser au milieu des airs une grande partie de l'Afrique. Enfin on a fait un cavalier d'un navigateur, & au lieu d'un vaisseau on lui donne un cheval pour un voyage maritime.

Pour moi, je pense d'abord que le séjour des Gorgones n'étoit pas aussi éloigné de la Grece, qu'on le pense communément. Pour le prouver il est nécessaire de convenir, 1°. Que du temps de Persée la navigation n'étoit pas encore beaucoup perséctionnée dans la Grece; a qu'il étoit dissicile d'entreprendre des voyages de long cours; & qu'enfin l'Ocean étoit regardé comme une mei maccessible. Hercule même, le plus grand Heros de la Grece, & qui ne vécut que long-temps après Persée, borna ses conquêtes aux extrêmités occidentales de la Mediterranée, où il sir élever ces fameusles Colomnes qui annonçoient qu'on ne pouvoir ces fameusles Colomnes qui annonçoient qu'on ne pouvoir

aller au delà , Nec plus ultra.

2º. On ne s'éloigne point de la tradition; in du fentiment des meilleurs Auteurs, en difant que les Gorgones habitoient dans cette partie de la Libye, qui dans la fuire fur appellée la Cyrenaique. Palephare, qui pouvoit l'avoir appris d'Auteurs qui ne fublifient plus aujourd'hui, affure que Phorcys leur pere étoit Cyrenéen; & fi Homere parle

(1) Voyez M. l'Abbé Maffieu.

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. V. du Port qu'il avoit à Ithaque, ce Prince pouvoit fort bien

avoir fait la conquête de cette Isle, qui n'est pas fort éloi-

gnée de la côte d'Afrique où il habitoit.

3°. Il n'est pas difficile de se persuader que ce Prince faifoit un commerce lucratif avec fa flotte, & que Polydecte Roi de Seriphe, soit pour éloigner Persée, dont il aimoit la mere, soit pour s'enrichir des dépouilles du Prince Libyen, ait engagé ce jeune Heros à entreprendre une expedisson où il y avoit beaucoup à gagner, & qu'il lui ait donné quelques vaisseaux pour aller pirater sur les côtes d'A-

frique.

Le voyage de Perfée ne fut pas donc si difficile qu'on se l'est imaginé : il alla de l'Isle de Seriphe sur les côtes de Libye, où avant rencontré la flotte de Phorcys, il se rendit maître de quelqu'un de ses vaisseaux, & d'une partie de ses richesses. Que ces vaisseaux ayent porté les noms de Meduse, de Stheno & d'Euryale, la chose n'est pas difficile à croire : les vaisseaux ont toujours eu des noms. Le dénouement d'une premiere fiction devient fouvent la clefdes autres. Ces vaisseaux étoient chargés, comme l'a très-bien remarqué M. Fourmont, de dents d'élephant, de cornes de poissons & d'yeux d'Hyénes, que Phorcys échangeoit contre d'autres marchandises : voilà le mystere de cette dent, de cette corne & de cet œil que les Gorgones se prêtoient mutuellement; c'est-à-dire, que les vaisseaux arrivés au Port prenoient chacun les marchandises propres au lieu de leur destination.

Les autres fictions qui accompagnent cette histoire vont fe développer d'elles-mêmes. Il est évident d'abord que le voyage de Perfée étoit une expedition maritime, & que ceux qui ont regardé ce Prince comme un cavalier qui avoit dompté le Pegafe, se sont trompés. Ainsi doivent disparoître les conjectures de Bochart & de M. le Clerc, que nous avons rapportées plus haut. Pour aller de l'Isle de Seriphe fur les côtes de Libye, il falloit des vaisseaux, non un cheval, & Pegafe lui-même étoit un vaisseau à voiles que Perfée emmena dans la Grece, après s'en être servi à délivrer

qui est le premier qui ait dit que Persée monta sur le Pegase. & vola à travers la vaste étendue des airs, doit être regardé comme un Auteur bien moderne, eu égard à l'ancienneté de cette fable; & Ovide qui l'a copié, l'est encore davantage. D'ailleurs on peut croire avec beaucoup de raison que sous l'allegorie de cette siction, ils ont voulu parler l'un & l'autre d'un bon vaisseau à voiles qui fendoit les caux avec une grande rapidité : volations dicitur, quod navibus venerit: Virgile nomme élegamment des ailes les voiles des vaisseaux . remigio alarum. Si Hesiode, & après lui les autres Poëtes disent que Pegase nâquit du sang de Meduse, c'est que Persée n'emmena le vaisseau qui portoit ce nom . qu'après un rude combat où il fut beaucoup répandu de fang. Il étoit dans un sens l'enfant de cette Gorgone, parce qu'il étoit de la flotte de Phorcys son pere. Lorsqu'Hygin ajoute (1) que Neptune étoit son pere, on voit affez qu'il a voulu dire qu'un si beau vaisseau étoit regardé comme l'ouvrage du Dieu de la mer. Si Pausanias dit que ce fut Minerve qui dompta le Pegase, on peut croire qu'il a voulu nous faire entendre qu'il a fallu à Perfée une grande prudence pout se servir utilement d'un vaisseau à voiles, dont l'usage lui étoit alors inconnu ; car Dedale qui le premier se fervit dans la Grece de pareils vaisseaux, n'étoit pas encore au monde. Enfin si, selon Ovide, Persée monta le Pegase pour son expédition de Mauritanie, on comprend assez que c'est d'un vaisseau, non d'un cheval qu'il a voulu parler : car on ne fort point d'une Isle, & on ne traverse point les mers

à cheval. Mais, dira-t-on, Hesiode raconte que des que le Pegase fut né, il quitta la terre & s'envola vers le séjour des Immortels? Je réponds d'abord, que quand il ne seroit pas possible d'expliquer toutes les circonstances d'une fable si compliquée, & en même temps si mystérieuse, que M. le Clerc a été obligéd'avouer qu'il faudroit le fil d'Ariadne pour fortir d'un tel labyrinthe, les explications qu'on vient de donner des autres circonstances, n'en seroient pas pour cela

moins

(r) Cell Poet. Aftr. L s. c. 18.

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. V.

moins vraifemblables; mais celle-là même peur être amenée à un fens raifonnable, en difant que Perfée de retour dans la Grece, pour remercier les Dieux d'un fi heureux voyage, confacra la proue du vaiffeau Pegafe dans le Temple de Jupiter, fuivant la coutume immémoriale de porter dans les Temples de ces fortes d'offrandes. Que fi ce Temple étoit für le mont Olympe, qui étoit regardé comme le Ciel, & le féjour des Dieux immortels, on n'auroit rien à défirer fur cette circonflance. Pour ce qui eft des Poètes pofterieurs à Hefiode, qui ont prétendu que Pegafe s'envola für le Parnaffe, où il fit fortir d'un coup de pied la fontaine Hippocrene, & devint fi fameux dans la fuite avec Apollon & les Mufes, on peut croire que Perfée confacra auffi dans le Temple d'Apollon, qui étoit für cette monta-

gne, quelqu'autre partie de fon vaisseau.

La hardiesse avec laquelle j'entreprends d'expliquer toutes ces fictions, autorifera le Lecteur à me demander compte des autres, & je veux bien le fatisfaire fur quelques-unes. Pourquoi Ovide, me dira-t-on, avance-t-il que du fang de la tête de Meduse sortit le corail ? Je reponds que c'est parce que Perfée en trouva dans les mers où il voyagea, & que ce fut sa victoire qui lui en facilita la pêche & le commerce. Mais qu'entend le même Poëte, en disant que les monstres & les serpens d'Afrique sortirent des gouttes de sang que répandit la tête de Meduse ? C'est que Persée trouva & enleva des vaisseaux qui portoient les noms étranges de quelques monstres, ou de quelques serpens. Si Hesiode dir que Phorcys avoit cinq filles, dont deux vinrent au monde avec des cheveux blancs, & furent pour cela nommées Grées (a), & dont les trois autres, qu'il nomme Gorgones, habitoient au delà de l'Ocean, c'est que la flotte de ce Prinee étoit composée de cinq vaisseaux ; les deux premiers ; comme plus vieux, ne s'éloignoient pas du Port ; les trois autres étoient destinés pour les voyages de long cours. Enfin pour Chrysaor, qui sortit avec Pegase du sang de Meduse,

<sup>(</sup>a) Voyez les Notes de M. le Clerc sur cet endroit, Tome III.

tenant une épée d'or à la main, comme le dit le même Poste, l'adopte volontiers l'explication qu'en a donnée M. Fourmond, qui le regarde comme un habile Ouvrier qui travailloit en or & en yvoire ; ce que l'épée d'or , qui lui fit donner le nom de Chryfaor, marque affez; fon nom même veut dire un ouvrier en métaux. Phorcys s'en servoit pour mettre en œuvre les dents d'élephant, & les cornes d'autres animaux que ses vaisseaux lui portoient. Oseroit-on même hazarder une conjecture au sujet de l'épée d'or, avec laquelle Chrysaot vint au monde. & dire que ce fut avec cette épée qu'il parut pour la premiere fois à la Cour de Phorcys? Si le même Poëte dit que Chrysaor épousa la belle Callirhoé fille de l'Ocean, de laquelle il eut Geryon, c'est que Phorcys pour fixer un si bon ouvrier dans ses Etats, lui procura un parti considérable : car enfin il faut humaniser ces sictions , &c croire qu'on agiffoit alors comme on agiroit aujourd'hui en pareille occasion.

Enfin qu'a-t-on voulu nous apprendre lorsqu'on a dit que la tête de Meduse convertissoit en pierres tous ceux qui la regardoient? Je pourrois repondre d'abord, que c'est une fable morale par laquelle on a voulu marquer l'étonnement où étoient ceux qui voyoient Persée revenir victorieux d'une expédition si dangereuse. En effet les grandes surprises nous rendent immobiles. Mais Palephate (1), indépendamment de cette moralité, nous apprend une circonstance qui peut servir de dénouement à cette fable. Les habitans de l'Isle de Seriphe, dit-il, voyant venir Persée avec la tête de Meduse sur la proue de son vaisseau, abandonnerent l'Isle; & ce Heros étant entré, & n'y ayant trouvé que des pierres & des rochers, publia la métamorphofe de ces Infulaires. Bochart, après Eustathe, a plus approché du but que Palephate, en difant qu'elle n'est fondée que sur l'étymologie du nom de l'Isle de Seriphe, qui veut dire, pierreuse, & que Tacite pour cela nomme, non une Isle, mais un Rocher, faxum Seriphium. Que si on ajoute à cette idée que Persée fit perir Polydecte, pour venger sa mere qu'il avoit apparemment contrainte de l'épouser, quelque répugnance

(1) Liv. des chofes incroyables. Expligites pai l'Hilfoire. Liv. II. CHAP. V. '1'; ce qu'elle eût pour cette alliance, & écarta, ou ôta la vie à la plûpart de fes Courtifans, on n'aura pas de peine à concevoir qu'on a ph éctrie cet évenement comme une vraie métamorphofe.

Lorqu'Ovide dit que la tête de Medufe avoit auffi petrifié quelques plantes de Corail fous lesquelles Perfée l'avoit cachée, avant que d'entreprendre la délivrance d'Andromede, & les avoit rendues rouges : c'est une circonfance physique, qu'on pénere ailément lorsqu'on seat que le Corail est une Plante molle dans la mer, qui se durcit à les des des perferences que les des perferences.

l'air & prend les couleurs que nous lui voyons.

Après la conquête que nous avons racontée, ce Heros, dit Ovide, paffa par la Mauritanie, où regnoit le fameux Atlas. Ce Prince averti par un Oracle de se donner de garde d'un fils de Jupiter, lui resus les droits de l'hospitalité; ex Persée lui ayant mommé la tête de Meduse, le pertiss a c'est-à-dire, le sit perir dans les montagnes qui portent son nom, & enleva les pommes d'or du Jardin des Hesperides, qui étoit gardé par un dragon que Junon leur avoit donné.

Plusieurs Auteurs se sont appliqués à rechercher dans les descriptions des Anciens, où étoient les Jardins des Hesperides, & chacun a crû en trouver la véritable fituation. Rudbeck s'est imaginé qu'ils étoient près de la mer Baltique. D'autres les ont placés dans le fond de l'Afrique, & & au-delà des Isles du Cap-vert. Saumaife a crû qu'ils étoient près du Détroit de Gibraltar. Mais il y a plus d'apparence que c'étoit dans cette partie de l'Afrique, qu'on nomme la Mauritanie Tingitane, entre l'Ocean & l'extrêmité du mont Atlas, qui est à present le Royaume de Maroc : c'est le sentiment le plus conforme à l'autorité des Anciens, & la beauté du pays confirme cette conjecture ; le nom même d'Hefperides qu'on donne à ces Jardins, marque qu'ils étoient près du lieu où l'on croyoir que le Soleil alloit tous les foirs le coucher, comme nous l'avons dit ailleurs. Hetiode dans la description qu'il fait de ces Jardins, ne laisse aucun lieu de douter de cette conjecture. Atlas, dit cet ancien Poë-

te (1), foutient le Ciel aux extrêmités de la terre, près du v. (1) Theog. pays des Hesperides. P ij

Que si on me demande pourquoi les Poëtes ont dit que ces Jardins étoient gardés par un dragon, je reponds avec Solin, que c'est parce que la mer fait dans cette extrêmité de l'Afrique differens tours & replis dans les terres , dont l'inegalité des côtes rend affez témoignage (a), Pour les Pommes d'or, c'étoient ou des oranges & des citrons, dont le pays abonde, ou felon quelques Anciens, des brebis dont la toifon étoit extrêmement riche (1). Mais il est inutile de s'étendre davantage sur la recherche d'une chose qui est plutôt le fruit de l'imagination des Poëtes, que celui d'une description exacte de cette partie de l'Afrique, qu'ils ne connoissoient que par la relation d'Hannon, à laquelle ils ont mêlé tant de fables ; ce qui a porté Pline à appeller le Mont-

(1) Voyez Phistoire d'Hercule.

> Atlas , montem fabulofiffimum (b). Les Poères qui ont suivi l'histoire de ce Heros, racontent qu'après l'avanture d'Atlas, il pénetra jusques dans l'Ethiopie, où il délivra Andromede, fille de Cephée & de Cassiopée, du monstre auguel elle étoit exposée, l'épousa & l'emmena dans la Grece. Ce trait d'histoire, ( car il est vrai que Persée épousa Andromede, & en eut plusieurs enfans ) se trouve mêlé avec des fictions qu'il faut rapporter, avant que de les réduire à l'exacte verité.

(2) Met. l. 4.

Ovide qui a décrit fort au long cette fable (2), dit que Cassiopée mere d'Andromede, ayant voulu égaler sa beauté à celle des Neréides, les avoit irritées ; & que leur courroux se faisant sentir dans le pays, on sut obligé d'aller confulter l'Oracle d'Ammon, & que ce Dieu avoit répondu que pour appaifer ces Déeffes Andromede devoit être exposée à un monstre marin : ce Poète traite d'injuste cet Oracle (c).

Il l'étoit en effet ; car pourquoi punir si cruellement la

(b) Fluttuofo measu aftuarium è mari fertur, adeo finuosis laseribus corsuosum, us procul vidensibus lapsus augueos fratia

(a) Je n'expisque cette particularité de l'orrigine mentatur , idque , quod Hortos l'Hilloire de l'erfee, que parce qu'elle elle dispollaures, éticamdas undépoment neuffants Ordie, et al. de l'applicaures, éticamdas undépoment neuffants l'elle dispollaures, etcamdas undépoment neuffants l'elle dispollaures, etc. de pour le production de l'est de l'est

(c) . . . . . Materna pendere lingua Andromedam panas , injuftus jufferas Ammon.

Expliquici par l'Hilpoire. L'iv. II. Cuta. V. 1978. Il de la vanité de la mere è Cependant la jeune Princesse, ajoute le même Poète, su exposée sur un rocher, de le monssitre qui sortit de la mer étoit prêt à la dévorer, lorsque Persée monté sur Pegasé. Japperçuit du milieu des airs, vint à son secous, tua le monstre, bissa les chaînes d'Andromede, de la rendit à ses parens témoins de ces spechacle. Comme elle devoir être la récompense de cellui qui la délivreroit, Persée l'épous : mais pendant qu'on célebroit la cermonie du mariage, Phinée, nevue de Cassiopée, à qui: Andromede avoir été promise, entra dans la falle du sessimave une suite de gens atmés, de commença un combat très sanglant, de qui auroit sans doute été suneste à Persée accablé par le nombre, s'il n'avoir eu recours a la tête de Meduse. dont la vée persisa Phinée & se se compagnons.

On voir bien que le fond de cette narration d'Ovide eff hilforique; mais que pour l'orner, il a emprunte le feccurs de la fiction. Girard Voffius (1) qui a voulu en pénetret le (1) De Orig. mystere, dit qu'Andromede avoir été fiancée à un Corfaire à progradue fier & brusti qui incommodoit par fes courfes les côtes d'Ethiopie, à condition qu'il ne troubleroir plus le commetces Perfée, qui arriva en ce temps-là chez Cephée avec fa petite florte, jui ayant donné la chaffe, le tua & époufa Andromede. Peur-être que dans les épithalames qui furent faits à l'occasion de son mariage, on représenta le Corfaire comme un monfire dont Andromede avoir été délivrée par

la valeur de Perfée.

Il y a des Mythologues qui prétendent que ce qui a donné lieu à la fétion, c'eft que le vaiffeau avec lequel le Corfaite, dont nous venons de parler, ravageoit les côtes d'Ethiopie, s'appelloit la Baleime, de en portoit la reprétentation fur fa proue. Cette opinion ne manque pas de vraifemblance: ce vaiffeau pouvoit s'appeller la Baleine, comme celui de Perifée lui : même fe nommoit le Pegafe.

Je fuis perfuadé qu'il ne faut pas aller chercher l'Ethiopie, dont parle Ovide, dans le fond de l'Afrique, Perfée n'y pénetra jamais. Ce Prince, au fortir de l'Ille de Seriphe, alla fur les côtes de Libye, qui n'en font pas fort éloi-

Piij

s'est trompé, en faisant traverser l'Ethiopie à Persée. Des côtes de Libye, où il étoit alors, il ne lui fut pas difficile d'aller sur celles de la Palestine; & on peut même fuppofer d'autant plus vraisemblablement qu'il avoit oui parler de l'Oracle d'Ammon , qui ordonnoit d'exposer une jeune Princesse à un monstre qui devoit la dévorer ; puisque cet Oracle étoit dans la Libye où il étoit alors. L'amour de la gloire le porta à tenter l'avanture, & il fit voile de ce côté de Joppé. Il est inutile d'abord d'examiner si véritablement quelque monstre ravageoit le pays, ou si c'étoit quelque ennemi de Cephée. Il suffir de scavoir que la jeune Princesse devoit être la récompense de celui qui la délivreroit : mon objet principal est de prouver que les côtes de Phenicie, & non l'Ethiopie, furent le théatre où se passa

cette scene. (1)Bell. Jud. J'ai d'abord, pour le prouver, l'autorité de Joseph (1), 1. 5. qui dit qu'on croyoit que cette avanture étoit arrivée près de la ville de Joppé, où l'on voyoit encore sur un rocher les marques des chaînes avec lesquelles la belle Andromede avoit été attachée. Il est vrai que cer Historien ajoute, que peut-être on y avoit gravé ces manques, pour le faire croire; mais il est toujours vrai de dire que c'étoit une ancienne tradition de Joppé. Strabon (2) dit la même chofe en (2) Liv. 1. & L 16. deux endroits de sa Géographie; & cet Auteur parlant de l'Ethiopie, foutient qu'on ne manquoit pas d'Auteurs qui la

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. V.

plaçoient sur les côtes de Phenicie, ajoutant que c'étoit près de la ville que je viens de nommer, qu'étoit arrivée l'avanture d'Andromede, felon ces mêmes Auteurs, ajoure ce sçavant Auteur, qui n'avançoient pas ce qu'ils disoient sur l'Ethiopie, par ignorance de la Géographie, mais seulement à

l'occasion de la Fable dont il est question.

. Ce que rapporte Pline (1), prouve encore bien plus que (1) Liv. .. cette tradition de Joppé n'étoit pas sans sondement. « Scau- c. s. » rus, dit-il, apporta de Joppé à Rome, pendant son Edilité, les os du monstre qui devoit dévorer Andromede (a). Bellua, cui dicebatur exposita fuisse Andromeda, offa Roma apportata, ex oppido Judaa Joppe, ostendit inter reliqua miracula , in Ædilitate sua M. Scaurus , longitudine pedum 40. altitune costarum Indicos Elephantos excedente, Spinæ crassitudine sesquipedali. Solin son copiste, dit la même chose, ne differant de lui que dans l'épaisseur de la peau de l'épine de ce monstre qu'il dit avoir été, non d'un pied & demi, mais d'un demi pied. Pomponius Mela (2) a quelque chose d'encore plus particulier. « Joppé, dit-il, est une ville qu'on croit orisi. 1. e. 11. » bâtie avant le Déluge : ceux qui l'habitent affurent que Ce-» phée y a regné, fondés fur ce qu'on trouve encore fur d'an-

- ciens Autels, le nom & la qualité de ce Prince, & de o son frere Phinée (b). Pour ce qui regarde la fable, tant chan-» tée par les Poëtes, de la délivrance d'Andromede par Per-» sée, ils en ont la preuve dans les os du monstre qui alloit

. la'dévorer, & qu'ils font voir avec beaucoup d'oftentation (b).

Paufanias (3) rapporte la même tradition, lorsque parlant de la differente couleur des eaux, il dit que près de Joppé cas. il y avoit une fontaine, dont l'eau étoit rouge comme du fang, & que les gens du lieu disoient que Persée s'étant enfanglanté en tuant le monstre marin auquel on avoir exposé la fille de Cephée; il se lava dans cette fontaine, & que c'est ce qui en avoit rougi l'eau.

(2) Mah : L'écigne ici du Gettiment des la effirmant quad risulum rim ; frantique mutre Ancient qui terropient que l'hinde à l'hind ; vertre quadem ar a cun religione des Caphes.

(b) El pope aux Dinavium , us frant comme plantime rétinent. Quinterium ret celèrimes commissione d'fabilité frevaugue à Erefin Andrameda, Clerum Villigium, bélius marchita, sub Caphes regressife soi figure set-riras différements offenses de l'accessione de l'access

Voilà donc, suivant Joseph & Strabon, des marques des chaînes d'Andromede fur un rocher près de Joppé: suivant Mela, les os du monstre conservés dans cette ville ; ces mêmes os transportés à Rome, fuivant Pline, sous l'Edilité de Scaurus, & la mesure de ces os, & celle de l'épaisseur de la peau du monstre, suivant lemême Auteur & son Copiste Solin. Ainsi rien ne nous empêche de croire que sous le regne de Cephée il parut un monftre marin près des côtes de Joppé. qui renversoit les Barques, & troubloit le commerce; & que l'Oracle confulté il répondit qu'il falloit lui expofer Andromede. Ce n'est pas là la premiere fois que les Oracles ont ordonné de pareilles Victimes : de quoi n'est pas capable la fuperstition! Pour l'existence du monstre, outre que l'Histoire ancienne est remplie de pareils prodiges, l'avanture de Jonas est une preuve qu'il y avoit sur cette côte des poifsons monstrueux par leur grandeur & par leur voraciré; car on peut conserver toute la croyance qu'on doit au récit de l'Historien sacré, sans multiplier gratuitement les miracles, ni faire venir de loin le gros poisson qui engloutit le Prophete, quoiqu'on reconnoisse dans cet évenement la punition que Dieu voulut tirer de sa désob éissance.

C'est donc sur les côtes de Phenicie, ou pour paler plus juste sur celles de la Palestine, qu'arriva l'avanture de Persée & d'Andromede; & si on n'étoit pas frappé des raisons que je viens de rapporter, voici une preuve qui, je crois, n'a pas encore été employée, & qui sert beaucoup à la prouver. Je la tire cette preuve, de la description que fait Ovide du combat de Phinée contre Perfée fon rival. Le Poëte nomme plufieurs personnages, qu'on ne croira pas aisément s'être trouvés dans le lieu où l'on a crû qu'étoit arrivée cette avanture; mais qui comme plus voisins des côtes de Syrie, auront pu prendre les armes pour Phinée. Le premier à qui Perfée ota la vie dans ce combat, est le jeune Athis, que la Nymphe Limniate avoit mis au monde dans les antres voifins du Gange, ou plutôt dans une ville de Syrie, que Ptolemée nomme A's, & qui étoit le nom patronimique de ce jeune homme. Celui qui venge cette mort est appellé par le Poète, Lycabas,

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. V. Lycabas originaire d'Affyrie, Affyrins Lycabas, pays voisin de la Palestine. Ovide nomme ensuite Phorbas; de la ville de Syenne dans la haute Egypte, & le Libyen Amphimedon : puis Polydemon qui descendoit des Semiramis Reine des Affyriens; & Halcionée, à qui il donne l'épithete de Bactrius, ou, comme portent quelques Manuscrits, Barcaus, & qui étoit venu de Barce, ville de la Cyrenaïde ; Celadon, originaire de Mendès dans la basse Egypte, ou plûtôt de la ville de Myndès dans la Syrie ; car il y a des manuscrits dans lesquels on lit Myndesius Celadon, au lieu de Mendesius; Aftrius, dont la mere étoit de la Palestine même, matre Pa-Lastina; Molphée, à qui il donne l'épithete de Chaonius, c'est-à-dire, qui tiroit son origine des Chaoniens, peuples voisins de l'Arabie, selon Pline (a); Ethemon Nabathéen ou (1) Liv. 6. Arabe; Nilée, qui se vantoit d'avoir le Nil pour pere; qui c, 18. se genitum septemplice Nilo, ementitus erat, c'est-à - dire, qui étoit né en Egypte aux environs de ce Fleuve ; enfin Afthya-

On voit par ce détail, que tous ces chefs, ou si on veut, tous ces soldats de l'armée de Phinée, venoient de Pays affez voisins du lieu où je place la scene de cet évenement; ce qui prouve que c'est près de Joppé que se donna le combat entre Perfée & Phinée. Ce pays étoit alors en commerce avec la Grece, qui en avoit reçu plusieurs Colonies; & il fut facile à Persée d'y aller au sortir de la Libye.

gès, dont le nom paroît Affyrien.

Il résulte donc de tout ce que je viens de dire, que Porfée ne doit point être regardé comme un Cavalier, qui monté sur Pegale fit tant de belles actions; mais comme un chef d'Escadre, qui fit quelques expeditions maritimes ; d'abord fur les Vaisseaux à rames qu'il avoit emmenés de Seriphe, puis sur les Vaisseaux à voiles qu'il enleva sur les côtes de Libve.

Notre Heros après cette expedition emmena son épouse à Scriphe, ou ayant fait perir Polydecte, il s'en alla avec elle & sa mere dans la Grece, où il fit mourir Prœtus, qui peu content de son partage, qui étoit la ville de Tyrinthe, Mydée, & toute la côte de l'Argolide, avoit détrôné Acrise.

Tome III.

### La Mythologie & les Fables

Perfée rétablit fon grand-pere dans fes Etans; mais ayant voulu faire voir fon adreffe au jeu du Palet, il le tua malheureu-(1) In Co-fement: voici de quelle maniere Paufanias (1) raconte cet évenient.

Acrife ayant appris que Perfée n'étoit pas loin d'Argos, & scachant la réputation qu'il s'étoit faite par beaucoup de belles actions, ne put résister à l'envie de voir ce jeune Heros, & se rendit à Larisse, sur le Fleuve Penée. Persée de son côté plein d'impatience d'embrasser son ayeul, & de gagner son amitié, ne manqua pas de venir à Larisse. Là Persée voulut faire preuve de son adresse; mais le malheur voulut qu'ayant jetté son palet de toute sa force, il atteignit Acrise, qui frappé de ce coup mourut aussi-tôt. Ainsi se trouva accomplie la prédiction qui lui avoit été faite, sans que la cruauté qu'il avoit exercée contre sa fille & son petit-fils , l'en pût garantir. Persée s'étant rendu à Argos, & se reprochant un parricide qu'il n'avoit pourtant commis que par mégarde , engagea Megapente, fils de Proetus, à changer de Royaume avec lui, & il alla bâtir Mycenes qui devint la capitale de ses Etats.

J'ai parlé de ses successeurs dans l'Histoire des Rois d'Argos, & je n'ai rien ici à y ajouter : car pour ce qui regarde le temps auguel il vivoit, j'en ferai un Chapitre particulier. à la fuire de l'Histoire de Bellorophon. Comme de son vivant notre Heros avoit favorisé les belles Lettres, & fait bâtir une Academie fur le mont Helicon; & qu'il étoit d'ailleurs illuftre par ses beaux exploits, on l'éleva jusqu'au Ciel, dans les Panegyriques qu'on fit à son honneur, & on en fit un Demi-Dieu. On forma même de ce Prince & de toute la famille de sa femme, les constellations qu'on nomme la Cassiopée, l'Andromede & Persée: il n'y eut pas jusqu'au Monstre qu'on disoit qu'il avoit tué, qui ne sur placé dans le Ciel, où il forma le signe de la Baleine. On mêla dans le récit de ses actions tout le surnaturel dont on put s'aviser; & comme il avoit fait toutes ces conquêtes & ces voyages avec autant de bonheur que de fagesse, & avec une rapidité infinie, on publia que les Dieux lui avoient prêté leurs armes; Mercure ses

Expliquées par l'Histoire. Liv. II. CHAP. V.

ailes & fes talonnieres, pour marquer la légeret é de socie. Es 23ailes & fes talonnieres, pour marquer la légeret é de socie. Les; Pluton, fon cafque, fymbole de fa prudence & de fa
politique, qui lui faifoit cacher tous fes deffeins fous un fecret
impénétrable; Pallas fon bouclier, pour marquer le bonheur qui l'accompagnoit roujours.

Paufanias dit (i) que ce Prince étoit honoré comme un Heroa à Argos, & cencore plus dans l'Îlde de Seriphe & à Atherimbe. 18.
nes, où il avoit un Temple dans lequel étoit un Autel confacré à Dichys & à Clymene, qui étoient regardés comme
les Sauveurs de ce Heros. Ce Dichys, au refte étoit frere de
Polydeche, & ce fut lui d'a fenteme Clymene qui par l'ordre

du Roi avoient pris soin de son éducation, lorsqu'il sur jetté par les stots dans l'Isse de Seriphe.

On me demandera peut-être quel est le fondement de la Fable qui dit que les filles de Prœtus, dont nous venons de parler, se croyoient changées en Vaches, & courant à travers les campagnes pour empêcher qu'on ne les mît à la charrue, les faisoient retentir de leurs mugissemens, comme Virgile nous l'apprend (a). On croit qu'en effet elles devinrent infenfées, & que leur folie étoit de croire qu'elles étoient des vaches; Melampe les guérit & en épousa une, & son frere Biance l'autre; c'étoient leurs cousines, car Prœtus étoit leur oncle maternel. Ils eurent dans la fuite une partie du Royaume d'Argos, de Megapente leur beau-frère, en récompense de ce service; & c'est par · là que Talaus, Adraste & Tydée gendre de celui-ci, eurent part au Royaume d'Argos. N'oublions pas de dire qu'on attribua le malheur de ces filles à la vengeance de Junon, qu'elles avoient outragée en égalant leur beauté à la sienne; ce qui étoit un crime que les Dieux ne pardonnoient pas; mais toutes fictions à part, il y a apparence que ce genre de folie étoit causé par quelque maladie, où l'imagination avoit beaucoup de part, comme nous en voyons de semblables dans les hypocondria-

<sup>(</sup>a) Prætidet implerunt falfit mugitibut agrot; At non tam turpet pecudum tamen ulla facuta eft Concubitus, quamvis collo timuisset arattum, Et sapè in lævi quassiste cornua fronte. Eg. 6.

La Mythologie & les Fables

(1) In Co- appellé depuis de fon nom, Melampodion. Paufanias dit (1) qu'elles furent guéries à Sicyone dans la Place publique, & que Prœtus, leur pere, fit bâtir en cet endroit un Temple dédié à la Perfuasion, preuve que les discours de Melampe & de son frere avoient eu au moins autant de part à la guérison

> Selon Paufanias, ces filles ne furent pas feules attaquées de cette maladie; cet Auteur la donne aux autres femmes d'Argos, & leur folie étoit de courir les champs.

> On peut voir d'un coup d'œil la posterité de Persée dans cet Arbre généalogique.

## POSTERITE DE PERSEE.

ALCE'E comia HIPPOMONE file AMPHITRYON de MENOECE'E. LANAXO, femme d'Electryon.

MNESTO HIPPOTOE' TAPHIUS, qui PTERELAS, que Nep-époula Lifys eur de Neptu-fille de Pe-jne. phise en Cephalonie. ) mortel.

PERSE'E. ÉLÉCTRYON , o u- Neuf fils outre sa Anaxo sa niece, de ALCMENE, qui à l'exemple de sa mere épousa son onclo laquelle i eu AMPHITRYON fils de Danaé & de Jupiter délivra AN-

DROMEDE | In each and Il eut aussi de Medée LICYMNIUS tué par méprise par Tiepoleme fils d'Her-eule : son fils avoit été tué de même par son gendre

> STENELUS époufa EURYSTHE'E qu'Hercule servie, & en qui finir la posteriré NICIPPE fille de de Persee, de sorre que le Royaume de Mycenes passa Pelops Roi, d'Elide , d'aux Pelopides. de laquelle il eut

HELAS, dont on ne connoit point la posterité.

PERSES qu'il laiffa chez Cephée son beau-pere. Les Perses prétendoient en être descendus. GORGOPHONE époufa Perieres l'un des descendans de Deucalion.

phée, l'époufa & en eut fix

fils & une fille.

de ces filles, que les remedes qu'ils leur donnerent.

si Melampe employa-t-il à leurs guérison de l'ellebore noir;

#### CHAPITRE VI.

# Histoire de Bellerophon.

DELLEROPHON qui felon Homere (1) étoit fils de (1) Hiad. Glaucus, Roi d'Ephire ou de Corinthe, & petit-fils lib. 6. de Sifyphe, s'appelloit Hipponous; mais ayant tue fon frere, ou quelque personne considérable de Corinthe, qui selon quelques Auteurs s'appelloit Beller, on lui donna le nom de Bellerophon, comme qui diroit Meurtrier de Beller, & il fut obligé de se retirer à Argos, où Proetus le reçut trèsbien; mais la reine Stenobée sa femme, ou plutôt Antée. comme la nomme Homere qui raconte cette fable fort au long, en étant devenue amoureuse, & l'ayant trouvé infensible, elle lui fit un crime de sa cruauté, & l'accusa devant fon mari de l'avoir voulu féduire. « Seigneur, lui dit-= elle (2), il faut vous resoudre, ou à perir vous-même, ou (1) td ib. a tuer Bellerophon, qui a eu la folle présomption de le-» ver les veux fur moi , & de vouloir me faire violence ». Ce Prince surpris d'une si étrange nouvelle, auroit d'abord pris le parti de le faire mourir, mais n'ofant violer les droits facrés de l'hospitalité, il se contenta de l'envoyer chez son beau-pere Jobate, Roi de Lycie, pere de Stenobée, en le priant dans une lettre, dont Bellerophon fut lui même le porteur, de s'en défaire (a). Bellerophon partit, continue Homere, fous la protection des Dieux, toujours protecteurs de l'innocence, & arriva heureusement en Lycie, sur les rives du Xanthe (b). Jobate le reçut avec joye, & le régala pendant neuf jours, & à chaque jour il immoloit aux Dieux

(a) Euflache primad que ces Lettresé : un de d'appeller des Lettres de Bellevier des Talètres, où au lieu de Lettre, où au lieu de Lettre phon , celles qui contiennes que que consein au Roi, le frim du protres ; objet en trefer de la rest, el contre les interêts de ceus qui les montes au Roi, le frim du protres ; objet enfinée dans fes. Adaptes, pourque, l'est production de les pepelle répara ; certificie de la roi, il a partie en production de l'est per le contre les pepelle répara ; cette de l'est per de l'est per le contre le la roi de l'est per le contre l'est per le contre l

un taureau, pour les remercier de l'heureuse arrivée du jeune Prince. Le dixiéme jour il lui demanda les lettres que le Roi son gendre lui écrivoit. Il attendit jusqu'alors, suivant la coutume de ce temps-là ; plus de précipitation auroit marqué une indiferette curiofité, & auroit passé pour impoliteffe.

Jobate n'eut pas plutôt lû les lettres de Prœtus, qu'il ordonna à Bellerophon, dans le dessein de le faire perir, d'aller combattre un monstre épouvantable, appellé la Chimere. Ici commencent les fables qu'on a mélées dans l'histoire de

ce Prince; voyons ce qui peut y avoir donné lieu. La Chimere, selon Homere (1), n'étoit pas de race mor-

(1) lliad. L 6.

telle, mais divine. Elle avoit la tête d'un lion, la queue d'un dragon, & le corps d'une chevre; & de sa gueule béante elle vomissoit des tourbillons de flammes & de feux. Hesiode qui a fait aussi la description de ce monstre (2). ajoute qu'il étoit né de Typhon & d'Echidne, & qu'il avoit les trois têtes des animaux que je viens de nommer : Lucrece, Virgile, Ovide & les autres Poëtes ont suivi Hesiode & Homere (a) .Onne s'attend pas sans doute que j'entreprenne de réaliser un monstre dont le nom est devenu synonyme avec les Etres de raison, qui ne sont eux-mêmes que de spécieuses chimeres. Je n'ai pas besoin non plus de prendre la chose aussi sérieusement que Lucrece, qui a voulu prouver par bonnes raisons, que la Chimere ne subsista jamais: car comment pourroit-on croire, dit-il, qu'il y eut un être composé de trois natures, avec la tête d'un lion qui vomis-

Florence, on voit une figure de la chimere, | Bibliocheque du Vatican.

qu'elle cioni la partie de la Lycie, qui fui le ; telle qu'on vient de la peindre d'après de Theurre des aranture de Bellerophon, d'. Pocires, C'elf na Lino qui a un Bonc qui il ne la confond jamais avec l'autre, qui la idort du dos, g'un Serpent qui lai fort ciosi pluv sortine de la Phrygie, g'. de la de la quesce. Ses jambes de derniere ont quelle Pandare commandoir les Trou-pesant Sepé de Troy; pendart que Classa-d'un Serpent; roa la voit reprédience de cus & Sarpedon, petit-fils de notre Heros, y avoient conduit les Lyciens des environs du Xanthe; comme le dit le même | que dans d'autres; & elle est deffinée de même dans les Peintures antiques du cé-(a) Dans la Galerie du Grand Duc de lebre Manuscrit de Virgile qui est dans la

Expliquets par l'Histire. Liv. II. CHAR. VI. 127 foir des flammes, puique le feu confume également les enrailles de rous les animaux ? Que si on vouloir soutenir, continue ce Poète, que la terte, encore nouvelle & dans un vigoureuse sécondité, a pû produire de pareils monfres, qui nous empéchera de croire qu'elle a pû former unifi des fleuves d'un or liquide, des arbres dont les seulles & les fruits étoient des pierres précieuses, & des hommes capables de traverser les mers, sans autre sécours que leur sorce & leur agilité ? Voilà ce qu'on peut appeller de lagPhysique en pure perte.

Il fau donc cheicher quel a pû être le fondement de cette fiction, & heureusement les Mythologues, tant les anciens que les modernes, ne manquent pas de conjectures fur ce fujet. Pour épargner un détail ennuyeux, je ne rapporterai que les plus raitonnables : car on ne fe rendroir pas fans doute au témoignage de Plutarque, qui dit qu'il y avoit une roche fur le fommet d'une montagne de Lycie; qui réflechiffoir les rayons du Soleil dans la plaine avec tant de vivacité, que les campagnes voifines & les herbes en étoient desfléchées, & que Bellerophon ayant fair fendre & couper ce rocher, il diminua l'effet de cette incommode reverberation, ce qui fit dire qu'il avoit défuti la Chimere.

On feroit, je penfe, aufii, peu favorable à une autre explieation de Nicandre de Colophon, qui préend que par la Chimere on avoit voulu défigner les rivieres & les torrens, qui dans l'hyver coulent avec rapidiré, ravagen les campagnes, & dont les replis tortueux reffemblent à la queue d'un dragon: & que la victoire de Bellerophon qui une le monfite à coup de fieches, marque les rayons du Soleil 3, qui pendant les chaleurs de l'été defféchent les torrens, & font rentrer les rivieres dans leur lir.

La conjecure de ceux qui ramenent cette fable à la morale, ne mériteroit pas plus de croyance que l'explication physique de Nicandre, & on aura de la peine à croire qu'elle na été inventée que pour nous apprendre qu'il faut tracuille fair cost à desirable le sui descriptions qui fornuelle, s'infinuent comme des ferpens dans les plis les plus cachés de l'amour propre, & comme des chevres qui broutent l'herbe, détruifent fans reffource le repos & la tranquillité de l'ame.

Comme felon Homere, Johare obligea Bellerophon à combattre les Solymes, les Amazones, & les Lyciens euxmêmes, qui s'étoient mis en embufcade pour le furprendre, Tzerzès, fur l'autorité de Caryftius, a crû qu'on avoir compofé la Chimere fur le caractère de ces trois fortes d'ennemis: les Solymes, gens courageux, font comparés max lions; les Amazones, qui firent moins de réfiffance, & qui fe tenoient peu-être fur des lieux cécargés, font regardées comme des chevres; & les Lyciens, cachés pour furprendient des chevres de les chevres de la chevre de la ch

(1) Chan. L. 1. c. 6, dre le Heros, comme des ferpens. Le sçavant Bochart (1), qui avoit bien jugé qu'il n'étoit pas vraisemblable qu'on eût composé un monstre des trois ennemis que Bellerophon défit en des lieux & en des temps differens, & qui sçavoit qu'Homere n'avoit parlé de ces trois expéditions, qu'après que ce Heros eut vaincu la Chimere, a recours à une autre conjecture, qui pour être plus ingénieuse, n'est peut-être pas mieux fondée. Comme cet Auteur croyoir avoir trouvé des vestiges de la langue Phénicienne dans plusieurs parties de la Grece & de l'Asie mineure, il prétend que par la Chimere on a désigné les trois Chefs de l'armée des Solymes, Argus, Arfalus & Trofibius, dont les noms, dans la langue des Pheniciens, repondoient aux trois animaux qui formoient le monstre : le premier veut dire un lion, le second un chevreuil, & le troisième la tête d'un serpent ; ou , ce qui revient au même, c'étoient les trois Divinités principales de ce Peuple, dont les noms étoient ceux des animaux qu'on portoit dans les enseignes militaires. Dans le premier bataillon le drapeau avoit un lion, celui du second un chevreuil, & celui du troisiéme un dragon. Mais où trouvera-t-on ces trois Divinités Phéniciennes, sur lesquelles toute l'Antiquité garde un profond filence?

Agatarchide de Gnide (2) fournit une explication qui paroît Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. VI.

toît d'abord très-spécieuse. Amisodar, dir-il, Roi d'une partie de la Lycie, avoit une semme nommée la Chimere, dont les deux freres s'appelloient le lion & le dragon. Ces deux Princes s'étant emparés de plusieurs postes importans, sassionen passer au sil de l'épée tous ceux qui tomboient entre leurs mains, & causoient beaucoup de ravages dans les erres de leurs voisins. Leur grande union avec leur secur, avoit sait dire que c'étoient trois corps sous une même rête : comme on l'avoit publié de ces trois Princes d'Epire qu'Hercule défit sous le nom du monstrueux Geryon. Jobate incommodé des courses que ces deux seres fassionen dans ses Etas, envoya contre eux Bellerophon qui en délivra le pays, & on dit à cause de cela qu'il avoit vaincu la Chimere.

Homere, dans un endroit cité par Apollodore, pouvoir avoir donné lieu à cette explication, lorfqu'il nous apprend que la Chimere avoit été élevée par Amilodar; mais outre que le paffage de cet Auteur ne se trouve ni dans l'Iliade ni dans l'Odysse, de le s'estain qu'il n'en dit pas un mot dans le livre 6, où il rapporte fort au long les avantures de

Bellerophon.

Ce fera donc en suivant Strabon, Pline, Servius & d'autres anciens Auteurs, que je vais établir ce qu'on peut raisonnablement penser de cette fable. La partie de la Lycie où regnoit Jobate, & qui s'étendoit le long du fleuve Xanthe jusqu'à la mer, étoit remplie de montagnes couvertes de bois & de pâturages. Le Cragus seul avoit huit sommets; fur un desquels, suivant Strabon, il y avoit une ville qui portoit le nom de cette montagne. Sur un autre fommet, qu'on nommoit la Chimere, ainsi que le rapporte Pline, étoit un volcan qui ne s'éteignoit jamais, Flagrat in Phaselitide mons Chimæra, & quidem immortali diebus ac nostibus flamma (1). Cet Auteur ajoute que c'étoit sur l'autorité de (1) Liv. s. Cresias qu'il parloit du volcan du mont Chimere : cepen-c. 106. dant dans l'endroit de Ctesias rapporté par Photius (2), où (2) Cod. 72. il est parlé de ce même volcan, on ne trouve point le nom du mont Chimere; l'un des deux a sans doute mal copié cet

Tome III.

Ancien.

Quoiqu'il en foit, ces montagnes de Lycie, suivant les mêmes Ecrivains, étoient remplies de lions, de chevres fauvages & de ferpens, qui causoient beaucoup de ravages dans le vallon & les prairies qui s'étendoient le long du Xanthe jusqu'à la mer, & empêchoient qu'on n'y conduisit les troupeaux. Jobate pour exercer la valeur du jeune Bellerophon, dans un temps où l'heroisme consistoit à purger la terre prefque par-tout couverte de forêts & de bêtes feroces s ou pour fatisfaire fon gendre qu'il craignoit, & qui lui demandoit la mort de ce Prince, le chargea de cette difficile expedition. Bellerophon donna la chasse à tous ces animaux, en nettoya le pays, & rendit utiles les paturages de ces montagnes & des plaines voisines. Servius sur ce vers de Virgile; Flammisque armata Chimara, donne à cette fable la même explication que celle que je viens de rapporter (a). Je dois ajouter que c'étoient principalement les chevres de cette montagne qui lui avoient fait donner le nom de Chimere puisque ce mot est composé de deux autres qui signifient, une cheure nee pendant l'hyver.

L'hiftoire d'Hercule qui vivoit à peu près dans le temps de Belletophon, ne laiffe gueres lieu de douter que cette explication de la fable de la chimere, ne foit la veritable & la feule à laquelle il faille s'arrêter. Cette expedition ressemble trop aux travaux de ce Heros, sur-tour à ce qu'il sit pour nettoyer les marais de Letrne, templis de serpens & d'autres bêtes venimeuses, pour ne pas croire que la Chimere & l'Hydre ont la même origine. Car, encore une sois, de pareils monstres ne subdisterent jamais, & il en faut cherchet de réels, qui véritablement causoient dans ce temps-là des des désordres parmi les troupeaux, & même parmi les hommes.

Ce fut lans doute après un fervice si important que JonommoirPhicrois pas qu'il faille arranger les évenemens de la vie de ce Heros, comme a fait Homere, qui conte se avantures tout

<sup>(</sup>a) Revera mons oft Lycia, cujus hodie- daus, ima verò momis serpensibus plenaque ardes cacumen, justa quod sinu leones; Hunc Bellerophones habitabilem secis, unde media austem passenque, que capris alum- l'ehimeram diestus occidifs. Lib. 6.

Expliquées par l'Hispoire. Liv. II. CHAP. VI. 131 de suite p & ne lui fait épouser la fille du Roi de Lycie, qu'après tous ses combats puisque nous sçavons que lorqu'il fit aux Solymes la guerre dont nous allons parler, il avoit un fils de cette Princesse qui l'y suivit, & qui y sur mé.

Les Solymes, ennemis de Jobate, étoient, selon Herodore (1), des Peuples de Lycie, qui furent dans la fuite nom- (1) Liv. 1. més Myliens. Strabon qui n'est pas du sentiment de cet an- c. 173. cien Historien, se sert pour combattre son opinion du passage d'Homere, où ce Poëte dit (2) que Bellerophon par-(2) Liv. 6. tit de Lycie pour aller combattre les Solymes; car, dit-il, il n'auroit pas parlé exactement, si les Solymes avoient habité dans la Lycie même : ainsi ce scavant Geographe, & Pline après lui, placent ces Peuples dans la Pissidie. Bellerophon à la rête des troupes de Jobate, alla leur faire la guerre, & les vainquit dans un combat que Glaucus dit dans Homere avoir été très-sanglant. Isandre, fils de notre Heros, y perdit la vie, & fut enterré aux environs du Méandre, dans un vallon qui, felon Strabon (3), fe nommoit la (3) L. 13. vallée de Bellerophon, & qui étoit sans doute le champ de bataille où s'étoit donné le combat. Homere dit poëtiquement que le Dieu Mars avoit ôté la vie à ce jeune Pri nce ; l'allegorie est trop sensible pour n'être pas faisse de tout le monde.

Après la défaite des Solymes , Bellerophon tourna ses armes contre les Amazones. Je ne m'étendrai pas beaucoup au sujet de ces Heroines, dont les Anciens ont tant parlé. Je dirai seulement qu'il paroit par Strabon, qu'elles avoient quitte les bords du Thermodon, vers le temps de la guerre de Troye, & fait une irruption dans la Phrygie & les autres pays voisins, où Priam (4) & Bellerophon leur fire la guerre. Ces Amazones dont parle ici Strabon, font sans les cit. doute celles contre lesquelles Hercule combattit, & qui, felon Paussinais (5), écoient venues s'établit aux environs d'Ephese, où le Temple de Diane leur avoit servi d'asyle: ce pays étoit entre la Phrygie où regnoit Priam, & la Lycie et Bellerophon venoit de s'établit.

Rij

Au retout de cette éspedition notre Heros fir attaqué par une troupe de Lyciens, qui jaloux de la reputation & du crédit qu'il s'attriorit dans le pays, lui drefferent une embufcade. Les traitres furent défaits malgré une vigoureufe réfifiance, & Bellerophon revint vidorieux de tant d'ennemis à la Cour de Johate. « Ce fit alors, felon Homere, que le Roy de Lycie connoiffant à ces grands exploits qu'il etoit de la race des Dieux, lui donna fa fille en mariage, avec la moitié de fon Royaume pour dot. Les Lycie ciens eux-mêmes, à l'exemple de leur Prince, lui donne-tent en propre un grand Parc où il y avoit le plus beau vignoble du pays, des bois & des terres labourables; pre-fent ordinaire que les peuples faitoient aux Heros, en quoi il les traitoient comme les Dieux, qui avoient aussi des terres ui leur étoient confacrées ».

Après la mort de Jobase, qui ne laiffa point d'enfans mâles, Bellerophon lui fucceda, & fes dedeendans regnerent dans cette partie de la Lycie dont fon beau-pere avoitéét Roi. Il eut de fa femme trois enfans; Handre, qui mourut dans le combat contre les Solymes; Hippolochus, qui regna après lui, & fit pere de Glaucus, & une fille nommée Laodamie, qui eut une galanterie qu'elle mit fui le compte de Jupiter, & devint mere de Sarpedon Momere (2) dit que Diane lui ôta la vie se qui fignifie qu'elle mouru

fubitement, ou d'une maladie contagieuse.

Le même Poëte ajoute qu'après que Belletophon fe fiu atrité la haine des Dieux, il fe livra à une fi noire mélancolie, qu'il erra feul dans les deferts, rongeant fon cœur & évitant la rencontre des hommes. Il ne direjoint ce qui lui avoit attité la haine des Dieux: feroit-ce, comme la remarqué Madame Dacier, qu'il fur plus facile à ce Prince de conferver fon innocence pendant qu'il étoit perfecuté, que dans la prosperité, & que l'orgueil le perdit ? Je croitois plutôt que comme ce Poète rapportre dans cet endroit la mort d'Iandre & celle de Laodamie, il a voulu nous faire entendre que la petre de ces deux enfans l'avoit renduinconfolable , & qu'il avoit abandonné le foin des affaires à fon

(1) Ibid

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. VI. fils Hippolochus, pour chercher une retraite.

Voilà, je penfe, ce qu'on peut dire de plus raisonnable au sujet de Bellerophon & de sa famille. Je me suis principalement attaché à Homere, qui raconte cette histoire degagée de la plûpart des fictions que ceux qui font venus après lui y ont ajoutées. Ainsi je n'ai point parlé du Pegase, ce cheval fameux qui fut dressé par Minerve elle-même, qui le donna à ce Heros, & qui fut cause de sa mort : car ce Prince, dit-on, monté sur Pegase ayant voulu s'élever jusqu'au Ciel, un taon piqua le cheval, & le Heros se tua en tombant: on ajoute que Pegafe prit alors fa place parmi les conftellarions, où l'Autore l'employe les matins pour ouvrir les barrieres du jour (1). Premierement, parce que c'est une épisode dont Homete n'a rien dit, & ce ne fut que dans la fuite Col. Port. que Pindare publia le premier cette fiction. Hesiode, qui Astr. c. 6. parle du cheval Pegale, ne dit pas, ainsi qu'on vient de le voir dans l'histoire de Persée, que Bellerophon s'en fut servi. En second lieu, parce que je crois avoir suffisamment prouvé que le Pegase n'étoit point un cheval, mais un vaisseau qui en portoit la figure sur sa proue. Troisiémement, quand Hygin dit que Bellerophon étoit fils de Neptune, il prouve clairement qu'on le regardoit, non comme un cavalier, mais

pays éloigné. Cette fable d'Hygin en enfanta une autre, ou du moins elle en fut une suite. Bellerophon, au rapport de Plutarque, étant mécontent de Jobate qui l'avoit exposé à tant de dangers , pria , dit-on, Neptune son pere de le venger. Après cette priere les flots de la mer le suivirent & inonderent tout la plat pays. Les Lyciens, qui se voyoient perdus sans ressource, le supplierent de vouloir bien appaifer le Dieu courroucé : mais ce Prince étant insensible à leurs larmes, les femmes Lyciennes se presenterent devant lui d'une maniere peu décente, & l'obligerent enfin à retourner du côté de la mer, & les flots se retirerent. Cette fiction inconnue à Hesiode & à Homere, & qui s'accorde si mal avec les marques éclatantes de reconnoissance que Jobate avoit données à Bel-

comme un célebre navigateur, qui étoit venu par mer d'un

lerophon, ne signifie sans doute autre chose, sinon que la mer avant inondé la basse Lycie, ce Heros y sit élever une digue qui arrêta le débordement, à l'exemple d'Hercule qui fit un semblable ouvrage sur les rivages de Troye que la mer avoit inondés.

(1) Hierof. p. 1, l. 2, c. 6.

Finissons, en disant avec Bochart (1) que le nom de Bellerophon paroît composé de deux mots Hebreux, Baal-Haroum, Magister vel Præfectus Jaculatorum ; le Chef on le Maitre des Archers : & nous pouvons ajouter que le nom d'Hipponous qu'il portoit avant le meurtre qui l'obligea desortir de Corinthe, lui avoit sans doute étoit donné, parce qu'il avoit exercé l'art de domptet les chevaux (a).

Quoique Bellerophon eût quitté Corinthe, où il ne revint jamais, cette ville se faisoit pourtant honneur de lui avoir donné la naissance; & on le trouve sur ses Médailles avec la Chimere, ainsi qu'on peut le voir dans le second

Tome du Thefauro Britannico.

Sur ces Médailles la Chimere paroît avec une tête de lion, sur le milieu du corps s'éleve une tête de chevre, & la queue est terminée par celle d'un serpent. Bellerophon paroît au milieu des aits, monté fut Pegase, & prêt à porter au monstre le coup mortel. Nous avons encore une pierre gravée par les soins du feu cavalier Maffei, sur laquelle paroît de même Bellerophon dans les airs, fur le cheval Pegase, qui darde son javelot contre la Chimere. Elle a aussi une tête de lion, celle de chevre s'éleve fur fon dos, & sa queue se termine en une grosse tête de dragon. Une autre pierre donnée par Licetus représente le même combat : mais la Chimere ne paroît être qu'un lion, du moins la petitesse de la pierre empêche qu'on n'y temarque autre chose.

Je vais fixer maintenant, autant qu'il est possible, le temps où vivoient Persée & Bellerophon : rien n'étant plus propre à éclaircir les Antiquités de ce temps-là, que la véritable époque de ces deux Heros.

<sup>(</sup>a) Voyez la Differt. de M. Freret fur l'Equitation. Mem. de l'Acad. Tom.7. p. 286.

#### CHAPITRE VII.

Où l'on recherche en quel temps ont vêcû Bellerophon & Persée.

Es Chronologues anciens & modernes, perfuadés que Bellerophon avoit été expié du meurtre qu'il avoit commis, par Proetus Roi d'Argos, ont été obligés d'avancer qu'il vivoit long-temps avant Perfée, qui n'étoit que le petit neveu de Prœtus; & leur opinion étoit généralement recue, lorsque M. Freret & moi ayant examiné cette queftion dans le même temps, & fans nous être communiqué nos idées, nous portames à l'Académie des Belles-Lettres deux Differtations (1), dans lesquelles nous prouvames l'un (1) vovez & l'autre par les Synchronismes & les Généalogies que les les Mem. T.7. Auteurs anciens nous ont confervées, que Perfée étoit anterieur de plusieurs années à Bellerophon ; que le premier vivoir à la cinquieme génération avant le siege de Troye. pendant que le second n'étoit éloigné de cette époque que de deux générations, & même moins: & que dès-là il falloit nécessairement conclure que le Prince, chez qui se retira Bellerophon pour être expié de son crime, n'étoit pas le Roi d'Argos qui avoit detrôné Acrise son frere. J'espere que le résultat de ces deux Dissertations satisfera le Lecteur fur le véritable temps auquel ont vêcules deux Heros dont je viens de donner l'histoire.

A ne prendre la fuccession des Rois d'Argos & de Mycenes que depuis Danaüs, duquel descendoir Persée, jusqu'à la prise de Troye, on trouvera dix générations, & Persée à la cinquiéme: or cinq générations, à en compret
trois pour cent ans, avec Herodore, son 165. ans. Pour rendre la chose plus sensible, joignons la liste de ces générations avec celle des Rois d'Athenes, en supposant seulement
ce qui ne doit pas paroitre extraordinaire; que les regnes

La Mythologie & les Fables ne sont pas entierement égaux en durée des deux côtés , & que quelquefois l'un emjambe fur l'autre.

| Danaüs: :             | : | : | : | Erichtonius.               |
|-----------------------|---|---|---|----------------------------|
| Lyncée                |   |   |   | Pandion I.                 |
| Abas                  |   |   |   | Erechthée.                 |
| Acrife & Proetus .    |   |   |   | Cecrops II.<br>Pandion II. |
| Danaé & Perfée .      |   |   |   |                            |
| Electrion & Sthenelus |   |   |   | Egée.<br>Thefée.           |
| Euristhée, Hercule    |   |   |   |                            |
| Atrée & Thiefte .     |   |   |   | Mnesthée.                  |
| Agamemnon             |   |   |   | Demophoon.                 |

Il est donc évident, s'il y a quelque chose de certain dans l'histoire de ces temps reculés, que Persée vivoit environ cent ou cent vingt ans avant la guerre de Troye.

Monsieur Fourmond dans ses Réflexions critiques sur les histoires des anciens Peuples, ne met entre Persée & la guerre de Troye que quatre-vingts ans ; mais il est obligé , pour prouver cette prétention, de dire que les successeurs d'Acrise, jusqu'à la guerre de Troye, qu'il est sorcé de reconnoître comme tous les Chronologues; ou avoient regné plu-

P. 311.

T. 1. p. 242. sieurs ensemble, ou n'avoient regné que peu de temps (1). M. Freret, dans fes Recherches chronologiques fur l'histoire de Lydie (2), croit que du commencement du regne de Persée jusqu'à la prise de Troye, il y a 178. ans. Enfin le chronographe Apollodore prétend que Prœtus, grand oncle de Persée, vivoit 187, ans avant cette époque. Pour moi, je pense qu'en réduisant les regnes de ses successeurs à leur juste valeur, on ne peut pas admettre entre ce Heros & la guerre de Troye, ni plus ni moins d'espace que celui que j'y mets. Mais quelque sentiment qu'on suive, il est sur que Perfée a précedé Bellerophon de plufieurs années, ce qui est l'objet de cette discussion, puisque celui-ci ne vivoit que 40. ans, ou 45. ans au plus, avant la prise de Troye: c'est ce qu'il faut prouver.

Glaucus & Sarpedon fes deux petits-fils, commandoient

les

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. VII. les Lyciens au siege de cette ville, ainsi que le dit Homere (1). C'est ce même Glaucus qui raconte à Diomede les avantures de Bellerophon son grand-pere, & qui ajoute que son pere Hippolochus vivoit encore dans le temps qu'il étoit parti pour cette guerre. Il n'y a donc pas tout-à-fait deux générations complettes entre Bellerophon & la guerre de Troye, puisque son fils n'étoit pas encore mort, & voilà pourquoi je ne mets qu'une distance de 40. ou 46. ans. Il résulte de cette même conversation entre Diomede & Glaucus d'autres preuves du fait que j'avance. Ces deux Princes s'étant reconnus, Diomede dit qu'il avoit entendu raconter à son pere Tydée, que Bellerophon avoit été à la Cour d'Enée Roi de Calydon. Cet Enée étoit son grand-pere, comme Bellerophon l'étoit de Glaucus : ainsi les deux ayeux vivoient deux generations avant la guerre de Troye. Le Synchronisme d'Enée en donne plusieurs autres ; c'est-à-dire tous les Princes qui allerent à la chasse du sanglier de Calydon, Meleagre, Idas, Lyncée, Caftor & Pollux, Thefée, & tant d'autres qui ne vivoient tous qu'une génération avant la prise de Troye. Que si les autres avantures de Bellerophon, excepté ce voyage chez Enée, ne se trouvent pas mêlées avec les Heros de son siécle, c'est qu'il avoit quitté fort jeune la Grece, pour se retirer en Lycie.

Si on vouloit parcourir les différentes branches des familles de ce temps-là, on trouveroit encore une foule de témoignages qui prouveroient la même verité. Pausanias (1) dit que Medée, en abandonnant le féjour de Corinthe, rinthque l'infidélité de Jason lui avoit rendu odieux, laissa la couronne à Sifyphe : Medée & Jason étoient donc contemporains du grand-pere de Bellerophon; donc ce Prince ne vivoit que vers le temps du voyage des Argonautes, dont Jafon étoit le Chef, & par conséquent peu d'années avant le siege de Troye. Le même Paulanias dit encore (2) que (1) Lec. cic Bellerophon, avant de quitter la Grece, étoit allé à Threzene, pour demander en mariage Æthra, fille de Pithée, qui peu de temps après devint mere de Thefée : Bellerophon

vivoit donc du temps de Pithée & d'Egée.

Tome III,

(t) Hiad,

On pourrois encore naprocher davanage ce Prince de cette époque. Eole son bilayeul, avoir entre autres filles Alcyone semme de Céyx Roi de Thrachine. Or Céyx, suivant tous les Anciens, étoir contemporain d'Hercule, qu'il reçue à sa Cour, & l'expia du meutre qu'il avoir contins. Aleyone étoit donc grandrante de Bellerophon, lequel par confequent pa du maitre que vers les dernicres années d'Hercule, ou même après la mort de ce Heros. En sin pour abreque for des fynchrontimes qui me meneroieur trop loui, il sussit de faire tennaquer que Strabon dit que les Amazones sirent la guerre à Priam é à Bellerophon, au temps de la guerre de Proye o re le temps de Priam est fort connu, pusiqu'il commença à regner après la premiere prisé de cette ville par Hercule, de laquelle sins doute parle Strabon dans l'endroit l'endroit.

que je viens de rapporter.

Mais, dira-t-on, si Bellerophon est posterieur de tant d'années à Perfée, quel est donc le Prœtus qui le recut, & l'expia du meurtre qu'il avoit commis à Corinthe ? Pour répondre à cette question, il suffiroit de dire que quand l'Histoire ne parleroit d'aucun autre Proetus que du grand oncle de Perfée, il feroit toujours infiniment plus probable que Bellerophon lui est posterieur d'un grand nombre d'années, qu'il ne l'est que celui qui l'expia, étois le Roi d'Argos qui détrôna fon frete Acrife. M. Freret, dans la Differtation que j'ai annoncée au commencement de ce Chapitre, au lieu d'un Progrus posterieur au Roi d'Argos, en trouve deux : furquoi on peut confulter Paulanias. On objectera qu'Homere parlant du Proetus qui expia Bellerophon , dit qu'il étoit un des plus puiffants Princes d'Argos : mais on peut répondre, 1º, que ce Poète ne lui donne point la qualité de Roi : 20. que par Argos, il n'entend pas la ville de ce nom. mais la Grece en général, ce qui lui est assez ordinaire, ainsi qu'à Virgile; car on ne niera pas que quand ce dernier Poëte dit qu'on ne prendra jamais Troye, qu'on ne retourne au-, paravant à Argos ;

Nec posse Argolicis exscindi Pergama telis, Omina ni repetant Argos, &c. A.n. l. 2.

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. VIII. 139 le mot Argolici ne soit pris là pour tous les Grecs, & celui

d'Argos, pour la Grece en général.

Il est étonnant que ces preuves n'ayent pas été saisses par les Scavans des deux derniers fiecles, qui om fait tant d'heureuses découvertes dans la Chronologie; mais j'ai marqué au commencement de ce Chapitre, la fource de leur erreur. Ils connoissoient Prœtus frere d'Acrise, comme un Prince très-célebre dans l'Histoire de ce temps-là; les avantures de Bellorophon leur ont paru liées à son regne. Ce Prœtus étoit incontestablement grand-oncle de Perfée ; de-là ils ont conclu que ce Heros n'avoit vécu que deux générations après Bellerophon; mais ils devoient s'appercevoir en même - temps que ce même Perfée étoit bifayeul d'Hércule, plus connu encore que Bellerophon & Perfée : Hercule vivoit une génération avant la guerre de Troye; donc son bisayeul regnoit quatre générations avant cette guerre. Bellerophon n'étoit que le grand-pere de Glaucus & de Sarpedon; qui affifterent à la prife de cette ville; donc il ne devoit préceder cette époque que d'une génération.

# CHAPITRE VIIL

Histoire des deux Minos & de la Guerre du dernier contre les Atheniens , & les avantures du Minotaure , de Dédale, de These, &c.

l'A1 dit dans l'Histoire de Cadmus que Jupiter, ou plûtôt Afterius, ayant enlevé Europe fille d'Agenor, & l'ayant conduite dans l'Isle de Crete, où il regnoit, elle avoit eu trois fils, Minos, Sarpedon & Rhadamanthe. Je dois maintenant rapporter l'Histoire de ce Prince, qu'on a fort obscurcie, parce que la plûpart des Anciens sont tombés sur ce fujet dans une erreur confiderable, & n'ont reconnu qu'un Minos, quoiqu'il foit Certain qu'il y en a eu deux. Apollo- (1) Bib. I. 3. dore (1), Strabon (2), Plutarque (3), Eufebe & plusieurs au- (5) in Thes.

tres, s'y font mépris, avant confondu le fils de Jupiter, ou (1) Iliad.Lt. plûtôt d'Afterius, avec le fils de Lycafte, qu'Homere (1), (2) Liv. 4.85. Diodore (2), & les Marbres de Paros, ont très-bien diffin-(3) Ep. 11. gués (3), dans deux de leurs époques, dont l'une regarde

Minos premier du nom, & la seconde qui lui est posterieure d'environ cinquante ans, Minos II. Mais ces mêmes Auteurs, si on en excepte ceux de la Chronique, ainsi que la plûpart des Modernes, après avoir établi ou supposé la distinction de ces deux Princes, se sont jettés, pour n'avoir pas affez étudié leur caractere, dans plusieurs contradictions, parlant du même Minos, tantôt comme d'un sage Législateur, fouvent comme d'un tyran cruel & barbare, parce qu'il est vrai en esset que le premier a été un Prince juste & équitable, & que le second, pour avoir vengé sur les Atheniens la mort d'un de ses fils, en a été fort décrié.

Je vais tâcher de bien diftinguer ces deux Rois de Cre-

(4) Voyez. la Fable de sa (s) Liv. 3.

te, & attribuer à chacun les actions qui lui appartiennent. Après la mort d'Asterius, Minos (4) monta sur le trône. naiffance dans Apollodore (5) dit que Sarpedon & Rhadamanthe ses deux freres ayanr voulu lui disputer la couronne, il pria les Dieux de vouloir lui donner une marque de leur approbation; &c. que Neptune fit sortir de la mer un Taureau d'une blancheur extraordinaire; mais cette avanture regarde Minos II. que cet ancien Auteur n'a pas diffingué du premier, du moins

dans ce qui nous reste de ses Ouvrages.

Paisible possesseur du Royaume, Minos épousa Ithone (6) Diod. L4. fille de Lictius (6), dont il eut deux enfans, Lycaste, qui lui (7) Loc. cit. succeda, & Acacallide, qui au rapport de Diodore (7), sut mariée à Apollon, c'est à-dire, apparemment, ou à quelquelqu'un de ses Prêtres, ou à un Prince qui par son goût pour les Sciences, ou pour la Musique, avoit merité le surnom de ce Dieu. L'Isle de Crete, peu connue avant le regne du Roi dont nous parlons, devint alors très-célebre; Minos ayant gouverné son peuple avec beaucoup de douceur & d'équité, & ayant fait bâtir plusieurs villes, entre lesquelles on met celle d'Apollonie, que Cidon son petitfils (8) embellit dans la fuite, & lui fit porter le nom de Ci-

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. VIII. donie (1), & celle de Minoa Licia, qui fut ainsi appellée (1) Strabon: de son nom & de celui de Lictius son beau-pere; ce qui est c. 10. autorifé par l'époque onziéme des Marbres d'Arondel.

Mais rien ne diftingue tant ce Prince que les Loix qu'il donna aux Cretois, puisqu'elles l'ont toujours fait regarder comme un des plus grands Législateurs de l'Antiquité. Pour donner plus d'autorité à ses loix, il se retiroit dans un antre de l'Isle de Crete, où il feignoit que Jupiter son pere les lui dictoit; & il n'en revenoit jamais, au rapport de Nicolas de Damas (2), qu'il n'en rapportat quelque nouvelle Loi : c'eft (1) Voyez Exce qui lui a fait donner par Homere (3) la qualité de Disciple cerpta Stobat de Jupiter; Δίος μος άλθ ο άρης ης ce qu'Horace exprime ainsi: verbe Creten-

Et Jovis arcanis Minos admissus (4).

(3) Odyff. 19 . (4) Od. 10.

Joseph est le seul des Anciens, que je sçache, qui ait dit que Minos avoit reçu ses loix d'Apollon, & qu'il avoit voyagé

à Delphes pour les apprendre de ce Dieu (5).

Tous les autres Législateurs, pour le dire en passant, ont pion. voulu autoriser leurs Loix de la même maniere. Mnevis Roi d'Egypte, attribuoit les siennes à Mercure ou Teutat; Zamolxis, le Législateur des Thraces, à la Déesse Vesta; Zoroaftre, à fon Génie; Numa Pompilius, à la Nymphe Egerie qu'il alloit consulter dans la forêt d'Aricie; Pythagore publia qu'il étoit descendu dans le Royaume de Pluton ; Epimenidès dit qu'il avoit dormi cinquante ans dans une caverne de l'Isle de Crete: & tous fans doute d'après Moyse, qui avoit recu les Tables de la Loi fur le mont Sinai, avec tant d'éclat que la tradition s'en étoit répandue parmi tous les Peuples. Maxime de Tyr (6) a cru que cet antre où Minos fe (6) Diff. 12. retiroit, étoit dans le mont Ida; mais Eusebe le place dans un autre endroit.

Strabon, après Ephorus, prétend (7) que Minos demeu- (7) Liv. 10. ra neuf ans en retraite dans la Caverne dont nous venons de parler, & ce fçavant Auteur rapporte pour prouver son opinion, le témoignage d'Homere (8); mais le passage où ce (8) OdvE 19. Poëte en parle, se lit differemment dans les Auteurs qui l'ont

Siii

La Mythologie & les Fables 142 copié; car il peut d'abord fignifier, comme cet Historien l'a cru, que Minos fut le disciple de Jupiter pendant l'espace de (1) In Minoc. neuf années confécutives; ou, comme Piraon l'a interprété, (1) que ce Prince alloit tous les neuf ans, écouter les lecons de Jupiter; ou enfin, comme Nicolas de Damas l'a trans-

Homere, Odvff. 1. 19. p. 309.

(1) Loc. cit. crit (2), que Minos qui regna neuf ans, fut le disciple de Jupiter. La scavante Interprete d'Homere a prouvé dans ses Notes quel devoit être ici le veritable sens du Poëte, & que le mot de erreupes, signifie chaque neuviéme année. Platon ne laisse Platon, T. a. aucun lieu d'en douter. « L'Eloge, dit ce Philosophe, qu'Homere fait ici de Minos est fort court; mais il est si grand » que ce Poëte ne le donne à aucun de ses Heros . . . II dit que Minos étoit admis à fon entretien chaque neuviéme mannée, ivara ina, & qu'il alloit à lui pour être instruit » comme un disciple par son maître. Puis donc qu'il n'y a » point d'autre Heros que lui à qui ce Poëte ait donné cet . éloge, d'être instruit par Jupiter, il faut regarder cette » louange, comme la plus grande & la plus admirable de notoutes les louanges... Minos alloit donc tous les neuf ans. = continue-t-il, Sirarous irous, dans l'antre de Jupiter pour y » apprendre de nouvelles choses, ou pour reformer, suivant » l'exigence des cas, ce qu'il avoit appris dans la précedente » neuviéme année. L'antre où ce fage Prince se retiroit, sut » appellé dans la fuite, l'Antre de Jupiter. Toute l'Antiquité a toujours fait grand cas des Loix de

Minos; Platon, Ariftote, Diodore, Paufanias, Plutarque, & plufieurs autres, fe font fort étendus fur ce sujet ; & je n'aurois jamais fait, si je voulois rapporter ici tous les témoignages de ces Auteurs. Contentons-nous de dire que Lycurgue voyagea exprès dans l'Isle de Crete, pour y recueillir les Loix de Minos, & les donner aux Lacedémoniens (2); & l'on doit juger par la fage police de ce peuple, par ses conquêtes, & par la grande réputation qu'il s'acquir, de l'équité des Loix fur lesquelles il se regla. On peut ajouter encore que Joseph, tout amateur qu'il étoit de sa Nation, a avoué que Minos étoit le feut parmi les Anciens qui meritar d'être

comparé à Moyfe.

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. VIII.

De Cavoir maintenant sur quel modele ce fage Prince s'étoit teglé pour donner des Loix si falutaires à un peuple grofsier & ignorant , c'est ce qu'il n'est pas aisé de deviner. Si nous en voulons croire M. Huet, la chose sera bientôt décidée, puisque selon ce sçavant Prélat, Minos est le même que Moyfe; & voici le parallele qu'il en fait. Moyfe & Minos, vivoient à peu près dans le même-temps (a). Diodore n'a donné pour femme à Minos, Ithone, dont le nom veut dire ancienne dans la langue Chaldaïque, que pour marquer que ce Prince étoit très-ancien. On ne fait venir de Phenicie la mere du Prince Cretois, que parce que les parens du Législateur Hebreu en étoient originaires. On n'a fait regner celui-là en Crete, que parce que celui-ci conduisit les Ifraëlites dans la Pelestine, dont le peuple étoit quelquesois nommé Cretois, comme Bochart le remarque après les Septante. Minos n'eut pour frere que Rhadamanthe, car Sarpedon étoit fils de Laodamie, & petit-fils de Bellerophon; Moyfe n'avoit aussi qu'un frere, nommé Aaron. Diodote ne donne que deux enfans au Législateur de Crete; celui des Hebreux n'en avoit qu'un pareil nombre. Le premier reconnoissoit avoir recu ses Loix de Jupiter : Dieu avoit donné les siennes au second. L'un s'entretenoit avec le Pere des Dieux de la Fable dans les antres du mont Ida : l'autre avec le Dieu d'Abraham & de Jacob fur le mont Sinaï. Homere ne donne qu'à Minos l'honneur d'avoir eu Jupiter pour maître; Dieu ne se découvroit qu'à Moyfe, & il étoit le feul dépositaire de ses volontés, Moyfe les faifant executer par Aaron, comme Minos par Rhadamanthe. Le Roi de Crete n'a passé pour être le Roi de la mer, que parce que le Législateur Hebreu commanda aux flots de la mer Rouge de se retirer. Celui-là n'a été regardé comme le juge des Enfers, terminant les differends qui survenoient entre les deux autres, que parce que celuici établit un Confeil pour être foulagé du détail des affaires, se réservant la connoissance des causes les plus importantes. Hesiode ne donne au Roi de Crete le sceptre d'or de Jupiter,

(a) Il est obligé en cet endroit d'aider un peu à la lettre, mais ce n'est pas le seul endroit ou le parallele est forcé.

### La Mythologie & les Fables

que parce que l'Ecriture fainte parle de la Verge mysterieuse de Moyfe. Joseph, ajoute cet Auteur, a donc eu raison de comparer ces deux grands hommes ; puisqu'à parler avec exactitude, il n'y a jamais eu d'autre Minos que Moyfe.

Mais avec le respect que je dois à l'érudition de ce seavant Prélat, le témoignage de toute l'Antiquité est trop décilif, pour ne pas reconnoître d'autre Minos que le Législateur des Hebreux; & fans entrer dans la critique de ce parallele; que l'ai même bien adouci, il y a bien des traits qui ne con-

vaincront pas les incrédules.

Je ne nie pas toutefois que Minos n'eût entendu parler de Moyle; fa mere étoit Phenicienne, & apparemment plusieurs personnes vinrent de ce pays s'établir en Crete de son vivant ; je trouve entre autres un certain Atymnus , frere d'Europe, qui au rapport de Solin, fut honoré après sa mort à Gortvs . comme un Dieu : Gortynni & Athymnum colunt (1) Solinus, Europæ fratrem (1); peut-être, & c'est une conjecture que j'ofe ici hasarder, que ce Prince entretint souvent son neveu des Salmafii,c.11. Loix & de la Police que Moyfe avoit établies parmi le peuple

Hebreu; qu'il l'aida même à rediger le Code de ses Loix; &

Callimaque.

que c'est pour cela qu'il merita les honneurs divins. On peut ajouter aussi que Marnas, qui selon Platon (2) étoit Secretaire de Minos, venoit aussi du même pays; du moins estil sûr que les Pheniciens avoient un Dieu de ce nom, mais qui étant, comme nous l'avons dit dans le premier Volume, la grande Divinité de la ville de Gaza, ne peut être le même que celui dont parle Platon. Quoiqu'il en foit, on peut raisonnablement conjecturer qu'une connoissance, quoique confuse, des Loix de Moyse, servit de modele à celle du Roi

de Crete.

Minos après avoir gouverné son peuple avec beaucoup de douceur & de moderation, mourut dans l'Isle de Crete, & (3) Voyez le y fut enterré : on mit sur son tombeau cette Epitaphe (3).

Minois F. Jouis Sepulchrum.

Mais comme dans la fuite ce nom de Minos se trouva effacé.

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP, VIII. effacé, & qu'il ne resta que les deux derniers mots de cette Epitaphe, Jovis sepulchrum, les Cretois publierent que c'ésoit le tombeau de Jupiter. Ce ne fut point, au reste, par l'injure des temps, ni par aucun autre accident que cette Inscription se trouva mutilée, mais par la malice des Cretois, comme l'a fort bien remarqué autrefois le Scholiaste de Callimaque. Ils vouloient se glorifier par-là de posseder le tombeau du Pere des Dieux, qu'ils se vantoient d'avoir élevé pendant son enfance; ce que le Poëte Callimaque leur reproche avec aigreur dans un Hymne adressé à Jupiter, dont voici le fens : « Les Cretois sont toujours menteurs , puisqu'ils . fe vantent d'avoir votre tombeau, grand Roi, qui êtes tou-» jours vivant ». (1) Et c'est à cet endroit de cet ancien Poëte, (1)Hyma, in pour le dire en passant, que l'Apôtre fait allusion, lorsqu'il Joven. reproche au même peuple, avec les mêmes paroles de Callimaque, le défaut d'aimer à mentir, Cretenses semper men-

daces (a). Un Prince qui avoit été si équitable pendant sa vie, devoit être honoré après sa mort : aussi les Poëtes à qui il appartenoit de distribuer les emplois de l'autre monde, ne manquerent pas de l'établir Juge de la Cour souveraine de Pluton.

J'ai dit dans le système de l'Enfer poëtique, que les Grecs en avoient puisé l'idée chez les Egyptiens, & que lorsqu'ils voulurent, à l'exemple de cet ancien peuple, y établir des Juges, ils avoient choifi ceux d'entre leurs grands Hommes, qui avoient vécu avec le plus d'integrité; & qu'ils n'en avoient point trouvé qui meritassent mieux cet honneur, que Minos, Eaque, & Rhadamanthe. Ils partagerent ensuite leurs fonctions : Eaque, au rapport de Platon, jugoit les Européens : Rhadamanthe qui avoit quitté le féjour de Crete pour aller s'établir en Asie, eut les Asiatiques pour son partage, où l'on comprenoit aussi les Afriquains: & Minos, comme le premier Président de la Cour infernale, décidoit les diffe-

<sup>(</sup>a) Il ne faut pas avoir égard à l'opinion | Minoa, que ceux qui en furent les fon-de Stephanus qui fait voyager Minos en | dateurs nommerent ainsi en l'honneur du Phenicie, pour lui faire bâtit la ville de | sils d'Europe.

rends qui survenoient entre les deux Juges. Tous les Poëtes conviennent de cette superiorité de Minos sur ses Colle-(1) Odyff 11, gues, Homere (1) le représente avec un sceptre à la main, affis au milieu des Ombres, dont on plaide les caufes en sa présence; & Virgile ajoute qu'il tient à la main & remue l'Urne fatale où est renfermé le fort de tous les mortels.

## Quafitor Minos Urnam movet,

pendant que le severe Rhadamanthe fait executer dans le

Tartare les jugemens que son frere prononce (a). Ainsi, à prendre les choses à la rigueur, Rhadamanthe n'est là qu'un Juge subalterne, & comme le Lieutenant criminel de Minos: il inftruit les procès, écoure & confronte les témoins, oblige les coupables, en les mettant à la question, à confesser leurs fautes les plus secretes; & après que son frere

(1) Voyez Lacerda fur le fixiéme Livre de l'Eneide.

a jugé en dernier ressort, il fait executer ses sentences (2). Il n'est pas aisé de fixer l'époque du regne de Minos I. Si nous consultons les Marbres d'Arondel, dont l'époque est un peu mutilée, nous y trouverons que ce Prince vivoit du temps de Pandion I. Roi d'Athenes (b) : ce que les Auteurs des Remarques sur ces anciennes Inscriptions, font tomber à l'an 1462, avant Jesus-Christ: & ce qui sert à confirmer cette époque, c'est que les Marbres joignent le regne de Minos, avec l'invention du fer par les Dactyles Idéens, lorsque les forêts du mont Ida s'étant embrasées, ils virent couler ce métal que le feu avoit fondu; événement qui, fuivant un ancien Chronologue cité par faint Clement d'Alexandrie (3), doit tomber fur l'an du monde 2743, en supposant que l'Ere chrétienne a commencé après l'an 4005.

(3) Strom. L 1.

> Eusebe favorise encore ce sentiment, en mettant le regne de Minos à l'an 32, de celui de Pandion, qui est la cent

(a) Gnoffins hac Rhadamanthus habet duriffima regna, Caftigatque , auditque delos , subigitque Diffulit in seram commissa piacula morrem. Aneid. 6.

(b) A quo Minos I. regnavit, Linflauravit , & ferrum inventum eft in Ida , inven-Que quisque apud superos furto latatus toribus Idais Dallylis , Celmi... reguante Athenis Pandione , Oc. Ep. 11.

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. VIII. cinquante-unième année de l'Ere Attique, c'est-à-dire, vingtfix ans plus tard. Mais je crois que ces sçavans hommes ont trop étendu les temps fabuleux , puisqu'il n'y a entre Minos I. & Idomenée, qui, selon Homere & tous les Anciens, affista au siège de Troye, que cinq personnes, qui sont quatre générations; Minos I. Lycaste, Minos II. Deucalion & Idomenée, qui étoit encore fort jeune. Ainsi, à compter avec Herodote, trois générations pour un siécle, & une demie pour Idomenée, il s'ensuivroit que Minos n'a vécu que 120. ans avant la guerre de Troye: & cette ville avant été prise, se-Ion l'opinion la plus probable, l'an 1184, avant Jesus-Christ, on doit fixer l'époque que nous cherchons, à l'an 1304, avant l'Ere chrétienne On ne sçait pas au juste combien de temps a regné ce grand Prince, le passage où Homere (1) semble (1) Odyst. 19. lui donner neuf ans de regne, étant très-équivoque.

J'ai dit que Minos avoit eu deux freres, Rhadamanthe & Sarpedon: il est à propos avant que de passer plus avant, de

raconter leur Histoire.

Rhadamanthe, si nous en croyons Apollodore (2), Pla· (3)Liv.; ton (3). Diodore (4), faint Augustin (5), & pereque rous les (5) la Minos-Anciens, quoique quelques-uns d'eux n'en conviennent pas, (1) be Civie, étoit firete de Minos, qui au rapport de Platon, se servi de l'alle de l'autre de les lumieres pour composer se Loix, & les saire observer avec exactitude; c'étoit un Prince d'une éminente verru, le plus modesse & le plus s'ôbre de son temps.

Apollodore est le feul, que je sçache, qui disé qu'il se retira en Béotie, après avoir assassimé du même nom, puisqu'il est sûr, par le témoignage de tous les Anciens, que celui dont nous parlons ici, alla s'établir dans quelqu'une des Illes de l'Archipel de la domination de son frere, soit, comme le précendent quelques Auteurs, que ce stir par politique que Minos jaloux de fa réputation, l'eût obligé à quitter l'Ille de Crete; ou plitôt qu'il lui donna cet appanage, pour faire passier par son moyen la connoissance de ses Lois jusques dans l'Asse. Diodore nous apprend qu'il sir plusieurs conquêtes dans les slites voisines, moins par la force de se armes, que par la douceur de sa domination, plusieurs peuples s'étant volontairement foumis à son empire. C'est cette équité & cet amour pour la juftice, qui le firent mettre au nombre des Juges d'enfer. Rhadamanthe avant que de mourir, partagea ses Etats entre ses deux fils, & donna le gouvernement des villes à ses principaux Officiers.

J'ai dit que tous les Anciens ne convenoient pas que Rhadamanthe fut frere de Minos, il y en a quelques-uns en effet qui prétendent qu'il n'avoit été que son Secretaire, fondés apparemment sur ce que ce Prince, au rapport de Platon, s'en étoit servi pour rediger le Code de ses Loix. Strabon même nous fait entendre que Rhadamanthe, sur le modele duquel Minos s'étoit reglé, avoit vécu long-temps avant lui; qu'il avoit donné des Loix à l'Isle de Crete, & y avoit bâts plusieurs villes. C'est peut-être celui dont parle Pausanias (1), qui au rapport du Poëte Cyneton, étoit fils de Vulcain, petit-

(t) In Arc. petit Livre intitulé Ion.

(1) Voyez son fils de Talus, & arriere-petit-fils de Cerès. Loerquer (2) croit aussi que le Prince de ce nom qui regna en Lycie, n'étoit pas frere de Minos, & il blâme Diodore & Platon de l'avoir fait sortir de l'Isle de Crete. Ce même Auteur reconnoît un second Rhadamanthe, frere de Minos II. Législateur comme le premier ; tout cela prouve qu'il y a eu plufieurs personnes de ce nom.

Sarpedon.

Sarpedon obligé de fortir de l'Isle de Crete, après que son frere, à qui il disputoit la couronne, l'eut vaincu, se retira d'abord dans la Carie, où il bâtit la ville de Milet (a), & après y avoir fait quelque séjour, il pénétra plus avant dans l'Asie, & arriva enfin au pays des Myliades, qui prit peu de temps après le nom de Lycie, d'un Prince nommé Lycus, fils de Pandion & frere d'Egée, qui s'y retira, & y fut reçu par Sarpedon qui venoit d'y fonder un petit Royaume, où il regna paisiblement le reste de ses jours. Après sa mort Evandre son fils monta sur le trône, au rapport de Diodore ; mais il ne faut pas confondre ce Sarpedon avec le petit-fils de Bellerophon qui vivoit aussi dans le même pays,

<sup>(</sup>a) Diodore, I. s. Herodote, I. z. Paul. in Actiois. Stephanus, &c.

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. VIII. 149 environ 100. ans après, & qui felon Homere, Iliade l. 6. conduisit au siège de Troye ceux des Lyciens qui habitoient aux environs du Xanthe (1) Après la most de Minos premier, fon fils Lycaste lui suc- l'histoire de

ceda; mais son regne n'a rien de remarquable. Il n'en est pas Bellerophon. de même de celui de Minos second son fils, dont je vais

parler.

Ce Prince étant monté sur le trône, se rendit redoutable à ses voisins, fit plusieurs conquêtes dans les Isles voisines & devint enfin le maître de la mer. Thucydide, Apollodore, Diodore de Sicile, & les autres Anciens parlent des progrès que faisoit sa Flotte, la plus nombreuse qu'on eût vûe avant lui; & il auroit joui de la réputation de l'un des plus grands Princes de son temps, sans la malheureuse avanture que je vais raconter. Elle troubla tout le repos de sa vie, & donna lieu aux Grecs de le déchirer par mille calomnies.

La célébration des Panathenées attirant à Athenes toute la Noblesse des environs (a), Minos voulut y envoyer son fils Androgée, & ce jeune Prince combattit dans ces Jeux avec tant d'adresse & de bonheur, qu'il y remporta tous les prix; ce qui lui artira l'estime de tout le peuple, & l'amitié des fils de Pallas frere d'Egée. Le commerce de ce ieune Prince avec les Pallantides devint suspect au Roi d'Athenes: comme il n'avoit point encore fait reconnoîtreThefée, & qu'il n'avoit point d'autres enfans, il craignit qu'avec le secours de Minos ils ne se missent en état de le détrôner : ainsi ayant appris qu'Androgée alloit à Thebes, il le sit assaffiner au bourg d'Enée, fur les confins de l'Attique. Minos n'eur pas plûtôt appris cette trifte nouvelle, qu'il résolut de venger la mort de son fils. Apollodore remarque (b) qu'il étoit

(a) Diodore, I. 4. Apollod. I. 3. Plutarque, in Thefro, & Servius sur le sixié apan ravagé l'îste de Crece, traversa la me Liv. de l'Encide.

orr, alla en Grece, & ayant rencontré orr, alla en Grece, & ayant rencontré

me Liv ou è Luisse.

(3) Apollodore, 1, schome autre (4) Androgée en fon chemin, 1, sid in la viez Prince fut tué par le l'autreut de Mara-tenon, que Noptune avoit envoyé dara-tenon de l'apollo de l

T iii

alors dans l'Isle de Paros, où il offroit un facrifice aux Graces, & qu'il jetta de dépit la couronne qu'il avoit sur la tête, & que depuis ce temps-là il ne porta plus de couronne dans

les facrifices de ces Déesses.

La Flotte de Minos s'étant bientôt trouvée en état de partir, ce Prince fondit fur l'Attique avant qu'on eût eu le temps de se preparer à le recevoir : Nisa, qu'Ovide par anticipation nomme Megare, sentit le premier effort de ses armes. Cette ville voiline d'Athenes, avoit pris son nom de Nisus, frere d'Egée: voici felon Apollodore (1) & Strabon, comment elle étoit échue à la branche cadette de la maison Royale d'Athenes. Pandion, qu'une faction avoit chassé de son Royaume, s'y étoit retiré, & avoit épousé la fille de Pylos qui y regnoit. Il en eut quatre fils ; Egée , qui alla regner à Athenes; Nisus, qui succeda à son grand-pere & donna son nom à la ville; Pallas & Lycus, qui dans la fuite voulurent difpurer la couronne à Egée.

Histoire de (a) Ovid. Met. L 8.

(1) Liv. 1.

Cette ville auroit long-temps arrêté l'ennemi, fans la pet-Sylla & de Ni fidie de Sylla, fille de Nisus, qui trahit son pere. Les Poëtes disent (2) que le sort de ce Prince dépendoit d'un poil rouge qu'il portoit sur satête (a), & que Syllaamoureuse de Minos, lui coupa pour le porter à son Amant (b). On ajoute que ce Prince detestant cette trahison, partit sans vouloir lui parler, & que Sylla s'étant jettée de désespoir dans la mer, les Dieux la changerent en Alouette; c'est-à-dire, car cette avanture est véritable, au rapport de Pausanias, que cette Princesse eut correspondance avec Minos pendant le siège; qu'elle lui donna avis des réfolutions les plus fecretes du conseil; & qu'enfin elle l'introduisit dans la ville avec les clefs qu'elle prit pendant que fon pere dormoit, & dont apparemment Ovide a voulu parlet fous le symbole de ce poil fatal.

Sa métamorphofe en Alouette, ainsi que celle de son pere

<sup>(</sup>a) Paufanias, in Atticit, dit que les cheveux de ce Prince étoient rouges, c'est-à dire, d'un blond trop hazarde. (b) Inter honoratos medio de vertice canos

Crinis inharebat magni fiducia regni: . . . . Farali Nasa Paremem Crine fuum fpoliat.

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. VIII. en Aigle de met, ne sont que des ornemens poétiques, fondés toutefois sur deux équivoques liées avec cet événement. l'une Grecque, & l'autre Hebraïque ; car comme l'infinue affez clairement Ovide, le nom de Ciris, vient du Grec xapeir, zondre:

Ciris . d tonfo est hoc nomen adepta capillo; & celui de Nisus, de l'Hebreu Neiz, qui signific un Epervier, oiseau qui ressemble fort à l'Aigle de mer:

. . . . . Tunc pendebat in auras Et modò factus avis fulvis Halyatus in alis.

Si nous en croyons Apollodore (1), Minos fit jetter luimême Sylla dans la mer, ou felon Zenodote, il la fit pen- (1) Liv. 3. dre au mât de son vaisseau. M. Huet, pour soutenir le parallele entre Moyfe & Minos, croit que cette avanture est la même que celle que rapporte Joseph au sujet de Tarbis. qui offrit à Moyse de lui livrer la ville qu'il assiégeoit dans l'Ethiopie, s'il vouloit l'épouser : mais on renverseroit toute l'histoire, si à la moindre apparence on vouloit confondre des événemens fort differens. Toute celle de Minos est vraie, malgré les Fables dont on la chargée, & elle est attestée par toute l'Antiquité.

J'ai dit qu'Ovide avoit donné à la ville de Nisa le nom de Megare, qu'elle ne prit qu'après la mort de Nisus : c'est Paufanias qui nous l'apprend (2), en difant que pendant que Mi- (2) In Atric. nos faifoit le siège de cette ville, Megareus étoit venu d'Oncheste pour la secourir, & qu'aprés la mort de Nisus & la retraite de Minos, il en avoit rétabli les mutailles, & lui avoit donné le nom de Megare. On montroit encore dans cette ville, au rapport du même Auteur, le foyer facré des Dieux Prodromées; c'est - à - dite, de ceux qu'on invoquoit avant que de jettet les fondemens de quelqu'édifice que ce fût, aufquels Megareus avoit offert des facrifices, pour se les rendre favorables. Je sçais que le même Auteur rapporte une autre tradition, par laquelle on apprenoit que ce ne fut pas Megareus lui-même qui rebâtit cette ville, puisqu'il avoit été tué pendant le siége, mais son gendre Alcathous, qui la sit

appeller Mégare. Ainsi il est toujours vrai de dire qu'elle ne portoit pas ce nom, lorsqu'elle fut assiégée par Minos.

Comme l'Antiquité ne nous a presque appris aucun faitfans y avoir mêlé la fiction, on publia qu'Apollon avoit aidé Alcathous à rebâtir les murailles de Nisa; c'est-à-dire, que l'ouvrage parut si beau , qu'il falloit qu'un Dieu en eût été l'Architecte. Quelque célebre que fut cette expédition de Minos, les Megaréens, au rapport de Pausanias (1) n'en que Diodore, convenoient pas, & affectoient de dire qu'ils n'en avoient ja

Apollodore.

mais oui parler. Après la prise de Nisa, Minos alla mettre le siège devant la ville d'Athenes, & il la trouva dans la derniere défolation. (2) Apollod. Le ciel s'étoit déja déclaré pour lui (2) : une chaleur extraor-

dinaire & une grande secheresse avoient désolé toute la Grece. L'Oracle consulté avoit répondu qu'il falloit pour appaifer les Dieux, qu'Eacus devint l'intercesseur de la Patrie, & les prieres de ce Prince avoient déja commencé à les fléchir; mais la ville d'Athenes & toute l'Attique n'en avoient pas été soulagées. Envain les Atheniens se ressouvenant d'un ancien Oracle, qui leur apprenoit qu'ils seroient un jour délivrés d'une grande ftérilité pour le facrifice de quelques étrangeres, avoient immolé auprès du tombeau du Cyclope Ceraste, les filles d'Hyacinthe Lacedemonien qui s'étoit depuis peu venu établir à Athenes ; la désolation ne cessoit point ; & la ville se trouvant plus pressée encore par la famine, que par les attaques de l'ennnemi, on envoya encore une fois à l'Oracle; & on apprit que les Dieux ne cesseroient de l'affliger, qu'après qu'on auroit donné une entiere fatisfaction au Roi de Crete. Les Atheniens lui envoyerent donc sur le champ des Ambassadeurs en état de suppliants (a), pour lui demander la paix; & ce Prince la leur accorda, à condition que tous les neufans, felon Plutarque & Ovide, ou tous les fept ans, felon Diodore de Sicile & Apollodore, les Atheniens lui envoyeroient sept jeunes garçons & autant de filles.

<sup>(</sup>a) C'est-à-dire, selon Plurarque, ayant sur la tête des couronnes de branches à & ayant à la main des rameaux environnés de petites bandelettes de laine blanche. Plutarchus in Titefco.

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. VIII. Cet article étant accepté de part & d'autre, Minos leva le siège & se retira en Crete, emmenant avec lui ceux que le fort rendit les premieres Victimes du falut de leur Patrie.

C'est ici où les Grecs pour rendre ce Prince odieux, publierent une Fable qui fit tant de bruit dans la fuite. Ils dirent que le Roi de Crete destinoit les jeunes Atheniens qu'on lui envoyoit, à combattre dans un Labyrinthe que Dédale avoit fait construire, contre le Minoraure, qui étoit le fruit de l'infâme passion de Pasiphaé sa femme, pour un Taureau blanc que Neptune avoit fait sortir de la mer; que Dédale qui avoit été obligé de quitter le sejour d'Athenes pour venir s'établir en Crete, comme nous le dirons dans un moment, avoit favorisé ce fol amour de la Reine, de la maniere que le raconte Apollodore (1), & qu'on n'entend que trop bien dans les vers de Virgile (a) : que de ce commerce étoit né le Minoraure, monftre qui selon Euripide, cité par Plutarque, étoit moitié homme, moitié taureau, ce qu'Ovide exprime ainsi:

(1) Liv. t.

### Semibovemque virum, semivirumque bovem.

Tous les Theatres de la Grece retentirent dans la suite du bruit de cette intrigue (b).

Pour rendre cette Fable plus vraisembiable, & y mêler quelque chose de surnaturel, on ajouta que Minos avoit cou-

furto
Pajiphaë, miftumque genus, prolesque
biformis

Minotaurus inefi , veneris monumenta nefanda, Æneid. lib. 6. Consultez austi

Plutarque, Apollodore, Diodore. (b) Tous les autres Poctes s'expriment à peu près comme ceux que je viens de citer. Properce, Liv. 2. Ep. 31.

Uxerem quendam magni Minois, ut aiun Corripuit torvi candida forma bovit. Silius Italicus, liv. 8. dit à peu près la meme choic.

Hinc genus orditur Minos , immiflaque Tauro

Tome III.

(a) His crudelis amor Tauri, suppessaque | Mais Virgile est celui de tous qui a le mieux traté cette Fable dans la fixiéme Eglogue, où il fait parler ainsi le vieux

Et fortunatam fi nunquam armenta fuiffent ,
Pafiphaen nivel folatur amore Juvenci.
Perie s'exprime à peu près de même , Ep.

5. de Spell. Juntlam Pafiphaen Dillas , credite,

Vidimus, accepit Fabula prisca fidem; ce qui fait voir en passant que les Romains imiterent les Grecs, en representant d'une maniere un peu libre cette Fable fur leurs Theatres.

La Mythologie & les Fables tume d'immoler tous les ans à Neptune le plus beau de fes Taureaux; qu'un jour il en vit un si beau qu'il en fut charmé; & au lieu de le facrifier, il le garda pour en avoir de la ra-

ce ; dont le Dieu de la mer fut si irrité , qu'il inspira à Pasiphaé.

l'insensée passion dont je viens de parler (a). Il of aile de voir que c'est la haine des Grees contre Mi-

nos, qui leur fit inventer cette Fable ; Platon (1) dit à ce fujet que les témoignages avantageux qu'Homere & Hesiode avoient rendu à ce grand Prince, ne lui fervirent de rien contre, la malignité de ses ennemis; & Plutarque ajoute qu'il est dangereux d'offenfer une ville scavante qui à toujours de

quoi se yenger (2). Mais comme les Fables ont toujours quel-(a) InThefeo. que fondement, voyons ce qui peut avoir donné lieu à cel-

le-ci.

Ce n'est pas apparamment, comme le croit Lucien (3); (3) De Astrol. parce que Paliphae avoit appris de Dédale cette partie de l'Astrologie qui regarde les Constellations, , sur-tout le signe du Taureau: car quel rapport cette Science peut-elle avoit

xićme Livre de l'Eneide.

avec une Fable sinfame? Il vaut donc mieux dire avec Ser-(4) Sur le fi- vius (4), Tzetzès, & Zenobius, qui paroiffent l'avoir appris d'Apallodore : dont les Ouvrages n'étoient pas de leur temps si défigurés qu'ils le sont à present, que pendant l'absence de Minos, ou comme le prétend Palephate, pendant une longue maladie qu'il eut, Pasiphaé devint amoureuse d'un ieune Seigneur de la Cour de Crete, nommé Taurus, qui même, felon Plutarque; étoit Amiral de la Flotte de Minos; que Dédale fut le confident de cette intrigue, & que pour la tenir fecrete il prêta fa maifon aux deux Amans. Ces Auteurs ajourent que Pasiphaé accoucha de deux jumeaux; dont l'un resfembloit à Minos, & l'autre à Taurus, ce qui donna lieu à la Fable du Minoraure. Mais fans avoir recours à cette présendue reffemblance, on voit affez que le feul nom de Taurus, ennemi juré des Grecs, pour les raisons que nous dirons dans la fuite, fuffisoit de reste pour faire inventer la Fable de ce monstre, auquel en vouloit faire croire qu'étoit exposée l'élite de la jeunesse Athenienne.

(a) Hygin en rapporte une autre cause ; nous en parlerons dans la suite.

Expliquees par l'Hiftoire. Liv. II. CHAP. VIII. 755

Ce que dit Palephate de cette maladie de Minos, n'est pas fans fondements & ce futProcris qui l'en guerit, lorsqu'elle se retira dans l'Isle de Crete, après sa rupture avec son mari Cephale. Minos même en devint si amoureux, comme nous l'apprend Apollodore (1), qu'il négligea entierement Pasiphé, (1) Liv. 54 qui de son côté lia pendant ce temps-là avec le jeune Ami- in fine ral l'intrigue dont nous venons de parler; & c'est sans doute ce que veut dire Ovide.

the three same in the conduction and account of Pasiphaes Minos in Promide perdidit ignes; moq maiol

où au lieu de Procnide, il faut lire Procride, comme Meziriac l'a remarqué le premier (2). Apollodore ajoute que Pro- (1) Sur l'Epi cris fut obligée de fortir bientôt de l'Isle de Crete, pour éviter de Phedre à la difgrace des autres mairreffes de Minosiqui étoient dévorées par des viperes, des qu'il s'en approchoit; Pasiphaé l'ayant frotté de je ne sçais quelle herbe qui amiron ces infectes: ce qui veut dire sans doute que la jalouse Reine faisoit périr ses Rivales par le poison qu'elle tiroit de ces reptiles, ou de quelque autre maniere que nous ne connociions pas : & ce qui confirme ma conjecture, c'est qu'apparamment Pasiphaé n'a passé pour être la fille du Soleil, ainsi que Circé, que parce qu'elle étoit comme elle, scavante dans la connoissance des fimples, & dans la composition des poisons. C'est ce qui donna lieu à une autre Fable rapportée par Hygin, par laquelle nous apprenons que ce fut Vemis qui jetta la Reine de Creté dans le défordre que nous venons de décrire, pour se venger du Soleil son pere, qui avoit éclairé de trop près, & rendu public fon commerce avec le Dieu Mars.

Mais puisque réellement il n'y eut jamais de monstre pareil au Minotaure des Poëtes, & que par conféquent la Fable qui dir qu'on lui exposoit les jeunes Atheniens dont nous avons parlé, est fans fondement; que devenoient donc ceux, que l'on envoyoit en Crete, en conféquence du Traité fait avec Minos, & dont le tribut fut payé trois fois (a)? Philo-

corus, cité par Plutarque, dit que le Roi de Crete avoit instirué des Jeux funebres en l'honneur d'Androgée, dans lefquels les vainqueurs recevoient pour récompense ces malheureux Esclaves. Le premier, selon les mêmes Auteurs (a) qui y remporta tous les prix, fut Taurus, homme fier & fuperbe, & qui traita fort durement ceux des Atheniens qui lui furent livrés ; ce qui ne contribua pas peu à la Fable que je viens d'expliquer ; puisqu'il est certain que les Grecs ne combattoient pas dans ces Jeux, ni ne périffoient point par la cruauté d'un monftre qui n'exista jamais. Aristote même nous apprend qu'ils vieillissoient souvent dans l'esclavage, obligés de gagner seur vie par les travaux les plus rebutans (b). Plutarque ajoute après ce Philosophe, que ces malheureux s'échaperent une fois, & qu'étant passés dans la Pouille, ils y refterent quelque temps, & allerent ensuite dans la Thrace, où ils formerent la Republique des Botticiens. Leurs filles chantoient depuis ce temps-là dans leurs jours de fêtes ce petit refrain : Allons à Athenes,

(3) Plutare, on tâcha de rendre les Dieux propices par un grand nombre vie de Ihese, de facrifices (3); & These étant dans le port de Phalere, fit

(a) Lifez Plutarque, vie de Thelée.
(b) C'est Plutarque qui cite la Republique des Boeticiers de ce Philosophe; mais set Ouvrage ne, subsiste plus.
(c) Nam prinbrus olim crudeli poste coa-

Clam Androgeonaa panas exfolvere gensi Electos juvenes ; fimul & decus innupra-

cropiam folisum effe dapem dare Mi-

Queit angusta malis cum menia vezarensur, Ipse suum Theseus pro caris corpus Athe-

nit
Projicere optavit, Cr. Catull. in Epith.
Pekei, & Theridis.
Ifocrate dans fon Panégyrique d'Heles
ne, dit à peu près la même chofe.

Dame In Carple

Expliquées par l'Histoire. Liv. II. CHAP. VIII. un vœu folemnel à Apollon, comme nous l'apprend Macrobe (1) après Pherecides, promettant d'envoyer tous les ans (1) Liv. 1. à l'Isle de Delos, lui offrir un facrifice. On ajoute que ce Sat. c. 17. Prince ayant consulté l'Oracle, il apprit que le moyen de rendre son voyage favorable, étoit de prendre l'Amour pour guide; & fur cette réponse il lui immola sur le rivage une Chevre, qui fut changée en bouc ; ce qui fit donner à Venus le surnom d'Epitragios (2); & c'est de la au rapport de Pau- (1) Plurarq. fanias (3) qu'est venue la courume des Eléens, qui représen- in Theseo.

Après que toutes ces cérémonies furent finies. Thefée mit à la voile, & le vent étant favorable, il arriva en peu de temps à l'Isle de Crete. La bonne mine de ce jeune Heros lui attira bientôt les regards d'Ariane fille de Minos, & cette Princesse lui donna un peloton de fil dont il se servit heureusement pour sortir du Labyrinthe après la désaite du Minotaure, comme le rapportent Ovide (a) & Catulle (b) après tous les Historiens, qui au rapport de Plutarque, sont d'accord en cela avec les Poëtes; c'est-à-dire, qu'Ariane apprit à son Amant les moyens de vaincre Taurus, en lui fournissant des armes; & par ce peloton, je crois que l'on doit entendre la carre & le plan du Labyrinthe, que cette Princesse lui donna, & dont il se servit pour en sortir après son combat : & ce qui confirme ma conjecture, c'est qu'Eustathe, sur le premier de l'Odyffée, & Lutatius fur le fecond de la Thebaïde, nous apprennent qu'Ariane avoit reçu ce fil de Dédale lui-même; ce qui ne scauroit s'entendre que du plan du Labyrinthe.

Philocorus dans Plutarque raconte autrement l'histoire de ce combat, & cet ancien Auteur prétend que c'étoit contre Taurus que Thefée combatit, non pas dans le Labyrinshe, mais dans une Place publique, où l'on célebroit les Jeux en l'honneur d'Androgée; & que ce jeune Heros, animé par la prosence de la belle Ariane, défit Taurus; ce qui causa une

tent cette Déeffe affife fur un Bouc.

<sup>(</sup>a) Arque ope Virginea, nullis iterata priorum, Janua difficilis pilo est inventa resisto. Ovid. Met. 8. (b) Inde pedem victor multá cum laude restexis

Errabunda regens seuui vestigia filo, Catull. Epith. Thetidis & Pelei.

joie infinie à tout le monde, & à Minos lui-même; qui se voyoit par-là délivré d'un Rival qu'il redoutoit. Palephate s'éloigne encore bien davantage de l'opinion commune. Le fils de Paliphaé & de Taurus faifant béaucoup de ravages dans les montagnes où Minos l'avoit relegué, ce Prince, dit-il; envoyoit pour le combattre, tous les esclaves Atheniens; & Thefée y étant allé à son tour, lui ôta la vie avec l'épée qu'Ariane sa maitresse lui avoit donnée.

(1) In Co-

Enfin Paufanias (1) dit que Thesée combatit & défit Asterion fils de Minos. Prince d'une force & d'un courage extraordinaire, & que cette victoire fut le plus grand exploit du Heros Athenien. Mais ce même Auteur, toujours trop credule, ou qui n'ofe pas se déclarer ouvertement contre les anciennes fictions des Grecs, parlant du tableau qui étoit à Athenes & qui représentoit le combat de Thesée contre le Minotaure, ajoute : « Quoique ce fut unhomme ou un monstre, comme on aimera mieux le croire: & à dire le vrai, nous avons vû des

» femmes enfanter des monftres encore plus extraordinaires. Quoiqu'il en foit, il reste toujours dans les circonstances de

(1) Dans Plutaque.

cet événement, je ne sçais quelle obscurité qu'il est rrès-difficile de développer. Car comment est-ce que Thefée se battit contre Taurus, puisque suivant Aristote (2), les Atheniens ne combattoient pas dans les Jeux d'Androgée, étant refervés pour fervir de récompense aux vainqueurs? Dira-t-on que ce Prince recut cette permiffion à cause de son rang, & qu'il n'alla même en Crete, comme le dit Diodore, qu'à condition que, s'il étoit vainqueur, il délivreroit sa Patrie du tribut qu'elle payoit au Roi de Crete? On ne fatisfait pas entierement à la difficulté. Etoit-ce hors du Labyrinthe qu'on célébroit cer Jeux, comme nous venons de le dire? Mais en ce cas-la qu'avec besoin Thesée du fil d'Ariane? Minos scavoit il que Taurus étoit son Rival? mais ne lui étoit-il pas plus aifé de lui ôter la vie que de le retenir prisonnier ? Enfin étoit-ce contre le fils de Passohaé & de Taurus, qu'Apollodore nomme Afterius, que Thefée combartit, & qui au temps où l'on paya ce quatriéme tribut, devoit avoir plus de vingt-

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. VIII. eing ans? ce qu'Ovide semble infinuer affez clairement (a).

ce font autant de difficultés qu'il est impossible d'éclaircir. Thefée victorieux du Minosaure, fortit de l'Isle de Crete, vantures de & emmena avec lui la belle Ariane; mais étant arrivé dans Theses. l'Isle: de Naxe, ou de Dia, il l'abandonna, comme nous l'apprennent Diodore, Carulle, Qvide (b), & plusieurs autres Aureurs. Bacchus qui se rencontra sur le rivage, en étant devenu amoureux, l'épousa & lui donna une belle couronne qui fut depuis changée en Astre. Ce fut la jeune Eglé, si nous en croyons Hesiode, au rapport de Plutarque, qui causa l'infidélité de Thefée; mais le Vers de cet ancien Poëte, qui nous l'apprenoit, ne se trouve plus dans ses Ouvrages : Pisifirate, au rapport de l'Historien Hereus, l'ayant esfacé pour faire honneur aux Atheniens, croyant effacer en même-tempsle souvenir de l'infidélité du Heros d'Athenes. Plutarque cependant croit qu'Onarus, Prêtre de Bacchus, lui ravit cette eune Princeffe; ce qui l'affligea si fort, que ne s'étant pas reffouvenu d'athorer le pavillon blanc, comme fon pere le lui avoit recommandé, ce Prince qui vit venir de dessus un rocher ou son imparience l'avoit conduit, le Vaisseau de son fils couvert de deuil, crut qu'il était mort, & se jetta de désespoir dans la mer. Pausanias (1) ajoure à cetre Histoire qu'on (1) In Atric. bâtir une Chapelle à la Victoire, avec une Statue fans ailes,

pour marquer que la nouvelle de la victoire remportée par Thesée sur le Minotaure, n'étoit pas arrivée assez à temps. Les Grecs publierent que ce Prince avoit par cette mort donné le nom d'Egée à la mer qui est près d'Athenes; mais Bochart les refute, & fait voir que c'étoit de l'apreté des Promontoires que cette mer a pris ce nom, comme qui diroit, la mer des Cheures, Mare capra, ab aspiritate pilorum (1) Chan. L. eapræ ; comparatione dutta à capris (2). On donne encore une 1.6.15.

(a) Creveras opprobrium generis, fadumque parebas Matris adulterium monftri novitate biforms; Destinas hunc Minos shalamis removere

rellis. Met. L 8.

(b) Dian vela dedit, comitemque fuam | fanias dans fes Attiques.

crudelis in illo Litture deferuit. Met. 1.8. Presque tous les Anciens sont de ce fentiment : Diodore , L. 4. Apollonius , l. 4. des Argon. Laflance, l. 1. c. 10. Alciphron, Epitre de Glycere à Menan-dre. Nonnus Dion. 47. Catulle, Epithalame de Thétis; Hygin, Fab, 43. & Pauautre étymogloie de cette dénomination, qui revient à peu près au même sens ; c'est que les flots de cette mer bondis-

fent au moindre vent, comme des chevres.

J'ai mieux aimé suivre cette tradition au sujet d'Ariane, que celle qui nous presente Thesée comme un ingrat : car quelle apparence, s'il étoit vrai que Thefée eût abandonné cette jeune Princesse par la plus lâche de toutes les trahifons, qu'après la mon de Minos Deucalion lui eût donné en mariage Phedre fon autre fœur? Je fcais que quelques Auteurs prétendent qu'il avoir enlevé les deux fœurs à la fois, & qu'il n'emmena que Phedre à Athenes, ayant abandonné Ariane dans l'Isle de Naxe, où elle se pendit de désespoir ; mais Plutarque les refute avec raison, puisque cette Princesse vécut assez long-temps pour avoir d'Onarus plusieurs enfans, entre lesquels on met Enopion & Staphilus, que quelques-uns croient fils de Thefée.

(1) In Co-

Paufanias (1) rapporte une tradition des Argiens qui jette fur tous ces événemens une nouvelle obscurité; mais ces traditions populaires n'étoient souvent sondées que sur de frivoles conjectures. Les Argiens montroient le tombeau d'Ariane; & voici ce qu'ils débitoient à ce sujet. Bacchus leur ayant déclaré la guerre, vint des Isles de la mer Egée avec un grand nombre de femmes; mais celui qui commandoit alors les troupes Argiennes leur ayant ôté la vie, elles furent enterrées dans le lieu même du combat, & on nommoit encore du temps de Pausanias leur tombeau, le Tombeau des Marines. Bacchus fit ensuite la paix avec les Argiens, & choisit leur ville pour le lieu de la sépultere d'Ariane, près du Temple qu'on lui avoit élevé à lui-même fous le nom de Bacchus Cretius, ou le Cretois. Paufanias aioute que Leuceus avoit écrit que lorsqu'on repara ce Temple, on y avoit trouvé une urne de terre, qui renfermoit les cendres de cette Princesse, & que plusieurs Argiens avoient vû cette Urne.

(2) Odyff. Lìi.

23.

Enfin Homere (2) fuit une autre tradition, & dit que ce fut Diane qui retint Ariane dans l'Isle de Naxe, sur le témoignage de Bacchus: fiction qu'on pourroit expliquer avec beaucoup Expliquées par l'Histoire. L. W. H. CHAP. VIII. 161 beaucoup de vraisemblance, en disant qu'Homere a voulu marquer par-là que cette Princesse mourut dans cette Isle, ou subtrement, ou d'une mort prematurée.

Il ne faut pas oublier de dire ici, que la couronne d'A- Fables fur riane, dont je viens de dire un mot en paffant, a donné lieu d'Ariane. à plusieurs Fables : remontons à leur origine. Thesée avoit emmené avec lui les jeunes esclaves que le sort avoit destinés à le suivre (a). La belle Peribée qui étoit du nombre avoit attiré les regards de Minos; & ce Prince voulant la mettre au nombre de ses maitresses, Thesée s'y opposa, & résolut de désendre l'innocence de la jeune esclave, au peril de sa vie. Pausanias (1) & Hygin ajoutent que Minos sit à (1) In Artic, ce sujet plusieurs reproches au Prince Athenien, sur tout au Poet. Aftr. fujet de sa naissance, lui disant que s'il étoit fils de Neptune, 1.3. il ne feroit point difficulté d'aller dans le fond de la mer chercher une bague, qu'il y jetta pour se mocquer de lui. Thefée piqué de ce reproche fauta dans l'eau, & quelques Dauphins l'ayant reçu sur leur dos, le porterent au Palais d'Amphirrite qui lui remit certe bague avec une belle Couronne, ouvrage de Vulcain, qu'il donna à Ariane, & qui fut depuis placée parmi les Aftres, au rapport d'Ovide & de Manilius (b).

On débite encore plusieurs autres Fables fur cette même Couronne: Hygin (3) prétend que c'est à la lueur des dia (3) Cal. Memans qui la composioient, que Thesse forit du Labyrinthe; ce qui voudroit dire qu'elle étoit faite de pierres précieuses, quoique quelques Anciens cités par Meursins (4) ayent dit (1) InThequ'elle n'étoit que de fleurs, racontant à ce sujet la Fable de seo. la Nymphe Psalachante, qui l'avoit donnée à Bacchus à condition que ce Dieu, dont elle étoit amoureuse, répondroit à

(a) Servius fur le fixiéme de l'Eneide, nous en a conferré les nons, quoique un peu défigurés i voici comme Meurfus les a retablé dans fon Thefée : les garçons a rappelloient Hippoforbas Antimachus, Mnethice, Phidochus, Demoiona, Periction; les filles croient Medippe, Jefione, Andromache, Pimedule, Europe, Melitte, & Peribée.

Tome III.

(b) Protinus aspiciens veniensi nocle Coronam

Gnossida, These crimine falla Deats. Ovid. Fast. lib. 9. Gnossia deserta fulgent monumenta puella.

Tollentur ab undis Clara Ariadnaz quondam monumenta Corona, Manilius, lib. 1. & 5.

Х

fa passion; mais qu'en ayant été méprisée, & ce Dieu ayant même donné cette Couronne à sa Rivale, elle se tua de désespoir & fut changée en une plante de même nom, ainsi que le rapporte Ptolomée Ephestion dans Photius; fable fondée sans doute sur la ressemblance des noms de la Nymphe & de la plante; & il n'y a là aucune difficulté. Il n'en est pas de même de la fiction précedente; car on ne convient pas que ce soit Thesée, mais Bacchus lui-même qui donna cette Couronne à Ariane. D'ailleurs qu'a-t-on voulu nous apprendre par l'avanture de la bague jettée dans le mer, & rapportée par Thesée ? J'avoue que je n'ai rien de raisonnable à proposer à ce sujet. Il est impossible d'expliquer toutes les Fables; & celle là n'a fans doute pour fondement que quelque preuve que Thefée donna à Minos pour le convaincre qu'il avoit véritablement Neptune pour pere.

De Naxe Thefée alla à l'Isle de Delos; où il consacra une Statue de Venus, faite de la main de Dedale. Comme c'étoit Ariane qui la lui avoit donnée, il ne voulut rien emporter en Grece qui pût lui renouveller le trifte fouvenir de cette infortunée Princesse (a). C'est dans cette même Isle où pour perpetuer la memoire de sa victoire sur le Minoraure, Thesée institua une espece de danse, nommée la Grue (1), dans laquelle on imitoit les détours du Labyrinthe; & on ajoute que notre Heros la dansa autour de cet Autel fameux, qui étoit fait de cornes d'animaux. La descripcription que les Sçavans font de cette danse (b), prouve qu'elle ressembloit assez à nos contredanses d'aujourd'hui.

ohus in Plusarch.

> Thefée de retour à Athenes commença par rendre à fon pere les derniers devoirs; & pour remercier les Dieux du fuccès de son voyage, il établit en leur honneur plusieurs fêtes, dont la dépense devoit être fournie par les familles de

oui se mouvoit de lui-même par le moyen du vif argent que Dedale avoit mis dans les muscles qui devoient lui servir de res-

<sup>(</sup>b) Voici comme en parle Scaliger, Poet.

<sup>(</sup>a) Aristote , liv. 5. de l'Ama , dit que ; lib. 1. c. 18. Pluret erant fimul , verum cercette Statue étoit une elpece d'automate, sis ordinibus surinque à capitibus lestis duces, versus certos inter se subeuntes implicabant : eam Thefeus yi parer vocavit , tum ob aciem, tum propter commutationem etre tis legibus servatam.

Expliquées par l'Histoire. Liv. II. CHAP. VIII. 163 ceux qu'il avoit ramenés de l'Isle de Crete (a). Il sit même frapper de la monnoye où il avoit fait graver la figure d'un Taureau (b). Mais rien ne rendit si célebre la memoire de cet événement, que le foin qu'on eut dans la fuite d'executer le vœu qu'il avoit fait de facrifier à Apollon. En effet, on ne manqua jamais d'envoyer tous les ans à l'Isle de Delos des Députés couronnés de branches d'olivier; & on appella cette Ambassade Theoria, comme qui diroit la visse du Dieu. On se servoit pour ce voyage du même Vaisseau qu'avoit monté Thefee, & qu'on avoit un si grand soin d'entretenir, qu'il étoit toujours en état; ce qui fait dire à Callimaque dans son Hymne à Delos, qu'il étoit immortel. En effet, au temps de Ptolemée Philadelphe, fous le regne duquel ce Poëte vivoit, c'est-à-dire, près de mille ans après la mort de Thesée, ce Vaisseau duroit encore, ainsi que la coutume de l'envoyer à Delos. Dès le moment que le grand-Prêtre avoit commencé à purifier ce Vaisseau, on ne faisoit mourir à Athenes aucun prisonnier.

Plutarque rapporte la plaifante dispute des Philosophes Grecs au fujet de ce Navire toujours renouvellé : les uns prétendoient que c'étoir le même, & les autres, que n'ayant plus aucune piece de l'ancien, c'en étoit abfolument une autre. Falloit-il être bien habile pour décider cette question ?

Mais il est temps de reprendre l'Histoire de Minos, dont cette digression, nécessaire à mon sujet, m'avoit éloigné.

Après l'évasion de Thesée, le Roi de Crete pour se venger de Dedale qui avoit favorisé les amours de la Reine, le fit enfermer dans le Labyrinthe avec fon fils Icare. Comme il en connoissoit toutes les avenues, il ne lui fut pas difficile

(a) La principale de ces fêtes s'appelloit | bien pour porter par le fymbole de cet ani-meur de fer Pilotes Nauficheus & Pheacus, | mains, comme nous l'apprennent Rolin,

uni distoria de Salamina, à sui il fe dis-prese de combeau de Sciron.

(5) Quelipes Auteur prétinales que (6) Quelipes Auteur prétinales que (6) Quelipes Auteur prétinales que combat de l'Ille de Crète, qui's cluis oil il combat de l'Ille de Crète, qui's cluis oil il soultain le representation de l'action de l'actio

I. 4. & Hygin, Fab. 40.

de s'échapper; & ayant trouvé un Vaiffeau que Pafiphaé lui (1) Diodore avoit mênagé, il y attacha des voiles (1), dont l'usage n'étoit pas alors connu dans la Grece, comme Paufanias & Palephate nous l'apprennent, & devança par ce moyen la Galere de Minos qui se mit lui-même à le poursuivre à force de

(2) Diod. loc. cit.

rames, Son fils Icare étant arrivé (2) à une Isle fort éloignée de la tere ferme, & ayant voulu descendre de sa barque avec trop de précipitation, tomba dans la mer & se nova; ou n'ayant pas sçu gouverner sa barque, ainsi que nous l'appre-(3) la Beot. nons de Paufanias (3), perit près de l'Isle de Samos. On scait

comme les Poètes ont enveloppé cette fuite, sous l'ingénieufe fiction des ailes, dont on dit que Dédale avoit alors inventé l'usage (a); & de quelle maniere on dit que mourut le jeune & temeraire Icare, pour n'avoir pas suivi les sages confeils de son pere, qui lui avoit recommandé de ne pas trop s'élever, de peur que la chaleur du Soleil ne fondit la cire qui tenoit ses ailes attachées, pendant que lui il voloit près de la surface de l'eau, où même, comme le remarque Diodore de Sicile, il avoit soin de mouiller de temps en temps ses ailes, de peur qu'elles ne s'échauffassent trop. Mais il est bon de remarquer que ceux des Anciens qui ont dit que la mer Icarienne avoit pris ce nom du fils de Dédale, parmi lesquels sont Diodore & Ovide,

Nomenque . . . traxit ab illo.

& dans un autre endroit.

Icarus Icariis nomina fecit aquis,

se sont trompés, puisque cette partie de la mer Egée qui est près de Samos, n'a été ainfi nommée qu'à caufe de l'Ifle Icaure , qui veut dire Poissonneuse dans la langue des Pheniciens,

(a) Horace en parle ainfi, Od. 1 1. Dadalus è Créta fugiens fibi & Icaro puere Expertus vacuum Dadalus aera non magna adificavit navigia , & vela qua Pennis non homini datis. nondum ca atate invenea fuerant , navibus 

Expliquees par l'Histoire, Liv. II. CHAP. VIII. 165

comme l'a remarqué le scavant Bochart (a).

Dédale étant arrivé en Sicile, trouva près de Cocalus une retraite, que d'autres Princes lui avoient refusée dans la crainte que Minos, qui étoit très-puissant sur mer, ne vint le redemander a main armée (1); ce qui arriva en effet : car ce (1) Diodore Prince après l'avoir cherché inutilement en plusieurs lieux, 1.4. apprit qu'il étoit dans cette Isle, & y étant arrivé peu de temps après, fit fommer Cocalus de lui rendre fon prisonnier. Celui-ci ne voulant pas violer les droits de l'hospitalité, ou plutôt, comme le remarque Diodore (2), ne voulant pas (1) Loc. cit. se défaire d'un homme si célebre, & qui avoit signalé son séjour dans cette Isle par plusieurs beaux ouvrages, fit prier Minos de venir à Camique pour traiter de cette affaire à l'amiable. Ce Prince y alla & y fut reçu d'abord avec toutes fortes de bons traitemens; mais Cocalus l'ayant prié d'entrer dans le bain, on le mit dans une étuve, où il fut étouffé par la chaleur. C'est Diodore, & tous les Anciens avec lui, qui racontent ainsi cette mort (3).

Selon Hygin, Conon cité dans Photius (4), Paufanias (5), (4) Narrat. 25. Eusebe (6), Zenobius (7) & quelques autres, ce furent les fil- (5) InAchaic. les de Cocalus elles-mêmes, qui charmées des petits auto- (7) Cent. 4. mates que Dedale leur faifoit pour les amuser, firent mourir Proverb. 92. Minos dans le bain: & cela ne doit pas paroître étonnant, puisqu'anciennement les filles, même celles des Rois, baignoient leurs Hôtes, comme nous l'apprend Athenée (8), (8) L. 10. qui ajoute qu'elles s'en acquittoient avec tant de retenue.

que la modestie la plus exacte n'avoit pas lieu de s'en allarmer.

Le Roi de Sicile ayant excufé cette mort le mieux qu'il put, rendit le corps de Minos à ses Soldats, qui l'enterrerent secretement; & Diodore remarque que pour mieux cacher le lieu de sa sepulture, ils bâtirent dessus un Temple à Venus, qui devint fort célebre. Ce même Auteur ajoute que quelques siécles après, lorsqu'on vint à bâtir près de là les

(1) Loc. cit.

<sup>(</sup>b) League us Grecè Ichiiufa, hoc eff, Gracorum Yuapèr, quomodo in Sicilia pifoja, a pifcium uberrate, ji ta Phenciè Hocaura, id of fineu pifcium fattum fa authe gli 1-caure, infula pifcium; unde Hiccara, Bochart, Chan. I. 1. c. 2.

murs de la ville d'Agrigente, on découvrit ce tombeau, & après avoir recueilli les cendres de ce Prince, on les envoya dans l'Îlle de Crete, Ainsi mourut dans une terre étrangere Minos II. qui auroit joui de la réputation d'un des plus grands Princes de son temps, sans la haine des Poëtes tragiques, qui n'oublierent rien pour rendre sa memoire odieuse.

Socrate interrogé pourquoi un Prince qu'Homere & He(1) Dial de fiode avoient loué, a passé pour un Tyran (1), répond que
Platon, instit. c'est pour avoir déclaré la guerre à Attenes, & avoir exigé
Misos,

cert pour avoir dectare la guerre à Artienes; « avoir exige le cruel tribut, dont nous avons parlé. Voilà, dit-il , la fourec de rous les mauvais bruits qui ont couru de lui, quoiqu'il air céé d'ailleurs homme de bien; mais il faut obferver que Platon & Socrate ont toujours confondu les deux Minos, attribuant au fecond ce qu'Homere n'avoir dit que du premier.

Meurius; Marsham; & plusieurs autres; ont cru que c'est Minos II. qui fut le Législateur & le Juge d'Enfer; deux qualités que je viens de lui ôter, pour les donner à son grand-

pere: & voici les raisons qui m'y ont déterminé.

Il n'et pas éconnant d'abord, que les Anciens foient tombés dans cete méprife, puisqu'ils ont presque tous consondules deux Princes dont je parle, aimit que leurs avantures. Comme ils n'ont connu qu'un Minos, il a bien fallu qu'ils Tayent fait Juge des Enfers & Législateur; & qu'il ayent débité à son sujet les Fables du Minoraure (a). Ils en usoient aimi à l'égard de tous ceux qui avoient porté le même nom: ils chargeoient l'Histoire du plus connu, & ordinairement du plus récent, des actions de tous les autres; celles de Jupiter de Crete, d'Hercule de Thebes, & plusieurs autres, en sont des preuves convaincantes. Je ne connois qu'Homee & Diodore qui ayent distingué les deux Minos; encore le vers du Poète Grec est fort équivoque (a); on ne sait, comme l'a remarqué Madame Dacier (b), s'il a voulu dire

(2) Iliad. L 13.

(a) Ce qui a contribué fur-tout à faire confondre ces deux Princes, c'est qu'il by a cu curre cux que Lycaste, dont le reque a rince que tennarquable.

Expliquées par l'Histoire. Liv. II. Chap. VIII. 167 que Jupiter fut le premier pere de Minos, ou s'il fut pere du premier Minos. Mais prenons le dans le sens le plus naturel; car quand il y auroit de l'ambiguité dans l'expression de ce Poëte, il est sûr qu'il n'a jamais voulu dire ce qui résulte du premier sens; & nous verrons dans la suite qu'il a prétendu que c'étoit l'ancien, qui étoit le Législateur & le Juge d'Enfer, puisqu'il appelle dans le dix-neuvième Livre de l'Odyffée celui qui avoit ces deux qualités, le fils & le disciple de Jupiter; ce qui ne scauroit convenir à Minos II. qu'on scait . avoir eu Lycaste pour pere. Diodore à la vérité distingue bien ces deux Princes, mais il n'a pas fou distinguer de même ce qui appartenoit à chacun d'eux, puisqu'il fait du second le Législateur & le Juge d'Enfer. Comme il n'a fait que compiler les Anciens, fouvent fans les examiner, ne se ressouvenant plus dans le cinquiéme Livre de ce qu'il avoit dit dans le quatriéme, il affure que Rhadamanthe & Sarpedon étoient freres de Minos second, quoiqu'il eût dit positivement qu'ils l'étoient du premier.

Mais, me dira-t-on, citez moi un Auteur qui ait dit pofitivement ce que vous avancez ici. Je pourrois répondre d'abord que dans un point de Critique qui n'a pas été examiné à fond, il ne faut pas de témoignage formel des Anciens; la chose en ce cas - là seroit décidée, & il suffit de trouver une vraisemblance raisonnable, pour fonder une opinion. Or ai pour mon fentiment, plus que de la vraisemblance. Croira-t-on qu'un Prince qui dans fa jeunesse sit plusieurs conquêtes sur ses voisins, & se rendit maître de la mer; qui dans un âge plus avancé eut à venger par les armes la mort d'un fils , à punir l'infidélité d'une épouse, à châtier l'infolence d'un rival; à poursuivre un prisonnier fugitif, & dont la mort sut prématurée; ait eu affez de temps & de tranquillité pour donner des Loix, pour aller dans un antre pendant l'espace de neuf ans, ou de neuf ans en neuf ans, les méditer à loifir? Il faut pour rediger des Loix auffi falutaires que celles dont je parle, une longue paix, & on ne trouve que troubles & que chagrins domestiques dans la vie de Minos II. D'ailleurs les Grecs auroient-ils regardé comme un fage Législateur

& mis à la tête des Juges d'Enfer, un Roi qu'ils tâchoient de noircir dans leurs Saryres ? Leurs grands Hommes auroient-ils voyagé dans l'Isle de Crete, pour recueillir les Loix d'un Prince qu'ils tournoient en ridicule fur leurs Theatres? Auroient-ils affocié à Eacus leur grand Heros en pieté & en justice, un homme qu'ils regardoient comme un Tyran & un perfécuteur de leur Nation? Mais la Chronique de Paros qui diffingue si nettement ces deux Princes, ouvrage fait par l'autorité publique, qui a été suivie par les Atheniens. sans parler des autres peuples qui en faisoient le même usage, ne vaut-elle pas au moins le témoignage formel d'un ou même de plusieurs Historiens, & n'est-elle pas même d'une plus grande antiquité que la plûpart de ceux qu'on cite tous les jours pour des faits pareils? C'est donc l'ancien Minos, dont la fagesse & l'amour pour la justice ont été tant vantés, qui est le Législateur & le Juge d'Enfer. Mais un parallele exact de ces deux Princes, fondé sur les témoignages de l'Antiquité les plus incontestables, va établir fans replique leur dictinction & leur caractere, de maniere à ne pouvoir plus s'y méprendre, ni dire que cette diffinction n'est fondée que sur de simples conjectures.

Minos premier étoit fils de Jupiter ou plûtôt d'Afferius & d'Europe, fuivant tous les Anteurs que j'ai cités (a). Minos fecond étoit fils de Lycafte & d'Ida, fille de Corybas, comme Diodore nous l'apprend. L'un avoit deux fieres, Rhadamanthe & Sarpedon: l'autre étoit fils unique. Le premier n'eut, felon Diodore, que deux enfans, Lycafte & Acacallide: le fecond, felon le même Auteur & Plutarque, en eut un plus grand nombre, Androgée, Glaucus, Deucalion, Molus. Phedre & Ariane. La femme du premier s'appelloit Ithona, celle du fecond Pafiphaé; tout le monde en convient. L'un fut un Prince pacifique, aimant la juftice & la retraite: l'autre aima la guerre, fit beaucoup de conquêtes, & fes malheurs domefliques ne lui laifferent pas un moment de repos; j'ai pour cet article une fool de drémoins. Le premier

<sup>(</sup>a) Apollodore; Diodore, Plutarque, S. Augustin, Strabon, Homere, &c. fuivant

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. VIII. fuivant l'époque onziéme des Marbres, vivoit du temps de Pandion I. Roi d'Athenes: l'autre , fuivant l'époque vingtiéme, du temps d'Egée. L'un mourut & fut enterré dans l'Isle de Crete : l'autre finit ses jours dans celle de Sicile. L'un vivoir 120.00130. ansavant la guerre de Troye: l'autre seulement 36. ou 40. ans. Peut-on fouhaiter plus de marques de distinction, & des caracteres plus differens? Pour le premier, la voye des générations est la seule qui nous reste. Il y en a quatre entre Minos premier, Lycaste, Minos II. Deucalion, & Idomenée; pendant qu'on n'en trouve que deux depuis Minos II. jusqu'à ce siège, auquel son petit-fils assista. Et qu'on ne dise point que fouvent les Généalogies anciennes sont tronquées : parce qu'il seroit aisé de répondre, 1° que nous n'avons d'autre regle pour fixer ces anciennes époques que celle des gé-, nérations qui nous reftest. 20. Que fut une simple possibilité on ne doit pas abandonner cette regle, & que par un pentêtre, on renverseroit toute l'histoire de ces temps-là, comme de tous les autres. 3º. Que la diffance que met ditre ces deux Princes la Chronique de Paros, convient parfairement au nombre de ces générations.

Quoiqu'il en foit, Deucalion après la mort de Minos son per monta fur le trône, & laisse un sil nommé Idomenée, qui lui fucceda, & qui se distingua au siège de Troye, suivant Homere; mais à son retour is su obligé d'abandonner son Royaume, pour se retirer en Italie où is son de ville de Salente, par la révostre qu'excita contre soi le vœu téméraire qu'il avoir sait pendant une tempête, d'immoler son sils unique au Dicu de la mer. Ell'illustre Autere du Telemaque a

traité cet article de l'histoire de ce Prince, d'une maniere à le tendre à iamais immortel.

Si nous en croyons Meurfius, Deucalion fortit de l'Ifle de Crete, & se retira à Athenes auprès de son beau-frere The-se, où il passa le rette de se jours. C'est lui, selon le même Auceur, qui sit bâtir à l'honneur de Jupiter Olympien, ce fameux Temple dont Pausains nous à laissé la description: mais le fentiment le plus commun parmi les Sçavans , est qu'il demeura chans son Royaume, & que le Temple dent il Tome III.

Disons un mot de Phedre.

s'agit, fut bâti par l'ancien Deucalion, sous le regne duquel arriva le Déluge qui porte son nom. Quoiqu'il en soit, voici la Liste des Rois de Crete que Meursius nous a laissée. Le premier fut Jupiter, frere de Cœlus; ensuite regnerent

Crès, Ammon, & Jupiter II. après la mort duquel il y a une lacune de trois cens ans, que ce sçavant Auteur remplit des noms de Cecrops, de Cydon, de Prerès, &c. après lesquels on voit forrir de Grece, au rapport de Diodore, Teuctame qui passa dans cette Isle, où il fonda un petit Royaume qu'il laissa à son fils Asterius; puis Minos I. Lycaste, Minos II. Deucalion, Idomenée & Merion. Après la mort de ce dernier, la forme du Gouvernement fut changée en une République, qui dura affez long-temps. Les plus anciens (1) Voyez peuples de cette Isle étoient les Eteocretes (1), les Dacty-Diodore 1. 4. les Idéens, & les Curetes : mais il faut renvoyer les Curieux . au docte Traité que cet Auteur a fait fur l'Isse de Crete. Cette Isle s'est toujours fait honneur du regne de Minos, comme l'attestent les Medailles : on en trouve une de ce Prince & de Pasiphaé sa femme, dans le Tome II. du Thesauro Britannico.

#### CHAPITRE IX.

## Histoire de Phedre & d'Hippolite

PRE's la mort de Minos II. Thefée envoya demandes À Deucalion qui venoit de monter fur le trône . fa fœur Phedre en mariage; & celui-ci qui étoit alors allié des Atheniens, la lui accorda volontiers Mais il étoit fatal au fang de Minos, de troubler le repos de Thefée. Cette Princesse ne fut pas plûtôt arrivée à Athenes, qu'elle devint amoureuse du jeune Hippolite, que Thesée avoit eu de l'Amazone Antiope, & qu'il faisoit élever à Trezene chez son grand pere Pithœus. Ce fut là où la jeune Reine le vit pour la premiere fois dans un voyage où Thesée qui vouloit se faire expier par

Expliquees par l'Histoire. LIV. II. CHAP. IX. son grand pere, la mena avec lui, & où commenca une passion trop funeste dans la suite. Comme elle n'osa la déclarer à fon Amant, ni demander à fon époux qu'il fit venir Hippolite à Athenes, elle s'avisa de faire bâtir un Temple à Venus sur une montagne qui étoit près de Trezene, où sous prétexte d'aller offrir ses vœux à la Déesse, elle avoit occafion de voir fon Amant qui faifoit ses exercices dans la plaine voiline (a). Elle fit d'abord nommer ce Temple, Hippolition; & dans la fuite on l'appella le Temple de Venus la Speculatrice (1): mais cet expédient ne foulageoit pas cette .(1) Paulan. malheureuse amante ; Hippolite n'entendoit pas , ou seignoit de ne pas entendre ce langage muet : enfin elle résolut de lui déclarer sa passion, & sa déclaration sut mal reçue. Son amour augmentant de jour en jour, ainsi que les mépris d'Hippolite, elle se pendit de désespoir, pendant l'absence de Thefee, qu'Aidonée Roi d'Epire retenoit prisonnier, comme nous le dirons ailleurs. Thefée étant arrivé peu de temps

après, & ayant trouvé dans la main de cette infortunée Princesse un billet par lequel elle déclaroit qu'Hippolite avoit voulu la deshonorer, & qu'elle n'avoit évité ce malheur que par la mort, il envoya promptement chercher ce jeune Prince, pour le punir de cet attentat. Celui-ci qui ignoroit le dessein de son pere, se pressa si fort d'arriver, que les chevaux échauffés prirent le mords aux dents ; & fon chariot s'étant brifé, il fut traîné parmi des rochers où il perdit la Quelques Auteurs prétendent (b) qu'Hippolite arriva à Athenes, d'où son pere le bannit après l'avoir comblé de malédictions. On ajoute que Neptune pour venger l'opprobre de Thefée, fit fortir de la mer un monftre, qui épouvanta si fort les chevaux, qu'ils trainerent Hippolite parmi des rochers, où il perit de la maniere qu'Ovide le raconte (2). (1) Met.L15. Peut-être, & c'est sans doute ce qu'il y a de plus véritable,

que ce Prince accablé de douleur, & n'ayant pas fongé à (a) Voyez Ovide, Epitre de Phedre à (6) Voyez Meferiac, Epitre de Phe-Hippolite, Meferiac fur cette Epitre; Pau-dre à Hippolite. fanias , in Atticis. Plutarque, &c.

gouverner fes chevans, fut malheureustement renverté de son chariot. Il parut en Italie du temps de Numa Pompilius un faux Hippolite qui voulut passer pour le fils de Thetse: il habitoit, au rapport d'Ovide, dans la sorte d'Aricie, & se fait soit nommer l'arbitus comme qui ditoit d'aux fui humme publiant qu'Esculape: l'avoit ressuscite; mais les Atheniens qui avoient vû peix le vrai Hippolite, n'ajouterent point de soi à cet Imposseu.

cet impoletur.

Hippolite, au refte, fut adoré comme un Dieu à Trezene, dans un Temple bâti par Diomede, qui le premier rendit des honneus divins à ce Prince, ainfi que nous l'apprennons de Paufanias. Le Prêtre qui avoir foin de fon culte étoit perpetuel, & la fète de ce Dieu é célebroir tous les ans. Entre autres octemonies gu'on y pratiquoir, les jeunes filles avant que de fe marier coupoient leurs cheveux, & les lui confacroient dans fon Temple. Les Trezeniens, ajoute le même Auteur, ne convenoient point qu'Hippolite fût mort entraîné par des chevaux ; ils vouloien au contarie petfuadre que les Dieux l'avoient enlevé dans le Ciel parmi les confiellations, où il forme celle qu'on nomme le Conducteur du chariot.

Il eft éconnant, au refte, que Plutarque qui a écrit fort au long l'Hitôrie de Thefée, ne fiffe aucune mention de cette avanture. Auroie-il voulu par-là épagner la honte de fon Heros? Mais il en rapporte d'autres faits qui ne lui font pas fort honorables, tels que l'enlevement d'Helene & le projet de ravir aufi, pour fon ami Pitishinois, la fille ou la femme d'Aidonde, &c. Les Poètes Tragiques qui l'ont expoéée fur le Theatre, l'auroient «ils inventée! Mais des montmes certains l'établifient, & le Temple de Venus dont nous venons de parler, en étoit une preuve vivante. D'alleurs la mémoire de Thefée étoit troc chere à Athenes, sour

qu'ils euffent ofé inventer de leur chef une histoire si honteuée pour lui. Une grande marque du respect qu'on avoit pour ce Heros, c'est que dès-qu'on eut trouvé ses os , que l'Oracle avoit ordonné aux Athéniens de chercher dans le lieu où il étoit

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. X. mort; on les porta à Athenes, & on fit conftruire en fon honneur un Temple qui devint l'afyle le plus respecté. On croyoit même lui avoir l'obligation du gain de la bataille de Marathon, dans laquelle on publia qu'il avoit paru dans l'armée des Grecs & combattu pour eux. Disons que Plutarque n'a pas écrit cette vie avec tout le foin qu'elle demandoit. On y trouve en effet plusieurs omissions, ainsi qu'on peut le voir en la comparant avec ce qu'en a recueilli le fçavant Meursius (1):des (1)In Theseoi contradictions manifestes, sur-tout au sujet du voyage de la Colchide, ainsi que nous le remarquons dans une autre occasion : enfin des repetitions , beaucoup de confusion dans l'ordre des faits: en un mot, quelque bonne opinion qu'on ait de cet Auteur, on ne peur regarder cette vie que comme une compilation très imparfaite.

#### CHAPITRE

### Histoire de Dedale & du Labyrinthe de Crete.

EDALE (a) fils d'Hymerion, petit-fils d'Eupoleme, & arriere-petit-fils d'Erechthée Roi d'Athenes(b), étoit fans contredit le plus sçavant Ouvrier que la Grece eût jamais produit : habile Architecte, ingénieux Sculpteur, il inventa plusieurs instrumens dans ces deux Arts, comme la coignée, le niveau, le tariere, &c. ainsi que nous l'apprenons de Pline. On lui donne aussi la gloire d'avoir le premier sair les antennes des Vaisseaux, & de s'être fervi de voiles, au lieu de rames ; mais rien ne le rendit si célebre que l'art de faire des Statues, où il réuffit si bien, qu'on publia qu'elles étoient animées, qu'elles voyoient, & qu'elles marchoient : Fable

(a) Diodore , l. 4. Paulanias , l. 7: Pli- | tombé dans la même erreur , puisqu'il apme, 1, 7. Ovyde, Mer, I, 8 &c.

(6) Eutheth, in Hind, lb. E. Solin, cap.

1. on treat que Dednie étoit de l'îlle de Crete, tompés apparement fur ce qu'il y avoit demanée long-temps. Aufon et d'un cett.

Y iii

174

fondée, non comme l'a prétendu Aristore (a), parce qu'il faifoir des automates qui marchoient par le moven du vif argent qu'il mettoit dedans, mais parce qu'avant sui les Statues chez les Grecs étoient extrémement groffieres, fans yeux, fans bras & fans jambes; elles n'étoient que des maffes informes de pierre, comme on en voit encore dans les Cabinets des Curieux. Dedale, au rapport de Suidas, de Themistius, & de Palephate, leur fit des visages ressemblants, leur forma des bras, & separa leurs jambes, ce qui le sit admirer de tout le monde (b) : mais ses malheurs, comme le remarquent (1) Loc. cit. Pausanias (1) & Diodore (2), le rendirent dans la suite aussi célebre que ses beaux Ouvrages. Il avoit pris grand soin de

(2) Liv. 4.

l'éducation d'un de ses neveux, nommé Talus, fils de sa sœur Perdix, & ce jeune homme fit tant de progrès en peu de temps fous un si habile Maître, qu'il inventa aussi plusieurs inftrumens très-utiles. Le premier, & c'étoit son coup d'es-(1) Diod.14. fai (3), fut la roue dont se servent les Potiers de terre. Avant enfuite rencontré la machoire d'un serpent, & s'en étant servi pour couper un petit morceau de bois, il tâcha d'imiter avec le fer l'apreté des dents de cet animal, & ce fut ainsi qu'il donna aux gens de sa profession la scie, qui est un de leurs instrumens les plus utiles. Enfin c'est de lui que nous vient le tour, & quantité d'autres inventions d'un grand usage dans

les arts méchaniques.

Deux inventions si utiles donnerent de la jalousse à Dédale & de peur que sa réputation ne sût un jour obscurcie par celle de son neveu, il le fit mourir secretement; mais ayant dit à un de ses amis qu'il venoit d'enterrer un serpent, on découvrit son crime, comme nous l'apprend Diodore de Sicile, qui observe que le même animal qui avoit donné lieu à ce jeune homme d'inventer la scie, objet de la jalousie de fon oncle, servit aussi à déceler l'auteur de sa mort. Ovide

(a) Lib. Lat. zumma, c. 4.1. tat. upre un me svis.

me Struce de Venus qui marchoi par le
me Struce de Venus qui marchoi par le
Dedale n'at ée de sinfi nomme qu'a caude
mopre du vif argent. Il dit a meme cho
fe, lib. 1. Polin. c. 14. Hefychius, 1. Lucien,
Dion Chryfollome, 07, 36; fond tu me'
Laifeand.

<sup>(</sup>a) Lib. 1. de Anima, C. 42. Il dit après un | me avis

Expliances par l'Histoire, LIV. II. CHAP. X.

Explagues par l'Infrare LIV. II. CHAP. X. 175 feint qu'il l'avoit précipité du haut de la citadelle de Minerve (a), & que cette Déeffe qui favorife les beaux Arts, l'avoir changé en perdrix, Fable fondée fur la ressemblance du nom

de Perdix, mere de Talus, avec cet oifeau (b).

Si nous en croyons Diodore de Sicile (1) éc Apollodore; l'Areopage d'Athenes avoit condamné Deddie à la mor ; mais Servius dit que ce ne fit qu'à un banifement perpetuel. Quoiquille noir, ce meurtre lui ayant attiré l'indignation de tout le monde, Dedale fortit fecretement d'Athenes, & fe retira dans I'lle de Crete, ou Minos ravi d'avoir un homme fi cèlebre, le reçut très-avorablement. Cell pendant fon féjour dans cette Ifle, qu'il bâtit dans la ville de Gnoffe le fameux Labyrinthe dont on a tant patlé.

On entend par le mot de Labyrinthe, une espece d'édifice, rempli de chambres & d'avenues disposées de maniere que l'on entre de l'une dans l'autre, sans pouvoir retrouver la sortie; ce que Virgile, Catulle, & Ovide expriment sort

heureusement (c).

Pline (d) prétend que Dedale avoir voyagé en Egypte, & que c'étoir-là qu'il avoir pris le modele de ce fameux Labyrinthe, qui a paffé pour une des merveilles du monde (2); (1) Voyez mais qu'il n'en avoir inité que certe partie qui regarde les Herod. Iliv. 3. chambres & les détours des allées; c'eft-à-dire, la centiéme f-14. partie. Pour prouver que Dedale avoir été en Egypte, on circi pluficurs monumens qu'on difoir être de lui; & on aiou-

(a) Servius fur le fixiéme de l'Eneide, v. 14. favorife cette tradition fur la mort de ce jeune homme qu'il nomme Perdix, comme Ovide & Hygin; mais Diodore l'appelle Talus, & Suidas.

(b) Dadalus invidit, facraque ex arce Minerva Pracipiten mittit, lapfumque ..... at illum

Qua favet ingeniit except Pallas , avernque Reddidt, C.C. Ovid. Met. 1. 8.

(c) Ut quondam Creta fertur Labyrinthus in alta Paratibus textum çucit iter, ancipitem-

que

Mille viis habuisse dolum, quo signa se-

Eallitur indeprenfus & irremeabilis error, Æncid. lib. 5. Nec Labyrinshi è flexibus egredientem

Telti frustraresur & inobservabilis error, Carul, Carm. 4.

Dadalus ingenio fabra celeberrimus artis, Ponis opus, surbatque notas & lumina,

flexum

Ducit in errorem variarum ambage viarum, Ovid. Met. I. 8.

(d) Liv. 36. c. 13. Il appelle le Labyrinthe, d'Egypte; posensifiemen humani ingenii opus. (1) Liv. 4.

toit même que les habitans de Memphis lui avoient dreffe une Statue dans le Temple de Vulcain, & l'aporient honoré après a mort comme une Divinité. Le Labyrinthe de Crete étoit entierement détruit lorsque Pline écrivoit ce que nous rapportons, & celui d'Egypte étoit encore presqu'entier, de il en tibustife aujourd'hui une grande partie, comme nous l'apprenons de tous les Voyageurs (a). Si nous en croyons Philocogus, circlé dans Pluratour (b). Le l'abyrithe de Crete d

Thefee.

prenons de tous les Voyageurs (a). Si nous en croyons Philocorus, cité dans Pluratque (1), le Labyrinthe de Creten-étoit qu'une prifon où l'on renfermoit les criminels, & dont Dedale avoit donné le deffein: Euflathe & Cedtene n'en parlent que comme d'un antre où il y avoit beaucoup de détours, & où l'art avoit un peu aidé la nature. Enfin, felon quelques autres (b), iln 'a) ajmais eu en Crete d'autre Labyrinthe, que les carrieres que Minos avoit fait creufer dans le mont Ida, boffqu'il fit bêate la ville de Gonffe, dont felon Strabon, il fut le fondateur, & qui felon Bellon qui les a vifitées, reflemblent affer à une espece de Labyrinthe, par les differentes toutes qu'on a été obligé d'y pratiquer.

(1) Voyage du Levaut, T. 1. p. 67. &

M. de Tournefort (a) homme auffi habile qu'exaté dans fes recherches, ayant vifité ce lieu fi célebre, di que c'est un endroir fouterrain, en maniere de vis, lequel par mille détours pris en tous sens par dedans, & sans aucune séparation, parcourt rout l'interieur d'une colline, a upied du mont Ida, du côté du midi, à trois milles des ruines de Gorsyne. Après en avoir visité les détours, le curieux Voyageur fit convenir ceux qui étoient avec lui qu'il n'y avoir rien qui prouvât que ce fiu une carriere, comme Bellon l'avoir pensé. Quelle apparence en effet qu'on eût été chercher des pierres d'une fort mauvaise qualité dans le fond d'une allée de mille pas de prosondeur, entrecoupée d'une infinité d'autres allées où l'on court tique de se perdre à vour moment? Comment saire agfer les pierres dans un endroir qui est au milleu de la grande allée, où l'on est obligé de marcher sur le ventre plus

l'Academie des Belles-Lettres.
Crebris foribus unditis autoinfendos occur-

<sup>(</sup>a) On peut consulter la description du s sur redeundumque in erroras sosdem. Plin. Labyrinhe d'Egypte, dans une de mes ibid.

Disservations, imprincéedans le Tome V. (b) M. Huet, trompé par Bellon, & de l'Academie des Belles-Leutres.

Expliquees par l'Histoire. LIV. II. CHAP. X.

de cent pas i D'ailleurs la montagne est si rude, qu'on a bien de la peine à y monter à cheval. Il y a done plus d'appraence, continue notre Auteur, que le Labyrinthe est un conduit naturel, que quelque Prince curieux prie autrefois plaife à rendre praticable, en faissant elargir les endroits trop ferrés. Peut-être qu'on ne toucha pas dans le lieu qui est encore si bas, pour apprendre à la posterité comment la nature avoit elle-même disposé cette caverne; car au-delà, l'allée est aussi belle qu'en decà.

Mais malgré ces autorités, je crois qu'il y eut autrefois en Crete un édifice fait par Dédale, qu'on nommoit le Labyrinthe, que le temps a détruit, & qui n'étoit in aufil fomptueux, ni auffi folide que celui d'Egypte auquel tant de Rois avoient fait travailler. Préque tous les Anciens font de ce feniment, Apollodore, Strabon, Diodore, Paufanias, & Pline (4), fans parler des Poètes que nous avons nommés: & ce qui eft encore plus décisif, on voit des Medailles de la ville de Gnoffe, où le Labytinthe eft repréfenté. Nous avons même une Antique qui contient le deffein de cet ouvrage, au milieu du-

quel paroît le Minotaure (1).

(r) Voyez l'Ant. expliq.

z

quel paroti le Minoraure (1).

Quoiqu'il en loit, Dedale obligé de fortir de l'Isle de Cre-Ta.

te, comme nous l'avons dit, se retira en Sicile, où il y a apparence qu'il demeura le restle de se jours, quoiqu'on ne

square la comme nous l'avons dit, se retira en Sicile, où il y a apparence qu'il demeura le restle de se jours, quoiqu'on ne

square reconnoitre les obligations qu'il avoit à Cocalus,

s'appliqua à plutieurs ouvrages, dont la magnificence répondoit à l'utilité. Il sit d'abord creuter ce grand Canal où se

jettoit le fleuve Alabas, qu'on nomme aujourd'hui Cantera,

& sit construire aussi fur un rocher, près du lieu où su baite

la ville d'Aggiente, une Citadelle très-forte, & en rendit

les avenues si étoites & si obliques, qu'il ne saut au plus que

rois ou quatre hommes pour les garder: situation si heureu
se que Cocalus en sit son palais, & y enferma ser richesses. Il

creus aussi près de Mégaride une Psicine, à travers laquelle le

sque Alexa de la comme de la creus de la creus la quelle le

sque la constant de la creus de la creus la la cre. Pour solusger les malades

(a) Pline parle encore de deux autres Labyrinther, un en Toscane, & l'aurre à Lemnos.

Tome III.

Owner ex Coople

qui n'ont pas le moyen d'alter aux étenves publiquet, il fit travailler à une caverne dans le territoire de Selinuste, où il four employer avec tant d'art & de bonheur les vapeum des feux fouterrains, que ceux qui y entroient le fentoient peu-à-peu provoqués à une fueur dozce, de guerifloient infentiblement, sans éprouver même l'incommodité de la chaleur.

Le mont Eryx écuir fi escarpé que les maisons bâties autour du Temple de Venus qui étones fur le sommer, paroisfoient à tour moment prètes à tomber. Dedale en élargis le somsuct, qu'il entoura d'une bonne moraille. Il dédia suffi à Venus Eryciae une vache d'or, qui mitoit une vache véritable, d'une maniere qu'on a auroir pas crû possible à l'art. Il avoit fait aussi dans le même pays, au rapport de Diodore, pluficurs autres ouvrages dont l'imjere des remps nous a privés.

On trouvoir encore dans pluficurs autres lieux des monumens de l'habileté de Deddai: Paufains en parle en pluficurs endoriss mais je crois qu'il faor penfer des Ouvrages
de cer ingénieux Artifan, comme des travaux d'Hercule;
que chacon fe fit honneur d'imiter, & de mettre fur le compte de co Heros (a). Dedale avoir formé un Difeiple qui étoir
préque aufi labil. Dedale avoir formé un Difeiple qui étoir
idele à fon Maitre ; il ne l'abandonna pas dans fa difgrace;
de le fiuivi par tous. Le néme Auteur syoure que la Minerve
affide qu'on voyoir dans la Citadelle d'Athenes, évoir de cet
Endocus, & C'évoir Critiss qu'i avoir confacrée (1).

(1) Paulan. in Atticis.

<sup>(4)</sup> On en a mêmecoalondu qualquesums avec ceux d'un autre Dedale ; habile Sculpeux de Styonee, qui fix aufi de la heaux ogrunges, dont vous trouverez la la des dedades des Belles-Leures ; 1e, 8.

#### CHAPITRE XI.

La Guerre des Centaures & des Lapithes : Ixion; & Pirithous.

PE u d'années après les événemens que je viens de raconter, arriva dans la Theffalie une querelle qui donce lieu à une guerre fanglante, pendant laquelle se fignalerent presque tous les Heros de ce temps-là. Ce fix la guerre des Centaures & des Lapithes, deux peuples, dont le premier fut exterminé, ou du moins entierement displé par la valeur d'Hercule. Mais pour bien entendre l'histoire de cette guerre, à laquelle donna lieu le mariage de Pirithoüs, il est nécessaire de faire connoître d'abord ce Prince, sils d'Ixion le rival de Jupiter, que les Fables des Poètes ont rendu extr émement célèbre.

D'abord on trouve dans sa Généalogie, comme dans toutes celles de ce temps-là, tant de contradictions, qu'il est aifé de juger que les annales des siécles héroïques étoient fort incertaines. Hygin prétend qu'Ixion devoit le jour à un certain Leonte dont il ignore l'histoire. Euripide dit qu'il étoit fils de Phlegyas; c'éroit apparemment ce Roi de Phocide qu'on a condamné au Tartare pour avoir fait brûler le Temple d'Apollon de Delphes. Il y a des Auteurs qui le font descendre de Jupiter ou de Mars. Eschile, & après lui Diodore, lui donnent pour pere Antion. Cette varieté de fentimens prouve peut-être qu'il y a eu plusieurs Princes qui ont porté le même nom; mais comme on les connoissoit peu, on a réuni leurs avantures dans la personne de celui dont j'entreprends d'expliquer la Fable. Prenons d'abord pour guidede sa généalogie Diodore de Sicile, qui l'a mieux éclaircie que les autres.

De tous les enfans de l'Ocean & de Tethys, dit cet Auteur, un des plus fameux fur Penée qui donna son nom à un Z ii fleuve de Thessalie. Ce Prince épousa Créuse, dont il eut Ipheus, & une fille nommée Stilbia. Apollon eut de cette Princesse Centaurus & Lapithus, Celui-ci eut de sa femme Eurionne, veuve d'Arsinous, deux fils, Phorbas & Periphas, & ayant choisi pour demeure les environs du fleuve Penée, commanda au peuple qui porta!depuis son nom. Phorbas son fils aîné lui succeda; mais après sa mort Periphas son frere prit sa place, & ayant épousé Astiagée fille d'Ipheus, il en eut plusieurs enfans, dont Antion fut le plus connu pour avoir donné la naissance à Ixion (a). Celui-ci après la mort de son pere qui regnoit sur une partie de la Thessalie, monta sur le trône, & y établit sa demeure à Larisse aux environs du mont Pelion. Ixion ayant épousé Clia, ou Dia fille d'Eionée, ou Deionée, dont il eut Pirithoüs, se brouilla avec son beaupere, pour le sujet dont je vais parler. La coutume des Anciens dans leurs mariages étoit bien differente de celle du fiécle où nous vivons : on faisoit de gros avantages aux filles qu'on vouloit épouser, & même à leurs parents, & il est bien rare aujourd'hui qu'on en épouse sans dot. Homere, & plusieurs autres, parlent de cet usage, & plut à Dieu qu'il durât encore à present : que de filles qui gémissent sous les loix d'un célibat involontaire , trouveroient des époux qui les rendroient heureuses! à moins que l'avarice de ces époux ne les précipitat dans les malheurs où tomba Ixion.

Son béau-pere l'ayant fouvent follicité d'accomplir les proméffes qu'il lui avoit données en époufant fa fille, & voyant qu'il ne faifoit que l'amufer par de belles paroles, lui fit un jour enlever fes Jumens qui paifoient à la campagne. Lison picqué au vif de cet affront, feignit de vouloir entrer en accommodement avec lui, & l'invita à un feftin. Déionée fe rendit à Larifle, & y foit reçu avec beaucoup de magnificence; mais Ixion ayant fair creufer à l'entrée de la falle où l'on devoit manger, une fosfe où il avoit fair jetter beaucoup de bois & de charbons ardens, Déionée à qui il donnoit le pas par honneur, y tomba & y perdit la vie. Tout le mende cut

<sup>(</sup>a) Sa mere se nommoit Melate, fille d'Amithonus.

Expliquées par l'Histoire. Liv. II. Citar, XI. 18 norreur de ce crime; & comme il étoit alors fans exemple, on n'avoit point de formulaire pour l'expier. En vain Ixion follicita tous les Princes de le Grece, perfonne ne voulemême lui accorder les droits de l'hospitalité, & il erra long-

temps fans trouver aucun afyle. Ici commencent les Fables des Poëtes, car les événemens de ces temps héroïques sont toujours enveloppés de fictions. On dit donc que ce Prince (a) ainsi abandonné de tout le monde, eut recours à Jupiter, qui en eut pitié, le reçut dans le ciel, & lui permit de manger à la table des Dieux. Un bienfait li signalé ne servit qu'à faire un ingrat & un témeraire. Touché des charmes de la Reine des Cieux, Ixion eut l'infolence de lui déclarer fa passion. La severe Junon offenfée de la témérité de ce Prince, alla fur le champ en informer Jupiter, qui crut d'abord que c'étoit un piége qu'elle lui tendoit contre Ixion, qui passoit pour être son fils. Il scavoit ce qu'il en avoit couté à Califto, au jeune Arcas, & à quelques autres; ainsi avant que de faire aucun éclat, il voulut s'éclaireir par lui-même d'une chose qui interessoit si fort son honneur. Pour y réuffir plus fürement, il forma avec une nuée un phantôme qui ressembloit parfaitement à Junon, & ordonna à la Déeffe de lui promettre un entretien particulier, où Ixion s'étant trouvé, il fit voir à Jupiter qu'il ne tenoit pas à lui que le pere des Dieux ne reçût l'affront qu'il avoit fait à tant d'autres maris. Jupiter qui n'étoit pas rigoureux fur cet article, & voyant que la chose n'étoit sque de personne, eut pitié de cet insensé à qui le Nectar & l'Ambrosie avoient un peu dérangé la raison, & se contenta de le chasser de la cour cédeste & de le renvoyer en terre. Mais ayant vû dans la suite qu'il se vantoit partout de l'avoir deshonoré, il le frappa d'un coup de foudre & le précipita dans le Tartare, où il ordonna à Mercure d'aller l'attacher à une roue environnée de ferpens, qui devoit tourner fans relâche.

C'est ainsi que les Poètes ont écrit cet événement, qu'il est aisé de débarrasser des circonstancss fabuleuses qui l'envi-

<sup>(</sup>a) V. Ovid. Met. liv. 6. Virg. Eneid. liv. 6. Hygin , Fab. 68. &c.

ronnent. La plûpart des Princes prenoient autrefois le nom

de Jupiter, il'étoir presque (ynonyme avec le nom de Roi, com(1)T. J.L. me nous l'avons prouvé dans l'Article de Jupiter (J.L. Ex Reines 
leurs semmes s'appelloient Junon, leur cour étoit le ciel, & 
leurs semmes s'appelloient Junon, leur cour étoit le ciel, & 
leurs tables où étoient affis les Princes leurs enfans, étoient 
la table des Dieux. Ainst on voit qu'on a voulu nous apprendre par cette Fable, que quelque Prince furnomme Jupiter, voulut bien accorder au Roi des Lapithes Inospitalité 
que rous ses voilins lui refusioient, & que pendant qu'il songeoit à l'erpier de son ctime, ce Prince ingrat étoit devenu 
amoureux de la Reine, à la place de laquelle le mari, pour 
s'assure de la rénérié de son hôte, avoit mis une céleave; 
Celui-ci s'etant vanté dans la fuite d'avoir réndu la Reine 
sensible à la tenderse le, le Roi l'avoir chasse de la Cour, & 
il avoir mené depuis une vie fort triste & inquiete, haï & méprisé de tour le monde.

Le supplice de ce Prince n'est qu'une parabole ingénieuse qui exprime son caractere. On a voulu marquer par les

ferpens qui environnoient la roue,

(a) In Virg. Georg. L. 1. : . : Tortosque Ixionis angues (2) ,

les remords d'une conficience agitée du fouvenir d'un crime affreux. Par le mouvement éternel de fa roue (a), l'inquietude continuelle où ce Prince vécut depuis fon particide, cherchant par tout le repos dont il ne pouvoir jouir, & trouvant tous les jours dans le fond de fon cœur de nouveaux motifs de fe fuit lui-même.

(3) Ovid. Met. l. 4. Volvirur Inion, & se refugitque fugitque (3).

Lorsque Proserpine sit son entrée au Royaume de Pluton, ce malheureur Prince sut délié pour la première sois:

Non rota suspensum praceps Ixiona torquet, Solvitur Ixion, &c.

Le supplice d'Ixion me fait ressouvenir, pour le dire en passant, d'une chose fort singuliere que Lampridius raconte

(a) Illic Junonem tentare Ixionis aufi Verfantur celesi nacia membra socâ. Tibulle, Eleg. 3. liv. 2.

Expliquées par l'Hissoire. Liv. II. CHAP. XI. de l'Empereur Heliogabale. Ce Prince appelloir les Parali-

tes ses l'xions, & les faisant attacher à une de ces roues dont on se sert pour élever de l'eau, rota aquaria, que l'on faisoit tourner en sa presence avec beaucoup de rapidité, il prenoit un plaisir singulier à les voir tantôt suspendus en l'air, tantôt

enfoncés dans l'eau (a).

On ne scait pas, au reste, le vrai nom du Prince qui expia Ixion; car je crois qu'on n'adoptera pas ici le fentiment de Tzetzès (1) qui le nomme Pharaon, sans nous avertir sur quelle autorité il fonde la conjecture, ce nom n'étant gueres con- (1) Chil. 7. nu en Grece. On ignore aussi quelles furent les autres avan- hist 99. tures de ce Prince, & de quelle sorte il mourut : peut-être qu'un coup de foudre termina ses jours & donna lieu de dire que Jupiter l'avoit ainsi précipité dans le Tartare ; car c'étoit dans ces temps là une tradition recue que ceux qui avoient une fois goûté le Nectar des Dieux, ne pouvoient mourir que d'un coup de tonnerre. L'époque du regne de ce Prince n'est pas disficile à trouver ; Eusebe la place au temps d'Egée Roi d'Athenes, & d'Atrée & de Thieste Rois de Mycenes; c'est-à-dire, deux générations, ou 60. ans avant la guerre de Troye, l'an mille deux cent quarante avant J. C. & cette date paroît affez prouvée , puisque Piritholis son fils étoit contemporain de Thesée, & que Polypetes son petit-fils, commandoit, au rapport d'Homere, les Lapithes pendant que les Grecs affiegeoient cette ville. Il faut prendre garde à ne pas confondre cet Ixion avec un autre Prince de ce nom, du fang des Heraclides, qui regna à Corinthe après la mort de son pere Aletès, pendant 57. ans felon Eusebe,

ou trente-sept seulement si nous en croyons le Syncelle. Du commerce d'Ixion avec la nuée que Jupiter avoit mise à la place de Junon, étoient nés les Centaures, ces monstres demi-hommes & demi-chevaux si célébres dans l'histoire du siécle dont je parle, quoique Pindare, qui avoit suivi une autre tradition dise qu'ils étoient fils d'Iperphiale qui avoit été

le fruit de cette intrigue.

<sup>(</sup>a) Parafisos ad rotam aquariam ligabas , & cum versigine fub aquas minebas , rur-funque in fummum revolvebas , cofque Luionios anácas vocavis.

Diodore de Sicile, Hygin & plusieurs autres Anciens parlent de la naissance de ces monstres comme d'une chose qui a pu arriver naturellement. L'histoire fabuleuse faisoit mention de quelques productions pareilles, & c'etoit sous cette forme qu'étoit né Chiron des amours de Saturne avec Phyllire, que ce Dieu pour cacher son intrigue à sa femme Rhea, avoit séduite en se métamorphosant en cheval (a). Mais ce qui est encore plus singulier, l'histoire naturelle en fournissoit plufieurs exemples.

Plutarque rapporte dans le Banquet des sept Sages, qu'on avoit fait voir à Periandre Roi de Corinthe, un ieune Centaure qu'une jument venoit de mettre au jour; ce qui furprit tellement toute la Cour, qu'on crut qu'il falloit se mettre en état d'appaifer les Dieux irrités. Chacun sçait ce que répondit là-deffus le Philosophe Thalès. Pline affure avoir vû un Hippocentaure qu'on apporta d'Egypte à Rome sous l'empire de Claude, embaumé dans du miel, à la maniere de ce tempslà (b); & cette histoire se trouve confirmée dans Phlegon de

(1) De mirab. Tralles (1) & quelques autres Auteurs. C. 14. & 15.

Saint Jerôme fait la description de l'Hippocentaure que faint Antoine rencontra dans le défert, lorsqu'il alloit voir faint Paul Hermite: il étoit apparemment de la race de celui dont Pline parle, puisqu'il étoit du même pays (c). Ce faint Docteur ajoute que ce pouvoit être un de ces monstres que l'Afrique produit souvent. Il distingue même ailleurs les monstres qu'on voit quelquesois, tels que sont, selon lui, les Centaures, d'avec ceux de la Fable, qui ne furent jamais, comme l'Hydre & la Chimere (d); & il est vrai (1) De Ani- qu'Isaïe parle des Onocentaures, qu'Elien (2) regarde comme

mal. L 17.6.9. de véritables animaux. Mais comme dans ces productions monftrueuses, s'il s'en

(a) Saturnus equo geminum Chirona crea- opinio Počtarum Hippocentauro voca

(b) Claudius Cafar scribit Hippocentaurum in Theffalia nasum , codem die intertiffe; O nos principaru ejus allasum illi ex Ægyp. so in melle vidimus. L. 7. C. 3. (c) Comperit hominem equo mixtum, cui gilium.

mdidir. In vita S. Antonii.

(d) Multa in orbe monfira generata funt; Centauros & Sirenes in Ifaia legimus; Chimeram atque Hydram , multorumque capi-tum narrant fabula Poètarum. Contra Vit-

trouve

Expliquét par l'Hissire. Liv. II. Chap. XI. 185, trouve quelquesois, ne sont que des especes d'avortons qui ne vivent pas, & que les Poëtes & les Hissoriens parlent d'un Peuple qui portoit le nom de Centaures, il faut ranger tout ce que nous venons de rapporter, ainsi que tout ce que disent sin ce sujet Philostrate & Lucien, l'un dans le Tableau de Centaurellet, l'autre dans la belle description du Tableau des Zeuxis; il saut, dis-je, le ranger avec Rabelais parmiles êtres qui ne sibsificent jamais que dans le pays de Tapisser. Lucrece pense la même chose.

Sed neque Centauri fuerunt, neque tempore in ullo Esse queat duplici naturâ & corpore bino Ex alienigenis membris compacta potestas.

Gallien qui vivoit peu de temps après Phlegon, & qui fans doute devoit avoir vû, ou s'être éclairei par le commerce des Philofophes fur le phenomene anatomique du Centaure envoyé à l'Empereur Claude, nie téellement Pexifience de ces fortes de monsfires (1). Ainfi il faut dire fur l'origine des Centaures de l'Histoire, quelque chosé de faitsfaifant.

Partium. 3.

Partium. 3. c. 1. (a) Liv. des chofes in-

Sous le regne d'Ixion, dit Palephate (2), quelques Taureaux qui paissoient sur le mont Pelion devinrent enragés, choses in-& causerent beaucoup de ravages dans la campage, se jettant croyables. également sur les troupeaux & sur les hommes. Le Roi de Theffalie pour les faire ceffer, fit publier dans ses Etats qu'il donneroit une fomme confiderable à ceux qui tueroient ces taureaux. Quelques jeunes gens s'étant avisés depuis quelque temps de dreffer des chevaux, exercice alors inconnu dans la Grece, où l'on ne se servoir que de chariots, entreprirent de donner la chaffe à ces taureaux ; & s'étant mis à les pourfuivre, ils les perçoient à coups de traits lorsqu'ils fuyoient, & s'ils vouloient se jetter sur eux, ils s'ensuyoient dans des lieux où ils étoient à couvert de leurs insultes. C'est de-là que leur vint le nom de Centaures, composé de deux mots Grecs , xentur & raupos, comme qui diroit , piquer des bœufs, percer des taureaux.

Lorique ces nouveaux Cavaliers, ajoute le même Auteur;
Tome III.

Expliquées pas PHissaire. Liv. II. CHAN. XI. 187 Aura, on avoir du qu'il l'avoir piquée, ainsi qu'il s'exprime dans les vers qu'il a faits contte Palephare à ce sujer ; expression basse de comique, & qui ne porte nullemens le caractere de l'Antiquite. D'ailleurs cette explication ne nous apprend pas ce qui a sait prendre les Centaures pour des monitres qui unissionne le cheval de l'homme dans le même corps; & ce n'étoit pas la peine de critiquer un ancien Auteur, pour ne substituer à la place de son explication qu'une foidé ety-

mologie. M. le Clerc, qui rejette aussi l'explication de Palephate, dit qu'on donna le nom de Centaures à de certains Bergers qui avoient des troupeaux de taureaux, lesquels étoient fort communs en Arcadie; d'où vient, felon lui, qu'on a attribué à ces Bergers l'invention des vers Bucoliques , c'est-à-dire , de ceux qu'on chantoit en gardant les bœufs. Comme ils piquoient leurs taureaux en les conduisant aux pâturages, on les nomma Centaures, ou Pique-baufs. Mais, premierement, il est sûr que les Centaures furent connus en Thesfalie avant qu'on en eût entendu parler en Arcadie; & ce ne fût qu'après avoir été chassés par les Lapithes des environs du Penée, comme le dit expréssement Diodore, qu'ils allerent s'établir aux environs du mont Pholoé. En second lieu, pourquoi auroit-on donné le nom de Centaures aux Bouviers d'Arcadie, plutôt qu'à ceux des autres pays ? ne conduisoient-ils pas tous leurs troupeaux de la même maniere? Enfin, M. le Clerc n'explique pas par-là, pourquoi on crut que les Centaures étoient moitié hommes & moitié chevaux ; à moins que de dire que ces Bergers d'Arcadie étoient à claral, & alors on

revient à l'explication de Palephate.

Mais que doit-on donc penfer de l'origine de cette Fable? Il faut d'abord examiner trois questions. La premiere ce
que c'étoit que les Centaures, & d'oh leur est veau ce
nom. La seconde, pourquoi on les regardoit comme de
monstres, composés de deux natures. La troisséme ensin,
pour quelle raison on croyoit qu'ils étoientsis d'Ixion & d'une nuée.

Il est certain, par le témoignage de Diodore de Sicile Aa ii & des autres Anciens, que les Thessaliens, principalement ceux qui habitoient aux environs du mont Pelion, furent les premiers des Grecs qui s'appliquerent à dompter les chevaux. Virgile le dit nettement dans ses Georgiques (a). Servius confirme ce que dit ici le Poëte Latin : Pelethronium est oppi-

(1) In 3. Georg.

dum Thessalia ubi primum domandorum equorum repertus est usus. (1). Les Thessaliens chercherent par là à se distinguer des autres Peuples de la Grece, qui ne combattoient qu'à pied, ou sur des chariots, dont Érichtonius Roi d'Athenes leur avoit appris l'usage, comme on l'a déja dit-

Pline qui donne à Bellerophon la gloire d'avoir été le premier qui entreprit de monter à cheval, avoue en même-temps que les Thessaliens furent de tous les Grecs ceux qui s'appliquerent le plus à cet exercice : Equo vehi invenisse Bellero-

phontem , frænos & strata Pelethronium , pugnare ex equo Thessalos qui Centauri appellati funt (2). Il est bon de remarquer en paffant, ou que Pline se trompe, croyant que Pelethronius étoit le nom d'un homme, au lieu que ce n'étoit que celui d'une montagne de Theffalie, où étoit une petite ville, ou qu'il y a faute dans le texte; sur quoi Vossius remarque qu'il falloit mettre Pelethronios. C'est donc dans la Thessalie qu'il faut chercher la plus ancienne Cavalerie de la Grece; je dis de la Grece; car on a vû dans l'Histoire de Bellerophon, ce que je pense sur l'origine de l'équitation. Il y a donc bien de l'apparence que lorsque l'on parloit d'un Thessalien, on y ajoutoit l'épithete d'Hippios, comme on le donnoit par la même raison à Neptune, qu'on appelloit Hippios Poseidon.

Si le fentiment de Servius, adopté par Vossius, étoit vrai, il feroit très-propre à confirmer ma conjecture, puisque ces Auteurs croyoient que ce Neptune étoit Ixion lui-même (b). Ces Cavaliers dans la fuite, pour devenir plus adroits & plus forts, s'exercerent à une espece d'exercice, dans lequel ils se

perber. Georg, I. 3.

(a) Frana Pelethrona Lapitha, gyrofque | (b) Probus annotavit, dit Volhus, primun in Theffalia equum esse conspectium, quem istic exhibueris Neprunus; qui Nepru-nus si extra fabulas eatur, non alius sit quam erare fu- Rex Theffalius , us vocas Servius.

Insultare Solo , & greffus glon

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. XI. battoient contre des taureaux qu'ils perçoient de leurs javelots, ou les renversoient en les prenant par les cornes. Pline nous apprend non seulement que cet exercice étoit ordinaire aux Theffaliens qui en étoient les inventeurs, mais aussi que Jules-Cesar en donna le spectacle aux Romains (a).

Suctone dit la même chose de l'Empereur Claude, & Dion Cassius, de Neron. Il y a donc bien de l'apparence qu'on ajouta, en parlant de ces Thessaliens, au nom d'Hippios, celui de Centaure, & de ces trois mots " amos, xirmes, Taurds, on composa celui d'Hippocentaure, Cavalier percetaureau. Comme ces Cavaliers se rendirent redoutables dans la fuite par leurs brigandages, à l'aide de l'équivoque que préfentoit leur nom, on les regarda comme des monstres composés de deux natures. Les Poëtes saisirent cette idée : on fçait qu'ils profitoient de tout pour donner du merveilleux aux sujets dont ils parloienr; & ne peur-on pas assurer fans craindre de se tromper, que des gens qui faisoient passer des oranges pour des pommes d'or, des Bergeres pour des Nymphes, les Bergers déguifés pour des Satyres, & les Vaisseaux à voiles pour des dragons ailés, n'auront pas fait de difficulté de prendre des Cavaliers pour des Centaures.

Dans l'ancien langage de la Grece, comme l'a remarqué M. le Clerc, on appella peut-être ces Centaures Nephilim : ce nom peut être pris à la lettre, & en ce cas là il vient de Naphal, tomber, ou pour celui de Geant, comme l'a traduit la Vulgate; & dans ces deux fignifications, il convenoit parfaitement anx Centaures; car non feulement on pouvoit les regarder comme des gens tombés dans des défordres affreux. puisque Diodore, Apollodore, Strabon, Palephate, Ovide, & les autres parlent si souvent des ravages qu'ils faisoient par tout où ils passoient, & de leur lubticité dans les nôces de Pirithous; mais aussi comme de véritables Geants. En effet, ne peut-on pas dire qu'on regardoit comme tels, des gens qui lançoient des ormes, comme des javelots (b)?

<sup>(</sup>a) Thefalorum gensis invensum, equo | (b). . . . Quansas jaculetur Monychus juxta quadrupedanie, cornu intortà cervijuxta quadrupedante, cerui intortă (crvi-ee , taurot necare : primus id speclaculum dedis Roma Cufar Dictaror. qui deracinoient des Tochers entiers pouc

C'étoient donc dans l'Hiftoire & dans la Fable, des véritables Geants que ces Cavaliers, flur-tout fi on joint, comme faifoient ceux qui en parloient, la force du cheval à celle du Cavalier. Les Grees qui font venus dans la tilue, trouverend dans leurs anciens Ecrits ce mot Nophilim, dont ils n'entendoient pas la fignification; & comme dans leur langue il approchoit de celui qui fignifie une nuée, lis imaginerent que les Centaures étoient enfans d'une nuée, & ils inventerent la Fable du commerce d'Aison; fondes fur ce que c'étoit fous le regne de ce Prince, & par ses ordres, que les Lapithes avoient commencé à dompter des chevaux; & à s'exercer à se battre contre des taureaux; ce qui par une hyperbole affez raisonnable, sit dire qu'ils étoient ses propres ensans.

Mais après avoir expliqué l'origine des Centaures & de leur nom, il faut en continuer l'Histoire.

(1) Liv. 4.

Diodore nous apprend (1) que comme ils étoient la plûpatra parens d'Ision, ils voulurent après fa mort avoir part à fa fucceffion; & que Pirithois leur ayant refuité d'entrer en partage,; ils lui avoient fait la guerre; mais qu'enfin elle avoir été aminée par une paix, dont il ne dir pas les conditions. Qu'elque temps après, ajoute le même Auteur, le nouveau Rôi de Lardiffe, ayant épouté Hippodamie (a), ou comme d'autres l'appellent, Deidamie fille du Roi d'Argos (b); il pria les Centaures à la foleminé du mariage, & ceux-ci échauffés par le vin, voulurent faire infulte aux Dames, & fe mitrent en état de les enlever; mais Hercule & Thefée avec les autres Lapithes punirent l'infolence de ces brutaux, en tuerent un grand nombre, & obligerent les autres à fo retirer dans les montagnes; s' o voils, pout le dire en paffant,

en accabler leurs ennemis:
.... Saxumque à monte revulsum
Mittere constur.

Mittere constur, comme le dit Ovide; qui par leur chute renversoient de gros atbres

Ingentem fregit.
Enfin des gens dont les os & les membres

étoient d'une grosseur immense :

ainfi que le rapporte le même Poète d'un de ces Centaures.

<sup>(</sup>a) Plutarque, in Thefeo, l'appelle Desdamie, & Properce, Ischomaque. (b) D'autres disent qu'elle étoit fille de

Bylte, parent des Centaures; & Palephate dit que c'étoit à une fête que célebroient les Lapithes.

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. XI.

ce fameux combat qu'Ovide décrit si élegamment (1). Cha- (1) Met.L12. cun scait la maniere dont il embellit sa narration, de l'agréable Episode de Cenée, à qui Neptune avoit accordé le don de changer de fexe, ainsi que de celui d'Helonone qui fe tua fur le corps de Cyllare qu'il aimoit éperduement. Je ne m'étends ici que fur ce qui est historique, & je laisse ce qu'-Hefiode (2), Valerius Flaccus (3), & les autres Poètes difent de ce combat, que Pausanias (4) dit avoir été re-gon présenté dans le Temple de Jupiter Olympien, ainsi qu'à (4) In Eliacis. Athenes, par Phidias & Parrhasius, comme le rapporte Pline (5). On ajoute que ceux qui avoient été bleffés des flé- (5) Liv. 36. ches empoisonnées d'Hercule, s'étant lavés dans la Riviere d'Anigre qui fort des montagnes de Theffalie, en rendirent l'eau si infectée, qu'on n'en pouvoit pas même manger le poisson. Strabon ajoute (6) que ceux qui étoient morts de (6) Liv. 9: leurs bleffures, ayant été enterrés près de Calydon, dans un Geogr. lieu qui fut depuis appellé le Tombeau, rapos, causerent dans

tous les environs une infection épouvantable.

Quoiqu'il en foit, les Lapithes fous la conduite d'Hercule, de Pirithous & de Thesée, les trois Lapithes qui se distinguerent le plus dans cette guerre, étant allés chercher les Centaures jusque dans le fond de leurs retraites, comme nous l'apprennent Diodore, Palephate & Strabon, eurent tant de fois l'avantage sur eux, qu'ils les obligerent enfin d'abandonner le pays, & de se retirer en Arcadie. Mais leur caractere brutal & insolent ne leur permettant pas de vivre en paix, ils firent plufieurs courfes aux environs de Pholoé où ils s'étoient établis Enfin Hercule avec le secours de ses compagnons les extermina entierement, de la maniere que je vais le raconter. Ce Heros allant, comme le dit Apollodore (7), (7) L. t. c. 6. par l'ordre d'Eurysthée à la chasse du fanglier d'Erimanthe, logea est passant chez le Centaure Pholus, fils de Silenus & de Melia. Au milieu du festin, ce Heros voulut entamer un muid de vin qui appartenoit aux autres Centaures, mais que Bacchus ne leur avoit donné qu'à condition que lorsqu'Her-

cule pafferoit chez eux, ils l'en regarleroient (8), fable qui (8) Lyl. Gifignifie que c'étoit d'excellent vin. Ceux-ci étant accourus à Hercule p. 576. Expliquées par l'Histoire. L. v. II. CHAP. XI. 193 rement de celles qui servent à la guerison des playes, commo

je le prouverai dans un moment.

Hercule outré de cet accident, fit main-baffe fur le reto des Centaures, J c'eft roujours Apollodorequi parle, è a n'épargna aucun de ceux qui tomberent entre fes mains. Ceux qui purent s'échapper fe retirerent dans les cavernes du Promontoire de Malée, è Nepune cacha les autres auprès d'Eléus; c'est-à dire, pour ramener cette circonflance à l'Histoire, qu'il y en eu quelques-une qui s'embarquerent & vinent dans l'Attique. Annimachus cité par Noel le Comte (1), dit (1) Anicle que quelques Centaures fe retirerent dans l'Isle des Sirennes; des Cestaucif d'une qu'ils y perirent la plúpart dans le Promontoire de Pelore, où ces petites Reines regnoient en ce temps-là; & cet Auteur ajoute qu'ils y perirent la plúpart dans les chatmes de la volupté.

Hercule après cette défaire récourna à Pholoé, où il apprit que le Centaure fon hôte étoit mort de la bléflure, qu'une fléche qu'il avoit tirée du corps d'un de fes compagnons, lui avoit faire, ex après lui avoir rendu les derniers devoirs, ille mit en état d'executer l'ordre d'untifiée. Neffus qui s'étoit retiré du côté du fleuve Evene, fut puni dans la fuite par le même Heros, pour avoir voulu enlever Déanire, de la maniere que

chacun sçait.

Ainsi périrent par les exploits d'Hercule, de Thesée, de Pirithoits, de Nestor, & des autres Lapithes, ces premiers Cavaliers de Thessaile, alle elur orgueil de quelques heureux succès avoient rendus si insolens. On connoît affez par le temps auquel vécurent tous ces Heros, les époques de tous les évenemens que je viens de raconter.

Mais le Centaure Chiron merite ici un nouvel article: la Chronologie abregée de M. le Chevalier Newton, & les Differtations qu'on a faites pour & contre, y donnent lieu.

Tome III.

ВЬ

(1) Strom.

Li. n. 15.

#### CHAPITRE XII.

Où l'on examine si Chiron fit un Kalendrier pour les Argonautes.

JUSqUES ici on avoit regardé Chiron comme un fage Theffalien, Medecin de professon, & on ne s'étoit point avisé d'en faire un Astronome affez prosond pour sirer l'état du ciel, & en conséquence faire un Kalendrier qui servit de regle. Cependant seu M. Newton, s'ondé sur un passage de la Titanomachie, rapporté par Clement d'Alexandrie (1), dit qu'il snavoit dresse un pour la navigation des Argonautes, & qu'en calcolant depuis Meton jusqu'au temps de cette expedition, on trouvoit qu'il failloit qu'il ent placé les points equinoctiaux dans le milieu d'Aries, & dans le milieu de la Balance, & les Solices au quinziéme dégré du

Cancer, & au même degré du Capricorne.

D'abord avant que d'examinet l'autorité qu'employe cet illustre Auteur pour prouver cette prétention, il est hon de temarquer qu'il fait un argument de la nature de ceux qu'on appelle le Cercle : car c'est comme si M. Newton avoit dit; e veux raccourcie les temps de plus de quatre cens ans. L'expedition des Argonaures n'est pas artivée 1300. ans avant Jesse-Christi, comme on le croit communément, mais seulement 337, ans. C'est le s'ysteme que j'ai fuivi dans ma Chronologie. Ainsi pusiqu'au temps de Meton, 433, avant J. Cle Solssice d'Este trouva au buitiéme degré du Cancer , & que Chiron avoit déterminé le point équinsistial au quinziéme degré d'Aries, le mouvement des Equinoxes, contre l'ordre des Signes, étant de cinquante secondes paran, & d'un degré en 72. ans (a), la distance entre l'obrevation de Meton & celle Chiron, a du être d'envion 7, degrés, & l'intervalle de

<sup>(</sup>a) C'est la supputation du P. Ricci, seulement de 15100. ans; & détermine le qui met la periode entière de 15100. ans, mouvement propre du Firmament à un M. Cassini, ainsi que la fameux Ulug-legré en 70. ans : mais cette distêrence & Begh, petit-sis de Tamertan, la met squesques autres ae sont rien ici.

temps entre eux deux, de 504. ans; qui joints à 433, font 937. ans avant J. C. Donc c'est en cette année-là, on l'année d'après, qu'est l'époque des Argonautes, qu'on a tort d'éloigner ju fqu'à l'an 1300, ou même felon quelques-uns, jufqu'à 1467. avant la même Ere.

On a écrit en France pour & contre le Système de ce célebre Anglois: on a chicané la position & l'arrangement fait par Chiron, au lieu de les nier; mais le Pere Hardouva, dans les Memoires de Trevoux, Sept. 1729. a coupé le cours de toutes les difficultés, en prouvant fans replique que Chiron n'avoit été regardé par toute l'Antiquité, dont il rapporte les temoignages, que comme un Medecin qui connoiffoit l'usage de quelques Plantes, sur-tout de celles qui servent à la guérifon des playes; & jamais comme un Aftronome, capable de dreffer un Calendrier, & de fixer le véritable état

du ciel au temps qu'il vivoit (a).

Dans le fond, se passage tiré de Clement d'Alexandrie ne prouve rien, pour un Astronome de pratique, capable de fixer les points des Equinoxes & des Solftices : le voici traduit mot à mot. Hermippus de Beryte donne le nom de Sage à Chiron le Centaure ; & celui qui a écrit la Titanomaohie , rapporse qu'il est le premier qui a appris à tout le genre humain à vivre selon la justice, en lui montrant la force du serment, les sacrifices joyeux ou d'actions de graces , & les figures du ciel oxiqueτα Ολύμπ 3. Car fans parler de l'affortiment bizarre de ces trois fortes de connoissances; sans examiner l'autorité d'un Poëte inconnu, & dont les Anciens ne nous ont transmis que peu de chofes, peut-on en conclure que Chiron étoit affez bon Astronome pour fixer l'érat du ciel; qu'il fit un Calendrier pour les Argonautes deux ans avant leur expedition; qu'il placa les quatre points des Solffices & des Equinoxes au milieu, c'est-à-dire, au quinzieme degré du Cancer & du Capricorne, du Belier & de la Balance? position cependant

<sup>(</sup>a) C'ell'idée qu'en donne Momere , ques pour les bleifures. Virgile , Eneid.
11. ver (a. 11.8. & Odylf. liv. 12. v. 14.9 en donne la même idée , ainfi
ver (i. 8). o. C'ège Certauure avoit appris que Pille liv. 14. faz 17. s. & Diodone liv.
3 Achille , & Mederien & Jalinge des topiautres.

Anthe Ja Mederien & L'uliga des topiautres.

de laquelle dépend en partie le fyfleme de M. Newton, pour abreger, ainfi qu'il le fair, l'etemps des Antiquités Grecques? Tout ce qu'on pourroit, ce femble, en conclure de plus naturel, c'ell que Chiron joignoit aux connoilfances qu'il avoit des Plantes, cette forte d'Aftronomie qui regarde le lever & le coucher Heliaque des éroiles, dom il infituitiq quelques Argonautes: connoilfance au refle affec bornée, & peur être affez univerfellement répandue de fon temps; mais qui ne mettoit pas celui qui la poffedoit, en état de fixer les vérinables points du ciel, & de laquelle du moins on ne fçauroit prouver que ce fit en tel point que Chitron les trouva & les plaça: fuppofition gratuite, & qu'on n'a fait que parce qu'on avoit auparavant formé le fyfleme de l'abreviation des temps pour les Antiquités Grecques.

pour les Antiquites Grecques.

Ce que le même Clement d'Alexandrie ajoute immedia(1) Net. L tement après , d'Hippo , fille de Chiron , & qu'Ovide (1)
nomme Ocyroé, confirme l'explication que je viens de donnet rouchant la connoissance altronomique de Chiron. Hippo
s fille , dit-il, ayant épossé Eole, celui-là même chez qui arriva
Ulysse, enségna à son mari la science de son pere ; è c\theta-à dire, sa
comemplation de la nature. Euripide, ajoute-t-il, dit de cette
Hippo qu'elle connoissoit de précision de les choses divines par
les Oracles & par le lever des éroiles.

#### CHAPITRE XIII.

Suite de l'Histoire de Pirithous.

PIRITHO ÜS qui avoit pourfuivi les Centaures avec tant de chaleur, n'eut pas une fin plus heureuse que ces Cavaliers. Comme il avoit aidé son ami Thesée à enlever Hene, à condition qu'il le révrioit à son our dans le defein qu'il avoit de ravit Proserpine femme d'Aidonée (a),

(a) D'autres disent qu'elle n'étoit que sa fille; mais Virgile dit qu'elle étoit sa femme.

Expliquées par l'Histoire. LIV. II. CHAP. XIII. ils partirent ensemble pour aller en Epire; mais le Roi qui fut informé de leur dessein, étant allé à leur rencontre, fit lâcher quelques dogues qui se jetterent sur Pirithous & le déchirerent, & Thefée qui se déroba à leur fureur, fut retenu prisonnier jusqu'au temps où Hercule le délivra. Comme Aidonnée faisoit travailler aux mines, & habitoit dans un lieu bas par rapport au reste de la Grece, c'est-à-dire, à l'Occident, les lieux occidentaux, où l'on croyoit que les Astres descendoient pour aller se plonger dans l'Ocean, suadent que cadentia sidera somnos, étoient aussi regardés comme le séjour des morts : car comme dit élégamment Pline : In sede manium opes quarimus, nos ad inferos adigunt. Ainsi on ne parla du voyage de ces deux Princes que comme d'une descente dans le Royaume de Pluton, ce Roi d'Epire ayant été confondu avec cette Divinité; & c'est ce qui a fait dire à Caron dans Virgile:

Nec verò Alciden me sum latatus euntem Accepiffe lacu, nec Thefea Pirithoumque, Quanquam Dîs geniti (1).

(1) Æneid.

Ces derniers mots pourroient faire de la peine fur la généalogie de Pirithous, qu'on ne fait pas ordinairement descendre des Dieux, si on ne sçavoit que Jupiter dit lui-même dans Homere (2), qu'ayant été touché des charmes de la femme (2) Iliad 14. d'Ixion, il l'avoit rendue mere de Pirithous: ce qui veut dire que les grands hommes de ce siécle avoient toujours une

origine divine. · Pausanias nous apprend (3) le détail de cette expedition. (3) In Anic. Thefée, dit-il, étant entré avec ses troupes dans la Thesprotie, pour enlever la femme du Roi des Thesprotes, perdit la meilleure partie de ses troupes : il fut ensuite pris prisonnier avec Pirithous, & le Thesprote les retint à Cychire. Hercule le délivra dans la fuite, mais Pirithous mourut dans sa prison.

Telle est l'histoire des Centaures, dont la défaite sut suivie d'un événement qui est devenu extrémement célebre dans l'Histoire des temps fabuleux, & qui va faire la matiere du Livre fuivant.



# LIVRE TROISIEME.

HISTOIRE DES ARGONAUTES & de la Conquête de la Toison d'or.



HISTOIRE ancienne de la Grece présente peu de sujets aussi célebres que la conquête de la Toison d'or par les Argonautes; mais il n'en est point en même-temps qui foit rempli de plus de fictions (a).

Cependant il se trouve lié avec l'Histoire ancienne de la Grece, & ne peut en être détaché fans renverser presque toutes les généalogies de

ces temps-là : bien développé il sert à éclaircir les antiquités des fiécles héroiques; enfin il y a peu d'Auteurs anciens qui n'en parlent, & j'ai cru qu'en rassembant ce qui s'en trouve épars dans leurs Ouvrages, je pourrois contribuer en quelque sorte à éclaireir l'histoire d'un siècle, dont l'étude est accompagnée de beaucoup de difficultés.

Quoique nous n'ayons plus, ni le Poème du véritable Orphée, ni celui d'Epimenide de l'Isle de Crete qui, suivant Diogene Laërce, avoit composé vers la quarante - septié-

(a) J'ai fait plusteurs Disfortations sur co sendre que les Lectours étoient bien aifac sujet qui sont ou s'avont imprimées dans de trouver dans cette Mythologie, o et se Memoires de l'Acaddes Belles-Letters qu'il n'écolemps se souveet ni en tean de l'autois pû y remvoyer; mais comme de niumeur d'aller puiser dans d'autressides personnes indéligentes m'out fait eu- vers je vais en donne l'abregé.

Expliquées par PHistoire. Liv. II. CHAP. XIII.

me Olympiade, environ 600. ans avant PEre chrétienne; un Poëme de lix mille six cens vers für cette expeditions ni l'ouvage de Varron, qui , sitivant Probus dans son Commentaire sur les Georgiques de Virgile, avoit laissé quarte Livres for l'expedition de Argonautes; ni enfin les autres Poëtesqui suivant Lylio Gitaldi, Dialog, 4, avoient travaillé sur le même sujet prous ne manquons pas cependant de secours. Parmi les Historiens, Diodore de Sicile, Apollodore, Strabon, Trogue Pompée, sans nommer les autres, sont ceux qui en ont patsé avec plus d'étendue. Je ne nomme point ici Herodote, parce qu'il n'en dit qu'un mot en passint; mais des preuves indirectes tirées de ce même Auteur, me servitont beaucoup dans la suite.

Nous avons encore trois Poëmes fur cette expedition; celui d'Donnacrite, qui porte le nom d'Orphée, & qui fur composé du temps de Plisstrate, vers l'Olympiade 5,5 envitron 550. ans avant l'Ere chrétienne: celui d'Apollonius de Rhodes, qui vivoir vers le temps des premiers Prolomées; & celui de Valerius Flaccus, qui l'Écrivir sous le regne de Vespasten, & dont l'Ouvrage demeuré imparfaie, finit vers

le milieu du huitiéme Livre.

La plupart des autres Poëtes font de frequentes allufions à cette conquête; Pindare sur-tout en parle fort en détail dans la quatriéme Olympique, & dans la troisiéme Isthmique. Homere à la verité, n'en dit qu'un mor, mais ce qu'il en dit nous en donne une idée juste. C'est dans le douzième Livre de l'Odyssée, où Circe prédisant à Ulysse les dangers qu'il aura à courir sur la mer, lui parle des Roches errantes qu'elle dit être dans le Détroit qui separe la Sicile de l'Italie, quoi qu'elles soient en effet à l'entrée du Pont Euxin, & où, ajoute-t-elle, paffa la Navire Argo. « Il n'y a jamais eu, dit Cir-» cé, qu'un seul Vaisseau qui se soit tiré de ces abysmes: » c'est la célebre Navire Argo, qui chargée de la fleur des . Heros de la Grece, paffa par-là en revenant de la Colchide. » où regnoit le Roi Æctès: & il ne faut pas douter que les · courants ne l'eussent portée contre les rochers, si Junon » ne l'eût conduite elle-même, & ne l'eût fait paffer fans - danger, parce quelle aimoir & protegeoit Jason ».

C'est dans ces sources que j'ai puisé l'Histoire du voyage des Argonautes, fans toutefois avoir négligé ceux des Modernes qui en ont expliqué quelques circonstances, comme Bochart & M. le Clerc; & c'eft aussi dans ces mêmes sources qu'il faut prendre la veritable idée de cet événement, qui certainement n'est ni le mystere du grand œuvre, comme l'ont cru quelques Philosophes, ni un simple voyage de Marchands Grecs qui entreprirent de trafiquer fur les côtes Orientales du Pont-Euxin, ainsi que l'a prétendu M.le Clerc (1) lequel cependant, aidé des lumieres du sçavant Bochart, a très-heureusement expliqué quelques avantures de la navigation des Argonautes; encore moins l'Histoire d'Abraham. d'Agar, & de Sara, de Moyfe & de Josué, comme a entrepris de le prouver depuis peu un Auteur (a), qui sur le plan du pere Thomassin, de M. Huet, & de quelques autres Sçavans du dernier siècle, veut ramener la plûpart des Fables anciennes à l'Ecriture fainte, mal interpretée par les Payens, & en particulier l'Histoire dont il s'agit, aux voyages d'Abraham: comme s'il y avoit la moindre ressemblance entre les differentes transmigrations de ce Patriarche qui parcourut la Syrie & les Provinces voilines, & alla enfuite en Egypte, toujours par terre, & l'expedition maritime des Ar-

(2) Sur le Denys Perigate.

eomparer?

(1) BibL Univ. c. 21

Eustathe (2) est peut-être celui de tous les Anciens qui en vers 686. de donne l'idée la plus juste, lorsqu'il dit que ce voyage étoit une expediton militaire, laquelle, outre l'objet de la Toison d'or, ou pour parler plus juste, celui du recouvrement des biens que Phryxus avoit emportés dans la Colchide, avoit encore d'autres motifs; comme celui de trafiquer fur les côtes du Pont-Euxin, & d'y établir quelques colonies, pour en affürer le commerce. Il falloit pour cela plusieurs Vaisseaux beaucoup de monde; & l'un & l'autre s'y trouvoient, comme il paroît par les établissemens que firent les deux Ecuyers de Castor & de Pollux , dont l'un fut appellé la colonie des

gonautes. En suivant de pareilles idées, que ne peut-on pas

(a) Conference de la Fable & de l'Ecriture Sainte , Tome L

Tyndarides

Expliquées par l'Histoire. Liv. III.

Tyndarides, l'autre celle des Héniochiens. Quelques uns de ces vaiffeaux abandonnerent la Navire Argo, qui étoit come l'Amiral de cette petite flotte ; d'autres en furent feparés par les vents; mais les Poëtes, continue ce fçavant Auteur, n'ont parlé que d'un feul Vaiffeau, & n'ont nommé que les chefs de cette expedition.

Pour bien développer un événement où toute la Grece prit

tant de part, je dois prendre la chose dès son origine.

Athamas (1), fils d'Eolus, petit-fils d'Hellen, & arriere-Causes de cette expedipetit-fils de Deucalion, étoit Roi de Thebes dans la Béotie, cion. ou seulement d'Orchomene, selon Pausanias (2). Ce Prince (1) Apollod. eut deux semmes; Ino, sille de Cadmus, qu'il répudia quelque temps après, pour épouser Nephelé dont il eut Phryxus & Helle: c'est ainsi que Sophocle appelle la seconde semme d'Athamas, que Pindare (3) nomnie Demotice; & Phe- (4) 4. Olymp. recide, Themisto. Comme elle étoit sujette à quelques accés de folie, il en fut bientôt dégoûté, & reprit Ino qui lui donna deux fils, Learque & Melicerte (a). Ino qui prit alors beaucoup d'empire sur l'esprit de son époux, haissoit mortellement les enfans de fa rivale, qui étant les aînés devoient fucceder à leur pere, à l'exclusion des siens, ainsi elle chercha tous les moyens de les faire perir. Pour réuffir plus fûrement dans son entreprise, elle en fit une affaire de Religion. La ville de Thébes étoit défolée par une cruelle famine, dont on prétend qu'elle étoit elle-même la cause, ayant empoisonné le grain qui avoit été semé l'année précedente; ou li nous en croyons Hygin (4), l'ayant fait mettre dans de l'eau bouillante pour en brûler le germe. On ne manquoit Fab. 11. jamais dans les calamités publiques, d'aller à l'Oracle : les Prêtres étoient gagnés par la Reine, & leur réponse sut que pour faire ceffer la désolation, il falloit immoler aux Dieux les enfans de Nephelé. Ces barbares facrifices n'étoient pas inconnus dans un pays où Cadmus avoit apporté le culte re-

ligieux des Pheniciens, qui offroient avec tant d'appareil de

(a) Je raconte ailleurs l'histoire d'Ino & de ses doux fils.

femblables victimes à Moloch.

La Mythologie & les Fables

Phryxus averti des desseins d'Ino par son Gouverneur, si (1) Liv. 4.

202

nous en croyons Diodore de Sicile (1), ou par un des Prêtres de l'Oracle, qui selon Herodote, les lui découvrit, sit secretement équiper un Vaisseau; & ayant enlevé une partie des tréfors de son pere, il s'embarqua avec sa sœur Hellé; pour aller chercher un afyle chez Æetès son parent, qui regnoit dans la Colchide. La jeune Hellé fatiguée des incommodités du voyage, mourut en chemin, ou, comme le ra-

(2) Loc. cit. conte Diodore (2), étant montée sur le tillac du Vaisseau, elle tomba dans la mer, & se noya. On croit que c'est elle qui donna son nom à cette partie de l'Archipel, qu'on appella après cette avanture l'Hellespont, ou la mer d'Helle. Comme on ne s'éloignoit pas beaucoup alors des côtes, Phryxus prit terre pour y ensevelir sa sœur, & après lui avoir rendu les derniers devoirs, il se rembarqua & arrriva heureusement dans la Colchide, où Æetès le reçut avec bonté, & lui donna

quelque temps après en mariage Calciope sa fille.

Cette Princesse, dit-il, aimoit Phryzus, & le trouvant insenfible à fa passion, elle prit la résolution de le faire perir. Quoiqu'il en soit, les premiers soins de Phryxus après son arrivée, furent de remercier les Dieux de l'heureux fuccès de sa navigation, & il confacra la proue de fon Vaisseau, ou à Neptune, ou à Mars, ou, si nous en croyons l'ancien Scholiaste de Pindare (4), à Jupiter Phryxius, ou le Conservateur. Pour embellir ce trait d'histoire, on dit qu'un Belier à la Toison d'or qui avoit des ailes, & qui possedoit même le don de la parole, avoit averti Phryxus & Hellé des mauvais desseins de leur belle-mere; ou, selon une autre tradition, que les voyant près de l'Autel sur lequel ils devoient être

Pindare (3) donne un autre motif aux persécutions d'Ino.

(4) Sur la matriéme Pythique.

(4) 4. Pyth.

Jupiter (a), & en avoit confacré la peau dans son Temple, Δ. Pantinias, dans fa Ariques, dit quo les Orchomaciens aprellers Lephylov rovind, Athensu un Tobleva, od inus e em revient d'une γ δα-θενειν, playes un immoloit la Beiler qui l'avoit fightaure, avoir hâte, & ε/cioit le même porté à Cocho. On ne feçir pas hen, Dies que poipire Physius, dont la dénaplus configues que c'écrò à ce Dèu l

immolés, il les avoit chargés fur fon dos, & les avoit enlevés: que Phryxus à fon arrivée dans la Colchide l'avoit immolé à

Expliquées par l'Histoire. L.IV. III.

êt que ce fut certe précieufe Toison, l'objet de la cupidité des ferces, qui avoit donné lieu dans la finire au voyage des Argonaures. Les Poères allerent même jusqu'à faire la généalogie de ce Belier, de lis publierent qu'il étoit fils de Neptane & de Theophane, que ce Dieu, pour mieux cacher son intrigue, avoit changée en brebis, s'étant lui - même méramorphosé en Beliox.

Pour expliquer des circonflances si visiblement fausses, les anciens Mythologues inventerent une nouvelle fable, & dirent que le Gouverneur de Phryxus (1), se nommoir Cries, (1) Diod.Pale Monton , ou Chrysomallus , la Toison d'or : mais je crois qu'il leph. &c. vaut mieux dire simplement avec Diodore de Sicile, Eusebe, & l'ancien Scholiaste d'Apollonius, que le Vaisseau que monta Phryxus fe nommoit le Belier, ou la Toison d'or, parce qu'il en portoit la représentation. J'ajoute que ce Vaisseau étant forr leger, avoit volé, pour ainsi dire, de la Grece dans la Colchide, & que Phryxus, felon la coutume de ces temps-là, en avoit confacré la proue à quelqu'un des Dieux que je viens de nommer. On voir bien même par cette explication, dans quel fens on pouvoir avoir dit que le Belier à la Toison d'or, étoir fils de Neptune, parce que le Belier représentoit le Vaisseau sur lequel étoient partis Phryxus & Hellé. & que tout bon Vaisseau pouvoir passer pour être le fils ou plûtôt l'ouvrage du Dieu de la mer.

Apollonius de Rhodes ajoute à la Fable que je viens d'expleurer, que ce fut Nephelé elle-même qui , s'étant changée en nuée, enveloppa fes deux enfans prêts à être immolés, & les chargea fur le dos du mouton à la Toison d'or ; mais il est aifé de voir que cette fixion rels fondée que fur le nom de cette Princesse, qui en Grec veut dire une nuée.

Les premieres années du mariage de Phryxus & de Calciopefurent fort heureufes, & il en cut quarre fils, Argos, Pirontis, Melas, & Cylindus (2); mais Æerés qui envioir les tréfors de fon Gendre, le fit mourir; & Calciope pour détober fes enfans à la fureur de leur grand-perc, qui fans doute ne les auroit pas épargnés, les fit embarques fectretement pour

(1) Diod.

Commercey Google

les envoyer dans la Grece; esperant qu'Ino dont elle avoit appris la mort, n'étant plus en état de les perfécuter, Athamas les recevroit favorablement; mais ils firent naufrage dans (1) Loc. cit. une Isle, où, selon Diodore de Sicile (1), ils demeurerent jusqu'à l'arrivée de Jason, qui les ramena dans la Colchide, & les rendit à leur mere, laquelle, ajoute le même Historien, pour reconnoître un service si important, sit tout ce qui étoit en son pouvoir pour favoriser la passion de ce Prince pour Medée fa fœur, ainsi que j'aurai occasion de le dire dans la fuire (4).

Pendant ce temps-là, Pelias parent d'Athamas par Eolus (2) Apollod. dont ils descendoient l'un & l'autre (2), gouvernoit une partie de la Thessalie. Ce Prince avoit usurpé la Couronne sur Eson à qui elle appartenoit légitimement, & une longue tyrannie

(3) Valerius l'avoit rendu l'horreur de son peuple (3). Pour bien entendre Flace, l. r. cette Histoire, il est bon de sçavoir que Tyro, fille du céle-

(4) Apoll Li. bre Salmonée (4), ayant plu à Neptune, c'est-à-dire, à quelqu'un de ses Prêtres, en avoit eu Nelée & Pelias; mais comme ces fortes de galanteries n'éloignoient pas alors les prétendans, elle ne laissa pas ensuite d'épouser Crethéus, de la race des Eolides, & elle en eut trois fils, Efon, Pherès & Amithaon. Crethéus bâtit dans la Thessalie la ville d'Iolcos. dont il fit la capitale de ses Etats, & laissa en mourant la couronne à Eson qui étoit l'aîné, donnant d'autres établissemens à Pherès pere d'Admete, & à Amithaon, sans songer à Pelias, qui ne lui appartenoit pas. Celui-ci après la mort de Crethéus fe rendit puissant, & détrôna Eson, l'obligeant de vivre en simple particulier, sans ofer le chasser d'Iolcos. Cependant pour s'affurer la couronne, lorsqu'il apprit qu'Alcimede femme d'Eson (b) venoit d'accoucher d'un fils, il

> (a) Paulanias, in Beer, c. 34. dit cepen-dant que Phryxus revint en Grece du vi-Grece. vant d'Athamas, & qu'il disposa en sa favant o catalinas, o di la informatica la vevu de fest Ears, qui la voit donnés faute d'enfans, à fes neveux Coronus & Haliar-ainfi qu'on peut le voir dans le Commen-tes; i fils de Thefander, & petit- fils de taire de Meziriac fur l'Epitre d'Hysiphille Sifyphe fon frere, & leur en laiffa une porsion. Selon d'autres Aureurs, ce ne fut cimede. pas Phryxus, mais for fils Presbon qu'il

(b) Quoique les Anciens varient beau-

Expliquées par l'Histoire. Liv. III.

chercha tous les moyens de le faire perir, parce que l'Oracle, qu'il avoit confulté après son usurpation, lui avoit prédit qu'il seroit détrôné par un Prince de la race des Eolides. Eson & Alcimede qui penetrerent les mauvais desseins du Tyran, firent courir le bruit que le jeune Diomede, c'étoit le premier nom de Jason, étoit dangereusement malade, & peu de jours après publierent sa mort. On sit même tous les apprêts des funerailles; mais au lieu de l'enterrer, sa mere le porta secretement sur le mont Pelion, ou Chiron, l'homme le plus sage & le plus habile de son temps, prit soin de son éducation (1). D'autres Auteurs disent que Pelias n'apprit (1) Apollod. qu'Eson avoit un fils, que lorsqu'il avoit déja quelques années, Val. Flace. & jurtour Pin-& que pour le faire perir, il l'avoit fait embarquer sur un mau- dare Pyth. 4. vais Vaisseau; mais que s'étant heureusement sauvé, Chiron

le cacha dans fon antre (a). Ce jeune Prince âgé d'environ vingt ans , alla consulter l'Oracle, qui lui ordonna de se vétir à la maniere des Magnesiens, de joindre à cet habillement une peaude leopard, semblable à celle que portoit Chiron; de se munir de deux lances, & d'aller dans cet équipage à la cour d'Iolcos; ce qu'il executa

de point en point.

Pour aller du mont Pelion dans cette ville, il falloit paffer l'Anaure, fleuve inconnu aux Géographes, mais qui est ainsi nommé par Apollonius de Rhodes, & par Lucain. Ce fleuve, ou plutôt ce torrent (b), se trouvant alors débordé, Jason rencontra heureusement sur le bord une vieille semme, c'étoit Junon, qui lui offrit de le porter sur ses épaules. Dans le trajet le jeune Prince perdit un de ses souliers. Diodore de Sicile qui rapporte cette circonstance, dit que l'Oracle qui avoit predit à Pelias qu'il feroit détrôné par un Prince du sang des Eolides, avoit ajouté qu'il se donnât garde d'un homme qui

<sup>(</sup>a) Tout les Anciens convienneus que [6] Tout les Anciens cavienneus que [6] Alon fuil eleve par Chinon, de le Schop our celta len mé a faint suite uté ce-bialté de Pindare rapporte encore pour le lui de Diomede qu'il portoit auparavant, prouver, deux per d'éffende qui le dit (1) Valeitra Haccus nomme ce fleuve formellement. Ce Centaure lui apprit les [Enjète, & Hygin, Evenus; mais certail-écoces dout l'âtoit hai même profes [— nemnet évé unu faux dans cert Auceux.

paroîtroit devant lui, un pied nud, l'autre chauffé (a). Jason étant atrivé au milieu de la place d'Iolcos, dans l'équipage que l'Oracle lui avoit prescrit, attira l'attention de toute la ville. On étoit étonné de voir un jeune homme û bien fair . & dans un habillement aussi extraordinaire. Pelias averti de l'arrivée de cet Etranger, alla lui-même dans le lieu où il étois & remarquant qu'il n'avoit qu'un foulier, il ne douta point que ce ne fût-là celui dont l'Oracle l'avoit menacé. Cependant il dissimula sa surprise, & demanda à l'Etranger qui il étoit. Jason sans s'effrayer du danger qu'il y avoit à déclarer la vérité, lui dit hardiment qu'il étoit fils d'Eson, & lui conta de quelle maniere il avoit été élevé dans l'antre de Chiron: ensuite s'étant adressé aux principaux de l'assemblée. il leur demanda où demeuroit fon pere, s'y sit conduire, & y fut reconnu, fans que le Tyran, qui avoit remarqué l'interêt qu'on avoit pris en ce Prince, osat rien entreprendre contre lui.

vée de fon neveu, vint à Iolcos, accompagné de fon fils Admere, & on envoya chercher Nelée & Amithaon qui s'étoient établis dans la Messenie. Lorsque les trois freres furent affemblés, on employa cinq jours à se réjouir : le sixiéme dès le matin Jason eut un entretien avec son pere & ses oncles, & ils prirent ensemble des mesures pour détrôner Pelias. Après differens avis, il fut arrêté qu'ils iroient tous chez lui (1); & lorfqu'ils furent au Palais, Jason parla à son (1) Pindare oncle avec beaucoup de hardiesse & de force, lui demanda la Couronne qu'il avoit usurpée, lui reprocha l'injustice de fon procedé, & l'exhorta à terminer leurs differends à l'amiable : l'affurant que peu avide d'un bien qui lui avoit été si injustement enlevé, il ne lui demandoit que la Couronne, & qu'il consentoit à lui en abandonner tout le produit.

Pherès Roi d'une partie de la Thessalie, averti de l'arri-

Pelias étoit vieux, & hai de son Peuple : un discours si hardi l'étonna, & il ne douta pas que ses sujets charmés de la bonne mine de Jason, ne le soutinssent de toutes leurs

loc. cit.

<sup>(</sup>a) Apollod. L. 1. Tzetzès fur Lycophr. & le Schol. de Pindare fur la quatriéme Pyth.

forces. Peut-être même, car la Tyrannie est toujous timide, qu'il crut qu'il y avoit déja un parti formé contre lui; ainsi sans ofer refuser ouvertement une proposition si raisonnable, il chercha à l'éluder.

Jason étoit dans l'âge où l'on aime la gloire, & Pelias perfuadé qu'il l'éloigneroit d'Iolcos en lui procurant les occasions d'en acquerir , lui dit que l'infortuné Phryxus leur parent, & descendant comme eux d'Eolus, avoit été massacré dans la Colchide, & que son Ombre lui étoit apparue pour l'exhorter à le venger, & à sauver ses enfans qui étoient exposés chaque jour à l'avarice insatiable du Tyran qui les retenoit à sa cour. Il ajouta qu'il étoit bien disposé à lui céder la Couronne qui lui appartenoit légitimement; mais que comme un devoir de Religion l'engageoit au voyage de la Colchide, qu'il n'étoit pas en état de faire, il esperoit qu'il voudroit bien s'en acquitter pour lui, & satisfaire les Manes irrités d'un parent qui demandoit vengeance. Pour mieux faire goûter cette propolition à Jason, & lui donner plus d'envie d'entreprendre ce voyage, il lui dit que Phryxus, lorfqu'il avoit été obligé d'abandonner Thebes, avoit emporté avec lui une Toison précieuse, dont la conquête l'enrichiroit, en même temps qu'elle le combleroit de gloire. Fatigué par des longes effrayans, ajoute enfin Pelias, j'ai fait consulter l'Oracle d'Apollon, & j'ai appris qu'il falloit nécessairement appaiser les Manes de Phryxus, & les ramener dans la Grece (a); mais mon grand âge est un obstacle à un si long voyage. Vous qui êtes dans la fleur de la jeunesse, vous êtes en état de l'entreprendre, votre devoir vous y engage, la gloire vous y appelle ; vous satisferez par-là à un devoir dont je ne puis pas m'acquitter, & je jure par Jupiter, de qui vous & moi nous tirons notre origine, que desque vous serez de retour, je vous placerai sur le trône qui vous appartient.

Cette proposition sut sort du goût de Jason, qui s'étant re-

<sup>(</sup>a) C'étoit une opinion commune en leur pays. Le Scholiafte de Pindare, pour et temps-là, que les Manes de ceux qui confirmet cette opinion, cité deux vers étoient motts dans une terre étrangere, d'Homete.

La Mythologie & les Fables

tiré pour en conferer avec son pere & ses oncles, ils resolurent d'un commun accord de la faire publier dans toute la Grece, pour inviter la Jeunesse à se joindre avec lui dans une

expedition fi glorieuse & si utile.

Tandis que l'élite de la jeunesse Grecque s'assembloit dans la Theffalie pour accompagner Jason, on étoit occupé à construire un vaisseau propre à un voyage de si long cours ; c'est la célebre Navire Argo, sur laquelle on a débité tant de Fables. Commepersonne ne les a mieux expliquées que Bochart(1), c'est de lui que je tirerai en partie ceque j'aià dire fur cet article, après

que j'aurai rapporté ce que les Anciens en ont dit eux - mêmes. D'abord, il y a quatre opinions sur le nom d'Argo, qu'on donna à ce Navire. Apollonius, Diodote de Sicile, Prolemée Ephestion dans Photius, Servius, & quelques autres, prétendent qu'il lui fut donné à cause d'Argus , qui en proposa le dessein : encore varie t-on beaucoup sur cet Argus ; qui certainement ne peut pas être celui que Junon employa à la garde d'Io, dont le temps a précedé celui des Argonau-

(a) Sur l'Ep. d'Hypsiphile

(4) Sur la uatriéme.

(1) Chan. L 2. C. 11.

> tes; de huit à neuf générations; sur quoi on doit consulter Meziriac (2), qui a fort bien remarqué qu'il faut mettre dans Apollonius de Rhodes, Argus fils d'Alector, au lieu de fils d'Areflor, qui est le pere de l'ancien Argus. Alector, Thefpien d'origine, vivoit au temps des Argonautes, & la plûpart des Anciens conviennent que ce fut son fils qui conftruisit la Navire Argo, & qui en prit soin pendant tout le voyage : car on doit rejetter l'opinion de Ptolemée Ephestion, qui difoit, au rapport de Photius, qu'Hercule lui-même avoit construit ce Vaisseau, & lui avoit donné le nom d'Argo, du nom d'un fils de Jason, qu'il aimoit, puisque selon Pindare, & le plus grand nombre des Auteurs, Jason n'avoit lui - même au plus que vingt ans, lorsqu'il entreprit ce voyage.

La seconde opinion est celle de Diodore de Sicile (3), de (3) Liv. 4. Servius (4) & du Scholiaste d'Euripide (5), qui prétendent que le nom d'Argo, fut donné à ce bâtiment, à cause de sa

Egl. de Virg. viteffe, le mot apy às fignifiant vite, leger. (5) Trag. de

Suivant la troisiéme opinion, qui est celle de Tzetzès (6), Medce. (6) Sur Lyc'est parce qu'il sut sabriqué à Argos, ou plutôt parce qu'il cophton. fut

Expliauées par l'Histoire. LIV. III. fut fait fur le modele de celui de Danaüs Roi d'Argos, & que Germanicus, dans fon Commentaire sur Aratus, prétend avoir été nommé Argo. Enfin Ciceron rapporte deux vers. qui semblent indiquer que ce Vaisseau ne fut nommé Argo, que parce qu'il portoit les Grecs, Argivos:

Argo, quia Achivi in ea delecti viri Vecti , perebant pellem inauratam arietis.

Ces vers sont d'Ennius qui avoit traduit la Medée d'Euripide: Les mêmes Anciens ne varient pas moins sur la qualité du

cependant Euripide ne dit pas cela tout-à-fait.

bois qui servit à la construction de ce Vaisseau : je n'entrerai sur cela dans aucun détail, je dirai feulement qu'il fut conftruit, Suivant Euripide dans sa Medée, & presque tous les Anciens, du bois du mont Pelion, ce qui lui fit donner l'épithete de malas, & en latin Peliaca; & que ce fut dans un lieu de la Magnelie, qui depuisfut nommé Pegala, du mot πεγτύμι qui entrautres choses signifie fabriquer. Le sçavant Scholiaste d'Apollonius (1) le dit formellement : Pegafe est un cap de la Mag- (1) Sur le linesie, ainsi nomme de ce que la Navire Argo y fut construite. Il vie 1. des Ary avoit en cet endroit-là un Temple d'Apollon, qui a fait donner à ce Dieu, par Hesiode, le nom de Pegasien (2). Ce (2) Bouclier fut là aussi que les Argonautes s'embarquerent, & le lieu où se d'Hercule. fit l'embarquement a depuis porté le nom d'Apheta, ainsi que le disent positivement Strabon (3), & Stephanus, qui cite pour (3) Liv. 9. cette opinion, Hellanicus.

N'oublions pas de dire qu'on employa dans la construction de ce Vaissean un chêne de la forêt de Dodone, qu'on mit à la proue, & que c'est de-là sans doute qu'est venue la tradition qui portoit que la Navire Argo rendoit des Oracles, & répondoit à ceux qui la consultoient, comme on peut le voir dans Apollodore, dans Apollonius, dans Lycophron , &c. ce qui lui a fait donner l'épithete de Loquax & de Sacra. Valerius Flaccus place ce chêne sur la poupe, & Apollonius de Rodes dit qu'il servoit de mât.

Pour cequi regarde la forme de ce Vaiffeau, il est certain Tome III.

La Mythologie & les Fables

par tous les Anciens, dont il est inutile de citet ici les autorités, qu'il étoit long. & à peu près de la figure de nos Galeres, au lieu que ceux dont les Grecs se fervoient auparavant
(1) L. 7-c. étoient ronds ; ce qui site dire à Pline (1), Longô Nove Jasonem primum nauiçalle, Philo Stephanus autor est. Sur quoi il
est bon de remarquer en passant que par les Vaisseaux les Grecs entendoient les Vaisseaux de guerre. & par les

(2) Sur la Comed, des Chevaliers.

mots, yaki majyac, naviret longi, par ceix-ci, yaki moltgiale Vailfeuar de Guerre; se cette feule remarque détruit le fentiment de M. le Clerc, qui prétend que l'expedition des Argonautes , n'étoit qu'une entreprife de Marchands, ainsi que je l'ai déja dit au commencement de ce Chapitre. Il y avoir n'ême, fuivant Clidemus cité par Plutarque, une ordonnance générale pour toute la Grece-qui défendoit aux Marchands de faire voile avec un Vaisseau qui pût contenir plus de cent perfonnes.

ronds, ceux qui servoient aux Marchands. C'est suivant la

même idée que le Scholiaste d'Aristophane (2) explique ces

J'ai promis qu'après avoir rapporté les opinions des Anciens fur la Navire Argo, je dirois ce qu'en pense Bochart, & je vais satisfaire à cet engagement. Les Grecs, dit ce Scavant, avoient appris l'art de la Navigation, des Pheniciens que Cadmus avoit conduits dans leur pays. Les Pheniciens fe servoient de deux sortes de Vaisseaux; de ronds, qu'ils nommoient Gaulis, & de longs, qu'ils appelloient Arco; d'où les Grecs en changerent le c, en g, comme de Cnesses & Caius, ils ont fait Gneius & Gaius, ont prononcé & écrit Argo du mot Arco. Apollonius dit que cette Galere étoit de cinquante rames, & la nomme merrano mest vaur ; ainsi, continue notre scavant Auteur, on peut conjecturer qu'elle avoit vingt-cinq rames de chaque côté, & cinquante coudées de longueur. Si l'on s'en rapporte même à Theocrite, qui en parle à l'occasion du jeune Hylas, elle étoit longue de dix coudées de plus, avant, selon lui, trente rames de chaque côté. Ainsi, conclut ce sçavant homme, ce n'est ni de sa legereté, ni de sa vîtesse, comme l'ont imaginé les Anciens, ni parce qu'elle avoit été construite par Argus, quel qu'il foit,

ni parce qu'elle devoit porter les Grecs ou Argiens, que cette Galere fut nommée Argo ; mais à cause de sa figure lon-

Les Anciens ne sont pas d'accord sur le nombre de ceux Nombre des qui s'embarquerent avec Jason; mais l'opinion la plus commune est qu'ils étoient cinquante-deux. D'abord on songea à nommer le chef de cette entreprise, & quoiqu'Hercule, & par sa reputation & par ses exploits, eût pû la disputer à tous, il voulut bien cependant en déferer l'honneur à Jason, comme à celui que cette expedition regardoit de plus près, étant proche parent de Phryxus; outre que c'étoit à lui que Pelias l'avoit ordonnée. On nomma ensuite le Pilote du Vaisseau, & cet emploi fut donné à Typhis, qui passoit pour être fils de Neptune; c'est-à-dire, qui étoit bon homme de mer. Comme la plupart des autres Argonautes étoient des Princes célebres dans ce temps-la, je dois en les nommant les faire connoître en peu de mots, me reservant d'entrer avant que de finir ce Livre, dans des détails plus particuliers, par rapport à ceux qui se distinguerent non seulement dans ce voyage, mais encore dans les autres expeditions où ils se trouverent.

Jason, comme chef, devroit paroître le premier à la tête de ce Catalogue; mais ce que j'en ai dit, & ce que je serai obligé d'en dire dans la suite, le fera assez connoître. Ce que je dois dire d'Hercule, que je nomme immédiatement après Jason, ne roulera que sur ce qui regarde cette entreprife, à laquelle même quelques Anciens prétendent qu'il n'eut aucune part. Tous les autres cependant conviennent qu'il s'embarqua avec les Argonautes : quelques-uns affürent même qu'il en fut d'abord nommé le chef, & que Jason ne le devint qu'après qu'Hercule cut été abandonné dans la Troade où il étoit descendu à terre pour aller chercher Hylas, ainsi que je le rapporte dans la vie d'Hercule. Il y a même des Auteurs qui veulent que ce Heros n'alla pas jusqu'en Asie, & qu'il débarqua sur les côtes de Theffalie, dans le golphe de Magnesie, où les Argonautes s'étoient arrêtés pour faire de l'eau, & que ce lieu avoit été appellé depuis Ddii

Aphetes, ou lieu d'abandonnement; d'autres au contraire affurent que ce fut dans ce Golphe même que les Argonautes s'embarquerent, & qu'Aphetes veut dire lieu du départ.

Si Hercule n'alla pasjusque sur les côtes d'Asie, ce sur dans une autre occasion qu'il prit la ville de Troye, & peut être,

comme le dit M. Freret dans une Differtation imprimée (1) Tome V. dans nos Memoires (1), à fon retour de Lydie : mais ce qui forme une difficulté contre cette opinion, c'eft que dans lexpedition de Troye, ce Heros étoir accompagné de Telamon, à qu'il donna Hefione en mariage, & on ne voie pas comment ce Prince se seroit rouvé alors sur les côtes de Phrygie.

Thesee, suivant Plutarque, s'embarqua aussi pour cette expedition, mais cet article souffre aussi beaucoup de difficulté.

comme je l'ai remarqué en parlant de ce Prince.

Acaste, fils de Pelias & d'Anaxibie, étoit, selon quelques Aureurs, du nombre de ces Capitaines. Il étoit cousin-germain de Jason, & connu par les Anciens comme un célèbre chasteur, très habile à tiret de l'arc, comme le remarque

(s) Met. L 8. Ovide: jaculoque infignis Acastus (2).

Ouelques-uns mettent encore Actor au nombre des Argo-

naures; mais comme il y a eu plufieur Princes de ce nom, celui que je crois (††) Romaute doit avoir été le fameur (5)Me-Ll.1. Eurythe. Ovide (††) le fait trouver avec fon pere dans le combat des Centaures & des Lapithes, & dans la chaffe de Calydon. Ces trois événemens arriverent affez près l'un de l'autre pour que le même homme ait pu's y rencontrer, ainfi

que je le prouverai ailleurs.

Actorides, qu'on met aussi entre les Argonautes, & qui est désigné sous ce nom patronymique, est Menorius, fils d'Ac-

tor & pere de Patrocle.

Admete Roi de Theffalie, que tous les Anciens mettent au nombre des Argonautes, étoit fils de Pherès, & petit-fils de Crethée, & par conféquent cousin de Jason. Personne n'ignore l'histoire de la tendre Alceste sonépouse.

Ætalidès fils de Mercure & d'Eupoleme, fille originaire de Larisse, est mis par quelques Auteurs sur la liste des Expliquées par l'Histoire. LIV. III.

Argonautes. On dit de lui qu'il avoit obtenu de son pere Mercure deux graces ; l'une, que vif ou mort il feroit toujours informé de ce qui se faisoit dans le monde; l'autre qu'il seroit la moitié du temps parmi les vivans, & l'autre, moitié parmi les morts : fable fondée peut-être fur ce qu'il étoit le Heraut des Argonautes, & que cette fonction le rendoit fouvent prefent & souvent absent de l'armée, & l'obligeoit à être exactement informé de ce qui se passoit. Il étoit aussi par sa mere du fang des Eolides, puisqu'elle étoit fille de Pisidice sœur de Crethée.

Apollodore est le seul qui nomme Almenus, personnage inconnu aux autres Anciens; c'est peut-être d'un habitant d'une ville située sur les côtes du Pont-Euxin, qu'on nommoit Almené, lequel s'embarqua avec les Argonautes, que cet Auteur a voulu parler, & qu'il fait fils de Mars. ce qui convient affez à un Thrace: mais il est plus étonnant qu'Apollodore foit le feul qui mette le célebre Amphiaratis parmi les Argonautes. Il peut très-bien être arrivé qu'il se soit trouvé à l'expedition de la Colchide & au siège de Thebes. où il mourut, ainfi que je le ferai voir dans la fuite.

Si Apollodore est le seul qui ait nommé Amphiaratis.

aussi est-il le seul qui ait oublié Amphidamas, Arcadien fils d'Aleus & de Cleobule, & frere de Licurgue & de Cephée, qui se trouve dans toutes les autres Listes, ainsi qu'Amphion, fils d'Hyperasius, originaire de Pallene en Arcadie, dont son pere étoit Roi. Il ne faut pas au reste confondre cet Amphion avec le Roi de Thebes qui portoit le même nom, & qui étoit mort avant l'expedition de la Colchide.

Tous les Anciens de concert nomment parmi les Argonautes le Pilote Typhis, de la petite ville de Typha dans le fond de la Béorie sur le bord de la mer, dont les habitans se vantoient d'être habiles marins. Quelques Auteurs le sont fils de Phorbas & d'Imané, & d'autres lui donnent pour pere Anginus ou Hagnius. Il mourut de maladie à la cour de Lycus dans le pays des Mariandiniens, & on mit à fa place le célebre Ancée, à qui on donne Neptune pour pere, parce qu'il étoit aussi un très-bon Pilote; sa mere se nommoit Aftipalée, fille de Phœnix. A fon retour de la Colchide il s'appliqua à faire fleurir l'Agriculture, & prit grand foin de ses vignobles : comme il pressoit trop ses vignerons, & qu'il les maltraitoit, il y en eut un qui lui dit un jour, qu'il ne bolroit jamais du vin de la vigne, dans laquelle il faisoit travailler alors. Le temps de la vendange étant arrivé, il fit promptement remplit un gobelet du premier jus qu'on put exprimer du raisin; & regardant celui qui lui avoit fait la prédiction, il lui reprochoit son peu d'habileté, lorsque l'Ouvrier lui répondit, qu'il atrivoit souvent bien des choses entre un Gobelet plein & le temps de le boire. En effet, dans l'instant qu'il le portoit à la bouche, on vint l'avertir qu'un fanglier monstrueux ravageoit sa vigne : il quitta le Gobelet, prit ses armes, & en poursuivant le sanglier il en fut blessé, & mourut de sa blessure; & ce qu'avoit répondu le domestique d'Ancée devint un Proverbe, que Caton tourne ainsi en latin : multum interest inter os & offam ; quoique le sens des paroles du proverbe soit :

Multa cadunt inter calicem supremaque labra

Il ne fait pas confondre cet Ancée avec un autre de même nom, que tous les Anciens mettent au nombre des Argonautes Celui-ci étoit fils de Lycurgue, Roi des Tegéates dans l'Arcadie, qui l'envoya à fa place dans la Colchide, parce qu'il ne voulur pas abandonnet Alcéus fon pere, dont le grand âge & les infirmités demandoient fa prefence.

Onomacrite parle aussi d'un autre Ancée de la ville de Plearon dans l'Evolie, qu'il nonme parmi les Argonautes; mais la Liste de cet ancien Auteur est la moins fidelle de toutes; car il y met aussi na Ancysthée, personage tour-à-fait inconnet, à moins qu'on ne croye avec quelques Sçavans qu'il avoir éctit Acaste fils de Pelias, dont il ne fait aucune mention, & qui de l'aveu de tous les Anciens, sur du nombge des Argonautes. Il nomme aussi un Arvius; ce qui est platot une épithete, souvent employée par Homere, qu'un nom propre; s'étoit en effet un usage commun dans les anciens Poètes de donner le nom de Mars ou de fils de Mars, aux

Guerriers célebres par leurs exploits.

Ce même Auteur ne parle pas des deux Argus, que tous les auters mettent au nombre des Argonautes; & comme il y a eu plutieurs perfonnes de ce nom, il n'est pas aisé de les difinguer. On convient espendant asse communément que l'un de ces Argus, étoit celui-la même qui construist la Navire Argon, L'autre Argonaute du même nom étoit ce sila de Plrysus, qui ayant fait naufrage en revenant de la Colchide, comme je l'ai dit, s'étoit artêté dans une Isse, d'où Jason le ramena à sa mete avec ses treex.

On connoît peu un Armenius, ou Armenus que quelques uns metrent au nombre de ces chefs qui accompagnoient Jason, & prétendent qu'il étoit d'une ville de même nom, stude entre Pherés & Lariste, soit qu'on cût donné le nom de la ville à l'Argonaute, ou que lu-même l'eût donné à la ville, dont il étoit peut-être le sondaeur; car tous ceux qui s'embarquerent avec Jason étoient des meilleures familles de

la Grece.

Apollodore est encore le seul qui mette au nombre de ces Heros, Ascalaphe & Almenus, ou plutôr Jalmenius, comme il le nomme ailleurs; ainsi qu'il est aussi nommé par Homere, tous deux ensans de Mars, qui les avoir eus de la

belle Affioché.

Si Efculape a affifé à l'expedition des Argonaures, il est écomant qu'il ne se trouve que sur la Listed'Hygin: il est bien vrai que Clement d'Alexandrie le nomme aussi avec Cassor & Pollux, sur l'autorité d'Apollonius de Rhodes, qui ne parle cependant dans l'endroti qu'on cite de lui, que des Dieux Dioscures, sans qu'il y soit sait mention d'Assleptius, ou Esculape. Pour Cassor & Pollux, il n'est aucun Ancien qui les ait oublisé (a).

Asterion, quoique peu connu d'ailleurs, est cependant nommé parmi les Argonaures, par quelques Aureurs qui disent qu'il étoit sils du Cometès & d'Antigone fille de Pharès; & comme Pharès étoit fiere de Crethée sils d'Eolus, il étoit

<sup>(</sup>a) Je donnerai leur Histoire dans un Chapitre particulier.

couin de Jason : il se peut même que Comerès étoit aussibien que sa femme, de la race des Eolides. Je crois qu'il ne faur per consondre comme a fait Apollodore, cet Afterion avec Afterius sils de Nelée & ferce de Nestor, qu'on a dit aussière du nombre des Argonautes.

Ceux qui ont avancé qu'Atalante s'étoit embarquée avec ces Capitaines, se sont certainement trompés; car quelle apparence qu'une fille seule eût entrepris de se trouver à cette

expedition, parmi tous ces Heros?

Plusieurs des Anciens ont encore mis dans leur Liste, Augée ou Augias, sils du Soleil, ou plûtôt de Phorbas Roi d'Elide; c'est cet Augée dont Hercule nettoya les étables, ce

qui forme un des travaux de ce Heros.

Euphemus n'est nommé que par le seul Pausanias, qui en parlant des autres Argonautes qui affisterent aux Jeux funebres qu'Acaste sit célebrer à son retour de la Colchide, en nomme quelques-uns fort peu connus aux autres Anciens, entre autres Eurybate, qu'il dit s'être rendu célebre au jeu du Palet. Il étoit fils de Tebeon, & c'étoit lui qui avoit gueri la playe qu'Oilée avoit reçue en donnant la chaffe avec Hercule, aux oiseaux du Lac Stymphale. Pausanias ajoure ensuite que Melanion, Neothée, Phalarée, Argeus & Iphiclus font les cinq qui paroissent avoir disputé le prix de la course à pied. Cet Iphiclus étoit pere de Protesilas qui fut tué le premier sur le rivage de Trove à la descente des Grecs ; pour les autres, ils ne sont pas nommés parmi les Argonautes par les autres Anciens. Selon le même Auteur, Iolas le compagnon des travaux d'Hercule, remporta le prix de la course du Char à quatre chevaux, & comme il ya apparence qu'on n'admit à ces Jeux que ceux qui avoient accompagné Jason, on peut conclure qu'Iolas avoit abandonné Hercule, comme les autres Argonautes, & avoit été avec eux dans la Colchide.

Calaïs & Zechès, enfans de Borée & d'Orthye, fille d'Erechthée Roid Athenes, font trop célebres dans cette expedition, pour avoir été oubliés; je parlerai de leurs avantures dans l'hiftoire de la Navigation que firent ces Heros après leur départ de la Grece. Canchus fils d'Abas, ou felon quelques Auceurs, fils de Comerès, & petit - fils d'Abas qui regnoit dans l'Elide, eft auffi nommé parmi ces Capitaines; Apollonius dit qu'il perit dans la Libye, apparamment lorfque la Navire Argo au retour de la Colchide, s'arrêta fur les côtes d'Afrique, comme on le dira dans la fuite. Ce même Auteur est le feul qui mette parmi ces Chefs, Autolycus ce célebre voleur, qui évoit fils de Mercure & de Chione fille de Dedalion'; mais il ya apparence qu'il a confondu cer Autolycus, trop éloigné du temps de cette expedition, avec un autre Prince du même nom, qui felon d'autres Anciens, se joignit aux Argonautes près de la ville de Sinope avec ses deux freres Deileon & Phlagius. Le premier étoit trifayed d'Ulyffe.

Je ne ferai que nommer un Azorus, perfonnage inconnu à rous les Anciens, si l'on en excepte Helychius qui di qu'il avoit tenu pendant un temps le gouvernail de la Navire Argo. Je ne devrois pas même nommer Buphagus, quoique mis par quelque-suns au nombre des Argonaures : peut-être a-t-on eu taifon de reprocher à ceux qui l'ont mis fur leur. Lifle, qu'ils avoient perfonifé l'épithere qu'on donna à Hercule, parce qu'il confumoit tous les vivres des Argonaures; ce qui ne fur vraifemblablement pas une des moindres raifons qui les porteren à l'abandonner dans la Troade.

Le brave Cenée fils d'Elatus, n'est nomme parmi les Comdes Centaures & des Lapithes, n'est nomme parmi les Compagnons de Jason que par Hygin: son fils Cerenus est austi dans les Listes qu'ont données d'autres Auteurs, de ceux qui assisterent à cette expedition. Cephée, Arcadien, fere de Lycurigue, & fils d'Aleus, se trouve dans tous les An-

ciens.

Cius n'est nommé par aucun de ceux qui ont éctit sur l'expedition des Argonaures; mais l'aurorité de Strabon paroit suffiânte pour le mettre du nombre de ces Heros. Cet Auteur dit que la ville de Pruse dans la Bithynie, rebâtie par Prusa; se nomnoit autresois Cius, du nom de son fondateur, qui l'avoit bâtie à son retour de la Colchide.

Clytus & Iphitus fils d'Eurythe & d'Antiope, venus Tome III. E e

d'Œchalie où regnoit leur pere : Eumedon fils de Bacchus & d'Ariane; & Clymenus, frere d'Iphiclus & oncle de Prote-

filas, ne se trouvent que dans peu d'Auteurs.

Comme il y a eu plusieurs Deucalions, on a bien de la peine à déterminer quel est celui que l'on voir dans quelques Listes des Argonautes : cependant on pourroit croire avec beaucoup de vraisemblance, que c'est ou le fils de Minos premier, ou le fils de Melampe, parent de Jason par Eolus, qui ont porté l'un & l'autre le nom de Deucalion, & qui ont vécu au temps de cette expedition.

Il n'est pas difficile non plus de déterminer quel a été l'Echion, que tous les Anciens disent avoir accompagné Jason: c'étoit sans doute celui qu'on disoit être fils de Mercure & d'Antianire. Car celui qui vivoit du temps de Cadmus, & dont Penthée étoit fils, ne scauroit êrre l'Argonaute dont il s'agit. Echion étoit un homme fin & rufé, & c'est ce qui avoit fait dire qu'il étoit fils de Mercure : aussi le fit-on servir

d'espion pendant le voyage.

Ergynus, autre célebre Argonaute, & qui partagea la fonction de Pilote avec Tiphis, n'a passé sans doute pour être fils de Neptune, que parce qu'il étoit habile dans la navigation. On doit penfer de même d'Euphemus, qu'on disoit aufsi fils de Neptune & de Macionisse, & qui après la mort de Tiphis prit le gouvernail de la Navire Argo. Tous ceux qui ont parlé des Argonautes en ont fait mention, & jaurai occasion d'en parler encore dans la suite.

On met aussi au nombre des Argonautes Phlias', qui donna son nom à cette petite contrée près de Sicyone, qui est arrosée par le fleuve Asope, & qui fut appellée la Phliasie : il passoit pour fils de Bacchus, fa mere fut Arethyrée, & non pas Ctonophile, qui étoit plutôt sa femme, & dont il eut un

fils nommé Androdamas.

Euryalus, fils de Mecistée, petit-fils de Talaüs & arrierepetit-fils d'Amirhaon qui eut pour pere Cretheus, est aussi mis au rang des Argonautes. On trouve ce même Prince au siège de Troye, où Homere dit qu'il conduisoit les Argiens avec Diomede.

Eurydamas, fils d'Irus & de Demonaffe, n'est nommé que par le feul Hygin, quoique fon frere Eurytion se trouve dans tous les Auteurs qui ont parlé des Argonautes. Plusieurs Anciens ont consondu cet Eurytus avec Eurytion; mais, je crosis qu'il faut les diffiguer & faire de celui -ci un troisséme Argonaute, qu'aucun de ceux qui ont parlé de cette expedition n'ont oublisé; à Comme plusieurs conviennent qu'Eurytus étoit sils de Mercure & d'Antianire, & fiere de cet Echion dont j'ai parlé il a un moiment, i'di faut en concluer que cet Eurytus n'est pas le même qu'Eurytus Roi d'Œchalie à qui Hercule ôta la vie, & dont les deux sils Iphitus & Clytus furent du nombre des Argonautes.

Pofide, ancien Auteur, cité par Athenée, met auffi de ce nombre, Glaucus, fans nous en dire inen d'avantage. Il n'y à pas d'apparence qu'il air voulu parler de Glaucus de la ville d'Anthedon, ce célebre pêcheur dont parle Ovide qui dir qu'il fur changé en Dieu marin, & qui fuivant Apollonius, fortit-du fond des eaux pour annoncer aux Argonauces que le Deflin s'oppofoit au voyage d'Hercule d'ans la Colchide; & qu'on avoit bienfait de l'abandonner: ainfi je crois qu'on a voulu nommer Glaucus fils de Sifvôpe, petit-fils d'Eolus;

& parent de Jason.

Îdas, Messenien & frere de Lyncée, est célebre parmi ces Capitaines. Il étoit comme Jason du sang d'Eolus, pussque son pere Apharée étoit sils de Periere dont Eolus étoit l'ayeul. Arane, sa mere, fille d'Ebalus, donna son nom à une ville

de la Messenie.

L'ilmon est nommé aussi par presque tous les Anciens. Comme c'étoit un célèbre devin, on lui donna Appolloi pour pere ; mais Hygin sur d'anciennes autorités affure qu'il étoit fils d'Abas, & qu'Argos étoit sa partie, Il y a des Anciens qui ont consondu Idmon avec Moptus, & d'autres qui les distinguent. Quoiqu'il dimon eur prévù par les principes de la divination, qu'il periroit dans ce voyage, i in e laissi apas de s'embarquer, & mouurt en estet soit de maladie, sclon quelques uns, soit d'une besseurequ'il avoit reque, suivant d'autres Auteurs, à la chasse d'un Sanglier dans le pays des Meriandiniens. Iolaüs, fils d'Iphiclus & neveu d'Hercule, n'est nommé parmi les Argonautes que par Hygin, & Ovide dit qu'il affist à la chaffe de Calydon: il peut fort bien s'etre trouvé à l'un & à l'autre de ces deux exploits. La tradition fabuleuse rapportée par ce dernier Auteur, publioit qu'Hebé l'avoit rajeuni à la priere d'Hercule; ce qui veur dire que ce Prince déja avancé en âge avoit retrouvé toute la vigneur de la jeunesse, lorqu'il ma Euryshée, qui après la mort d'Hercule déclara la guerre aux Atheniens, pour les obliger à lui livrer les Herachides qui s'étoient jettés entre leurs bras pour se mettre à couvert des persécutions de cet ennemi.

On nomme aufin parmi les Argonautes deux Iphiclus, l'un fils de Thefinus, frere d'Althée mere de Meleagre, & l'autre fils de Philacus, & pere de Protefilas, Valerius Flaccus et le feul qui mettre de ce nombre Iphis, fils d'Alector; & il n'y a qui Hygin qui nomme Iatiton de la ville de Corin-the. Munkerus crost qu'il y a faute dans le texte de cet Auteur, & qu'il faut litre Canthus, au lieu d'Ixition i j'ai déja

parlé de ce Canthus.

Si Laerte, fils d'Arcefius & pere d'Ulyffe (a), fur du combre des Argonautes, il eff éronnar qu'il ne foir nommé que par Apollodore. Ce qu'on peut dire pour juffifier cet Auteur, c'eft que Laerte étoit contemporain de Jason & son parent, & c'eft peur-étre la raison pour laquelle il l'a inferé dans sa Liste, où il a obmis Leodatus, fils de Bias, frere de Talaüs & c'd'arcius, nommés tous trois parmi les Argonautes.

On n'a pas oublié le célebre Lyncée, fils d'Apharée & firere d'Idas, qu'il ne faut pas confiondre avec le fils d'Epyrus qui portoit le même nom. C'est de ce Lyncée que tous les Anciens ont dit qu'il avoit la vûe si bonne, qu'il voyoir jusqu'aux entrailles de la terre; hyperbole sous laquelle on designoit un homme habile dans la recherche des metaux.

Meléagre, fils d'Enée Roi de Calydon, devoit être bien jeune quand il s'embarqua pour cette expedition avec Tydée. fon frete de pete, puisqu'on lui donna pour Gouverneur

<sup>(</sup>a) Homere qui parle souvent de Laerte dans son Odyssee, n'insinue en aucune maniere qu'il ait jamais assisté à cette conquête.

Toison d'or. Le célebre Devin Mopfus est encore mis de ce nombre par tous les Anciens, quoiqu'ils soient partagés sur le lieu de sa naissance : les uns croient qu'il étoit d'Echalie, mais la plus commune opinion le fait Thessalien, de la ville de Titarene.

Je crois qu'il ne faut pas confondre ce Mopsus avec un autre Devin de ce nom : le premier étoit fils d'Ampycus & de Chloris, ce qui lui fit donner le furnom d'Ampycides; le second avoir pour pere Tiresias : le premier sit la fonction de Devin pendant le voyage de la Colchide (1), le fecond fe (1) Stace rendit célebre au siège de Thebes (2), & ils furent l'un & Theb. L 3. l'autre fort honorés après leur mort, & eurent des Oracles qui furent souvent consultés. Celui de Mopsus fils de Tiresias 1. 14étoit dans la Cilicie, & celui de l'Argonaute étoit dans l'Afrique, où il mourut au retour de la Colchide (3).

L'Athenien Butès se trouve dans tous les Auteurs qui ont Marcel L 14parlé des Argonautes. Il fut après sa mort honoré par les Atheniens comme un Heros, & il avoit selon Pausanias (4), un (4) In Amici Autel dans le Temple d'Erechthée.

Nauplius, fils de Neptune & d'Amymone, fille de Danaüs, se trouve aussi dans toutes les Listes, de même que Menatius qui n'a été oublié par aucun des Anciens: il étoit

fils d'Actor & d'Egine, & pere du célebre Patrocle. Nelée frere de Pelias, qui avoit quitté la Thessalie pour aller s'établir à Pylos dans le Peloponnese, vint avec Periclymene son fils, pour s'embarquer avec Jason: c'est ce même Periclymene qui s'étant metamorphosé en Aigle, sur tué par Hercule; d'où l'on doit conclure que ce ne fut qu'après le voyage des Argonautes que ce Heros fit l'incursion dans le Peloponnese, durant laquelle il tua tous les enfans de Nelée.

Eein

(1) Liv. I. excepté Nestor, que Valerius Flaccus (1) fait aussi aller à la conquête de la Toison d'or.

Nous n'avons qu'Apollodore qui nomme Palémon, fils d'Erolus, & arriere-petit fils d'Eolus par Calice fa grand mere; & Hygin ef le feul qui mette au nombte des Argonautes, Oilée pere de cer Ajax qui fit violence à Caffandre: mais dans toutes les Lifes on trouve Pelée, fils d'Eaeus & pere d'Achille, a ainfi que Telamon fon firere.

Penelée, fils d'Hipalme, Staphylus, Phanus & Phalere, fils d'Alcon Athenien, font peu connus, quoique le nom de ce dernier se trouve sur toutes les Listes, & iln'y a qu'Apol-

lodore qui nomme les autres.

Philammon, fils d'Apollon & de Chione, célebre dans les Metamorphofes d'Ovide, n'est nommé parmi les Argonautes que par Hygin, qui met aussi au nombre de ces Capitaines Philoctete, fils de Pean, le compagnon d'Hercule & l'héritier de ses séches, qui assista dans la suite au siège de Troye, comme nous le dirons dans la fuite. Le même Auteur est aussi le seul qui mette de ce nombre Phocas, fils du Lapithe Cenée de la ville de Magnesse, ainsi que son frere Priasus, & son consin Polypheme, fils du Thessalien Elatus frere de Cenée. Mais que penfer d'un Therfanon fils du Soleil & de Leucothée, fille d'Orcame Roi de Perfe, qu'Hygin nomme parmi les Argonautes? Dirons-nous qu'il y a faute dans le texte; & qu'il faut lire Philammon? mais ce nom est joint à une généalogie qui ne permet pas de pareilles corrections. J'abandonne aussi à Muncherus le Thessalus qu'il a mis dans le Catalogue qu'il a dressé sur cet Auteur : n'auroit-il point pris pour des Argonautes le pays où étoient nés la plûpart de ces Heros ? Je ne pense pas de même de Thestor, pere du célebre Calchas, qui suivant l'ancien Scholiaste d'Apollodore, avoit éré mis par quelques Anciens au nombre des Compagnons de Jason.

J'ai réferré pour la fin de cette Lifte Thefee & fon ami Prithôtis qui ne fon nonmote parmi les Argonautes que par Hygin & Apollodore, pendant qu'Apollonius de Rhodes affure qu'ils étoient alors l'un & l'autre dans les prifons d'Aidonée Roi d'Epire dont Prithoius avoir entrepris d'enlever la fille; & que d'autres Auteurs prétendent qu'il n'étoit pas encore forti de Trezene. Plutarque dans la vie de Thefée, dit à la vérité que ce Heros fit le voyage avec les autres Argonautes; mais en compilateur peu exact, il se contredit visiblement, puisque dans la même vie il rapporte que Thesée à sa premiere sortie de Trezene pour aller à Athenes, où il sut reconnu par son pere, y trouva Medée qui y étoit déja : or Medée ne revint qu'au retour des Argonautes. Le siécle dont je parle est rempli de difficultés pour la chronologie, & la vie de Thefée en fait une des plus considerables. Les uns le font trop jeune au temps de la conquête des Argonautes, les autres le font trop vieux. Si l'on fait même attention aux Généalogies de ces temps-là, Thefée auroit été extrémement vieux & peut-être mort, lorfque les Argonautes s'embarquerent, puisque Hypfiphile étoit fille de Thoas, & Thoas fils de cette même Ariane que Thefée avoir abandonnée dans l'Isle de Naxe: aussi voyons-nous dans Apollonius (1) & dans '(1) Liv. 3. Valerius Flaccus (2), que Jason raconte à Medée l'histoire de (2) Liv. 6. Thefée & d'Ariane. D'un autre côté l'arrivée de Théfée à v. 90. Athenes après être forti de Trezene est bien marquée par (3) Liv. 4. Diodore (3), dans Plutarque (4), & dans Paufanias (5), & (4) In Thes. selon ces Auteurs il étoit alors fort jeune, & en habit de fille pour n'être point reconnu. Ces Auteurs difent que c'étoit dans le temps qu'Egée son pere venoit d'épouser Medée, & par confequent long - temps après l'expedition de Jason. D'ailleurs on fcait que ce Heros, plus jeune que fon coufin Hercule, vêcut jusqu'au temps de la guerre de Troye. Après les autorités que je viens de rapporter, tout me détermine à croire qu'il ne doir point être mis au nombre des Argonautes. Il n'y a pas moins de diffichté sur le temps de la guerre des Centaures & de la chasfe de Calydon; car tous les Anciens conviennent que Thefée assista aux nôces de Pirithous & aux combat des Centaures; & tous nous apprenent aussi qu'il assista à la chasse du Sanglier de Calydon; événemens qui touchent de fort près la conquête des Argonautes, & dont je crois même que le premier le préceda. Ainsi il m'est impossible de me tirer de ces difficultés.

Tels étoient les Heros qui affifterent à la Conquête de la Toison d'or, c'est-à-dire, tout ce qu'il y avoit alors dans la

Grece de plus distingué par la valeur & par la naissance, & dont la plupare étoient parents de Jason, parce que dans ce temps la presque toute la Grece, excepté une partie du Peloponnese, étoit peuplée des descendans de Deucalion, du

quel il tiroit fon origine.

Comme l'art de la Navigation étoit alors si peu connu, ; qu'on ne s'éloignoit guerse des côtes, & qu'on prévoyoit bien qu'on seroit peur-être obligé de les perdre souvent de vûe, on s'adressa à Chiron pour dresser un nouveau Calendrier, & reformer l'ancien, parce que suivant cet ancien Calendrier ob les ascensions & les déclinations du Soleil n'étoient point marquées, les Equinoxes & les Solhites artivoient dans des temps éloignés des points où ils devoient être fixés: Chiron, ditient quelques Auteurs, les reclissa & en fit un propre à drièger la navigation de cee Princes; ce que

(1) Liv. II. j'ai examiné dans un Chapitre particulier (1).

Chias, p.194. Lorfque tout fut prêt pour le voyage, Jafon, felon Apollonius, avant de mettre à la voile, ordonna un facrifice folemmel au Dieu auteur de fa race, & à toutes les Divinités qu'il crut pouvoir être favorables à fon entreptife. Chacun

(1)Apollit., s'empressa à apporter des pierres pour élever l'autel (2), qu'on couvrir de branches d'olivier. Après les ablutions ordinaires, le Prêtre repandit dessu de la fleur de farine mellée avec du miel & de l'huile, immola deux bœus aux Dieux en l'honneur desquels (e faisioit le facilice, & invoqua leur protection contre les dangers d'un si long voyage. Jupiter, a joue te Apollonius après l'indare (3), promit par la voix du tonnere son secons à cette troupe hérôque, qui s'embarque.

après le facrifice.

Les Argonautes étoient déja dans le Vaiffeau lorsque Chinon arriva pour pendre congé de fon cher Jafon; és après l'avoir embraffé, ainfi que les autres Heros, il leur donna des avis pour leur voyage, ét fit des vœux pour l'heureux fuccès de leur entreprife. Il renoit le jeune Achille entre fes bras 3 circonflance que je remarque parce qu'elle servira dans la suite à prouver l'époque de cette expedition.

Enfin le vent étant favorable, le Vaisseau fortit du Port & mit à la voile. CHAPITRE

#### CHAPITRE I.

## Navigation des Argonautes jusqu'à la Colchide.

A navigation des Aigonauces, que la l'histoire, fur d'abord affez heureuse; mais une tempête les obligea bientôt à relâcher dans l'Isle de Lemnos. Les femmes de cette Isle avoient manqué de respect à Venus, & cette Déesse pour les en punir, les avoit rendues d'une odeur si insuportable, que leurs maris les avoient abandonnées, pour des Esclaves qu'ils avoient prises sur les Thraces, avec qui ils étoient en guerre. Les Lemniennes, piquées de ce mépris, firent un complot contre tous les hommes qui habitoient l'Isle, & affaffinerent pendant leur fommeil tous ceux qui se trouverent dans Lemnos, car le plus grand nombre n'y étoit pas alors, comme on le verra dans la fuite. La feule Hypfiphile conferva la vie à son pere Thoas, qui étoit Roi de l'Isle. Quelque extraordinaire que paroiffe ce fait, il est cependant unanimement attefté par tous les Anciens; car la varieté qui se trouve entr'eux par rapport à quelques circonstances, bien loin de le détruire, prouve au contraire qu'il étoit generalement crû. Apollodore (1), & après lui Suidas, prétendent (1) Liv. 1. que le courroux de Venus étoit fondé sur ce que les Lemniennes ne lui offroient plus de facrifices, & on fçait à quel point les Dieux se croyoient outragés par cette sorte de mépris. Le Scholiaste d'Euripide (2), après Hygin (3), dit que (2) Sur la cette Déesse étoit piquée de ce qu'on avoit laissé abolir une Trag. d'Hecufête qu'on avoit accoutumé de célebrer en son honneur, ce (3) Ch. 15: qui revient à peu près au même, & étoit également puniffable dans les principes de la Théologie de ce temps - là. D'autres enfin (a) donnent pour fondement à la haine de cette

(a) Lact. fur le Livre V. de la Thebaide de Stace. Valer. Flace. liv. 2. &c.

Tome III.

Ilmsets Unode

Déesse l'avanture du filet, fabriqué dans cette Isle, par le moyen duquel Vulcain découvrit aux Dieux l'adultere de sa femme avec Mars. Le sçavant Scholiaste d'Apollonius (1), dit après Myrtilus de Lesbos, que c'étoit Medée, premier Livre des Argonauau retour des Argonattes, qui avoit infecté les femmes de Lemnos; mais cette opinion qui change le temps de cet

événement, n'a été fuivie par aucun autre Ancien. Pulsque cette avanture est generalement attestée, il suffit pour la ramener à l'Histoire, de faire disparoître l'Episode du couroux de Venus, & dire que ces femmes, jalouses des Esclaves qu'on leur avoit préferées, s'en vengerent dans le temps qu'une partie des hommes de l'Isle étoient absens & occupés à la guerre de Thrace. Comme ce fut dans ces cir-

constances que les Argonautes aborderent à Lemnos, ces femmes accoururent fur le rivage pour s'opposer à leur descente ; il s'y livra même un combat (2) ; mais nos Guerriers , qu'elles prenoient pour leurs maris, s'étant fait connoître, elles les recurent agréablement. Ils demeurerent deux ans dans cette Isle, où ils eurent plusieurs enfans, qui furent ces Myniens dont j'aurai occasion de parler dans la suite. Hypfiphile pour fa part en eut deux de Jason, dont l'un fut appellé Thoas comme fon grand-pere, l'autre Euneus, qui commandoit les Lemniens au siège de Troye.

De Lemnos les Argonautes allerent en Samothrace, d'abord pour accomplir le vœu qu'Orphée avoit fait pendant la tempête dont nous avons parlé; & en second lieu, parce que (1) Liv. 1. Caftor & Pollux, fuivant Diodore de Sicile (2), fouhaitoient d'être initiés aux mysteres qu'on célebroit dans cette Isle pour

rendre les Dieux favorables à leur navigation. Comme ils étoient en mer au fortir de Lemnos, les Tyrrheniens leur livrerent un fanglant combat, où tous nos Heros furent bleffes, excepté Glaucus, qui disparut & fut mis au nombre des Dieux de la mer (4). De-là ils entrerent dans dans Athenée, l'Hellespont, tournerent du côté de l'Asie, & aborderent sur 1.7.c.12.

les côtes de la petite Mysie, au dessus de la Troade; & ce fut-là qu'Hercule, Telamon, & Hylas les abandonnerent, (5) V. PHift. comme je le dirai plus au long dans la fuite (5).

d'Hercule.

(1) Soph. Lema.

tei.

(4) Paufis

Expliances par l'Histoire, LIV. III, CHAP. I.

De-là les Argonautes aborderent à Cyzique, ville située au pied du mont Dyndime, dont Cyzicus étoit Roi. Outre les Molions qui habitoient sa ville, Apollonius de Rhodes (1) (1) Loc. cit. dit qu'il y avoit des Geants qui avoient chacun six bras & six jambes, que Junon avoit fait sortir de terre pour faire perir Hercule ; c'est-à-dire, quelques Pirates qui croisoient sur ces côtes avec fix Vaiffeaux, marqués par le nombre de leurs bras & de leurs jambes; ou,ce qui revient au même, quelques Brigands qui ravageoient le pays ; ainsi que nous l'apprenons de Polygnote, cité par les anciens Scholiastes : car on donnoit le nom de Geants à ces fortes de bandits, aussi-bien qu'à ceux qui étoient d'une taille extraordinaire. Le Roi averti par un Oracle de l'arrivée de ces Etrangers, les reçut favorablement; & après leur avoir donné des rafraichissemens, & les avoir comblés de presents, ils partirent ; mais un venr contraire les ayant obligés de relâcher pendant la nuit, dans le même Port, Cyzicus qui fut averti qu'un Vaisseau venoit d'arriver, croyant que c'étoit les Pelasges ses ennemis, alla les attaquer, & fut tué dans le combat, par Jason même, qui pour expier cette mort, quoiqu'involontaire, après avoir fait à ce Prince de magnifiques funerailles, offrit un facrifice à la mere des Dieux, & lui fit bâtir un Temple sur le mont Dyndime, en se servant de l'eau d'une fontaine que la Déesse, suivant les Poëres, avoit fait fortir de terre; c'est-à-dire au rabais du merveilleux, que les Argonautes trouverent dans un lieu inconnu. Clyte, femme de ce Roi, n'ayant pu survivre à la mort d'un époux qu'elle aimoit tendrement, se pendit de désespoir, ainsi que le rapportent Apollonius & son Scholiaste, qui avoit emprunté l'Histoire que je viens de raconter du Periple de Callisthene.

Au fortir du Cyzique, nos Voyageurs s'arrêterent dans la Bebrycie, qui étoit l'ancien nom de la Bithynie, si nous en croyons Servius (2). La regnoir Amycus, qui avoit coutume (2) Sur le se: de défier au combat du Ceste ceux qui arrivoient dans ses de l'Eneid. Etats. Pollux accepta le défi ; mais ayant appris que ce Prin- v. 373. ce lui dressoit des embûches pour le faire perir, il appella à fon secours quelques uns de ses Compagnons, & le sit perit

La Mythologie & les Fables

228

lui-même. Theocrite, dans l'Idylle qu'il a composée en l'hon-(1) Mall-st. neut des Diofeures (1) 3 décrit ce combar, ainsi que Vale-(1) Lin-4. rius Flaccus (2). Virgile toujours attentif à gatder la vraisemblance, parlant de Burès, celebre dans le combat du Ceste,

dit qu'il venoit du pays des Bebryciens, & qu'il se vantoit

(3) En. L 5. de tirer son origine d'Amycus (3).

Après la mort d'Amycus, les Argonaures fortirent de fer Etats pour continuer leur voyage; mais un coup de vent les ayant jettés fur les côtes de Thrace, ils prirent retre à Salmydeffe, où regnoir Phinée, fils de Phomix, Prince vieux ét aveugle, qui étoit fans ceffe tourmente par les Harpyes. Il y a des Auteurs qui font regner Phinée dans la Bithynie; d'autres dans l'Arcadie; mais l'opinion la plus commune, de celle que fuit Servius (4), et qu'il étoit Roi de Salmideffe

(a) Sur le celle que fuir Servius (4), ett qu'il étoit Roi de Salmidette VEFacile.

dans la Thrace. Il avoit épouté Cleobule, felon le même (1) Apallia. Autur, sou Cleoparte (5), fille d'Orythie & d'Apollon, sou plùtôt de Borée, Roi d'une partie de la Thrace, & fon voifin, & en avoit eu deux fils, Plettippe & Pandion; mais ayant

(6) Apollod.

dans la fuire repudié cette Princesse pour se défaire de ces deux Princes, les accus d'avoir voulu la deshonorer, & le trop crédule Phinée leur sit crever les yeux. Les Dieux, ajouteton, pour le punit se servirent du ministere de l'Aquilon, qui l'aveugla; ce qui veut dire sans doute que Borée son beaupere lui sit le même traitement qu'il avoir sait à ses deux sits.

Comme les traditions de ces anciennes histoires n'étoient jamais uniformes, il y a des Aureurs qui prérendent que Phi-(?) Apollo de fut aveuglé par Neptune (?), pour avoir enfeigné aux Argonautes, le chemin de la Colchide : d'autres, que ce fut pour avoir revelé le fectret des Dieux ; ce qui marque quelque indifereiton de ce Prince, semblable à celle de Tiresias. On ajoûte qu'il fit en même temps livré à la persécution des Harpyes. Ces monstres , dont les Poètes ont tant patlé , étoient felon Hesfiode, ensans de Thaumas & éLBlecta. Cétoient trois filles , nommées Celeno , Ocipete, & Aello , qui avec un visage de semme avoient un bec & des ongles

Pinned by Libragh

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. I. crochus, & un ventre prodigieusement gros (a). Elles caufoient la famine par tout où elles passoient, enlevoient les viandes sur la table de Phinée, infectoient ce qu'elles tou-

choient, & prédisoient l'avenir. Phinée avant reçu favorablement les Argonautes, & leur ayant promis un guide (1) pour les conduire à travers les ro- (1) Servius ches Cyanées, ou Symplegades, dont le passage étoit regardé in 3. Eneid, alors comme extrémement dangereux, ils s'offrirent d'employer tous leurs efforts pour le délivrer de la perfécution de ces monstres, & Calaïs & Zethès, enfans de Borée, qui avoient des ailes, les poursuivirent sans relâche jusqu'aux Isles Plota, dans la mer d'Ionie; & ce fut-là qu'ils recurent ordre des Dieux par le ministere d'Iris, de les laisser tranquilles. & de s'en retourner. Ce retour moght, fit changer de nom à ces Isles, qui depuis ce temps-là furent appellées Stronha-

des.

Cette fiction cache fans doute quelque vérité; aussi on s'est donné beaucoup de peine pour la découvrir. Palephare prétend que les Harpyes étoient les filles mêmes de Phinée qui le ruinoient par leurs débauches. Selon Servius (2), c'étoient (2) Ibid, les Furies qui lui reprochoient sins cesse sa cruauté à l'égard de ses enfans; & il est vrai que Virgile a confondu les Harpyes avec ces Déeffes (3). M. le Clerc (4) prend les Harpyes (3) Voyez pour un amas de fauterelles, qui après avoir ravagé la Bithy-leur nie & la Paphlagonie, y causerent la famine; & il faut avouer que l'explication qu'il donne de cette Fable est fort ingénieu-univ. T. 24 fe. Le mot Arbé, dit-il, dont celui d'Harpye a été formé, veut dire une sauterelle; & comme le vent du Nord en délivra le pays, les ayant pouffées jusqu'à la mer d'Ionie, où elles perirent, on publia que les enfans de Borée, leur avoient donné la chasse. Tout ce que les Poètes, ajoute t-il ensuite, ont dit des Harpyes, convient aux fauterelles. Caufer la famine, n'est-ce pas enlever les viandes sur la table même des Rois? Dire qu'elles sont invulnerables, est vrai sans doute eu égard à leur nombre prodigieux : qu'elles étoient les chiens

(a) Virginei volucrum vultus, fadissima veniris Proluviss , uncaque manus, & pallida femper Ora fame. Vitg. En. 1. 3. Ff iii

de Jupiter ou de Junon, qu'elles prédificient l'avenir. & que c'étoit le Tartate qui les avoit vomies; enfin qu'elles revenoient à mefure qu'on les chaffoit : tout cela ne fignifie-t-il pas que ce fleau étoit regardé comme un effer de la colere du ciel, que les Dieux finitionn forit a fund de l'abyfme, qu'il annonçoit la famine & la défolation, que toute l'atreffe humaine ne feautoit arrêter le dégât qu'elles font; & que fi d'autres ont ajouté qu'elles étoient filles de Neptune & de la Terre, c'est que l'ancienne Physique enfeignoit que tous les infectes étoient formés du mélange de la terre & de l'eau. On peut ajouter encore que les noms que les Anciens leur donnoient, quadrent à merveille avec cette explication, puis que Occipter veut dire qui vole; Celene, objentié, mage, & Adlos, tempête; elles volent en effet, obleurcillent l'air, & caufent plus de ravages que les plus grandes tempêtes.

Ouelques heureules que soient ces conjectures, ie ne scaurois m'y rendre. 1º. Parce que la scene de cet évenement n'ayant pas été dans la Bithynie, mais dans la Thrace, le vent du Nord ne sçauroit avoir poussé les Harpyes vers les Strophades. 20, Pour soutenir cette explication il faut ne regarder Calaïs & Zethès que comme des personnages allégoriques, contre le sentiment de toute l'Antiquité, qui les prend pour des Heros, enfans de Borée Roi de Thrace, mais confondu quelquefois avec le vent de même nom, & d'Orythye, fille de Pandion Roi d'Athenes. Phinée avoit époulé leur fœur, & il n'est pas étonnant qu'ayant rrouvé leur beau-frore dans l'état où je viens de le repréfenter, ils l'ayent secouru de tout leur pouvoir. Mais qu'étoient-ce donc que ces Harpyes ? Pour moi je crois que l'Antiquité a voulu désigner par ces prétendus monstres quelque voifin inquiet & remuant, ou plutôt quelques Corfaires qui faisoient de fréquentes descentes dans les Etats de Phinée. Comme ils pilloient fans doute la campagne & les villages, ils enlevoient à la lettre les mets qu'on lui avoit servi ; & fi l'on disoit qu'ils étoient les chiens de Junon, c'est qu'on regardoit les ravages qu'ils commettoient comme un effet de la vengeance céleste, Calaïs & Zethès, avec un Vaisseau

. Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. I. que Phinée fit équiper , leur donnerent la chaffe , & les

poursuivirent jusqu'aux Isles Strophades, où ils les firent perir, ou les perdirent de vûe. Ce que dit Apollodore (1) qu'une des Harpyes tomba dans le fleuve Tygrès sur les côtes du Peloponnese, depuis nommé Harpis, où elle perit, veut dire fans doute qu'un de ces Corfaires fit naufrage à l'embouchure de ce fleuve; & ce qu'il ajoute encore que l'autre ayant volé jusqu'aux Echinades, rebroussa chemin, & ne pouvant plus se soutenir tomba dans la mer, signifie que ce sut là que

perit le fecond Corfaire.

Diodore de Sicile (2) raconte cette avanture, sans parler des Harpyes, lui qui ne neglige gueres les fables anciennes: il dit seulement qu'Hercule, qui n'avoit pas encore abandonné les Argonautes, n'ayant pu obtenir de Phinée la liberté des jeunes Princes qu'il tenoit en prison, lui ôta la vie, & leur parragea fes Erats.

Après avoir reçu de Phinée des avis falutaires pour le reste de leur navigation, & fur-tout pour le passage des Cyanées ou Symplegades, les Argonautes quitterent la Thrace, &

entrerent dans le Pont-Euxin.

Les Cyanées font deux amas- de rochers à l'entrée du Pont-Euxin, d'une figure irréguliere, dont une partie est du côté de l'Afie, l'autre de l'Europe, & qui ne laissent entre eux, felon Strabon (3), qu'un espace de vingt stades; ensorte que les flots de la mer qui viennent s'y brifer avec bruit, font élever une fumée qui obscurcit l'air, & rendent ce passage affez difficile. Comme à mesure qu'on s'approche, ou qu'on s'éloigne d'un objet femblable, les extrémités qui le forment femblent aufli fe rapprocher ou s'éloigner; on croyoit quand on voyoit de loin ces rochers qu'ils étoient mobiles, & qu'ils se rapprochoient pour englouris les Vaisseaux, ce qui leur fit donner le nom de Symplegades, qui signifie qu'ils s'entrechoquoient (4), & c'est-là, selon Pline, l'origine de cette Fable.

Effrayés à la vûe de ce Détroit nos Voyageurs lâcherent

(a) On avoit la même idée des rochers du Détroit de Scylla, comme nous le dirons. dans l'Histoire d'Ulysse.

(1) Liv. 2.

(2) Liv. 4.

(3) Liv. 7.

une colombe qui le traversa heureusement, ensuite de quoi ils tenterent eux-mêmes le passage. Cette colombe dont parlent les Poëtes, n'étoit autre chose qu'un bâtiment leger que leur avoit donné Phinée, & dont le Pilote connoissoit bien ce détroit. Ce n'est pas, au reste, ici une simple conjecture. puisqu'Apollodore dit positivement que ce Prince pour rasfurer les Argonautes, leur avoit donné un guide. Homere prétend que c'est Junon qui les favorisa dans cette occasion; ce qui veut dire que l'air, dont cette Déesse étoit le symbole, fut tranquille & serain; & si on a ajouté, 1º. que la colombe y perdit sa queue, & la Navire Argo un morceau de sa poupe, c'est que ces deux bâtimens heurterent contre un de ces rochers, & que le premier y eut son gouvernail brifé 2°. Que depuis ce jour là Neptune fixa ces rochers, c'est parce que ce passage une sois bien connu, on ne fit plus tant de difficulté de le tenter, & le commerce fut dès-lors libre dans cette mer. En effet, si nous en croyons Plutarque, ce fut dans ce voyage des Argonautes que s'établit le commerce des Grecs dans le Pont-Euxin, Jason l'avant nettové des Corsaires qui l'infectoient.

Au fortir de ce passage nos Voyageurs tournerent du côté de l'Asie, & aborderent au pays des Mariandiniens, où Lycus, qui en étoit Roi, & Grec d'origine, les reçut favorablement; mais pendant leur féjour dans ce pays-là ils perdirent deux de leurs compagnons ; Idmon fils d'Abas , qui mourut de la bleffure d'un fanglier, & le Pilote Tiphis. On leur fit de magnifiques funerailles; & après qu'on eut mis Ancée à la place de Tiphis, on se rembarqua, & une tempête ayant contraint nos Heros d'aborder à l'Isle d'Arecie, ils y trouverent les enfans de Phryxus, qu'Ætes leur ayeul maternel envoyoit dans la Grece pour y recueillir la fuccefsion de leur pere, & les ramenerent dans la Colchide, après un rude combat qu'ils eurent à effuyer contre certains oifeaux, qui felon Apollonius de Rhodes & Pomponius Mela, lançoient de loin des plumes meurtrieres : c'est-à-dire , sans doute, contre les habitans de cette Isle qui les poursuivoient à coups de fléches. Il ne leur arriva rien de considerable depuis Expliquées par PHissoire. LIV. III. CHAP. II. 233 depuis l'Isle de Mars, jusqu'à Æea, capitale de la Colchide, le théâtre de leuss grandes avantures.

### CHAPITRE II.

## Ce qui arriva aux Argonautes dans la Colchide.

DENDANT que Jason & ses Compagnons avoient passé I la nuit à déliberer de quelle maniere ils se présenteroient le lendemain au Roi, & comment ils s'y prendroient pour lui demander les biens que Phryxus avoit laissés en mourant, Æetes de son côté averti de leur arrivée & du motif de leur voyage, & effrayé de plus par un songe funeste, cherchoit les moyens de les faire perir, ou du moins leur chef, comme le plus interessé dans cette affaire. Ainsi quand les Argonautes parurent devant lui, ce Prince prescrivit à Jason qui demandoit la Toison d'or, des conditions si dures, qu'il crut ou qu'il se désisteroit de son dessein, ou qu'il y succomberoit. Il n'y a rien là que de naturel, mais comme la relation de ce voyage fut apparemment écrite dans cet ancien langage de la Grece, qui étoit presque le même que celui que Cadmus y avoit apporté, c'est-à-dire, le Phenicien, ceux qui dans la fuite vinrent à le lire, y trouvant beaucoup d'expressions qu'ils n'entendoient plus, & qui présentoient plusieurs sens, prirent celui qui paroiffoit le plus merveilleux, & débiterent au fujet d'une avanture toute simple, des fables aussi extraordinaires que difficiles à expliquer. Les Poëtes sur-tout qui firent de cette histoire le sujet de leurs Poëmes ou de leurs Tragedies, chercherent à l'embellir. L'intervention des Dieux fi ordinaire dans les anciens Ouvrages, & l'amour, ces deux grands refforts, furent la machine qu'ils employerent. Apollonius de Rhodes & Onomacrite, apparemment après d'autres Poëtes encore plus anciens, car l'Argonaute Orphée luimême avoit composé un Poëme à ce sujet, disent que Junon qui cheriffoit Jason, & Minerve convintent ensemble qu'il Tome III. Gg

falloit rendre Medée amoureuse de ce Prince, ne doutant pas que possedant à fond l'art des enchantement, elle ne le tirât heureusement des périls où il alloit être exposé. Cependant Jason & Medée se rencontrent hors de la ville près du Temple d'Hecate, où ils étoient allés l'un & l'autre implorer le secours de la Déesse; & Medée qui prenoit déja un tendre interêt à Jason, lui promet toute sorte de secours, s'il veut lui donner sa foi. Après des sermens mutuels ils se séparent, & Medée va préparer tout ce qui étoit nécessaire pour fauver fon Amant f car le Roi avoit prescrit que pour avoir la Toison qu'il étoit venu chercher de si loin, il devoit d'abord mettre fous le joug deux taureaux, présent de Vulcain, qui avoient les pieds & les cornes d'airain, & qui vomissoient des tourbillons de feu & de flammes; les attacher à une charrue de diamant. & leur faire défricher quatre arpens d'un champ confacré à Mars, qui n'avoient jamais été labourés, pour y femer les dents d'un dragon, d'où devoient fortir des hommes armés, qu'il falloit tous exterminer fans qu'il en restât un seul (a); enfin tuer le monstre qui veilloit sans cesse à la conservation de ce précieux dépôt, & executer tous ces travaux en unjour. Jason sûr du secours de Medée, accepta tout, & le lendemain matin on s'affemble hors de la ville dans le champde Mars: le Roi d'un côté, accompagné d'une foule de sujets accourut à ce spectacle; de l'autre le chef des Argonautes avec tous ses compagnons, consternés à la vûe du danger auquel il alloit s'exposer. On lâche les raureaux dont la vue seule fait fremir les spectateurs. Jason les apprivoise, les met fous le joug, laboure le champ, y feme les dents du dragon de Mars; & lorfqu'il en voit fortir des combatans, il lance une pierre au milieu d'eux qui les met si fort en fureur, qu'ils s'entretuent les uns les autres; va chercher le monftre qui gardoit la Toison d'or, l'assoupit avec les herbes enchantées & un breuvage préparé, que son amante lui avoit donnés, lui:

<sup>(</sup>a) C'étoient suivant les anciens My- ; tie à Æetes pour faire perir celui qui vienthologues, les dents de ce Dragon de la l droit un jour dans le dessein d'enlever la fontante de Mars, que Cadungs avoit tué & dont Minerve su avoit donné une par-

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. II. ôte la vie . & enleve le précieux dépôt : retourne victorieux à son Vaisseau, où Medée l'étant allé trouver la nuit, il met à la voile & part avec elle.

On pourroit dire feulement que toutes ces Fables ne font qu'un pur jeu de l'imagination des Poëtes, qui contraires en cela aux Historiens, ne racontent jamais sans machine les faits qui font le fondement de leurs Poëmes. Cependant le célebre Bochart qui connoissoit parfairement le génie des langues de l'Orient, a cru trouver dans celle des Pheniciens le dénouement de la plupart de ces fictions : & comme personne n'a mieux réussi que lui dans l'explication de cette Fable, ce font ses idées que je vais proposer. Medée que Jason avoit promis d'épouser & d'emmener dans la Grece, follicitée par Calciope fa fœur, veuve de Phryxus, qui voyoit ses enfans en proye à l'avarice d'un Roi cruel, aida fon Amant à voler les tréfors de fon pere, soit en lui donnant une fausse clef,

ou de quelqu'autre maniere, & s'embarqua avec lui. Cette Histoire étoit écrite, comme je l'ai déja dit, en Phenicien, que les Poëtes qui font venus long-temps après, n'entendoient pas, & ce font les mots équivoques de cette langue, qui ont donné lieu aux fables que je viens de rapporter. En effet, dans cette langue le mot Syrien Gaza (1) figni- (1) Boch. fie à la lettre un trefor : Saur, qui veut dire une muraille, c. 21. désigne aussi un Taureau ; & on exprime dans cette langue de l'airain, du fer, & un dragon, par le mot Nachas : ainsi au lieu de dire que Jason avoir enlevé un trésor que le Roi de la Colchide tenoit dans un lieu bien enfermé, & qu'il faisoit gar der soigneusement, on a prétendu que pour enlever une Toifon d'or, il avoit fallu dompter des Taureaux, tuer un Dragon, & le refte. L'amour de Medée pour Jason, ce grand reffort qu'Elien croit avoir été inventé (2) par Euripide dans la Tragedie de Medée, faite à la priere des Corinthiens, n'a Hift. L 5. c. rien que de fort ordinaires & cettel rincelle qui abandonna fon ult pere & fa patrie pour suivre Jason, fait bien voir par cette conduite qu'elle en étoit amoureuse, sans qu'il soit besoin de faire intervenir Junon & Minerve dans cette intrigue, qui fut l'ouvrage de Calciope, laquelle pour venger la mort de son mari

Ggij

& fauver ses enfans, qu'Æcetès avoit resolu de faire mourit à leur retour de la Grece, où il les avoit envoyés, comme je l'ai dit, employa tous ses foins pour favorifer-la passion que fa se quatre jeunes Princes qu'il avoit ramenfe dans la Colchide, & qui se voyoient exposés à la fureurde leur grand-pere, si les Grecs étoient vaincus, les secoururent de tout leur pouvoir.

Le même Bochart explique très-heureusement la circonflance des hommes armés qui fortirent de terre & s'entretuerent. Il devoit y avoir, felon lui, dans cette histoire, une phrase composée à peu près des mots qui signifient Jason asfembla une armée de foldats armés de piques d'airain, prêts à combattre, qu'on expliqua ainsi à l'aide de mots équivoques e il vit naître des dents des serpens une armée de cinq hommes, ou plus tôt de foldats armés cinq à cinq, qui étoit la maniere ancienne. fur-tout chez les Egyptiens, de ranger & de faire marcher les troupes. On peut en effet très-bien conjecturer que Jason outre ses Compagnons, avoit pris dans le pays quelques troupes auxiliaires, qu'on publia être sorties de terre, parce qu'elles étoient sujettes du Roi de Colchide & du même pays ; & qui périrent dans le combat qui fut donné apparemment entre les Grecs & les Colques : car tout ce mystere. poëtique que fai exposé, peut très-bien s'entendre d'un combat qui rendit les Grecs victorieux & maîtres de la personne & des trésors d'Aetes. Cette explication est sans doute préserable à celle de Diodore de Sicile, qui dit (1) que le gardient de la Toison se nommoit Drace, & que les troupes qui le fervoient étoient venues de la Chersonese Taurique, ce qui

avoit donné lieu aux Fables que je viens d'expliquer.

On a vô dans Biflioire de Cadmus que les anciens Poëtes
avoient employé dans fon hifloire la turême fable de ces hommes armés nés des dens du Dragon de Mars, qui s'entretuerent tous à la réferve de cinq, parce qu'en effet une pareille avanture arrivée à ce chef de Colonie, avec le fecours desgens qu'il avoit levés dans la Beotie, évoit écrite dans la même langue, ôt apparemment à peu près dans les mêmestermes que celle de Jason.

cimes due ceue de l'aion?

Expliquées par l'Histoire. LIV. HIL CHAP. II.

Je sçais qu'on ne convient pas généralement que la Toifon d'or ne fût que les tréfors du Roi de Colchide. Diodore de Sicile croyoit que c'étoit la peau d'un mouton que Phryxus avoit immolé, & qu'on gardoit très-foigneusement, à cause qu'un Oracle avoit prédit que le Roi seroit tué par celui qui l'enleveroit. Strabon & Justin pensoient que la Fable de cette Toison, étoit fondée sur ce qu'il y avoit dans la Colchide des torrens qui rouloient un fable d'or, qu'on ramaffoit avec des peaux de mouton; ce qui se pratique encore aujourd'hui vers le Fort-Louis, où la poudre d'or se recueille avec de femblables soifons, lesquelles quand elles en sons bien remplies, peuvent être regardées comme des Toisons d'or. Varron & Pline prétendent que cette Fable tire fon origine des belles laines de ces pays-là, & que le voyage qu'avoient fait quelques Marchands Grecs pour en aller acheter avoit donné lieu à la fiction. On pourroit ajouter que comme les Colques faisoient un grand commerce de peaux de martes & d'autres Pelleteries, ce fut peut-être le motif du voyage 

Palephate ( ) ) a imaginé, on ne sçait fur quel fondement x (1) De Inque sous l'emblême de la Toison d'or, on avoit voulu parler cred. c. 31. d'une belle Statue d'or que la mere de Pelops avoit fait faire, & que Phryxus avoit emportée avec lui dans la Colchide.

Enfin Suidas croit que la Toison d'or étoit un Livre en parchemin qui contenon le secret de faire de l'or, digne obet de l'ambition, ou platôt de la cupidité, non-feulement des Grecs , mais de toute la terre ; & cette opinion que Tollius a voulu faire revivre, est suivie par tous les Alchi-

> Section can L. Cause manufact will bei. test incommunity side of the control of

#### CHAPITRE III.

# Retour des Argonautes dans la Grece.

Ason étant heureusement venu à bout de tous ses desfeins, ne songea plus qu'à partir & à cacher sa fuite ; ains ayant profité d'une nuit obscure pendant laquelle Medée & ceux qui l'accompagnoient étoient venus le rendre à fon Vaisseau avec les trésors d'Æetès, il mit promptement à la voile, se doutant bien qu'il alloit être poursuivi. Il le fut en effet : le Roi fit promptement mettre en état quelques Vaiffeaux qui partirent fous la conduite d'Abfyrthe fon fils dans le dessein de poursuivre le ravisseur. On l'eur bientôt atteint: mais Jason, suivant Onomacrite, ayant pris terre avec son beau-frege, l'emmena avec Medée dans un lieu écarté, fous prétexte de traiter d'accommodement, où lui & Medée le maffacterent & répandirent fes membres fur la route pour setarder la marche de cenx qui le pourfuivoient; & se rembarquerent.

Les Poëtes que je viens de citer, ont fans doute imaginé ce fait i puisque nous verrons dans la suite ou Absyrthe pourfuivit encore long temps la Navire Argo. D'ailleurs le cara-Aere de Medée, que je donnerai dans un Chapitre partientier, & où je ferai veir qu'elle ne fut pas ni auffi méchante, ni aufli coupable que l'ont représentée quelques Poètes, fortout Euripide, gagné par l'argent des Corinthiens, fera dif-

paroître jusqu'au soupçon d'une action si barbare.

Son retour dans la Grece est raconté par d'anciens Poëtes de plusieurs manieres bien differentes les unes des autres ; & quelque extravagantes que soient leurs relations, ils avoient cependant les uns & les autres l'avantage de trouver dans les lieux qu'ils lui font parcourir, des monumens qui atteftoient que ce Heros y avoit paffé, & leurs relations ont été adoptées ou en tout ou en partie, par de graves Historiens, tels qu'Hecatée de Milet, Timagete, Timée, &c. Strabonmême, qui n'y ajoute pas foi, fait mention des monumens rrouvés dans les lieux où les Poëtes que je vais citer, difent

qu'ils passerent.

Onomacrire lui fait parcourir les côtes orientales de l'Asie, traverser le Bosphore Cimmerien, les Palus Méotides, d'où étant entré dans je ne sçais quel Détroit ils y demeuterent neuf jours, au bout desquels ils se trouverent dans l'Ocean septentrional, où faute de vent, ils furent obligés de débarquer & de tirer leur Vaisseau. Quelque temps après un doux zephir les avertit de rentrer dans leur Vailseau, & ils voguerent en prenant toujours fur la gauche, & arriverent à l'Isle Peuceste, qui n'étoit point inconnue au Pilote Ancée : de-là à celle de Circé, où Jason envoya à la découverte, rencontra cette Princesse, qui après lui avoir appris que la cause de tous ses malheurs étoit le meurtre d'Absyrthe, dons cependant elle refusa de l'expier, ils continuerent leur route, arriverent aux Colomnes d'Hercule, rentrerent dans la Méditerranée, pafferent près de la Sicile, & tomberent dans le détroit de Scylla & de Charybde, où ils auroient infailliblement fait naufrage, fi Tethys, pour prevenir le malheur dont fon mari Pelée étoit menacé, ne les en eût retirés. Le fejour des Sirenes qui n'en est pas éloigné, pensa leur être aush faral que le détroit ; mais l'éloquence d'Orphée les fauva du peril où ils s'étoient engagés. Echapés de ce nouveau danger, ils arriverent au pays des Pheaciens, où ils rencontrerent la flotte ennemie qui étoit venue par un autre cheminles attendre là. Les chefs de cette flotte lui demanderent Medée, & on convint de part & d'autre que Jason seroit obligé de la remettre entre leurs mains, si veritablement il ne l'avoit pas épousée. Mais la femme d'Alcinous quiavoit été prise pour juge, ayant fait célebrer la même nuit la cérémonie du mariage ; & ayant déclaré aux dépurés de la flotre ennemie qu'elle sçavoit à n'en point douter, que Jason & Medée étoient mariés dès le temps qu'il l'avoit enlevée, ils furent obligés de la lui laiffer, & de s'en retourner. Cependant nos Voyageurs fortirent de l'Isledes Pheaciens, & ils étoient déja arrivés au Golfe d'Ambracio lorfqu'une tempére les jerra dans les Syrtes d'Afrique, où lis eusent à elluyer use infinité de dangers. Enfin, retriés d'un endroit fi perilleux, ils gagnerent le Cap Malée, où le fit l'expiation du meutre d'Abfyrthe, a infi que Circé le leut avoit ordonné, après quoi ils arriverent fur les côtes de Theffalie.

Quelque peu vraisemblable que soit ce voyage, pour un temps fur rout où la navigation n'étoit gueres perfectionnée, celui que leur fair faire Apollonius de Rhodes, l'est encore moins. Junon, dit ce Poëte, voulant délivrer les Argonautes du danger où les metroit la flotte d'Absyrthe qui les poursuivoir, poussoit la Navire Argo du côté de la Grece, lorsqu'ils se ressouvingent que Phinée leur avoit dir de retourner dans leur pays par une route differente de celle qu'ils avoient tenue en allant dans la Colchide; que cette route avoit été marquée par les Prêtres de Thebes en Egypte; que de ce pays éroit anciennement forti un Conquerant, qui après avoir parcouru l'Europe & l'Asie, & conquis des pays infinis, avoit fondé plusieurs villes, & entre autres Æéa capitale de la Colchide; qu'on voyoir gravés chez ces anciens peuples sur des colomnes, les chemins & les routes de tous les endroits de la terre & de la mer où l'on pouvoit voyager, & qu'il étoit marqué sur ces colomnes, qu'il y avoit aux extrémités de l'Ocean un grand fleuve, d'un cours très-étendu. Ce fleuve étoit le Danube, ils y entrerent par une de ses bouches, tandis qu'Absyrthe, que ce Poëte ne dir pas être mort, de la maniere dont nous l'avons rapporté, y entra par une autre bouche, & le remonterent pendant plusieurs lieues. Puis le fleuve leur manquant ils descendirent de leur Vaisfeau & le porterent pendant plus de cinquante lieues, jusqu'au golfe Adriatique, où ils rencontrerent Absyrthe qui les auoit dévancés, & ce fut-là, suivant ce Poëte, que Jason s'en défit à peu près de la maniere que le raconte Onomacrite.

Ce fut après ce meurtre qu'il fortit un Oracle de la poutre prise dans la forêt de Dodone, qui les avertit qu'ils n'arriveroient

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. III. n'arriveroient dans leur patrie qu'après que Jason se seroit soumis à la céremonie de l'expiation : ce qui leur ayant fait changer de route, ils aborderent au port de Æea, séjour de Circé, sœur du Roi de Colchos, & tante de Medée. Cette Princesse recut sa niéce avec Jason sans les connoître. Ils s'avancerent l'un & l'autre les yeux baissés & sans proferer un seul mot, jusqu'au foyer sacré, où Jason sicha en terre l'épée dont il avoit tué Absyrthe. Leur silence & l'état où ils paroiffoient firent comprendre à Circé qu'ils étoient coupables, & elle se prepara à les expier. Elle sit apporter un jeune cochon qui tettoit encore, & l'ayant égorgé elle frotta de fon fang les mains de Jason & de Medée, & fit les libations accoutumées, en l'honneur de Jupiter expiateur. Après quoi ayant fait jetter hors du Palais les restes du sacrifice, elle fit brûler fur l'Autel des gâteaux pétris avec de la farine, de l'eau, & du fel, & accompagna toutes ces céremonies, de prieres propres à fléchir la colere des Dieux. L'expiation achevée elle fit affeoir ses hôtes pour les regaler; mais ayant ensuite reconnu que Medée étoit sa niéce, elle la chassa avec Jason, sans cependant leur faire aucun mal, parce qu'ils 'avoient imploré sa protectiou, en état de suppliants.

Au fortir de ce téjour ils fe remirent en mer, naviguerent pendant quelque temps affez hegreufement; és ils touchoient presque aux côtes de la Grece, lorsqu'une tempête les jetta sur les Syrtes d'Afrique, d'où ils cuerent toutes les peines du monde de se retirer. Ils en sortirent cependant,

& arriverent heureusement dans la Grece.

Enfin une troiléme tradition, après leur avoir fait remonter le Phafe, fait voyager les Argonautes dans pfuficurs pays de l'Afie, où ils laificrent pluficurs vestiges de leur route. Quelque denuées de vraisemblance que paroilient ces trois relations, elles merinent pourrant quelques réflexions. D'abord, il est évident que celle d'Onomactite qui fait revenir nos Heros par l'Ocean septentrional, est une fiction qui prouve qu'on connoissoir peu au temps de ce Poète, les pays du Nord, Que les Argonautes soient entrés par le Pont Euxin Tome III. La Mythologie & les Fables

dans les Palus Méotides, il n'y a rien là de surprenant : il est possible même qu'ils ayent pû quelque temps remonter le Tanaïs; mais que par ce fleuve on puisse aller jusqu'à l'Ocean, c'est le comble de l'ignorance, & une siction puerile, que l'Auteur n'a employée que pour nous étaler ce qui se sçavoit de son temps sur les peuples qui habitoient ces contrées éloignées; peuples dont la plûpart font inconnus, & n'existoient pas même au temps qu'on dit que vivoit Onomacrite; pendant que la situation des autres n'est placée qu'à l'avanture dans la relation de ce voyage. Je n'entrerai dans aucun détail fur toutes les Nations que rencontrerent les Argonautes dans cette route, & que l'Auteur ne fait que nommer, fans nous rien dire de particulier fur leurs mœurs & fur leurs coutumes. Herodote seul peut rectifier la plus grande partie de cette relation : ce qu'Onomacrite dit des Macrobiens est suffisamment expliqué dans les deux Dissertations que M. l'Abbé Gedouyn & moi avons faites fur les Hyperboréens. Pour ce qui regarde les Cimmeriens qui habitoienr vers le Bosphore qui porte ce nom, ce Poëte à l'imitation d'Homere ne les a placés dans l'Ocean, que parce qu'on pouvoit bien sçavoir de leur temps, qu'il falloit être plus près du Pole que n'est le Bosphore, pour être enseveli dans les ténebres. Je ne dis rien des autres fautes contre la Géographie, qu'on pourroit reprocher à ce Poëte, parce qu'elles fautent aux yeux, encore moins du portage du Vaisseau, qui paroît pure fiction; mais je ne dois pas passer sous silence ce qu'Adit pollonius de Rhodes de ces colomnes de la Colchide, fur lesquelles étoient gravées toutes les routes connues en ce temp-là: ce fait regardant Sesostris qui veritablement porta ses conquêtes jusqu'au Phase, & y laissa differens monumens aussi magnifiques qu'utiles. Ce Poëte ayant passé la plus grande partie de fa vie en Egypte en qualité de Bibliothecaire de Ptolemée Philadelphe, possedoit sans doute l'Histoire de Sesostris; & quoiqu'elle sût posterieure à l'expedition des Argonautes, il a pu par anticipation parler des monumens que ce Conquerant laissa dans la Colchide : sur quoi on peut consulter outre Herodote, le Syncelle, Jamblique,

Expliances par l'Histoire, LIV.III. CHAP. III.

M. Huet (1), & plusieurs autres Scavans. L'ancien com- (1) Demonst. nentateur d'Apollonius de Rhodes nomme Sethoncolis le Evang prop. Prince qui avoit fait élever ces colomnes, & qui est le même que Sefostris.

Je pourrois me contenter de ces réfléxions générales sur les deux Poëtes, & fur les Historiens qui ont parlé du retour des Argonautes; mais comme parmi les fables dont ils ont cru devoir charger la relation de ce voyage, il y en a quelques-unes qui peuvent être rapportées à l'Histoire, j'espere qu'on ne trouvera pas mauvais que j'entreprenne de les expliquer.

le commence par celle d'Absvrthe. Le meurtre de ce jeune Prince envoyé par son pere pour poursuivre les ravisfeurs de la Toison d'or, est raconté si différemment par ceux qui ont eu occasion de parler de cette expédition, qu'il est presque évident que c'est une pure siction. Que Médée ou Jason, ou que tous les deux ensemble ayent formé le projet de le faire périr ; qu'après l'avoir égorgé ils avent coupé son corps en morceaux, pour les répandre sur la route des Colques, afin de les engager à ramaffer ces membres épars, & retarder par-là leur poursuite; tout cela paroît fabuleux: les Auteurs de ce meurtre, se servant de ce stratagême, aproient bien plus hâté la poursuite des Colques, qui auroient remis à recueillir ces triftes restes de leur Chef, après avoir atteint & puni les coupables, qu'il ne l'auroient retardée. Ainsi je préfere, au sujer de cette poursuite, l'opinion de ceux des Anciens qui ont dit qu'il s'étoit donné un combat fur le Pont Euxin', lorsque la Flotte d'Æetès eut joint les Argonautes, où ce Prince & son fils furent tués: ce qui laissa à nos Voyageurs la liberté de retourner dans la Gréce par la même roure par laquelle ils étoient venus, ainsi ils aborderent au Cap de Malée, comme le dit positivement Herodote (2).

Ce que rapporte Pindare (3) que les Argonautes étant arrivés (3) Pyth. 4. près des côtes de la Gréce, furent affaillis d'une tempête qui les jetta sur les côtes d'Afrique, est d'autant plus vraisemblable, qu'Herodote & quelques autres Historiens sont d'accord avec ce Poëte; mais de sçavoir si c'étoir à leur retour,

Hh ii \*

ou au commencement du voyage, c'est ce qu'il est difficile de décider. Herodote qui avance ce fait, ne s'explique pas . affez nettement fur cet article. On peut croire que cela arriva peu de temps après leur départ. Cet Auteur parlant du fleuve Triton, qui se jette dans le sac Tritonide, où est une Isse qu'on appelle Phla, dit qu'on croyoit que cette Isle devoitêtre habitée par les Lacédémoniens ; & il ajoûte que la tradition apprenoit que quand Jason eut fait construire au pied du Mont Pelion la Navire qui fut appellée Argo, & qu'il y eut mis une Hecatombe & un Trepied de cuivre, il entreprit le voyage de Delphes, par le tour du Peloponnèse; que prenant sa route par le Promontoire de Malée, le vent du Nord le jetta dans la Libye; qu'avant de prendre terre, il se trouva engagé dans le lac Tritonide; que dans le temps qu'il cherchoit les moyens d'en fortir, un Triton s'apparut à lui, & lui dit que movennant le Trepied qu'il avoit dans fon Vaisseau, il lui montreroit un chemin pour le dégager fans danger du lieu où il étoit; que lason avant accepté cette offre, il lui avoit donné le Trepied, que le Triton avoit mis dans son Temple, & avoit prédit à Jason & à ses Compagnons, que quand quelqu'un de leurs descendans auroit enlevé ce Trepied, il étoit établi par les Destins qu'il y auroit cent Villes Grecques qui seroient bâties sur le sac Tritonide; enfin, que les Libyens informés de cet Oracle, cacherent le Trepied.

Je dois d'abord faire quelques réfléxions fur ce récit. La premiere est que sicette avanture est véritable, elle a dû arriver peu après le départ des Grees, comme je viens de ledire; & il est naturel de le croire, par l'Hecatombe dont Jason avoit chargé son Vaisseu, qui l'autoit fort embarrasse pendant le voyage, & qui d'ailleurs étoit destincé à un facristice pour obrenir d'Apollonune heureuse navigation, fuivant l'usge de ce tempéa. & si cela est, Médée; quoiqu'en dise Pindare (a), n'étoit pas alors avec les Argonautes, 20. Quoiqu'on douve faire peu de fond sur un conte qu'Herodote rapporte sur la foi d'autru i,

<sup>(4)</sup> Voyez ci-aptès, page 246. où Pindare suppose que Médée, à qui il fait faire une prédiction, étoit alors avec les Argonautes.

Expliquées par l'Histoire. Liv. III. CHAP. III. 24 5 fans paroître l'adopter, cependant comme il étoit la fuire d'une ancienne tradition, & qu'il étoit lié à des évenemens que l'Histoire nous apprend, il est plus sage d'en expliquer

les circonstances fabuleuses, que de le rejetter.

Il est certain en ester, autant qu'on peut l'assimme des évenemens de ce temps-là, que les Atgonaures aborderent dans cette partie de la Libye, que l'on a nommée la Cyrenaïque. Embartassés dans un passage dissicile, ils surent secourus par les gens du pays, qui les adicents à en fortir. On a habillé ce sait en sable; les Poètes n'en débitant gueres que sous les enveloppes de la siction. Le Triton qui leur apparut sous une forme humaine, étoit un Prince qui regnoit en cet endroit, & que Pindare & son Scholiasse nomment Eurypile. Il donna de bons avis à nos Heros pour d'vier les banes de fable qui se rencontrent dans les Syrtes & aux environs, Voilà tout le mystres: la prédiction quo ni lu fait saire n'ayant été inventée qu'après l'évenement s c'est-à-dire, lorsque les Grees se surent établis dans cette partie de l'Afrique, & y eurent bât id est villes.

Les Déeffes de la mer & les Génies qu'Apollonius fai auffi apparoître à nos Voyageurs, font les habitans de certe côte qui les fecoururent; & ce cheval detelé du char de Neptune, dont il leur ordonna de fuivre la roure, e fun Vailfeau détaché de la Flotte d'Eurypile, qui leur fervir de guide. On avoir feint que ce cheval étoir ailé, & quil fendoir les airs avec une grande rapidité, ce qui marque la légereté de ce Vailfeau; car comment accorder autrement ce que dit le Poète que je viens de nommer, que les Afgonautes portoient leur Vailfeau, & qu'on leur ordonnoit en même-temps de divire les traces d'un cheval qui alloit auffi vite que l'oiléau le

plus leger?

Nos Heros pour reconnoître l'important fervice qu'Eurypile leur avoit rendu, lui firent prefent du Trepied dont ai parlé. Diodore qui en parle auffi, dit qu'il y avoit fur le Trepied une Inféripion en caracteres fort antiques, & ajoute qu'on l'avoit gardé jusqu'aux derniers tenns, chez les peuples appellés Hesperitains, dans la Cyrenaïque.

Pindare qui dans le dessein qu'il avoit de louer Arcesilas Roi de Cyrene, un des descendans d'Euphemus ce célebre Argonaute dont j'ai fait mention ailleurs, oublie totalement fon Heros, & parle fort au long des avantures qui arriverent aux Argonautes, sur-tout en Afrique, & raconte l'histoire de cette motte de terre que le Triton leur donna; mais il differe d'Apollonius de Rhodes, qui n'écrivit qu'après lui. Le Triton, dit Pindare, charmé du Trepied que lui avoient donné les Argonautes, les pria d'attendre, avant que de partir, qu'il pût leur aller chercher les presents que tout hôte étoit obligé de faire aux étrangers ; mais ces Princes, que peut-être un vent favorable invitoit au départ, ne lui en ayant pas donné le temps, il prit une motte de terre & la donna à Euphemus. Lorsque les Argonautes furent arrivés auptès de l'Isse Calisthé, la motte fatale tomba dans la met, & Medée prédit à Euphemus que cet incident retarderoit l'établissement de ses descendans dans la Libve. Pour entendre cette prédiction de Medée, il faut rap-

porter ici ce que les Historiens racontent des descendans des Argonautes & des femmes de Lemnos que les Anciens' appelloient les Myniens. Les Pelasges, dit De-(i) Lin. 1. nys d'Halicamasse (1), s'étant emparés de cette Isle, les en chasserent, la quatrième génération après le passage des Argonautes. Forcés d'abandonner leur partre, 1 ils e mirent sur

(3) Lin. + mer, comme le rapporte Herodore (3), & pafferent dans la Laconie. Les Lacceemoniens qui les apperçurent auprès du mont Taigere, où ils avoient allumé des feux, dépurerent vers eux, & ayant appris qu'ils étoient les décendantés Argonautes, qui venoient chercher leurs parens, ils les requerent dans leur ville, en confideration de Caftor & de Pollux. Mais ces nouveaux Hôtes ayant entrepris de faire quelques brigues, chaffés de la ville, allerent la plupart s'établir dans l'Ise. Calisthé, nommé dans la fuie Isliée de Thera.

De l'Isle Califhé les Argonautes arriverent heureusement aux côtes de Thessalie, d'où ils étoient partis. Pelias étant mott pendant ce voyage, A caste son fils engagea ses Compagnons de voyage, à célebrer avant leur séparation, des jeux

Expliauées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. III. funebres en l'honneur de son pere; & comme Pausanias (1) (1) In Eliac. en fait la description, nous allons rapporter ce qu'il en dit. liv. 1.

« Derriere l'endroit qui représentoit sur le Coffre des Cyp-» felides le Palais d'Amphiaraus, on voit une foule de Spe-. ctateurs, au milieu desquels est Hercule assis fur un trône. » Derriere lui est une semme qui joue de la flûte Phrygienne, & l'Inscription le fait connoître. Petus, fils de Perieres, (il n'étoit que son petit-fils) & Asterion fils de Cometes, montés chacun for un char, pouffent leurs chevaux - dans la carrière : Pollux , Admere & Euphemus disputent » le même prix . . . & on voit que c'est le dernier qui rem-» porte la victoire. D'un autre côté Admete & Mopfus fils . d'Ampyse sont aux prises, & soutiennent le combat du Cef-» te : au milieu d'eux est un homme qui joue de la flûte.... » Le combat de la lutte se passe entre Jason & Pelée : ils pa-» roiffent de force égale. Eurybote est dans la posture d'un . homme qui jette son palet .... Melanion , Neothée , Pha-» larée, Argius & Iphiclus font les cinq qui paroissent avoir » disputé le prix de la course à pied : Iphiclus remporte » le prix, & Acaste lui met une couronne sur la tête. Cet » Iphiclus étoit le pere de Protesilas, qui alla au siège de » Trove. On voit aussi dans le même Tableau plusieurs Tre-» pieds pour les Vainqueurs. Les filles de Pelias affiftent à ces jeux, l'une desquelles est nommée dans l'inscription : » c'est Alceste. Iolas, le compagnon des travaux d'Hercule, remporte le prix de la course du char à quatre chevaux . & » c'est par-là que finissent les jeux funebres de Pelias ».

Le même Auteur ajoute (2) que Glaucus fils de Sifvohe; (1) In Eliac. avoit été foulé aux pieds de ses chevaux dans les mêmes liv. a. ieux ; mais il ne dit rien des combats litteraires qui les accompagnerent: cependant Acefander, cité par Plutarque (3) (3) InSymp. prétend qu'on y donna aussi cette sorte de combat, dans lequel les Poëtes disputoient le prix, en y lisant leur Tetralogie, & c'est-là sans doute l'exemple le plus ancien qu'on puisse citer de ce combat litteraire, si usité depuis dans les ieux de la Grece.

Les Argonautes avant de se séparer (4), firent une ligue (4) Liv. 4-

contre tous ceux qui auroient quelque chofe àdéméleravee eux & pour la rendre plus folemnelle, Hercule les assembla dans les plaines de l'Eside, pour y célebrer les Jeux Olympiques, qui avoient été internompus depuis long-temps, & qui le furent encore après. Jasíno confacra dans l'Isthme de Corinthe au Dieu de la mer, la Navire Argo, que les Poétes ont placé depuis dans le Ciel, ainsi quo peut le voir dans Hygin ét dans les premiers vers del'ouvrage de Valerius Flaccus.

#### CHAPITRE IV.

# Epoque de cet évenement.

O M N E l'époque de cet évenement peut répandre une grande lumiere fur le fiécle dont j'écris l'hitôrie , je vais facher de l'établir avec quelque foin ; mais l'embarcas quis'y rencontre eft très-grand : les Sçavans ont embrafé diferentes opinions au fojet de cette époque : les uns l'éloignant tre de la guerre de Troye, car à l'ufitir de la déterminer par duflance à cet événement ; les autres la raprochant trop; c'eft-à-dire, que les premiers l'en éloignent de 96. ans, comme Eufebe, de que les autres la mettent feulement 20. ans auparavant, comme Jofeph Scaliger : ce qui eft également contraire à ce que je vais prouver.

d'Alex. firom. I

Si la dare de la mort d'Hercule, donnée par Apollodoie (1), qui fair mourir ce Heros, 53, ans avant la prife de Troye, étoit certaine, & qu'il faillat mettre un espace de quatre ou cinq ans pour ce qu'il fit depuis l'expedition des Argonautes julqu'à sa mort, cette conquête leroit arnivée environ 58, ans avant la prife de Troye, ce qui est insoureable. Il est vai que Velleius Paterculus (2) ne fair mourir Hercule que quarante ans avant cette guerre, ausquels si on joint les cinq ans dont j'à parlé, l'époque que je cherche tomberoit à l'an 44, ou 45, mais cette distance est encore trop grande, & contectit, quoique moins que les autres,

ce

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. IV. ce que l'Antiquité nous a laissé de plus incontestable sur le siécle dont il s'agit. Car enfin, que penser de deux évenemens lorsque dans le dernier se trouvent les mêmes guerriers en affez grand nombre, plufieurs de leurs fils, & feulement quelques-uns de leurs petits-fils, sinon qu'ils sont beaucoup plus proches que ne le prétendent plusieurs Sçavans, c'està-dire, qu'ils ne sont éloignés l'un de l'autre que de 34. ou 35. ans, à peu près comme la guerre de 1701. & celle de 1734. où nous avons vû les mêmes guerriers, leurs fils, & quelques-uns de leurs petits-fils. Or c'est précisément le cas des Argonautes & des Capitaines de la guerre de Troye, suivant toute l'Antiquité, en commençant par Homere.

Parmi les guerriers qui ont affisté aux deux expeditions, je mets d'abord Philoctete, qui incontestablement étoit au nombre des Argonautes, & qui se trouva à la prise de Troye après qu'Ulysse l'eut retiré de l'Isle de Lemnos où il avoit été abandonné, & qui par conséquent alla deux fois dans cette Isle, comme le dit Valerius Flaccus (a). Je ferai voir même dans l'histoire particuliere de ce Heros, qu'il survécut longtemps à la prise de Troye. Euryalus fils de Mecisthée, & petit-fils de Talaus, le même qui avoit affifté à la conquête de la Toison d'or, commandoit les Argiens avec Diomede au siége de Troye : je dis le même , puisqu'Homere en donne la même généalogie, que celle que j'ai rapportée.

Quoique Nestor ne soit nommé parmi les Compagnons de Jason que par le seul Valerius Flaccus (2), on doit du (1) Lib. r. moins le mettre au nombre de leurs contemporains. Il avoit & lib. 6. vû ravager sa patrie par Hercule, & il s'étoit trouvé au combat des Centaures, & à la chasse de Calydon; deux évenemens dont l'un préceda, & l'autre fuivit de près l'expedition

des Argonautes.

Quoique Caftor & Pollux, deux principaux des Argonautes, n'ayent pas assisté à la guerre de Troye, ils peuvent servir au même Syncronisme, puisqu'ils ne moururent qu'au commencement de cette guerre, ou peu de temps avant,

(a) Tu quaque Phryxeos, video, Parantie Colchos, Bis Lemmum vofure petis: nunc patris.... Inclytus, Herculeas olim moture Jagittas. Val. Flac. l. s. v. 39

Tome III.

(1) Æneid.

& qu'ils moururent fort jeunes, Helene, fœur jumelle de l'un des deux, & qui devoit avoir 15. à 16. ans quand fes freres sembarquerent avec Jason, se trouva à la prise de cette ville, n'étant pas encore extrémement âgée, comme je le

prouverai dans fon histoire.

On doit penfer de même de Priam, qui avoit été témoin de la prife de Troye par Hercule, au temps même de l'expedition des Argonautes, & qui étoit alors dans un âge propre à gouverner les états : cat il n'eft point dit nulle par qu'Hercule, qui lui laiffa la couronne après avoir tué Laomedon, lui ait donné en même-temps un Tuteur. Anchife avoit aufif été témoin de cette expedition d'Hercule; comme Virgile le lui fait dire dans le temps qu'Enée l'exhortoit à fortir de Troye avec lui.

Vidimus excidia, & capta superavimus urbi (1).

Je trouve encore parmi ceux qui affifterent aux deux expéditions, Afcalaphus & Ialmenus, rous deux enfans de Mars:

(2) Bibl.l.t. car si Apollodore (2) les met au nombre des Argonautes,

(3) liadi. Homere (3) qui leur donne le même pere & la même mere, Mars & Altioché, rapporte qu'ils étoient au fiége de Troye, où ils conduifirent les Béotiens d'Afpledon & d'Orchemene ville de Mynias. Ce qu'il y a ençore de fingulier, c'est que le

(4) Liv. 3. même Apollodore (4) met ces deux Princes au nombré des Amans d'Helene, qui se présenterent à Sparte pour la demander en mariage : nouvelle preuve que plusieurs personnes avoient vu les deux événemens dont je parle. On pourra m'objecter que ces deux Princes étoint petits-fils de l'Argonaute Actor, par leur mere Astioché; mais on peut répondre qu'il n'est pas rare que les petits-fils , du côté des filles turour, sissent leurs premières amme avec leurs grands-peres.

Thefée qui avoit été du nombre des Argonaures, ou qui du moins étoit trouvé à la guerre des Centures & des Lapithes, mourur à la verité quelque temps avant le siège de Troye; mais il auroit été encore en âge de sy trouver, puisque fa mete Ætha étoit à Troye lorsque la ville sit prise,

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. IV. esclave d'Helene depuis le remps que Castor & Pollux avoient délivré leur fœur à qui Thefée l'avoit confiée. Je sçais que Plutarque contredit les Auteurs qui l'affürent; mais un monument historique rapporté par Pausanias (a), fait voir que c'étoit une tradition recue. Ce monument étoit un Tableau de Polygnote, qui représentoit la prise de Troye, & dans lequel parmi plusieurs autres personnages, on voyoit à côté d'Helene, Æthra mere de Thefée, la tête rafe, & Demophoon fils de Thesée, qui, autant qu'on en pouvoit juger par son attitude, méditoit comment il pourroit la délivrer. Le Poère Leschée, duquel le Peintre avoit appris ces faits, comme le remarque Paulanias, disoit dans ses Poesses, qu'après la prise de Troye, Æthra étoit venue dans le camp des Grecs; qu'elle y fut reconnue par Demophoon fils de Thefée, qui demanda fa liberté à Agamemnon qui la lui accorda après en avoir reçu le consentement d'Helene. Ce fait, s'il est vrai, est le plus propre de tous à rapprocher les deux événemens dont je parle: car voilà la mere d'un contemporain des Argonautes, qui vivoit encore après la prife de Troye. Au reste, ce n'est pas le seul Pausanias qui atteste ce fait, puisqu'on le trouve dans les Poëtes Tragiques, dans Leschée, dans Cléon (1), & dans l'Historien Isthor (2).

Cléon (1), & dans l'Hiftorien Ifthor (2).

Si nous en croyons Servius, y oici encore un Argonaute l. c. c.
qui vivoit encore après la prife de Troye: c'est Eryx, qu'Enée rencontra en Sicile. Ensin si l'Argonaute Pelée n'affista
pas à la guerre de Troye; il étoit cependant encore plein de

puisque la Chronique de Paros observe que ce sur sept ans après, qu'il chassa de sa Cour son sils Teucer.

après, qui chaia de la Cour i on in l'eucre. Tels font les Argonautes ou leurs contemporains qui ont affilé, ou ont pu se trouver aux deux expeditions ; ainsi en emettant que trente-quatre ou trente-cinq ans entre l'une & l'aurre, ces Heros, encore sort jeunes à la premiere, auront eu la plúpart cinquante-cinq ou soixante ans à la fin de la seconde, quelques-uns plus, quelque-sun soins, & cest à peu

vie . & furvécut de plusieurs années à la prise de cette ville .

(a) In Phocic. V. aussi les Auteurs Tragiques qui rapportent le même fait.

près dans cer âge qu'Homere nous les repréfente; que si Priam, Nestor & quelques autres étoient plus vieux, c'est qu'ils étoient déja des hommes faits au temps de la guerre des Centaures, & de celui du voyage de la Colchide, pendant que la plupart des autres, comme Castor & Pollux, étoient dans la première jeunesse. A propos de quoi il est bon d'observer que quand le Poète que je viens de nommer dit que Nestor avoit vû deux âges d'homme, & qu'il vivoit alors dans le troisseme, il veut marquer qu'il avoit và couler deux générations, c'est. à d'ine, foixante ou soixante ans ; & s'il étoit au milieu de la troisséme, il avoit environ 75, ou 80, ans.

Prefique rous les autres chefs de l'armée des Grees étoient fils des Argonautes ou de leurs contemporains. Teucer & Ajas étoient fils de Telamon qui s'étoit embarqué avec les Argonautes, Schedius & Epifitopius, avoient pour pere l'Argonaute Jahius: Agapenor fotoi fils du Pilore Ancée: Thefpius, d'Euryus, Thosa, d'Andremon: Tlepoleme, d'Hercule & d'Aftiocht. Achille que rous les Anciens convienent avoir été au fiége de Troye dans le temps qu'il étoit encore fort jeune, étoit cependant né avanit le départ des Argonautes aufquels Chiron le préfenta, comme nous l'avons dit, & dès-là on doit conclure qu'il avoit lorfqu'Ulyffe le reconnut dans l'Ille de Scyros, & le conduifit à Troye, envison trente-cinq ans; ce qui s'accorde parfaitement avec l'âge de Pyrhus fon fils, qui pouvoit avoit 17, à 18. ans lorfqu'il arriva à Troye, à la dixiéme année du fiége année du flegre.

Podarce étoit fils de l'Argonaute I phielus: Eumelus, d'Admete, contemporain de Jaion: Polypete, de Pinithoüs: Diomede, de Tidée: Ulyffe, de Laërte auffi contemporain de Jaion; & fi Glaucus n'étoit que petic fils de Bellerophon, if eff sûr que fon pere Hippoløchus vivoit encore. Enfin, Calchas avoit pour pere l'Argonaute Teflor, & tous ces fils étoient, fuivant Homere, à la fleur de leur âge. Je ne dis rien des petits-fils, qui ne font qu'au nombre de deux ou trois, & dont quelques uns avoient même encore leurs grands-peres. J'ai donc railon de foutenti qu'il n'y avoit entre ces deux Expliquies par l'Hispire. Liv. III. Chap. IV. 253 expeditions, que trente-quatre ou trente-cinq ans, ou, pour parler le langage de ce temps-là, que la demiere n'arriva qu'une génération aprés la premiere; & José défier ceux qui tont d'un feniment contaire, de rien oppofer d'auss' certain que les Syncronisses que je viens de proposer. Le sçais qu'il y a de grandes difficultés à accorder la chronologie du side dont il s'agit; mais difficultés pour difficultés, elles sont beaucoup moindres dans l'opinion que j'ai établie, que dans toutes lés autres.

#### CHAPITRE V.

### Suite des avantures de Jason & de Medée.

A fuite de l'Histoire de Jason, est racontée par les Anciens de tant manieres differentes, qu'il est bien difficile d'établir quelque chose de certain à ce sujet, depuis le retour des Argonautes; celle de Medée sur-tout est mêlée d'une infinité de fictions qui se détruisent les unes les autres. Ici c'est une Princesse cruelle & inhumaine, la meurtriere de son frere & de Pelias, qu'elle obligea ses propres filles d'égorger sous prétexte de vouloir le rajunir; de sa rivale qu'elle sit perir miserablement, & de ses propres enfans qu'elle immola à sa jalousie (1). Là c'est une personne vertueuse, qui n'a d'autre (1) Eur. Ocrime que l'amour qu'elle eut pour son époux, qui l'abandonna lâchement, malgré les gages qu'il avoit de sa tendresse, pour épouser la fille de Créon; une femme qui bien differente de Circé sa tante (2), n'employoit les secrets qu'He- (2) Diod de cate sa mere lui avoit appris, que comme des remedes sa- Sicile. lutaires à ceux qui venoient la confulter, pendant que Circé faifoit servir à sa vengeance les connoissances qu'elle avoit acquifes, ou pour parler le langage de la fable, que le Soleil son pere lui avoit communiquées.

Enfin, une Reine abandonnée, perfécutée, qui après avoir eu inutilement recours aux garants des promesses & des ser-

Li iij

mens de son époux, est obligée d'errer de cour en cour, & enfin de passer les mers pour aller chercher un asyle dans des pays éloignés: aussi ceux qui l'ont chargée d'un plus grand nombre de forfairs, n'ont più s'empêcher de reconnoitre que née vertueule, el el n'avoit éée entraînée au vice que par une espece de fatalité, & par le courroux des Dieux, s'ur-tout de Venus qui persécuta sans relâche toute la race du Soleil qui avoit découvert son intrigue avec Mars. De-là ces paroles de Racine: 6 hanne du Soleil (1) de-là encore, ce bel endeit d'Ouis de la la contraire de la contraire de

(1) Ting de les de Racine: ô hame du Soleil (1)! de-là encore, ce bel enl'hedre.
(2) Met.
(3) Met.
(4) Civide (2): Video meliora proboque; deteriora fequor, qu'un de nos Poètes lyriques a heureulement imité dans ces deux vers:

#### Le destin de Medée est d'être criminelle; Mais son cœur étoit fait pour aimer la vertu.

On accuse, & c'est, je crois, à juste titre, les Anciens Tragiques, d'avoir corrompu l'Histoire de cette Princesse, & d'en avoir entierement désiguré le caractère, comme on le verra dans la suite. Il faut à ces Poètes du tragique, du pathetique & de ces crimes foromes, qui en formant leu personnages odieux, sont susceptibles de ces coups de théâtre si propres à produite la piné & la terreur. Autorisés par quelques traditions qui écoient savorables à leur défiein, quoique moins accréditées que d'autres qui n'autoient pu les servir à souhait, ils les faississions avietment, & sans émbarrasser de l'eracte verité, ils ont sait passer jusqu'à nous l'Histoire de Medée sous le caractère le plus odieux, & les Poètes modernes n'ont pas manqué de les imiter.

Tâchons de démêler la verité d'avec le mensonge, pefons les autorités, & laissons au Lecteur la liberté de juger si cette Princesse a été aussi méchante qu'on le prétend.

A commencer par le meurtre d'Abfyrthe, j'ai fait voir qu'il étoit raconté differemment par les Poètres ; que l'Hiftoire des membres de ce jeune Prince épars fur la roure, étoit une pure chimere; mais voici un fait raconté par Herodote, dont les conféquentes naturelles font voir que j'ai raifon d'én avoir cette idée Ce sçavant & judicieux Auteur dit qu'Æetès voyant que ceux qu'il avoit envoyés contre les ravisseurs de sa fille, n'avoient pu les rencontrer, crut que pour en avoir raifon, il devoit envoyer des Ambassadeurs dans la Grece. Ces Députés y arriverent en effet, mais comme les Argonautes avoient juré avant que de se séparer de se soutenir les uns les autres, & qu'ils étoient les plus forts, les Ambassadeurs du Roi de Colchide n'eurent d'autre réponse, sinon que comme on n'avoit fait aux Grecs aucune reparation du rapt d'Io fille d'Inachus, que des Marchands Pheniciens qui étoient venus trafiquer à Argos, avoient enlevée, ils n'étoient pas resolus de leur donner aucune satisfaction. Il ne paroît pas que depuis cette réponse le Roi de Colchide se soit donné aucun autre mouvement pour r'avoir sa fille. Cette ambassade suppose que le Prince auroit été charmé de revoir sa fille, qu'il auroit eu raison de regarder comme un monstre, si elle avoit trempé les mains dans le fang de fon frere.

Cependant la mort de Pelías, dont on venoit de célebre les funeralites avec ant de pompe & dappareil, laiffoit le trône vacant, & il éroit dû de droit à Jafon; mais apparemment que le parti de fon cousin Acaste étoit le plus forr, & il ne paroît pas qu'il l'air partagé avec lui, comme il auroit dû le faire, ou le lui rendre en entier, puisque fon pere n'en avoit joui que pour l'avoir uflorpé fur Efon, Jafon le voyant ainsi privé d'un bien qui lui appartenoit, & n'étant pas affez puissant pour l'ebetenit de force, s'embarqua avec Medée, & se rettra à Corinnhe où il avoit des amis, & même quelquegrétentions à la couronne, par fa femme, comme quelque grétentions à la couronne, par fa femme, comme quelque grétentions à la couronne, par fa femme, com-

me nous le dirons dans la fuite.

Diodore de Sicile en penfe de même fur l'autorité de Simonide, & prétend que ce furent les Corinthiens eux mbsmes qui inviterent Medée à venir prendre poffetfion d'un tròne qui lui appartenoit, ou en partager du moins l'autorité avec Ctéon, qui en étoit en poffetfion. Voilà encore un fair atteffe par d'anciens Austeurs qui détruit une autre calomnie publiée contre Medée par Ovide, Apollodore, Paulanias, & quelques autres.

On suppose d'abord que Pelias & Eson étoient encore en vie au retour des Argonautes; que celui - ci tétant extrémement vieux, & pouvant à peine se soutenir, Jason avoit prié Medée sa femme d'employer quelques-uns des secrets qu'elle possedoit, quelque composition capable de lui rendre ses forces, & qu'elle lui en avoit donné une si efficace, qu'elle l'avoit rajeuni. Voici en abregé de quelle maniere Ovide raconte cette merveille. « Pendant que toute la Thessalie se rejouissoit de l'arrivée » des Argonautes, Eson étoit le seul qui ne se trouva pas aux Fêa tes qu'on célebra à cette occasion. Accablé de vieillesse, & déja fur le bord du tombeau, il ne put prendre aucune part » à l'allegresse publique : Jason son fils , touché de le voir en - cet état, parla ainsi à Medée. Je sçais, ma chere épouse, » que vous m'avez sauvé la vie : les biensaite dont je vous suis - redevable, sont au-dessus de tout ce qu'on pourroit s'imaginer. . Cependant j'ai encore une nouvelle grace à vous demander ; » retranchez quelques années de ma vie pour les ajouter à cel-» les de mon pere: vous le pouvez, puisqu'il n'est rien d'im-» possible à votre art. En parlant ainsi, il ne put retenir ses lar-» mes. Medée fut touchée des sentimens de Jason pour son, » pere ; elle se souvint d'Æetès qu'elle avoit abandonné ; mais » elle n'en témoigna rien. Ce que vous exigez de moi, lui dit-» elle, est tout-à-fait injuste : croyez-vous, mon cher époux, » qu'aucun motif puisse m'engager à abreger des jours qui me · font si chers? Si iétois capable de le faire, je prierois la Déesse Hecate de m'en empêcher. L'amour que vous avez » pous votre pere exige un crime que je ne suis pas capa-» ble de commettre. Cependant vos vœux seront satisfaits, » mais d'une maniere à laquelle vous ne vous étiez pas atten-» du. Je vais employer tous mes soins à prolonger la vie d'un » pere que vous aimez ».

Là-dessus elle sortit du Palais; & ayant vû descendre du Ciel un Char trainé par des dragons ailés, & y étant montée, elle parcourut diverses regions, & y recueillit des herbes de toutes fortes d'especes, en composa un breuvage, puis sit sortir des veines d'Eson le sang qui y couloit, & y sit entrer en sa place la liqueur qu'elle venoit de préparer. Dès que le breuvage Expliquées par l'Hissoire. Liv. VI. Chap. V. 257

fe sut insinué dans le corps du Vieillard, sa barbe & ses cheveux blancs commencerent à noircir, les rides disparurent de son visage, & il reprit son embonpoint & sa sorce.

Les filles de Pelias étonnées de ce prodige (1), prierent (1) Ovid. Medée de vouloir donner le même remede à leur pere ; & loc. cir. Paul. celle-ci qui vouloit venger son beau-pere & son époux de l'usurpation de Pelias, persuada à ses cousines que le remede auroit le même effet sur leur pere, qu'il avoit eu sur Eson. D'abord elle prit un vieux belier, le coupa en morceaux, le jetta dans une chaudiere, & après y avoir mêlé je ne sçais quelles herbes, le retira & le fit voir transformé en un jeune agneau. Elle entreprit donc de faire la même expérience sur la personne duRoi(a), elle le dissequa de même & le jetta dans une chaudiere d'eau bouillante; mais la perfide l'y laiffa jusqu'à ce que le feu l'eût entierement confumé; de forte que ses filles ne purent pas même lui donner la fepulture. Voilà, dit Paufanias, ce qui fit prendre à ces malheureuses Princesses le parti de venir en Arcadie, où elles finirent leurs jours, & y furent inhumées; & à Medée celui de monter promptement fur fon Char, & de se sauver à travers les airs.

Je fçais que les Mythologues donnent des explications à cette Fable; qu'il y en a parmi eur qui prétendent qu'il s'y agit de la tranfulion du fang, remede qui a été tenté quelque-fois, mais qui a toujours très-mal réuli; que d'autres dilen que Medée ayant appris de la mere la connoiffance de quelques fimples, en avoit compofé un remede qui avoit donné des forces à fon beau-pere : furquoi on peut confulter Pline, Servius, & Elien. Ces mêmes Mythologues ajourent qu'elle avoit mélé dans le breuvage definé pour Pelias, quelques herbes venimedes qui l'avoient empotionne

Malheureulement ces explications ne portent fur rien; & cette Fable qui n'a été imaginée que sur le caractere de Medée qu'on vouloit faire passer pour une grande Magicienne, n'a aucun sondement dans l'Histoire. Eson avoit été obligé

Daniel P. Lauralle

<sup>(</sup>a) Ovide dit qu'elle engagea les filles de Pelias à égorger leur pere , & de le couper elles mêmes en morceaux.

K k

par Pelias à boire du sang de Taureau, & étoit mort avant l'arrivée de Jason, ainsi que sa femme qui s'étoit pendue de désespoir. Pelias lui-même n'étoit plus au retour des Argonautes; & ses Jeux funebres célebrés par ces Heros, en sont une preuve convaincante. Jason s'y trouva avec les autres Argonautes, & comment y auroit-il affifte, si sa femme avoit été coupable, comme on le dit, du meurtre de son oncle? Le fait est qu'après la célebration de ces Jeux, Jason voyant le parti de son cousin trop bien affermi, se trouva obligé d'abandonner Iolchos; & s'étant embarqué avec Medée sur un Vaisseau nommé le dragon, ce qui donna lieu à la Fable de ces dragons aîlés, dont nous venons de parler (a), alla chercher fortune ailleurs.

(r) Paufan. in Corinth.

Corinthe lui offroit un asyle assuré, & Créon (b) qui y regnoit ne s'opposa pas, ou n'osa s'opposer à son entrée dans cette ville. Car, si nous en croyons Eumelus, Auteur trèsancien, Corinthien d'origine, & du fang royal (1), Medée, comme on l'a dit, avoit droit à la couronne, puisque, selon cet Auteur, le Soleil, fils d'Hyperion, ayant eu d'Antiope, Æetès & Alous, partagea ses Etats entre eux, & Corinthe étant échue au premier, qui alla s'établir dans la Colchide, mit cette ville en depôt entre les mains de Bunus pour la garder jusqu'à ce que lui, ou quelqu'un de ses enfans vinssent la lui redemander. Le même Eumelus ajoutoit qu'effectivement Medée regna à Corinthe conjointement avec Créon, ce qui (1) Liv. 4. est confirmé par Simonide. Diodore de Sicile (2) dit que c'é-

toient les Corinthiens eux - mêmes qui avoient invité cette Princesse à abandonner Iolchos, pour venir prendre possession d'un trône qui lui appartenoit

Medée & Jason demeurerent dix ans dans cette ville, où ils vêcurent dans une parfaire union, & eurent deux enfans, Mais l'infidélité de Jason, lui faisant perdre le souvenir des obligations qu'il avoit à son épouse, & des sermens qu'il lui

(a) Horace s'exprime ainfi fur cechar, Hac delbaits aira donis pellicem Serpense figuit alire, &c. (b) Comme on trouve fouvent à Co-alors dans ceme ville s'appelloit Glaucus, rinthe le nom de ce Créon , Paulmier de | & sa fille Glaucé.

Expliquées par l'Histoire. L. 1v. III. CHAP. V. 259 avoit fairs, il viola sans scrupule les loix sacrées de l'hymen, qui éroient alors sont respectées; & étant devenu amoureux de Glaucé, fille de Créon, l'épouss & répudia Medée.

Comme les anciennes Histoires sont toujours mêlées de fables, on publia que Medée pour se venger de sa rivale lui avoit envoyé une robe empoisonnée, qui semblable à la tunique que Dejanire avoit donnée à Hercule, ne fut pas plûtôt fur le corps de cette infortunée Princesse, qu'elle se sentit consumer par une flamme secrete, & mourut après avoir souffert les douleurs les plus cruelles. On ajoutoit qu'elle avoit mis aussi le seu au Palais de Créon qui y perit; & ensin qu'après avoir mis en pieces ses deux enfans Pheres & Memercus, elle s'étoit retirée à Thebes auprès d'Hercule, esperant qu'il la vengeroit de la perfidie de Jason, s'étant engagé avec les autres Argonautes à lui faire garder le ferment qu'il lui avoit fait en l'époufant, de n'avoir jamais d'autre femme qu'elle ; mais qui n'en ayant pu recevoir aucune fatisfaction, elle s'étoit retirée à Athenes. C'est encore ici une nouvelle siction denuée de tout fondement. Je ne dis pas seulement qu'il est certain qu'Hercule n'étoit plus au monde dix ou douze ans après le retour des Argonautes, comme je l'ai prouvé ailleurs; il y a ici quelque chose de plus. C'étoit une tradition constante que les Corinthiens eux-mêmes, ou pour venger la mort de Créon qu'on publioit que Medée avoit fait mourir, ou pour mettre fin aux intrigues qu'elle formoit pour affûrer la couronne à ses enfans, les avoient lapidés eux-mêmes. C'est Euripide, dans sa Tragedie de Medée, qui avoit donné cours à la Fable que je réfute, mystere qu'il est bon de développer. Le bruit qui s'étoit repandu de tous côtés au fujet de la cruauté qu'avoient exercée les Corinthiens contre les enfans de Medée, les avoit rendus odieux à toute la Grece. Ainsi lorsqu'ils apprirent qu'Euripide avoit dessein de mettre ce sujet sur la scene; ils lui firent present de cinq talens pour l'engager à mettre fur le compte de Medée le meurtre des jeunes Princes. Ils esperoient avec raison que cette Fable s'accrediteroit par la reputation du Poëte qui l'employeroit, & prendroit enfin la place d'une verité qui leur étoit peu honorable. Car l'Hifoire portoit que ces deux Princes s'étant refugiés dans le Temple de Junon, furnommée A yain, cet s'yle leur avoit été inutile, & qu'ils avoient été maffacrés aux pieds même de la Déefie. La même Hifoire ajouroit qu'à quelque temps de la les Corinthiens étant affligés de la pefte, l'Oracle avoit répondu, qu'ils ne verroient la fin de leurs maux, que lorsqu'ils auroient exple le meutre facrilege dont lis s'étoient rendus coupables. C'est Parmenificus, Auteur très-ancien, & cité par le Scholialté d'Euripide, qu'in nous apprend ce fait, & qui ajoutoit en même temps que les Corinthiens avoient institué a cette occasion une fète qui duroit e norce lorsqu'il écrivoir. La principale céremonie de cette fête confision à interdire à fept jeunes filles, & à autant de jeunes gazçons des premières familles de Corinnie, les approches du territoire confacré à

Junon, interdiction qui duroit un an.

Paufanias, qui n'est pas plus favorable aux Corinthiens que Parmenifcus, conte la chose un peu autrement. Ce ne sut pas, felon lui, la peste qui ravagea Corinthe, mais une maladie épidemique qui faifoir perir tous les enfans des Corinthiens, jusqu'à ce qu'avertis parl'Oracle, ils instituerent des sacrifices en l'honneur des fils de Medée, & leur confacrerent une Statue qui représentoit la peur; & cette Statue subsissoit encore de son temps. Pour rendre encore plus solemnelle la reparation que les Corinthiens se trouvoient engagés à faire à ces malheureux Princes, ils faisoient porter le deuil à leurs enfans, & leur coupoient les cheveux, jusqu'à un certain âge. Il est donc évident que les Corinthiens seuls, étoient coupables, & je suis persuadé de même, que ce qu'on disoit de cette robe fatale qu'elle avoit envoyée à Glaucé, est encore une fiction, aussi-bien que l'embrasement du Palais de Creon: car dès qu'on a entrepris de rendre une perfonne odieufe, on ne le fait pas à demi, il falloit à quelque prix que ce fût, que Medée fût coupable de tous les crimes imaginables. Malheureusement pour les Cortnthiens, l'Hiftoire a demêlé la verité à travers les fictions dont Euripide & les autres Tragiques l'avoient enveloppée; & des monumens plus certains encore que l'Histoire, des setes, des sacrifices, & des statues, étoient des preuves parlantes & durables qui

reprochoient aux Corinthiens un crime dont ils avoient voulu flétrir la réputation de Medée : & si le fait est tel que je viens de le raconter, comme il y abien de l'apparence, il ne fait gueres d'honneur à Euripide, qui se laissa corrompre par les Corinthiens, pour cinq talens; mais fans dire ici qu'il pouvoit suivre d'autres traditions peut-être aussi autorisées que celle que Parmeniscus nous a transmise; que le sujet pris comme il l'a employé dans sa Tragedie de Medée, lui paroissoit propre à inspirer la terreur & la crainte, & les autres mouvemens qu'exige le Dramatique; il n'est pas si étonnant qu'on le croiroit d'abord qu'il ait preferé la réputation actuelle des Corinthiens, qui souffroit encore de ces bruits, à celle d'une Princesse morte depuis plusieurs siécles, à laquelle apparemment personne ne s'intéressoit.

Quoiqu'il en soit, elle se retira à Athénes, où, selon Ovide (1), Egée la reçut, & l'épousa quelque temps après. (1) Metam. Plutarque (2), qui a raconté le même fait, ne dit pas qu'Egée l'eût épousée, mais qu'elle vivoit avec lui dans un hon- (1) In Thes. teux commerce, lui prometrant que par fes remedes elle lui feroit avoir des enfans. Dans ces entrefaites Thélée disent ces deux Auteurs, arriva à Athenes pour la premiere fois; & Medée avertie de son arrivée, & du dessein qu'il avoir de se faire reconnoître, scut si bien tourner l'esprit d'Egée déja affoibli par les années, & que les différens partis qui regnoient dans la ville, avoient rendu timide & soupçonneux, qu'elle lui perfuada d'empoisonner son fils dans un festin qu'il lui donneroit, comme à un étranger. On alla donc de sa part inviter Thefée. Quand il fut dans la Salle, il ne jugea pas à propos de déclarer qui il étoit ; mais voulant donner occasion à son pere de commencer cette reconnoissance, dès qu'on eut servi il tira son poignard pour couper les viandes, & ayant laissé voir la garde de son épée, sur laquelle étoit le cachet d'Egée, ce Prince le reconnut, & renversa d'abord la coupe où étoit le poison, fit ensuite beaucoup de questions à Thesée, & après l'avoir embrassé, le fit reconnoître par sous les Atheniens. Medée étant montée sur son char volant, se déroba à la peine qu'elle méritoit.

de Minos.

gratuitement la mémoire de Medée; car ce récit ne sçauroit se soutenir en aucune maniere. Egée étoit mort long-temps avant l'arrivée de Medée dans la Grece ; s'étant précipité , comme (1) Histoire nous l'avons dit (1), du haut d'un rocher au retour de son

fils de l'isle de Crete, qui avoit été la premiere expédition de Thefée après fa reconnoissance. D'ailleurs Thefée ayant été au nombre des Argonautes, comment Medée l'auroitelle méconnu après avoir fait un si long voyage avec lui? & comment Plutarque a-t-il pû avancer, ainsi qu'on l'a déia remarqué, que ce Prince avoit été dans la Colchide, & en même temps qu'il avoit rencontré Medée chez son pere, à sa premiere sortie de Trezene? Ce sont-là de ces contradictions où tombent aisément des Compilateurs peu exacts.

Après cette avanture on n'entend plus gueres parlet de Medée : Trogue Pompée avoit écrit seulement, comme on (1) L.42.c.s. le voit dans Justin (2), qu'elle traversa la mer, & retourna

dans la Colchide avec Jason qui s'étoit reconcilié avec elle. & le jeune Medus ; que là ils avoient rétabli Æetes sur le Trône dont il avoit été chassé par une puissante faction; que Jason avoit fait la guerre aux ennemis de son beau-pere, qu'il avoit conquis une grande partie de la basse Asie, & s'étoit enfin acquis tant de gloire, qu'on l'honora comme un Dieu, & qu'on voyoit encore quelques-uns de ses Temples du temps d'Alexandre, qu'Ephestion fit démolir, asin qu'on ne put égaler personne à son maître. Enfin qu'après la mort de Jason, Medus avoit bâti la ville de Medée en l'honneur de sa mere, & avoit donné fon nom aux Médes. Mais toute cette narration est détruite par les traditions Grecques qui font mourir Jason dans la Thessalie, comme nous le verrons dans

(1) InCo- un moment. Paufanias (2) dit que cette partie de l'Asie se nommoit Aria, & que les habitans furent depuis appellés Médes, du nom de cette Princesse. Cet Auteur ajoute encore qu'on croyoit que le fils qu'elle emmena avec elle, & qu'elle avoit eu d'Egée, s'appelloit Medus 3 que cependant

Hellanicus le nommon Polixene, & lui donnoit Jason pour pere.

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. V.

Les Grecs, suivant le même Auteur, avoient de vieilles Poësies, qu'ils nommoient Naupactiennes, écrites par Carcinus de la ville de Naupacte, où on lisoit que Jason après la mort de Pelias avoit quitté Iolchos pour aller s'établir à Corcyre, & que là il avoit perdu Memercus son fils aîné, qui avoit été déchiré par une lionne, en prenant le divertissement de la chasse, dans cette partie du Continent qui est vis-à-vis de la ville: mais elles ne nous apprenoient rien de Phérès son autre fils. On avoit aussi dans la Grece d'anciennes Généalogies d'un nommé Cinethon Lacedémonien, qui rapportoient que Jason avoit eu de Medée un fils appellé Medus, & une fille nommée Eriopis; mais ni l'un ni l'autre de ces deux Auteurs ne disoient rien du séjour de Medée & de Jason à Corinthe, qui étoit si clairement énoncé dans l'histoire d'Eumelus dont nous ayons parlé, & qui ajoutoit à ce qui a été dit, qu'après la mort de Bunus à qui Æetes avoit confié ses droits sur la ville d'Ephire, Poppée fils d'Aloéus étant monté sur le Trône, & que Corinthus fils de Marathon, qui donna à la ville d'Ephire le nom de Corinthe, lui ayant succedé, & n'ayant point laissé d'enfans mâles, les Corinthiens avoient fait venir Medée d'Iolchos, ainsi qu'on l'a dit. Ce même Auteur ajoutoit que Medée avoit eu plusieurs enfans de Jason, qu'elle cachoit soigneusement dans le Temple de Junon, espérant leur procurer par-là l'immortalité; qu'enfin déchûe de cette espérance, & voyant que Jason irrité contre elle s'en étoit retourné à Iolchos, elle avoit pris le parti d'abandonner Corinthe, de la maniere que nous l'avons raconté.

Pour ce qui regarde les demieres années de Jason, on sçait seulement qu'il mena une vie errante, sans avoir d'établissement fixe; se qu'un jour se reposant sur le bord de la Mer à l'abri de la Navire Argo, qu'on avoit riste à sec il y su écrafé par la chitet d'une poutre qui s'en étoit de tachée, ce que Medée, dit-on, lui avoit prédit, au rapport d'Euripière.

Au reste ce n'est pas sans raison si je n'ai pas représenté Medée aussi coupable qu'on la fait ordinairement : j'ai pour moi des garans parmi les Anciens. Je crois même avoir suffisamment détruit, & cela par des autorités formelles, les faits odieux qu'on lui impute. Je dois ajouter encore que tout ce qu'on pourroit lui reprocher est d'avoir abandonné son pere & fa mere pour suivre un étranger; mais, outre qu'elle suivoit un parent qui étoit devenu fon époux, on prétend que sa fuite étoit nécessaire, son pere de concertavec sa mere la haiffant, parce qu'elle étoit d'un caractére bienfaifant. On ajoute que ce fut par un effet de cette disposition à faire du bien, qu'elle secourut les Argonautes qui sans elle étoient perdus. L'ancien Scholiaste d'Euripide confirme cette opinion de Diodore, & des autres Anciens, lorsqu'il dit que Medée avoit gagné les bonnes graces des Corinthiens, en les délivrant d'une grande famine par le secours de ses enchantemens; c'est-à-dire, par les ressources que ses grandes connoissances lui firent trouver pour avoir une bonne recolte. Ovide lui-même, qui lui paroît si peu savorable, après lui avoir prêté les fentimens les plus vertueux, avant que de se livrer au penchant qu'elle sentoit naître dans son cœur pour Jason, lui fait dire ces paroles remarquables que j'ai citées plus haut.

#### CHAPITRE VI.

## Histoire d'Hercule.

N ne peur pas douter qu'il n'y ait eu plufieurs Hercules.
Diodore de Sicile (; ) en compre trois : un Egyptien, c'eft celui qui voyagea en Afrique, & fit élever auprès de Cadis ces fameules colomnes qui avertifiloient les Voyageus qu'ils ne devoient pas tenter de paffer outre (a). Le fecond étoit né dans l'Ille de Crete, parmi les Dactyles Idéens ; c'eft s, felon lomême Auteur, c'edit qui infliux les Jeux Olymentes.

<sup>(</sup>a) Voyez ce qu'on en a dit d'après le même Auteur, dans l'article d'Ofiris.Tom.I. piques.

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. VI. piques. Le dernier étoit fils de Jupiter & d'Alcmene ; il nâquit à Thebes, & se rendit célebre par mille travaux. Il pouvoit en ajouter un quatriéme, plus ancien que les autres, c'est le Phénicien, Ciceron (1) croit qu'il y a eu six (1) De Nat. Hercules. Le premier, selon cet Auteur, étoit fils de Ju- Deor. L ;. piter & de Lysidice : le second est l'Hercule Egyptien , né du Nil. Le troisième étoit un des Dactyles du Mont Ida. Le quatriéme étoit fils de Jupiter & d'Afterie, fœur de Latone, & c'est lui que les Tyriens honoroient. Le cinquiéme est l'Indien, furnommé Belus. Le sixième enfin est le fils d'Alcmene. Il y a des Auteurs Grecs qui en comptent jusqu'à quarante-trois, ou parce que plusieurs personnes se sont fait honneur de porter un nom si illustre, ou plutôt parce qu'Hercule n'étoit pas un nom propre, mais appellatif, dérivé peut-être du mot Phenicien Harokel, qui veut dire Marchand, comme l'a prouvé il y a quelques années le sçavant M. le Clerc (2), qui prétend qu'on donnoit autrefois ce nom aux (1) Bibl. fameux Négocians qui alloient découvrir de nouveaux pays, & y conduire des colonies, s'y rendant souvent aussi fameux par le foin qu'ils prenoient de les purger des bêtes farouches qui les infestoient , que par le commerce qu'ils y établissoient; ce qui a été sans doute la source de l'ancien Héroisme & de la Guerre (a). Ainsi il paroît que le mot Hercule n'étoit que le furnom des Hercules dont nous avons parlé : car le Tyrien s'appelloit Thasius ; le Phenicien Defanaüs, ou Agenor; le Grec (b) Alcée, ou Alcide: l'Egyptien, qui étoit contemporain d'Osiris, & général de ses troupes, Ofochor, ou Chon; l'Indien, Dorfane; & le Gaulois, Ogmion.

Mais il est nécessaire de remarquer que les Grecs ont chargé l'histoire de l'Hercule de Thebes des exploits de tous les autres ; de ce grand nombre de voyages dont parlent les Historiens & les Poëtes qui ont écrit sa vie, & de

(b) Diodore croit que ce ne fut qu'après 1 Tome III.

<sup>(</sup>a) Voyez, ce que l'Ecriture Sainte dit qu'Alcide eut étouffé dans le berceau de Nembrot , ce prenier Heros & condeunt : elle l'appelle : férris venture ceram Domino.

tant d'avantures, pour lesquelles la vie d'un seul homme ne

fuffiroit pas: voici fon histoire.

Persée eut d'Andromede Alcée (1), Sthenelus, Hilas, (1) Apollod. Meftor, Electrion, & une fille nommée Gorgophone, qui, La. Diod.kc. comme nous l'avons dit ailleurs, fut mariée à Perieres. Al-

cée ayant époulé Hippomone, fille de Menecée, en eut deux enfans, scavoir Amphitryon & sa sœur Anaxo. De Mestor, & de Lysidice, fille de Pelops, naquit Hyppothoé, qui ayant été enlevée pat Neptune, c'est-à-dire par un Pirate, fut conduite dans les isles Eschinades, où elle eut un fils nommé Thaphius, qui mena une colonie à Thaphos, dont il fit enfuite appeller les habitans Teleboens, pour marquer qu'ils étoient venus s'établir loin de leur patrie. De ce Thaphius nâquit Pterelas qui eut plusieurs enfans mâles (a), & une fille nommée Cometo.

Electrion épousa sa niéce Anaxo fille d'Alcée, & ce sut de ce mariage que nâquit Alcmene (b). De Sthelenus & de Micippe, fille de Pelops, fortirent Alcinoé, Meduse, & Eurysthée qui fut dans la suite Roi de Mycenes. Taphius étant mort, Pterelas envoya ses enfans à Mycenes pour demander à leur grand oncle Electrion, qui en étoit Roi, la part de la succession de leur ayeul Mestor. Ce Prince ayant refusé de les satisfaire, ils ravagerent la campagne & em-menerent ses troupeaux. Les fils d'Electrion rassemblerent leurs troupes, & leur ayant livré un combat, les uns & les autres y perdirent la vie. Lycimnius , fils naturel d'Electrion , Prince encore fort jeune, resta seul pour en porter la nouvelle à son pere; & du côté de Pterelas, il n'y eut qu'Everès, qui gardoit les vaisseaux, qui évita le sort funeste de fes freres, & qui ayant fait embarquer le reste de ses troupes

A.

(a) Sçavoir, Chromius, Tyramus, An- | Servius fur le cinquiéme Livre de l'Enej-(a) Squoir, Chromius, Tyramus, An-] Servius für le cioquième Lirre of L'Instructure, Christip, Jamas, Malair & Eversit, de, a P. Bodour de Sciicel, Lir., el font bien (b) Plustaque, Vie de Thérée, rappodente Alcames de Pelopp, mai le summente la génealogie d'Alcames de Pelopp, mai le dit qui elle était fille de L'Indice, de la R. le dernier l'appelle auryment en momente point fair merc, solicitait de Placieure, fur l'Ode 1 n. de Appellodeur, Biol., L. 1. s'elorge totale-Opymp, et d'accord sere l'insurque Es-ment de creue opisitou cur îl sint merc public data la l'arque de si Hercalite, j de cent Privotét, Anasso filse d'Alcac.

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. VI. 267

avec celles d'Electrion, se retira dans son pays.

Le Roi de Mycenes avant que d'entreprendre de venger la mort de ses enfans, laissa le gouvernement de son royaume, avec fa fille Alcmene, à Amphitryon fon neveu, lui promettant de la lui donner en mariage à son retour. Comme il revenoit victorieux & ramenoit ses vaches, Amphitryon voulut en arrêter une qui s'étoit échapée, & jetta après elle sa massue qui tomba sur Electrion & le tua. Ce meurtre, quoiqu'involontaire, fit perdre à ce jeune Prince le royaume de Mycenes; car Sthenelus, frere du défunt, profitant de la haine publique que cet accident avoit attiré fur Amphitryon, le chassa de tous le pays des Argiens, & se rendir maître de Mycenes, où son fils Eurysthée regna après lui. Amphitryon obligé de se retirer à Thebes, y sut reçû par Creon; mais fa couline Alcmene qu'il avoit emmenée avec lui, n'étant pas satisfaite de la vengeance que son pere avoit tirée des Teleboens, déclara qu'elle épouseroit celui qui leur déclareroit la guerre. Amphitryon, qui en étoit passionnément amoureux, accepta le parti, & ayant fait alliance avec Cephale, Ancée, Creon, & quelques autres Princes voilins, alla ravager les isles des Taphiens. Cependant, tant que Pterelas vêcut, il ne put prendre Taphos; mais Cometo fa fille étant devenue amoureuse d'Amphitryon, ou selon d'autres, de Cephale, & ayant coupé le cheveu fatal d'où dépendoit la destinée de son pere, c'est-à-dire, avant fait une confoiration avec ses ennemis, ce Prince infortuné perdit la vie. Amphitryon s'étant par-là rendu maître des Isles des Taphiens, les donna à Cephale & à Elée, qui y bâtirent des villes, fit mourir Cometo, & revint chargé de dépouilles & de butin (a). Voici comme Amphitryon parle dans Plaute fur ce fujet.

Ego idem ille sum Amphitruo . . . qui Acarnanes & Taphies vi vici , & summă Regum Virtute bellica Illisce praseci Cephalum Maeni Dionei silum, Amph. Act. 4.

<sup>(</sup>a) Voyez l'Histoire de Thesse, où paroille avanture arriva à Minos. L 1 ij

Ce fut pendant cette guerre qu'Hercule vint au monde; & foit qu'Amphitryon eût confommé fon mariage avant que de partir, soit qu'il sût revenu à Thebes incognito, ou à Tyrinthe où l'on croit que nâquir Hercule, on fit courir le bruit que Jupiter étoit le pere de ce jeune Prince, & que pour tromper Alcmene il avoit pris la figure de son mari; fable qu'on fit courir pour cacher quelque intrigue d'Alemene; ou peut être qu'on ne donna dans la fuite Jupiter pour pere à Alcide, au lieu d'Amphitryon, qu'à cause de sa valeur; & il y a bien de l'apparence que c'est en ce dernier sens qu'on doit regarder la chose, puisque Seneque fait dire à Hercule lui-même en parlant de sa naissance : « Soit qu'on regarde » comme une chose veritable, ou qu'on prenne pour une - fable tout ce qu'on a publié sur ce sujet, & que mon pere » ne soit en effet qu'un simple mortel, la faute de ma mere est suffisamment effacée par ma valeur; j'ai bien mérité d'a-

 voir Jupiter pour pere (a). «
 On ajouta à cette fable qu'au jour de sa naissance le tonnerre s'étoit fait entendre, & qu'on avoit vû plusieurs autres pro-

diges (b).

C'eft pour la même raifon qu'on publia que la nuit où Jupiter prit la figure d'Amphitryon, a voit été prolongée. Lycophron dit qu'elle dura le temps de trois nuits, & d'autres l'étendent jusqu'à neuf. Hygin (c) & Seneque décrivens cette fable, ainsi que Platue (d) dans fon Amphitryon.

(a) Virtuse noftra pellicem feci, suam Ored novetram, fron nel/met Hercule Nox illa certa eff, five morralis mus Pater eff, liter fjalla progresse mili, Materna cuipa ceffer & crimen Jovis; Mervia parentem, consuli calo decut. Sen. de Herc. Oeteo. Act 4.

(b) lbi continuo contonat fonitu maxumo. Edes primò ruere rebamur suas, Ædes saro confulgebant sua. Quafi effent aurea. Plaut. Amph. Ac. 3. Sc. 1.

3. Sc. 1.
(c) Amphirryon cum abeser ad oppugnandam Occaliam , Alicmana existimans sovem conjugem sisum , este cum thalamis fuss recepts; qui ciem in thalamis evenisje, & ei riferres qua im Occalia gessiste, ac credens conjugem este cumo economisti. ... Possa seningem este cumo economisti. ... Possa

cum nunciaretur ei conjugem victorem este minume cur avit, quid putabat se conjugen suum vudss. Dui cum m. Regtam intra ser o videret negligentius secutam, mrari capit et queri quid se avvenientem non recepsise. L'ygin.

(d) Cui sige mundi Jupiser rupta Roficide nuclti geminavit hvat ; Juffique Phobum tarduv celeret Agiare currus; & tuas lent Remare bigar ; candide Phobe : Remare bigar ; candide Phobe : Retulique pedem , alternis nomen Selliquet mustar ; seque mirata eff Hifiperum dici. Ausora movis

Ad folitas vices caput, & relabent Impositi fenis humero mariti. Seneq. Amph. A.C. 4. Expliquées par l'Histoire. Liv. III. CHAP. VI. 269 Quelques Auteurs difent que cette Princelle accouché deux jumeaux, dont l'un (c'étoit Yphicles) passoir pour être le fils d'Amphitryon, & Tautre, qui étoit Alcide, reconnoissoir pipiter pour pere, & quoqiquit eus ellent été conçus à trois mois l'un de l'autre, ils nâquirent pourtant le même jour. Cett ainst que Mercuer en pade dans Plaute (a).

Mais je crois que c'étoit-là encore une fiction, fondée fur ce qu'on a confondu les deux premiers enfans d'Alcmene, dont l'un étoit né pendant la guerre des Teleboens, & l'autre peu de temps après; si l'on n'aime mieux dire qu'elle

accoucha de deux jumeaux.

Je ne crois pas au refte qu'il y ait aucun fondement à la fable qui dit que Jupiter rendit la nuit où il féduifit Alcmene, plus longue que les autres: du moins cela ne dérangea rien dans la nature, puifque le jour qui la fuivit fut plus court, comme le remarque le même Plaute.

Atque quantò nox fuisti longior hoc proxuma, Tantò brevior dies ut sias saciam, ut æqui dispares Et dies e nocte accedat.

Pour ce qui regarde Galanthis, efelave d'Alcmene, qu'Ovide dit avoit été changée en beletre, pour en avoit impofi
à Junon, qui déguidée en vicille femme, le tenoit près
du palais d'Amphirryon, dans une pofture qu'elle croyois
propre à retarder l'accouchement d'Alcmene, en lui difant
que la maitreffe étoit accouchée s'c'eft un épidoe inventé
pour faire écharer davanage le reffentiment de Junon. Sur
quoi il eft bon d'ajouter cependant que la reffemblance des
noms a donné lieu à la métamorphofe; à la prétendue
punition qu'on dit que Junon tira de ce nouvel animal, en
e condamnant à faire fes petits par la gueule, n'est qu'une

(a) Hodie illa pariet filios geminos duos : Alser decumo post mense nascetur puer Quam seminatus , alser mense septumo. Eorum Amphisryonis alser est , alser Ja-

Alcumena hujus honoris grasia Pater curavis uno us fæsu fieres , Uno us labore abfolvas arummas duas.

porte presque roujours dans sa gueule ses petits qu'elle change continuellement de place. Elien dit que les Thebains ho-(1) Deanim. noroient ce petit animal (1), parce qu'il avoit facilité les cou-

ches d'Alcmene.

Quoiqu'il en foit, Amphitryon qui étoit de la race de Periée, & seul héritier d'Electrion par sa femme, devoit succeder au royaume de Mycenes, & fon fils Hercule après lui ; mais ayant tué son beau-pere , comme nous venons de le dire, il fur obligé de se retirer à Thebes, & par ce moyen Sthenelus demeura feul Roi de Mycenes, & après lui son fils Eurysthée qui vint au monde en même temps qu'Hercule. Ainsi ce Heros se trouva soumis & comme esclave de ce Roi s quoique d'autres prétendent qu'il ne lui fut affujetti que par l'Oracle de Delphes, à cause du meurtre de scs enfans qu'il rua dans fa fureur (2), puisqu'il auroit pû se dispenfer de se soumettre au Roi de Mycenes, étant sous la

protection de Creon dont il avoit épousé la fille.

C'est de-là que sont venues les fables de la jalousse de Junon, qui avoit retardé les couches d'Alcmene, pour donner le temps à Eurysthée de venir le premier au monde, & de commander à l'autre comme par droit d'aînesse. Homere (3) raconte ce fait avec le merveilleux qu'il fçait si bien joindre à ses narrations. « Un jour Até, la faute, causa du » chagrin à Jupiter lui-même, lui qu'on dit être plus puissant ... que les Dieux & les hommes. Junon, quoiqu'elle ne foit . qu'une femme, le trompa par ses artifices, le jour qu'Alcmene devoit enfanter Hercule à Thebes. Jupiter avoit dit à tous les Dieux en fe glorifiant : « Ecoutez-moi tous , Dieux » & Déesses, je veux vous découvrir mon dessein. Aujour-. d'hui la Déeffe qui préfide aux accouchemens, Ilithie, o mettra au jour un homme qui regnera fur tous ses voisins, » & qui sera issu de mon sang. Junon qui voulut le tromper, » lui dit : Vous nous en impofez, vous n'accomplirez pas » ce que vous dires : jurez nous donc que l'enfant qui naîtra

" aujourd'hui, issu de votre sang, regnera sur tous ses voisins. » Jupiter qui ne s'apperçut pas du tour qu'elle vouloit lui

(3) Iliad. 1.19.

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. VI. . jouer, jura un grand serment, & il s'en repentit dans la » fuite ; car Junon descendit promptement de l'Olympe, vint » à Argos où elle sçavoit que la généreuse femme de Sthe-» nelus fils de Persée étoit grosse d'un garçon , & qu'elle » étoit dans son septiéme mois. Elle la fit donc accoucher avant terme, & elle retarda l'accouchement d'Alcmene en · arrêtant Ilithie. Enfuite elle vint dire à Jupiter qu'il venoit » de naître un homme de mérite, sçavoir Eurysthée, fils de » Sthenelus, & petit-fils de Perfée, iffu de Jupiter, & qui » par conséquent méritoit de regner à Argos. Jupiter en sut » très-affligé; il prit Até par la tête, & en colere jura le plus · grand ferment, qu'on ne trouveroit jamais dans le Ciel éclairé des étoiles, cette faute qui a de si funestes suites. Aussi-» tôt il la précipita du Ciel , & elle s'empara incontinent des » affaires humaines ».

C'est de-là aussi qu'est venu tout l'Heroisme d'Alcide : car Eurysthée jaloux de sa réputation, lui ordonna ces travaux immenfes qui lui donnerent occasion de faire paroître sa valeur & son courage ; ce Prince malgré l'alliance qui étoit entre eux ( car ils étoient cousins germains ) l'ayant persecuté fans relâche, ou, pour parler plus juste, ce Roi politique qui craignoit que le brave Alcide, qui avoit droit à la Couronne, ne le détrônât, tâcha pendant toute la vie de ce Heros de lui donner de l'occupation, en l'employant à des entreprises également délicates & dangereuses ; ce qui n'étoit pas difficile dans un temps où la Grece étoit autant remplie de voleurs & de brigrands, qui s'étoient emparés des chemins. que de lions, de sangliers & d'autres bêtes séroces. C'est à exterminer ces monstres que fut occupée toute la vie d'Hercule, qui commandoit les troupes d'Eurysthée, comme le dit formellement Denys d'Halicarnaffe; & voilà ces prétendues perfécutions ordonnées par les confeils de la jalouse Junon, c'est-à-dire par les intérêts & la politique du Roi de Mycenes.

Alcide fut élevé chez Creon Roi de Thebes, qui prit La fureat beaucoup de foin de cultiver son esprit; & ce jeune Prince d'Hercula. ayant donné dès ses premieres années des marques de valeur.

(1) Diolor. & fur-tout d'un bon naturel, (1) en faisant la guerre au tvran Erginus, pour délivrer sa patrie du tribut qu'elle lui payoit (a), Creon lui donna en mariage fa fille Megare, dont il eut quelques enfans; mais ayant appris qu'il étoit obligé d'être soumis aux ordres d'Eurysthée, il entra en telle fureur, qu'il tua fon cousin Iolas, & ses propres enfans mêmes fans les connoître; dont il eut ensuite tant de chagrin qu'il sortit de Thebes, & après s'êrre fait expiet de ce meurtre à Athenes, il alla trouver Eurysthée,

Ceux qui écrivirent ce trifte évenement ne manquerent pas, pour soutenir la fable de sa naissance, d'attribuer sa sureur à la jalousie de Junon. Aristote croit qu'il sutagité d'une humeur mélancolique; d'autres pensent qu'il étoit suiet à l'épilepfie, ou à quelque accès de folie. On ajoure que Pallas ayant jetté une pierre, le sit endormir ; ce qui signifie apparemment que les fages précautions de fes amis, & leurs remédes, le rétablirent dans fon bon fens (b). Il donna enfuite Megare à un autre Iolas, son grand compagnon de voyage, ayant crû que son mariage avec elle ne pouvoit être que funeste.

Explication des travaux d'Hercule.

Dès sa plus tendre jeunesse, & peut-être dans son premier voyage, Alcide avoit tué quelques serpens : on dit dans la fuire qu'il n'étoit encore qu'au berceau, & que la Déeffe Junon les avoit envoyés pour le dévorer (c). Plaute ajoute que ces deux serpens laisserent le jeune Iphiclus frere d'Hercule pour aller à lui; & que d'abord qu'il les eût vû, il se leva de son berceau, & les écrasa ; ce qui le sit reconnoître pour le fils de Jupiter (d). Il falloir bien embellir ainsi par des exagérations poétiques l'enfance de ce Heros.

Le Lion de La chaffe qu'il donna à quelques lions de la forêt de Nemée.

> (a) C'est dans cette guerre qu'Amphia-(b) Il y a des Auteurs qui disent que Pallas lui jetta cette pierre dans le temps qu'il

vouloit tuer Amphitryon fon pere.
(c) Cunarum labor est angues superare mearum. Ovid. Met. 1. 9. Par ut erat , manibufque fuis Tyrinthius A&. 1.

Pressit, & in cunit jam Jove digmit erar. Idem de Art. amandi. (d) Citius è cunis exilit , facis reffà in angues imperum

Alterum altera apprehendis eos manu permicuer Puer ambo angues enecar. Plaut. Amph.

Nemée

Expliquées par l'Histoire, LIV. III. CHAP. VI. Nemée, entre lesquels il y en avoit un fort grand, qu'il tua luimême, & dont il porta la peau, fut le premier des douze grands travaux dont on a tant parlé. Pour rendre ce fait plus memorable, on publia dans la fuite que ce lion avoit merité d'être mis au rang des Aftres (1). Plusieurs Rois de Syrie, ou Seleucides, ainsi que les Heraclides dont Æginus, &c. ils descendoient, affectoient souvent de porter cette dépouille. Selon Paufanias (2) on montroit encore de fon temps, (2) In Codans les moutagnes qui font entre Cleone & Argos, la ca-rinth. verne où ce lion se retiroit . & de la à la ville de Nemée . il n'y a que quinze stades

Ce même Heros délivra aussi l'Arcadie d'un autre fleau qui la désoloit : c'étoient les oiseaux du Lac Stymphale , dont Lucrece (3) fait ainsi la description:

(3) Liv. 3.

#### . . . Uncifque timenda Unguibus Arcadiæ volucres Stymphala colentes.

On dit qu'Hercule les chassa du pays en les poursuivant avec grand bruit. Mnaseas explique cette fable en disant que des voleurs ravageoient la campagne, & détrouffoient les paffans aux environs du Lac Stymphale en Arcadie. Hercule avec ses compagnons les extermina; de-là la fable des oiseaux Stymphalides, qu'on dit que ce Heros chassa, avant inventé une espéce de timbales d'airain pour les épouvanter, & qu'on dit que Minerve lui avoit données. Les ongles crochus qu'on leur donne, conviennent parfaitement à des brigands, aussi bien que les ailes, la tête & le bec de fer que leur donne Timagnette, avec des dards du même métal, qu'ils lançoient contre ceux qui les attaquoient, au rapport d'Euripide & de Claudien (a) s ce qui veut dire qu'ils étoient armés de lances & de dards. On ajoute qu'ils avoient été élevés par le Dieu Mars, pour marquer qu'ils étoient bien aguerris. Hercule scut les attirer hors du bois où ils se retiroient, en les épouvantant par le bruit de ses timbales, & les extermina.

(a) Audierum memorande tuas Ssymphale volucres , Spicula valnifico quondam Sparfife volasu. Claud. Tome III,

Mm

La Mythologie & les Fables

Remarquons en passant que Natalis Comes s'est trompé (1) en confondant les oiseaux Stymphalides avec les Harpyes, puisque Petrone, sans parler des autres, les distingue si bien:

> Tales Herculea Stymphalides arte cruentas Ad calum fugiffe reor , pennaque fluentes Harpyias, cum Phineo maduere veneno Fallaces epule, oc. (2)

Quoiqu'à dire vrai, les Antiquaires sont sont partagés au sujet de quelques oiseaux qu'on trouve sur des monumens & fur des médailles, & que quelques-uns prennent pour des Har-Les Marais de Lerne près d'Argos, étoient infectés de

plusieurs serpens qui sembloient multiplier à mesure qu'on les

pyes, d'autres pour des Stymphalides.

L'Hydre de

Lerne.

détruisoit : Hercule avec l'aide de ses amis les en purgea entierement, y mit le feu pour brûler les roseaux, & rendit ainsi ce lieu habitable & fertile, & c'est peut-être ce qui a fair dire à Prolemée Ephestion, au rapport de Phorius, que les têres de l'Hydre étoient d'or : symbole ingénieux de la fertilité que notre Heros procura à un lieu inacceffible. C'est sans doute par la même raison qu'Euripide, dans sa Tragédie intitulée lon, dit que la faulx dont se servit ce Heros pour couper les têtes de ce monftre, étoit d'or. Apollodore ajoute qu'à mesure qu'Hercule coupoit une des têtes de ce monstre, Iolaüs fils d'Iphiclus qui l'accompagnoit, y mettoit le feu, de peur que le fang qui en forsoit n'en formât une nouvelle. En quoi il n'a fait que copier le Poëte que je viens de citer; & c'étoit effectivement ainsi qu'étoit représenté cet évenement fur un beau tableau qui étoit dans le Temple de Delphes (1). Peut-être que parmi ces serpens il y en avoit un que les Grecs nomment Hydros (2), qui est très-venimeux : ce qui donna

lieu à la fable de l'Hydre. Il faut remarquer qu'Hercule trempa ses fleches dans le sang de ce serpent, ou plutôt selon Diodore de Sicile, Æschile, Hygin, & plusieurs autres,

<sup>(</sup>a) Consultez outre les Poetes , Paulanias , in Arcad. & le Scholiaste d'Apollonius fur le vers 105, du Liv. 11, des Argonautes,

Expliquées par l'Hissein. Liv. III, CHAP. VI. 275 dans son fiel, qui étoit la partie de son corps la plus venimeuse; ce qui les empositonna, comme il paroli qu'elles l'étoient par la blessiure de Nessus, donn nous parlerons bienoix, & par la playe de Philoschet qui fut dix ans malade, pouren

avoir laissé romber une sur son pied.

Servius donne une autre explication à la Fable de l'Hydre: il dit que ce qui y a donné lieu, c'est que des marais de Lerne fortoient plusieurs torrens qui inondoient toute la campagne; qu'Hercule les deffécha, mit des digues, & fit des canaux pour faire couler les eaux. J'ai lû quelque part (a) que cette Fable est venue de sept freres qui vivoient de pilleries, & qui se tenoient cachés dans les marais de Lerne, d'où personne ne pouvoit les chaffer. Hercule en tua d'abord un, & ensuite les six autres, en les attirant deux à deux au combat. C'est peut-être ce qui a donné lieu aux Poëtes de dire que l'Hydre avoit sept têtes ; mais ils sont peu constans sur cet article. Simonides dit qu'elle en avoit 90. Selon Alcée elle en avoit 50. & d'autres ne lui en donnent que cinq. Paufanias dit qu'il se peut bien faire que le sang de l'Hydre eût empoisonné les fléches d'Hercule; mais il ne sçauroit se persuader qu'elle eût plusieurs têtes, & il ajoute que ce fur Pifandre de la ville de Camire dans l'Isle de Rhodes. qui pour faire ce monstre encore plus terrible, & pour donner plus de merveilleux à sa Poësse, l'a représenté avec plusieurs têres, apparemment dans le Poeme qu'il avoit fait sur les Fables, felon Macrobe.

Platon croit que par cette Hydre, les Poëres ont voulu parler d'un Sophifte de Lerne qui fe déchaînoit contre Heracule; & que par ces têtes renaiflantes on a fait allufion aux mauvaifes raifons dont ces fortes de perfonnes ne manquent jamais pour foutenit leurs paradoxes. D'autres difient que par cette Hydre & fes cinquante têtes, on doit entendre une Citadelle défendue par cinquante hommes fous le commandement de Lernus, qui en étoit Roi; & on explique la Fable qui porte que le Cancre défendit l'Hydre, en difant qu'un

raldi de Her-

cule & Iolaüs qui l'assiégeoient, & que ces deux Heros fu-(1) LylioGi- rent obligés pour en venir à bout, d'y mettre le feu (1). Comme tous les évenemens de la vie de ce Heros étoient racontés d'une maniere extraordinaire & fabuleuse, on dit au rapport d'Hygin, que Junon voyant Hercule prêt à triompher de l'Hydre, avoit envoyé un Cancre marin qui l'avoit piqué au pied, & que ce Heros l'ayant tué, la Déesse l'avoit placé parmi les Aftres, où il forme le signe de l'Ecrevisse. Mais de toutes ces explications, la premiere qui nous apprend qu'Hercule netova les marais de Lerne, est la plusnaturelle, & apparemment la feule veritable. M. l'Abbé Fourmond, qui dans son Voyage de la Morée, visita ce lieu, dir qu'il est encore tout marécageux, & rempli de roseaux.

Le Sanglier

La forêt d'Erymanthe étoit pleine de Sangliers qui causquent d'Erymanthe. de grands ravages dans la campagne: Hercule fut chargé de. leur donner la chasse; ce qu'il fit avec tant de succès, qu'avant. tué lui-même le plus gros, il le presenta à Eurysthée. On. ajouta pour embellir cet événement, que ce Heros le porta fur ses épaules, & que cette vûe causa tant de frayeur au. Roi de Mycenes, qu'il alla se cacher dans un tonneau d'airain. Peut-être que le bon Eurysthée, qui n'étoit pas trop brave, & qui crut que le Sanglier n'étoit pas entierement mort, s'enfuit dans sa chambre, & s'enferma sous la cles. Les dents de cet affreux Sanglier furent long-temps conservées dans un Temple d'Apollon.

La Biche aux pieds d'airain.

Hercule ayant poursuivi pendant un an une Biche, qu'Eurysthée lui avoit ordonné de lui amener en vie, on publia dans la fuite qu'elle avoit les pieds d'airain; expression figurée, qui marquoit la vîtesse avec laquelle elle couroit. On ajouta qu'elle avoit les cornes d'or : cependant les Biches n'ont point de bois, quoiqu'en disent les Poëtes.

gias.

Le Roi Augias avoit une si-grande quantité de troupeaux, etables d'Au- que n'ayant pas affez d'étables pour les loger, il étoit obligé de les laisser au milieu de la campagne; & ses terres se trouverent à la fin si chargées de fumier & d'ordure, qu'elles en devinrent entierement infructueuses. Hercule avec le secours

Expliquées par l'Histoire, LIV. III. CHAP. VI. 277 de ses troupes y sit passer le sleuve Alphée, & leur redonna leur ancienne fertilité : de là la Fable des Etables d'Augias. Ce Prince, comme le dit Diodore de Sicile (1), n'ayant pas (1) Liv. 4voulu lui payer ce qu'il lui avoit promis, Hercule chercha l'occasion de s'en venger; & ayant trouvé Euryte que son pere envoyoit à Corinthe pour célebrer les Jeux Isthmiques, il le tua. Étant entré ensuite dans l'Elide, il sit mourir Augias, & mit à fa place Philée fon fils, qui ayant été pris pour Arbitre, avoit conseillé à son pere de récompenser Alcide pour un service si important. Ce sut pendant cet ouvrage. qu'il fit avec les troupes qui l'accompagnoient, comme nous l'apprenons de Paufanias (2), qu'aidé par Minerve, il fut obligé (1) In Eliac. de se battre contre Pluton, piqué contre lui de ce qu'il avoit emmené des enfers le chien Cerbere, & qu'il blessa ce Dieu. Les Eléens, pour le prouver, citoient les vers d'Homere, où ce Poëte dit en effet que le Dieu des enfers reçut dans cette occasion un coup de fléche qui lui sit souffrir de grandes douleurs. Oue si on ne veut point recourir à l'allegorie, on pourra penser que le Roi de Thesprotie, Aidonée, vint au secours des Pyliens, pour les défendre contre l'armée d'Hercule, qui dans le dessein de se venger de la perfidie d'Augias , leur avoit déclaré la guerre.

L'Isle de Crete nourrissoit des Taureaux d'une grande beau- Le Taureau té, & Eurysthée qui vouloit en avoir de la race, ordonna à de Pasiphaé. notre Heros de lui en emmener le plus beau, ce qu'il fit. On publia dans la fuite que c'étoit le même que celui de Pasi-

phaé.

Diomede ayant de très-belles cavalles, Eurysthée ordonna Les Cavales à Hercule d'en aller enlever quelques - unes. Diomede vou- de Diomede. lant lui resister, fut tué dans le combat; & comme ce Prince s'étoit ruiné à nourrir des chevaux, & qu'il avoit vendu pour. cela jufqu'à fes esclaves, on publia que les Jumens de ce Prince étoient nourries de chair humaine, comme le dit Palephate (3), & peut-être même que ce qui contribua à la Fa- (3) Liv. 4. ble, c'est qu'elles avoient dévoré un jeune homme. Qualques Auteurs expliquent cette Fable, des filles de Diomede qui s'engraissoient aux dépens des victimes que leur lubricité Mm iii

(1) Erafine attiroit à la Cour de leur pere (1), qui les proftituoit aux in Adagiis. étrangers.

La défaite de Geryon.

. Denys

d'Halic. L. I.

&c.

fuire il défit le fameux Geryon qui avoit trois corps, & dont il emmena les troupeaux ; c'est à-dire , qu'il désit avec son armée, ( car il étoit fort bien accompagné dans cette expedition, ainsi que dans les autres, comme le remarquent les bons (1) Diod 1 Auteurs ) ou un Prince qui regnoit fur trois Isles, Majorque, Minorque & Ebufe, ou felon d'autres, fur Tartefe, Cadix & Eurithie 3 ou bien fur trois Princes alliés, & qui étoient regardés comme une même personne, tant ils étoient bien unis ; ce qui revient à l'explication de M. le Clerc (a), qui prétend qu'Hercule défit trois perites armées des habitans de ce pays. Hesiode dit que ce Geryon étoit fils de Chrysaor, sorti du fang de Medufe, comme nous l'avons rappoté ailleurs. Si nous en croyons le scavant Bochart (b', Geryon n'a pas regné en Espagne, mais en Epire, & c'eft-là qu'Hercule le défit, & emmena ses bœufs : car outre , dit cet Auteur , que ce fameux Grec n'a jamais été en Espagne, on ne la connoissoit pas mê-

me de fon temps. Ce fut Coléus de Samos, qui vivoit près de 600. après, qui y voyagea le premier, ou plutôt qui y fut jetté par la tempête; & même les pâturages d'Eurithie n'étoient pas propres à nourrir des bœufs. En effet, Strabon parlant de cette Isle, n'en fait aucune mention ; ainsi tout ce que les Grecs disent des voyages de leur Hercule en Espa-

gne & à Cadix, est fabuleux. Le fentiment de Bochart n'est pas fondé, comme la plûpart de ses autres opinions, sur de simples conjectures, ou fur des analogies tirées des langues Orientales: il est fourenu du témoignage des Anciens. Hecatée, cité par Arrien, dit que Geryon étoit Roi d'Epire; que ce pays avoit d'excellens pâturages, & nourrissoit beaucoup de bœuss, & que c'est de la qu'Hercule enleva ceux de Geryon. Eusthate, sur De-

(a) m le Clerc fur Hefiode, dit que la partience de Geryon.

phrusic Phutus-anne où se trouvoit le mot (b) Consultez sur cela Bochart lac.cia.

dersena, & Contro Sanctonia, qu'Hercule (c) Consultez sur Scylax.

avoit défait trois armem, avoit donné lieu

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. VI. Denys Periegete dit la même chose, & Pindare dans la quatriéme Nem. parle des pâturages & des chevaux de l'Epire. Que si on veut après cela adopter l'ingenieuse conjecture de Bochart, qui dit que l'Epire a pris son nom du mot hebreu. abiri , comme qui diroit , la terre des chevanz & des baufs , je ne m'y oppose pas; mais il est toujous vrai qu' il n'y a pas d'aparence qu'Hercule ait été plus loin chercher les bœufs de Geryon : l'Epire, dans un temps où le pays étoit peu peuplé où les voyages éroient difficiles, & la navigation dangereuse, étoit regardée comme une region fort éloignée des Provinces Orientales de la Grece telles que la Béotie; c'étoit pour les Grecs le bout du monde que l'Hesperie , le pays où le Soleil se couchoit, & où étoit l'enser & ses fleuves. Voilà des idées affez propres à rendre célebres le voyage de ce Heros, & à le faire regatder comme une entreprise très - périlleufe (a).

Quoiqu'il en foit, Hercule étant allé de l'Epire en Italie (b), il y défir quelques brigands, entr'autres un certain Cacus qui fe retiroit dans les montagnes du mont Aventin, & qui eut même la hardiesse de lui voler ses bœuss. Caca découvrit son frere à Hercule, qui le fit mourir, comme nous l'aprennent Tite-Live (1) & Servius (2). Denys d'Halicarnasse (3) raconte ainsi cette avanture. Hercule étant arrivé avec ses troupes huisième de en Italie, & attendant sa flotte pour s'en retourner dans la l'Eneide. Grece, fit plusieurs conquêtes sur les anciens Peuples qui (3) Liv. 1. l'habitoient, & plusieurs d'entr'eux furent ravis de se soumettre volontairement à fon empire. Ce Prince content de ses exploits, & croyant que tout étoit tranquille, étoit campé avec pen de précaution dans le deffein de se reposer de ses farigues, lorfque Cacus qui étoit un petit Tyran qui habitoit dans des rochers inaccessibles, le surprit la nuit, & lui enleva une partie de son butin Hercule le poursuivit, l'assiegea dans fon fort, & comme il se désendoit vigoureusement il perdit la vie. Les foldats d'Hercule avec les troupes qui

(a) Hecatée, cité par Arrien , de Rap. (b) Pour le Voyage d'Hercule en Ita-daus la Grecce de Grant-mend), p. 441. des Diff. de Theodore Richise.

étoient venues au fecoirs de notre Heros fous la conduire d'Evandre, paragerente les dépouilles de Cacus. Hercule, continue le même Auteur, après avoir purifié l'Italie, licentia une partie de les troupes, & paragea les terres conquirés entre fes alliés & fes foldars, qui s'établirent dans le pays, s'unirent avec les Aborigenes, & vêcurent avec eux class une parâtie intelligence. Voici ce qui y donna lieu.

Evandre, Arcadien d'origine, avoit quitté quelque temps auparavant la Grece pour venir avec une colonie s'établir dans cette partie de l'Italie qui fut depuis appellée le Pays Latin. Ce Prince qui y avoit porté l'ulage des lettres qui y étoit alors inconnu, s'éroit attiré la bienveillance des Aborigenes, qui fans le regarder comme leur Roi, lui obéissoient comme à un homme d'une fagesse peu commune. Mais rien ne lui attiroit davantage la véneration de ces Peuples, que la reputation de sa mere Carmenta que les Grecs nommoient Themis, & qu'on regardoit comme une Divinité. Elle fut pendant sa vie l'oracle de toute cette nation, & après fa mort on lui rendit les honneurs divins. Evandre à qui Carmenta avoit appris il y avoit long-temps, qu'un Heros, fils de Jupiter, arriveroit un jour dans le pays, & qu'il mériteroit par ses belles actions d'être mis au rang des Dieux, n'eut pas plutôt entendu le nom de celui qui venoit de tuer Cacus, qu'il voulut être le premier à l'honorer, même de son vivant, comme une Divinité. Ainsi il lui érigea un autel à la hâte; & après lui avoir fait part des prédictions de sa mere, il immola en son honneur un jeune taureau. Après le sacrifice il sur arrêté, à la priere d'Hercule, & par le consentement de toute la nation, qu'on célebreroit à perpetuité tous les ans une pareille folemnité, felon le rit des Grecs, qu'il prit foin lui-même de leur apprendre, & on choisit pour y présider deux des plus nobles familles du pays, celle des Poticiens & celle des Pinariens. La premiere, felon les Historiens Romains, périt entierement dans la fuite pour avoir voulu se décharger de cette cérémonie sur des esclaves publics, pendant que celle des Pinariens, fidéle à cet engagement, subsistoit encore du temps de Ciceron.

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. VI. 281 Je ne conçois pas au reste par quelle raison quelques Auteurs ont regardé comme une fable l'avanture de Cacus. Car quand même elle ne feroit pas attestée par deux Anciens, tels que Tite-Live & Denys d'Halicarnasse, & ce qui est encore plus décisif, par une sère établie pour en rappeller le souvenir; & qu'on la prendroit à la lettre de la maniere que Virgile la raconte dans le huitiéme livre de son Enéide; qu'a-telle donc de si extraordinaire, pour qu'on ne puisse pas la regarder comme une histoire véritable? Ne pouvoit-il pas y avoir en Italie, dans le temps qu'Hercule y arriva, un de ces brigands qui étoient alors si communs, qui ayant trouvé quelques-uns des bœufs d'Hercule égarés du reste du troupeau, les air volés & cachés dans quelque caverne ; qu'un de ces bœuss ayant répondu aux mugissemens des autres, ait décelé le vol, & qu'Hercule, qui felon Denys d'Halicarnasse avoit avec lui de bonnes troupes, ait attaqué & delivré l'Italie d'un petit Tyran qui y causoir beaucoup de désordres? Que si on a dit, comme le raconte Virgile, que ce voleur étoit fils de Vulcain, & qu'en se désendant contre notre Heros il avoit vomi des torrens de flamme & de fumée, ce font de ces circonstances dont on avoir coutume d'embellir de pareilles avantures.

Quelques Anciens nous apprennent que comme notre Heros cherchoix à s'immortalifer par plus d'une maniere, ji lépoufa la fille d'Evandre, dont il eur Palans. Il avoit amené aufif, iduvant Denys d'Halicamaffequo efclave qu'il fit époufer à Faunus, d'où nâquit Latinos. On ajoute encore qu'Hercule abolit en Italie la cruelle coutoune d'offiri aur Dieux des vicimes humaines, & qu'il établit qu'on n'y iammoleroit que des animaux, ou tour au plus des repréfentations d'hommes; car, pour le dire en paffans, quand on n'avoit pas de quoi acherer des victimes, on se contenoit d'immoler quelque chose qui les repréfentat.

Comme il vouloit établir une colonie en Afrique pour faciliter le commerce, ( c'étoit une des fins de fon voyage) il d'Ambée. en fur repouffé d'abord par un autre Marchand qui s'étoit établi dans la Libye, & qui étoit déja si puissant, qu'il n'étoit

Tome III. Nn

pas poffible de l'y forcer. Notre Heros l'attina adoritement fur mer, & lui ayant coupé les passages de la terre où il alloit se rafraichit & reprendre des troupes, il le sit perir. De-là el venue la sible d'Anthée, ameux Geans sils de la Terre, qu'il fallut, dit-on, étouser en l'air, à cause qu'il reprenoit de nouvelles forces routes les sois qu'il étoit terrasse; par ce qu'effectivement il y trouvoit roujours de nouvelles troupes. Le temps nous a conservé un beau groupe de marbre qui représente Hercule tenant, en l'air Anthée, qu'il serve de toute sa force. Cet Anthée avoit bât la ville de Tingi (a), qui est aujourdhai un petit bourg sur le Détroit de Gibaltar. On dit que Serrorius sit ouvrite t ombeau de ce Géant, & que se domens décient d'une grandeur extraordinaire (b).

Pendant qu'Hercule étoit en Afrique, Bufiris, ce Tyan fi connu, avoit envoyé des Pirates pour enlever les niéces d'Atlas, Prince de Mauritanie & d'Hefpetie, filles d'Hefperus fon frere, & à caufé de cela nommées les Hefperides. Notre Heros les délivrs , chaffa les Corfaires, & alla même, comme nous l'avons dit ailleurs (1), tuer Bufiris. Atlas, pour récompenfer Hercule d'un fevire fi fignalé, Jui apprir l'Aftrologie; & comme il découvrit la voye de lair, qui eft un amas prodigieux de petites étoiles, on publia la fable ridicule, que Junon par le confeil de Minerve, ayant donné à teter à Hercule, qu'elle trouva dans un champ où fa mere l'avoit exposé, si trais fon lait fi urdement, qu'il en fit régalilir

une grande quantité qui forma cette voye de lait.

Les bons configlis, au refte, que ce Heros donna à Arlas en le foulageant dans les guerres qu'il avoir, fur-tout dans les guerres qu'il avoir, fur-tout dans l'affaire de Bufins, donnerent aufil lieu à la fable qui dit qu'il lui aida à porter le C'el quelque temps fur fes épaules (s). Arlas avant que de congédier Hercule, lui fit préfent des plus belles brebis du pays, & ce font-là les pommes d'or fi fameufes, qu'on dit que ce Prince failoir garder dans les jardins des Hef-perides parun dragon, & la fable n'eff fondée que fur une équi-

(a) On l'appelle aujourd'hui Tanger. (b) V. ce qu'on a die a ce fujet T.a. L. I. Stoire de Jupiter.

-

(1) Tom. a. Liv. 1. Art. d'Atlas. Expliquies par Hisspire. Lv. III. Char. VI. 283 une pomme. Il y a dans le Cabinet du Roy un beau médail-lon, s'ur lequel paroit Hercule cueillant les pommes d'or. Le serpent qui entortille l'arbre qui les portoit, baiffe la être, comme s'il avoir reçu un coup mortel. Ce monstre, fils de Typhon, avoir, dit-on, cent étres & autant de voix; mais tre le médaillon il n'en a qu'une. Les trois Hesperides, Æglé, Arethuse & Hyperthuse sont près de l'arbre, & paroissen profisent reprocher à Hercule le vol qu'il leur fait.

M. le Clerc (1) remarque que cette avanture est arrivée (1) Sur Hel. près de Tingi en Afrique, où, felon Pline (2), on doit pla- P.41. cer les jardins des Hesperides, ainsi nommés, non à cause des filles d'Hesperus, mais par leur situation à l'Occident ; ce qui a fait donner le même nom à l'Espagne (3). Palephate ex- (3) Macrobe plique autrement cette fable (4), & dit qu'il y eut un (4) Livredes Milessen habitant dans la Carie, nommé Hesperus, dont choses in les filles s'appelloient Hesperides, qui gardoient des trou-croyables. peaux de brebis qui étoient si belles, qu'on pouvoit les appeller des brebis dorées. Hercule les enleva, ainsi que le berger nommé Draco. Mais cet Auteur est sujet à forget des explications, & à donner l'existence à des personnes qui n'ont jamais été; cependant Agroelas, ancien Auteur, cité par le sçavant Scholiaste d'Apollonius de Rhodes, pense de cette fable à peu près comme Palephate, & croit que ces prétendues pommes d'or étoient des brebis d'une beauté surprenante, & qu'on appelloit pour cela des brebis d'or, & leur gardien un dragon, à cause de sa vigilance & de sa ferocité. La seule différence qui se trouve entre ces deux Ecrivains, est que le premier croit que cette avanture se passa dans la Carie, au lieu que le fecond en établit la fcéne dans la Libye ; ce qui est plus conforme à l'opinion des Anciens. Quoiqu'il en foit . l'aimerois mieux adopter la conjecture de Bochart (5), qui (5) Chan. dit qu'on a voulu signifier par cette fable les richesses d'A- L c. 1...

(a) Je prie le Lecteur de se rappeller ce | encore un plus ample éclaircissement, de que j'ai dit sur ce sujet dans le Tom. II. | lire la Differtation de M. l'Abbé Masseu, Liv. I. à l'occasson d'Arlas, & s'il souhaire | Mem. de l'Acad. des Bell. Lett. T. 3. p. 18. Nn 1;

tlas, le mot Phénicien Melon, dont les Grecs ont fait Malon, signifiant également des richesses & des pommes (a).

Hercule ayant penetré pendant cette expédition jusqu'à Cadis, que l'on regardoit comme le bout du monde, où le Soleil alloit se coucher dans l'Ocean, sit élever deux colomnes, pour marquer que c'étoit-là le terme des entreprises de ce Heros, & que personne ne devoit tenter d'aller plus avant. Bacchus, ou plutôt Ofiris en avoit fait autant dans les Indes. Il n'y a rien de si fameux dans l'Histoire fabuleuse que ces colonnes d'Hercule; cependant de scavans Critiques croyent avec Bochart qu'elles ne subsisterent jamais, & que ce qui donna lieu à la fable, c'est la situation de deux montagnes nommées Calpé & Abyla, dont l'une est en Afrique, & l'autre en Europe sur le détroit de Gibraltar, qu'on regarda comme deux. especes de colomnes qui marquoient que c'étoit-là le bout de l'univers, & les bornes que la nature avoit plantées pour avertir les hommes d'arrêter là leurs courses & leurs conquêtes; & ce qui confirme la conjecture de ce Sçavant, c'est qu'Abyla, qui est le nom d'une montagne, signifie aussi une colomne.

Quoiqu'il en foit, il est sur qu'il y avoit des colomnes magnifiques dans le Temple fameux que les habitans de Cadis firent élever, à quelque distance de leur ville, à l'honneur d'Hercule; & comme elles étoient gravées en caracteres Phéniciens, on crut dans la suite que ce Heros lui-même les avoit fait élever. Les Anciens regardoient ces deux colomnes comme deux talifmans propres à arrêter l'impétuofité des Elémens, de peur que venant à se mêler à l'Océan, reste du ténebreux Chaos, ils ne portaffent par-tout la confusion & le désordre: Terræ & Oceani vinculum funt hæ columnæ, quas in domo Parcarum inscripsit Hercules, ne qua Elementis contentio accedat, nec (1) Apollon. amicitiam disjungant, qua invicem junguntur (1). C'étoient sans.

doute les anciens caracteres Phéniciens qui étoient gravés. deffus, & qu'on n'entendoit pas, qui donnerent lieu à cette. fable. Ce Temple, au reste, étoit très-fameux ; sa situation en. un lieu si éloigné, son ancienneré, le bois incorruptible dont il étoit construit, ses colomnes chargées d'anciennes inscriptions & d'hieroglyphes, les travaux d'Hercule qui y étoient

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. VI. représentés (a), les arbres de Geryon, qui selon Philostrate jettoient du fang, les céremonies singulieres qui s'y pratiquoient (b); tout cela le rendoit fort célebre, & la ville de Cadis se croyoit en sureré sous la protection d'un si grand Heros. Austi Theron Roi d'Espagne ayant voulu pillet ce Temple, une terreur panique dispersa ses vaisseaux, qu'un feu inconnu diffipa tout d'un coup (e).

Les Mythologues disent que l'expedition d'Afrique fut le Hercule dédernier exploit de notre Heros, & qu'Eurysthée satisfait ne livre Promelui ordonna rien davantage. Mais il faut remarquet après Diodore de Sicile, que parmi les travaux de ce Heros, il v en avoit qui lui avoient été commandés par Eurysthée, d'autres que sa seule valeur lui fit entreprendre. Ainsi il pénétra usques dans le fond de la Scythie, où l'on dit qu'il délivra Promethée que Jupiter y avoit fait attacher, & où un aigle lui dévoroit le foye, pour le punir de sa témerité, comme

nous l'avons dit plus au long dans son histoire. Le fleuve Achelous par ses inondations ravageoit les Son combat

champs de Calydon, & portant de la confusion dans les li- avec Achemites, obligeoit souvent les Ætoliens & les Acarnaniens de fe faire la guerre. Ce Prince y mit des digues , avec l'aide de ses compagnons, & rendit le cours de ce fleuve si uniforme, qu'il donna pour jamais la paix à ces Peuples Ceux qui écrivirent cet évenement, le raconterent d'une maniere entierement fabuleuse : ils dirent qu'Hercule avoit combarru contre le Dieu de ce fleuve, qui s'étoit d'abord changé en ferpent, par où l'on marquoit son cours tortueux; & ensuite

en taureau, ce qui nous découvre ses débordemens rapides.

(4) Sur quoi il eft bon de remarquer ! ue ce ne fut que plusieurs siécles après Hercule le Phenicien qui avoit biti ce Temple , que les Grecs y mélerent des céremonies, des peintures, &c. qui regardoient leur Hercule.

(b) Silius , liv 3. les decrit dans ces Femineos prohibent greffus, ac limite cu-

Serigeros arcere fues , aus discolor ulli

Discinclis mos thura dare, asque è lege Sacrificam lato veftem diffinguere clavo. Per nudus, consaque coma, castumque Inrestincta focis servant altaria flamma, Sed nulla effigies , fimulacrave nota (c) Ce Temple étoit affez loin de la

ville de Cadis, au Levant de l'Isle, près de la terre ferme. Consultez Bochart, Aute arat culout ; velantur corpora lino , Chan. l. 1. c. 34.

Nniij

& les ravages qu'il causoit dans les campagnes (a). On ajouta qu'Hercule l'avoit enfin vaincu, & qu'il lui avoit arraché une corne; c'est-à-dire, qu'il remit dans un seul lit les deux bras de ce fleuve ; que cette come devint une corne d'abondance, parce qu'en effet il porta l'abondance dans la campagne; quoique fouvent on entende par la corne d'abondance celle d'Amalthée qui avoit nourri Jupiter, que les Nymphes, dit-on, avoient donnée à Achelous, en troc de celle

((1) Apollod. qu'Hercule lui avoit arrachée (1). Enée Roi de Calydon, pour récompenser Hercule de ce service, lui donna sa fille Déjanire en mariage, de laquelle il eut un fils nommé Hillus. Il demeura trois ans à la Cour de ce Prince, & s'en bannit volontairement pour un meurtre qu'il commit (2). Que l'on compare maintenant ce trait d'histoire avec la description pompeuse que fait Ovide du combat du fleuve & du

Heros, & l'on verra jusqu'à quel point la licence poëtique pousse la fiction.

Je ne dois pas omettre d'expliquer ici ce que veut dire le même Poëte, lorfqu'il raconte que le fleuve Achelous ayant été oublié par des Nymphes dans un facrifice qu'elles offroient aux autres Dieux, il se déborda tellement qu'il les entraîna dans la mer, où elles furent changées en ces Isles qu'on nomme Eschinades. Ce qui a donné lieu à cette Fable, c'est que le fleuve Achelous par ses frequents débordemens entraînoit dans la mer une si prodigieuse quantité de sable & de limon, (3) Diod. L+ qu'il y forma plusieurs Isles (3), à quoi on peut ajouter que le naufrage de quelques Bergeres dans quelques-unes de ces inondations, fit inventer cette fiction. Ces Isles nouvellement

> pour sçavoir où il pourroit se retirer: & il apprit qu'il ne (a) On représensit souvent les seuves Vestus: Tzetzès, Elien, Acron sur Ho-fous la figure d'un Taureau, pour mar-race, fiv. 4. Ode 14. & autres, disent la que les ravages qu'is cussioners: Tauro-rum sparie simulacea fiuminium, id off came chose. Extraor crisi que c'étoit à rum sparie simulacea fiuminium, id off came chose sur la cause du bruit des eaux.

> formées, dit un autre Poëte, donnerent lieu à une avanture affez singuliere. Alcmeon, dit-on, fils d'Amphiaraus, errant & vagabond pour le meurtre de fa mere, alla confulter l'Oracle

cornibus , quod funt atrocia us Tauri , dit

Exploquées par l'Histoire. Liv. III. CHAP. VI. 287 ferois délivré des Furies qui le perféctucionen, qu'après avoir trouvé un lieu qui n'étoir point éclairé du Soleil. horfqu'il commit ce funelle particide. Après avoir long-temps révé au fens de l'Oracle, il crut qu'il vouloit partie des flles Efchinades, nouvellement formées, & qui étoient déja affez grandes pour lui fervir de demeure. Il alla s'y établir, y forma un peir Royaeme, & donna à la côte voisine le nom de son fils (a).

Thefée pour avoir entrepris d'enlever la femme d'Aido- Thefée délinée Roi d'Epire, pour son ami Pirithous, avoit été fait vié des ensers. prisonnier de ce Prince: Hercule en passant dans ce Royaume le délivra de sa prison; & cet Aidonnée étant, pour les raisons que nous avons dites, regardé comme le Roi des Enfers (b), on prit le voyage d'Hercule pour une descente dans le Royaume des morts; mais deux choses contribuerent à cette Fable: l'une, qu'il emmena d'Epire quelque dogue qu'on prit pour Cerbere, comme nous l'avons dit (e), l'autre, qu'il tua dans ce temps-là un fameux ferpent qui se retiroit dans l'antre de Tenare, qui étoit regatdé comme l'embouchure de l'Enfer. Sur quoi Palephate croit (d) que c'étoit un dogue ou'Hercule avoit enlevé à Geryon; & on ne dit qu'il avoit trois têtes, qu'à cause de la ville Tricassia, où il l'avoit pris. Moloffe, ajoute t-il (c'est Aidonée) le vola à Eurysthée, & le cacha dans l'antre de Tenare, où Hercule par ordre du Roi de Mycenes alla le chercher; & c'est, selon cet Auteur. ce qui a donné lien au voyage fabuleux de ce Prince aux Enfers (e). Aidonnée fut apparemment blessé par notre Heros ; & comme ce Roi d'Epire fut obligé d'aller en Theffalie pour chercher des remedes, on publia que le Dieu des Enfers avoit été obligé de fortir de son Royaume pour aller dans l'Olympe implorer le fecours de Peon, qui étoit un fameux Medecin de Theffalie.

On ne convient pas, comme on vient de le voir, par quel endroit Hercule descendit aux Enfers. L'histoire de

Charles of Treatle

<sup>(</sup>a) Elle s'appella Acarnanie: (b) Voyez l'Histoire de Pluton: (c) Dans le Systéme de l'Enfer.

<sup>(</sup>d) Chap. 4. des chofes incroyables. (e) Voyez le Syftéme de l'Enfer fur Certere.

Thefée femble prouver que ce fut dans la Thesprotie, ou dans l'Epire; d'autres Mythologues parlent de l'antre de Tenare dans la Laconie, où l'on croyoit qu'étoit la descente du Royaume de Pluton : enfin Xenophon, dans le sixiéme Livre de la retraite des dix Mille, parlant de l'atrivée de l'armée dans la Cherfonese Acherontique, ajoute que c'étoit dans ce pays qu'on disoit qu'Hercule étoit descendu dans le Royaume de Pluton, & qu'on y voyoit encore la Caverne, qui avoit plus

de 150. pas de profondeur.

Apparemment qu'Hercule regardoit cette descente aux Enfers, comme le plus perilleux de ses travaux, puisqu'il ne voulut pas l'entreprendre qu'il ne se sut auparavant fair initier aux mysteres Eleufiniens. Il alla pour cela à Athenes; mais Eumolne, ou felon d'autres Auteurs, Mufée fils d'Orphée qui y préfidoir, lui remontra qu'aucun étranger ne pouvoit être admis aux mysteres de Cerès. Cependant comme on ne vouloit pas refuser à ce Heros cette satisfaction, on en inflitua d'autres à son occasion. Ce sont ceux qu'on appelle les petits mysteres Eleusiens, ausquels on admit depuis ce temps-là les étrangers.

Pelias (a) avant été tué par ses silles, A caste son fils resolut de poursuivre ses sœurs jusque dans la cour du Roi Ad-

mete son cousin, où Alceste s'étoit retirée (b); &t parce que ce Prince qui en étoit amoureux ne voulut pas la rendre, Acaste ravagea toute la campagne. Admete avant été pris Alceste deli- dans une sortie, la genereuse Alceste alla s'offrir volontairement au Vainqueut , pout délivrer fon Amant de la mort dont il étoit menacé: Acaste l'accepta & renvoya Admete. Alcide arriva en ce temps-là à la cour de Theffalie, & avant trouvé ce Prince dans la derniere défolation de la perte de sa Maitresse, qu'il croyoit sur le point d'être immolée aux Manes de son pere, pria ce Heros de poursuivre son ennemi. Alcide défit Acaste, délivra Alceste qu'il remitientre les mains d'Admere qui l'époufa. Ceux qui écrivirent cet évenement. l'habillerent en Fable , ils dirent heureusement qu'Alceste

> (a) Palephate, Liv. des choses incroyables, ch. 17. Diod. liv. 4. (b) Elle ctoit pourtant innocente, fi nous en croyons Diod. liv. 4.

étoit

vrće.

Expliquées par l'Histoire. Liv. III. CHAP. VI.

280

étoit morte pour fauver son Amant. Ils ajouterent qu'Hercule avoit rencontré le mort, avoit combattu contre elle, & que l'ayant vaincue, il l'avoit liée avec des chaînes de diamant, jusqu'à-ce qu'ensin elle lui eût promis de rendre à la jeune Alceste la lumiere du jour qu'elle lui avoit ravie si injustement. C'étoit, comme on le voit, une allégorie desplus atsionnables; délivrer une personne prête à perdre la vie, c'est l'arracher des bras de la mort: on parle ainst tous les jours sans siction. Mais ce qui rendoit cette Fable plus vraissemblable, c'est que lorsque ce Heros la délivra, elle avoit déja passé le seuve Acheron pour s'en retourner dans son Royaume. Peur-être même que ceux qui firent un Epithalame aux noces de cette Princesse, chanterent quelque chose de sembable aux vers de M. Quinault.

> Alcide est vainqueur du trepas, L'Enfer ne lui resiste pas, &c.

On faufila le ministere d'Apollon dans cette Fable, parce que ce Dieu, comme nous l'avons expliqué dans son Histoire,

avoit été obligé de garder les troupeaux d'Admete.

Défaite des

Les Amazones étoient en grande réputation du temps d'Alcide, & leurs conquêtes fur leurs voifins les rendoient redoutables. Euryfthée ordonna à ce Prince d'aller enlever la ceinture d'Hippolite, c'eft-à-dire, de leur aller faire la guerre & piller leur tréfors. Hercule s'embarqua fur le Pont-Euxin, arriva fur les bords du Thermodon; & ayant attaqué es Heroines, il les défit, en tua une partie, mit les autres en fuite, prit Hippolite, ou Antiope prifonniere, qu'il donna à Thefée, & Menalippe leur Reine fe racheta, en donnant la fameufe ceinture, c'eft-à-dire, en payant fa rançon.

Peut-être qu'il se pourroit trouver quelques personnes qui demanderoient ce que c'étoit que ces Amazones dont nous venons de parler. C'étoit une Republique de semmes, qui ne souffroient point d'hommes parmi elles, se contentant de les aller voir tous les ans. Si elles accouchoient ensuite d'un garçon, elles l'exposoient, ou le renvoyoient aux Scythes

Tome III.

O٥

leurs maris; si c'étoit une fille, on l'élevoit avec beaucoup de foin, & on lui faifoit brûler la mamelle droite, pour mieux tirer de l'Arc; c'est de-là qu'est venu leur nom d'Amazones. augo, fans mamelle. Tous les Anciens en conviennent ; cependant les Amazones qu'on trouve représentées dans les anciens monumens, ont les deux mamelles.

Quelques Auteurs, parmi lesquels est Strabon, ont cru qu'il n'y avoit jamais eu d'Amazones; que tout ce qu'on publioit fur ce sujet, n'étoit qu'une Fable; & M. le Clerc ajoute que ce qui ya donné lieu, c'est qu'en Cappadoce les semmes alloient avec leurs maris à la guerre, comme elles avoient été autrefois à la conquête des Indes avec Bacchus, ou Ofiris; que les noms qu'on leur donne, comme Antiope, Penthesilée, & les autres, font Grecs & non pas Scythes; & que les meilleurs Historiens de la vie d'Alexandre n'en disent rien. Mais de la maniere que tous les Anciens, je veux dire, Herodote, Diodore de Sicile, Velleius Paterculus, Mela, Paufanias, Trogue & plusieurs autres parlent des Amazones, on ne sçauroit revoquer en doute ce qu'ils en disent : ils les font regner en Scythie fur les bords du Thermodon, & font commencer leur Empire après la défaite de leurs maris qui ayant été chassés de Scythie par une sédition, s'étoient emparés de la Cappadoce. On ajoute qu'une de leurs Reines, nommée Penthesilée, alla porter du secours à Priam, & sut tuée par Achille (a). Herodote raconte comment les Grecs vainquirent les Ama-

zones, & la maniere dont elles se sauverent ; comme les Scythes les reconnurent après les avoir défaites, & tâcherent de les apprivoifer en leur envoyant des hommes les mieux faits de leur armée. Plutarque parle de leur irruption dans l'At-(1) In Thef. tique (1), & de la victoire que Thefée remporta fur elles. Quinte-Curce nous apprend qu'une de leurs Reines alla voir Alexandre, & qu'elle demeura treize jours avec lui. Je crois qu'après ces témoignages, & plusieurs autres dont je ne me

fouviens pas prefentement, on ne scauroit gueres douter qu'il

(a) Diodore, liv. 3. parle des Amazones qui se segnalerent dans la Libye.

Expliquête par Hisseire. Liv. III. Char. VI. 201 ny air eu autrestis des Amazones. Mais sans les aller chercher dans des temps si éloignés, on nous dit (a) qu'il y en a encore aujourd'hui dans une des Isles Marianes. On ajoure que les hommes des Isles voitines les von voir, & remportent avec eux les enfans mâles, & n'y laissen que les files par les ciu de ce vaste pays des Amazones qui sit décuvert il y a quelques siécles dans le continent de l'Amerique métidionale.

Comme la conquête des Argonaures arriva du temps de Dafondánas notre Heros, il ne manqua pas d'être de la partie; cependan la Troade, & quelques Aureurs croient, comme nous l'avons dir, qu'il de l'avy.

n'alla pas jufqu'à Colchos, & qu'il defeendit dans la Troade de Invy.

n'alla pas jufqu'à Colchos, & qu'il defeendit dans la Troade de l'avy.

l'eau, s'étoit égaré (6). Ce jeune Prince, dit-on, qui étoit fils de Thiodamante Roi de Mylie, ayant été envoyé avec fes Compagnons dans la Phrygie pour chercher de l'eau, fut dévoré par quelque bête fêroce, ou noyé dans quelque triffeau. Hercule qui l'aimoit, defeendit pour le chercher, & fit retentir les rivages du nom de fon favort.

His adjungit Hylam nauta quo fonte relicium Clamassent, ut littus Hyla, Hyla omne sonavit (1).

(1) Virgil. Eclog. 6.

Quelque vraisemblance que soit cette explication, M. le Clerc la rejette, & croit que le mor Hyla veur dire du bois 3 que ce qui a donnel lieu à la Fable, c'est que veritablement Hercule descendit avec Telamon & ses autres compagnons du Vaisseau des Argonautes 3 & étant allé couper du bois sur le mont Ida; ils en firent un Vaisseau pour l'expedition de Troye. Le bruit que le bois failoit en tombant, & dont la forêt retentissei, donna lieu à la Fable que nous venons d'expliquer. Quoiqu'il en soit, il est veia que la ville de Troye étant alors fort endommagée par les inondations de la mer, on crut que Neptune qui en avoit bâti les murailles, se venon geoit du perfide Laomedon. L'Oracle consulté apprir que

(a) P. Gobien, fixiéme Recueil des Letures édifiantes.

(b) Voyez ce que j'en ai dit dans la Lifte tres édifiantes.

O o ij pour appailer le Dieu de la mer, il falloit exposer à un monstre une fille du sang royal; & le sort étant tombé sur Hesione fille de ce Prince, Hercule s'offrit de la délivrer, moyennant un attelage de chevaux que Laomedon lui promit. & il fut affez heureux pour y réuffir : mais le Roi n'ayant pas tenu sa parole, il saccagea la ville, enleva Hesione qu'il sit épouser à Telamon, tua Laomedon, & donna sa couronne à Podarce son fils, à la priere de la Princesse qui le rachera, & qui pour cela fut appellé Priam. Ce monstre, au reste, qui ravageoit la ville de Troye, étoit la mer, qui faute de digues inondoit la campagne, & avoit apporté la contagion jusques dans la ville. On obligea le Roi de promettre sa fille à celui qui arrêteroit ces débordemens. Hercule l'entreprit & en vint à bout, & c'est ce qui donna lieu à la Fable. Mais, pour le dire ici en passant, cette convention doit s'entendre de quelques-unes des meilleures Galeres du Prince Phrygien, que ce Heros demandoit pour récompense de ses services ; & cette conjecture se prouve non-seulement parce qu'il n'y a nulle apparence qu'il se sut contenté de six chevaux, pour avoir fauvé la ville de Troye, mais aussi parce que les Poëtes disent que ces chevaux de Laomedon étoient si légers qu'ils marchoient sur les eaux; ce qui ne peut s'entendre que d'un Vaisseau à voile, ou d'une Galere. Tout le monde convient de cette expedition d'Hercule fur la ville de Troye; mais Diodore (1) croit que ce Heros la fit avec les

monde convient de cette expedition d'Hercule fur la ville de 
(1) Iiv. 1. Toye; mais Diodore (1) croit que ce Heros la fit avec les 
autres Argonautes : il ajoure qu'ils laifferent Hesione entre les 
mains de Laomedon, jusqu'à leur retour; qu'Hercule & Telamon l'étant allés redemander, ce Prince leur avoit fait femer 
les portes, & qu'ils le punirent de la manière que nous l'avons dit.

(a) Dans (a) Cophron (2), loriqu'il raconte que le monfire dont nous vecoff (a) Cophron (2), loriqu'il raconte que le monfire dont nous vedans (on corps, & qu'il en fortit tout épilé. On voit bien
que c'eft une mauvaife imitation de l'hifloire de Jonas: ou
plutôt, cette fable n'a d'autre fondement, finon qu'Hercule

Expliquées par l'Histoire, LIV. III. CHAP. VI. employa trois jours à élever des digues; & qu'on dit qu'il se ietta dans la ventre de ce monstre, parce que lui & ses compagnons se mirent dans l'eau pour y planter les pilotis; ou bien, si l'on veut suivre l'idée de Palephate, qui dit qu'Hesione sut enlevée par un Corsaire, on peut dire qu'Hercule pour le délivrer se jetta dans son Vaisseau, qui s'appelloit peut-

être la Baleine, & qu'il y fur blessé.

N'oublions pas de dire que les Troyens, pour garantir Hercule de la fureur de ce monstre, avoient fait un retranchement où il pouvoit se retirer, quand il sortoit de la mer pour le poursuivre ; ouvrage que le Poëte attribue à Minerve, la Déesse des Arts & qui subsistoit encore au temps du second siège de cette ville. Ce fut là que Junon & Neptune allerent fe placer pour être spectateurs du combat qu'Achille donna après sa réconciliarion. En finissant ces mots, c'est Neptune qui parle à Junon (1), il marche le premier vers le lieu appellé (1) Iliad.liv. le retranchement d'Hercule, que Pallas & les Troyens avoient fait 20. autrefois, afin qu'il se mit à couvert de la Baleine, quand ce monstre dévorant quitteroit le rivage pour le poursuivre, & se jetter sur lui. Ce retranchement, ou ce fort, avoit été conftruit par les Troyens, pour se garantir des courses de ce Corfaire . & Hercule s'en servit utilement.

Je ne parle pas ici de plusieurs autres exploits dont on charge l'Histoire de notre Heros: les villes prifes; les Tyrans punis; les Monstres domptés; les Princes rétablis dans leurs Erats; de nouvelles villes bâties dans plusieurs endrois ; le cours des Rivieres ou détourné, ou remis dans son lit ; de nouveaux chemins faits dans des lieux inaccessibles ; des colonies transportées dans differens pays, étoient, au rapport de Denys d'Halicarnasse (2), les actions les plus ordinaires de (2) Liv. 1. fa vie : mais je ne sçaurois passer sous silence , ce qui lui arriva au siège de Messene, où il fit perir tous les enfans de Ne- fans de Nelée. lée; & de douze qu'ils éroient, il ne resta que Nestor qui étoit absent. L'avanture du dernier qui fut tué est singuliere; il se nommoit Periclymene. Hesiode (3) Apollonius (4), & (3) Inscute. après eux Ovide (5), disent que ce jeune Prince avoit reçu (5) Met. Lit. de Neptune le pouvoir de se métamorphoser en plsiueurs

Oo iii

figures. Il fe changea, felon eux, pour éviter les coups du redoutable Alcide, en fourmi, en moûche, en abeille, en ferpent; & tout cela lui fut inutile: il crut pouvoir s'échaper des mains de fon ennemi en prenant la figure d'un Aigle: mais Hercule, felon les Auteurs Latins, le tua d'un coup de fléche, ou felon les Auteurs Grees, d'un coup de massue (1); fable par laquelle nous apprenons les differents tours d'acteffe qu'employa le fils de Nelée pour se garantir d'une mort

(1) Lylio Giraldi.

inévitable, dont sa fuire ne pur lé suver.

Hercule, au rapport d'Elien, faccagea la ville de Messen, pour se venger du resus que Nelée & ses enfans avoient suit de l'expier d'un meutrre qu'il avoit commis, & ce même Auteur ajoure qu'il n'exparga le jeune Nestor, & ne lui rendit le Royaume de son pere, que parce qu'il n'avoit pas été du complot de ses autres freres; ce qu'il regarde comme une grande marque de generossité & de reconnosissance, sans faire attention que cet acté de justice, n'essace pas la cruauté inouie de ce Heros, qui sacristeu Prince & onze de ses ensans au resus d'une expiation, dont apparemment il n'étoit pas jugé

digne.

Son combar à Sparte avec Hippocoon & se senfans, qu'il us pour venger la mort d'Écous sil de Lyciminus, frere de (:) la Lacea. Sa mere, est encore très-célébre dans Pausanias (2). Écous étant allé à Sparte, & passant devant la maison d'Hippocoon, son chien voulant le mordre, il lui jetta une pierre, & ses enfans étant accourus, l'alsommerent à coups de bâton. Hercule vint fondre fur eux; mais ayant été belifé dans la mèlée, il fut obligé de se retirer. Quelque temps après il revint avec main forte, massant processon & ses enfans; & n'ayant point trouvé Junon contraire à sa vengeance, il lui bâtit un Temple, & lui immola une chévre; d'obet venu le sumon de Junon Egophore, ou qui mange de la chait de chévre, sumon que lui donnoient les Lacédemoniens.

Son combat à la lutte contre Eryx qu'il vainquit en Sicile; où il avoit fait paffer à la nage les boufs de Geryon par le détroit de Scylla, n'est pas moins célebre. Les conditions étoient que si Hercule étoit terraffé, ses boufs appartiendroient Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. VI.

à Eryx; & que si c'étoit celui-ci qui fût vaincu, Hercule seroit maître du pays (1). Les Atheniens envoyerent dans la fuire Dorycus prendre possession de ce canton de la Sicile, nomme l'Erycle à cause d'Eryx; mais les Egestéens le masfacrerent.

Enfin Hercule après avoir pris un grand nombre de villes & executé les travaux qu'Eurysthée lui avoit ordonnés, devint amoureux d'Iolé, fille d'Euryte, & ce Prince la lui ayant refusée, il subjuga l'Echalie, enleva cette Princesse, & tua le Roi. Etant de retour de cette expedition, il envoya Lychas pour chercher ses habits de céremonie, dont il avoit besoin dans un facrifice qu'il vouloit faire. Dejanire jalouse de l'amour qu'il avoit pour Iolé, lui envoya ou un Philtre, qui le fit mourir, ou une tunique enduite d'un certain bitume qui croissoit près de Babylone, & qui lorsqu'il étoit échauffé se coloit à la peau : ou, si l'on ne veut pas s'éloigner des Anciens, & fur-tout de Diodore, une tunique teinte du sang du Centaure Nessus, qu'il avoit tué d'un coup de fléche, lorsqu'après avoir passé sur son chevrl sa semme Dejanire au-delà du fleuve Evene à son retour de Calydon (a), il voulut faire insulte à cette Princesse : & comme les fléches d'Hercule étoient empoisonnées, ainsi que nous l'avons dit, le sang qui fortit de sa playe l'étoit aussi, & ce Cavalier sit croire à Deranire que cette tunique serviroit pour empêcher son mari d'aimer d'autres femmes. Quoiqu'il en foit, Hercule ayant pris cette tunique tomba dans une maladie désesperée, tua Lychas (b), s'en alla à Trachine, où il s'étoit retiré depuis son exil de Calydon, obligea Dejanire à se pendre; & ayant confulré l'Oracle fur sa maladie, il n'en eut d'autre réponse. finon qu'il devoit aller avec ses amis fur le monr Eta, & v élever un bûcher. Il comprit le sens de l'Oracle, & se mit

(a) 11 alloit à l'rachine pour se faire ex-pire du meurne d'Eusome, parsent de son beau-pere Conte, qu'il avoir net dans il, ou soir un pour ou dans un bateau, un felha, c equi l'avoir coligé de lo bas-niv volonuirement de Calydoc, comme. nit volontairement de Calydon, comme nous l'apprennent Apollodore & Diodo-nous l'apprennent Apollodore & Diodo-ne Pour allet d'eclydon à l'archine il ful. Indicturaverier le fleure Evene, qui ne p af-det. L 11.

en devoir de l'executer. Philodète alluma le feu où notte Heros fitt brulé. Ainfi mourut le vaillant Alcide, environ trente ans avant la guerre de Troye, comme je l'ai prouvé en établiffant l'époque de l'expedition des Argonautes. Il n'étoit agé que de cinquante-deux ans [a], Quelque-suns croyent qu'il mourut à la cour de Ceyx, & qu'on alla brûler (on corps fur le mont Œta, à la maniere du pays. Dejanire ne lui furvécut pas long-temps: elle mourut à Trachine, & fit enterrée au bas du mont Œta, près de la ville qui dans la fuite fui nommée Herculée, ou , (elon Paufanis (1), étoit fon tom-

(1) In Co-

Toute l'Antiquité convient affez de la mariner dont mourett Hercule; mais comme fa mort a donné lieu à une belle Tragedie de Sophocle, initulée les Trachiniennes, & à deux autres de Seneque, sous les titres d'Hercule furieux, & d'Hercule fur le mont Éta, nous devons nous y arrêter quelque temps. Ovide fait recevoir à ce Heros fur le mont Éta le prefent fatal de Dejanire, & y meurt fans abandonner ce lieus mais Sophocle le fait aller à Trachine, où il arrive dans le temps que Dejanire venoit de se percet fessin; & là, devoré par le poison fecret qui le contume, il fait contre elle cette plainte remplie d'imprécation qu'Ovide rend très-bien, & Seneque, à son ordinaire, avec beaucoup d'emphate & peu de bon sens. Ovide l'a même embellie de cette belle pensée,

.... Defessa jubendo est Sæva Iovis conjux, ego sum indefessus agendo.

La erselle éposit de Jupites 1: el plutés laffée de mimpofer de ruder travaux, que moi de les executer. Ciceron, ou felon d'autres, Artillus, ont jugé cette plainte digne d'exercer leurs plumes & l'ontraduite en latin. Le Lecteur, ne fût-ce que pour fe dédomager de la féchereffe des difcuffions, ne fera pas fâché fans de doute de la trouver ici en françois (a) = O entreprife inouie e d'une femmet o Dejaniter, shut-il que je fois ta victime! Non,

(a) Eufile & Ifidore, in Chronic, après Manethon.

jamais

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. VI. 297 - jamais l'implacable Junon, ni le barbare Eurysthée ne m'ont - été si funestes que la fille d'Eneus. C'est elle qui m'a enve-» loppé de cette fatale robe, comme d'un filet tissu par les mains des Furies; voile affreux, poison horrible! il s'attache » à mon corps ; il me dévore les entrailles , il pénetre jusques adans mes veines : mon noir fang bouillonne & se consume : mon corps brûlé par un feu invitible n'est plus qu'un phantô-» me. Quoi! ce que n'ont pu ni les armes, ni les Geants. » ni les Centaures, ni la Grece, ni le reste de l'Univers que j'ai « délivré de cent monftres, une femme seule l'a tenté, l'a = executé, & c'est par ses mains que j'expire! O mon fils, » rempliffez toute l'étendue de ce tendre nom. Qu'une vaine » pitié pour une mere parricide ne l'emporte pas. Allez, trai-• nez cette Furie, livrez-là moi, & foyez le spectateur de son supplice. Je veux éprouver en ce moment qui vous préférez, d'elle ou de moi. Allez, dis-je, ofez m'obéir, » ayez pitié d'un pere digne d'être pleuré. Miserable, je verse des larmes; moi, que personne n'entendit jamais pousser un gémissement dans l'horreur des plus affreux revers! Ah je » rougis de ma foiblesse. Approche, mon sils, sois rémoin de » l'excès de mes maux. Voici mes entrailles. Peuple, regar- dez ce corps fi cruellement déchiré. Ah quelles convul-» sions! quelles flammes! quel renouvellement de supplices! Jupiter, précipite-moi aux enfers: lance tes foudres pour m'écrafer. Mes playes se r'ouvrent ; je suis dévoré ; quel » tourment! O forces de mon bras jadis si vantées qu'êtes-vous » devenues? O mains est-ce vous qui avez etouffé le Lion de » Nemée? Oui, voici ce bras qui a coupé les têtes renaissan-» tes de l'Hydre, ce bras qui a dompté les Centaures, ce bras " dont les coups ont abbattu le Sanglier d'Erymanthe, ce bras dont les efforts ont tiré Cerbere des enfers, ce bras qui a » mis en pieces le Dragon dépositaire des fruits d'or, ce bras enfin, qui s'est signalé par des exploits innombrables, & que nul mortel n'a pu défarmer. Le reconnoissez-vous? en quel in trifte état le voyez-vous réduit! brifé, déchiré, attenué par . un poison secret, il languit, il n'est plus reconnoissable. Fils - de Jupiter & d'Alcmene, ( quels noms!) je deviens la Tome III.

» victime d'une perfide épouse. Mais quand je serois anéanti, » je sçaurai en tirer vengeance. Quelle vienne donc , &c » qu'elle apprenne à l'Univers qu'Hercule, tout mort qu'il » paroît, est encore le fleau des impies ». Il faut ajouter, 10. que Sophocle ne dit pas que Nessus donna à Dejanire sa tunique ensanglantée, comme le dit Ovide; mais de son fang empoisonné par les fléches d'Hercule, en lui enjoignant de le tenir dans un lieu bien fermé; & que ce ne fut qu'au temps que Dejanire apprit l'infidélité de son mari, qu'elle en ensanglanta une tunique pour la lui envoyer. Une jaloufe précipirarion l'empêcha de faire toute l'attention aux précautions du Centaure; & comme elle se ressouvint après le départ de Lycas que le flocon de laine, dont elle s'étoit servie, pour enfanglanter la tunique, porté au grand jour s'étoit enflammé, elle foupçonna que ce fang étoit plutôr un poifon, qu'un philtre pour ramener le cœur de son époux, dont elle apprit en même temps les cruelles douleurs, & elle se perça le sein sur sa couche nupriale.

2º. Que', fuivant Ovide & d'autres Anciens, ce fur Philoôtere qui alluma le bûcher qui confinma Hercule; au lieu que dans Sophoele, c'est Hilus sils de ce Heros, après s'y être engagé par ferment, sur l'affirance que c'étoir l'orche des Dieux, & qu'il ne s'quaroir être coupable envers eux en obésic

fant à son pere.

30. On voit aifement dans les deux Tragédies de Seneque que ce Poète a abandoané la noble fimplicité de Sophocle pour fuivre cet enthoussame guindé, où jette quelquesois le saux bel asprit. Mais il saut observer en même temps qu'après avoir sait paroitte dans l'une, Hercule bizartement furteux, il le fait mourir dans l'autre, d'une maniere tendre & douce, après avoir adressé à Jupiter son pere la priere la plus touchante, & la plus templie de beaux sentimens.

Hetcule avoit es un grand nombre d'enfans, tant de fes femmes, fçavoir, Megare, Dejanire, Iolé, Omphale Reine de Lydie chez laquelle on dit qu'il avoit filé, parce qu'il y avoit mené une vie fon voluptueufe ; que de fes Mairteffes qu'ifurent en grand nombre: & comme plusieurs Peuples fe

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. VI. 299 glorifierent dans la suite d'en descendre, il est bon de nommer quelques-uns des plus connus de ses fils. D'Omphale Reine de Lydie, il eut Agesilaüs (a), d'où descendit Creesus: d'Epicaste fille d'Egée, Thessala: de Parthenope fille de Stymphale, Everès: d'Augé fille d'Aleus, Telephe: d'Aflioche fille de Philante, Tlepoleme: d'Affidamie fille d'Amintor, Etesipe : d'Orchonoé tille de Pelée, Pasoémon : de Megare fille de Créon, Therimaque, Deicoon, Créontiade, & Dejon : de Dejanire fille d'Enée, Hilus qui époufa dans la fuite Iolé, Etelipe & Glicizone; fans parler des cinquante fils qu'on dit qu'il eut des cinquante filles de Thestius ; ce qui paroît une fable, ainsi que ce qu'on dit des enfans qu'il eut d'Hebé après son Apotheose. Je crois même que plusieurs se firent honneur dans la suite, sans aucun fondement, de descendre de ce Heros (b). Car les Anciens en nomment un si grand nombre qu'il est impossible de les rassembler tous ici.

Telle est l'histioire d'Hercule, chargée, comme on vois, de pluseus avanures étrangeres. Il est même difficile de concevoir qu'un seul homme air fair tant de voyages, & exécuté tant d'entreprise. On doit cependant remarquer qu'il étoit ron-jours accompagné de pluseurs personnes, menant avec lui, comme le remarquent Diodore & les autres anciens Auseurs, les troupes d'Eurysthée; & on a mis fur fon compre tout ce qui a été executé par ses ordres. Je suis même persuadé que les voyages d'Afrique & d'Éspagne, avec toutes leurs avantures, doivent regarder l'Hercule Phenicien ou l'Egyptien, qui vivoit vers le temps de José, long-temps avant le Heros Grec (c), ainsi que ces fameules colomnes qu'il strê lever près de Cadis (d). On doit penfer la même chosé du voyage des

(a) Selon Palephare, il se nommoit Laomedon, ou selon d'autres Lamon. (b) Voyez sur les enfans d'Hercule, Lylio Giraldi. (c) Aussi les céremonies de son culte s

dont nn se servoit à Tartese, étoient Pheniciemes : Phenico vius calsur ; Thebanus spits non est Desis , sed Tyriorum. Appian. in Iber.

Diodore & Mela difere la même chofe.

(d) Bochart, Chan. L.t.c.9. croit qu'une fimple équivoque a fair prendre dans la finte, pour deux colomnes is montagen d'Abyla R. de Clupte, door l'une et l'objet à le Clupte, door l'une et l'objet à le Clupte, door l'une et l'objet à l'objet à le Clupte, d'objet à l'abyla le l'objet à l'abyla le l'objet à l'objet

Ppij

Gaules & d'Allemagne, où apparemment ce Heros n'a jamais été. C'est aussi l'Hercule Phenicien qui trouva l'art de teindre en pourpre, son chien ayant par hazard mangé d'une

herbe qui lui rendit la gueule toute rouge.

M. Loerker attribue cette invention à Josué & à son Compagnon Caleb, dans fon voyage de la Palestine, fondé sur ce qu'en langue Phenicienne Caleb veut dire un chien : aussi Voffius croit-il qu'Hercule est le même que Josué. On doit détacher aussi de l'Histoire d'Hercule plusieurs autres actions, comme fon combat avec les Geants, qui regarde l'Hercule Egyptien, ce grand Général des troupes de Bacchus ou Ofiris; combat arrivé certainement plusieurs siécles avant la naissance du fils d'Alcmene. On doit penser à peu près la même chose de l'avanture de Promethée, & généralement de toutes celles dont la Grece n'a pas été le theâtre.

Enfin nous devons dire que tout ce qui se faisoit de grand dans ces temps héroïques, étoir attribué à Hercule ; c'est àdire, à la force & à la valeur : ainsi la separation de Calpé & d'Abyla, la défaite des Geants près d'Arles, le passage des Alpes, alors impraticable : tous ces grands événemens, étoient mis sur son compte. On disoit apparemment de celui qui étoit sorti de ces avantures; c'est un Hercule, comme on dit aujourd'hui, c'est un Samson, un Cesar; ainsi il est très-difficile de bien distinguer ce qui appartient à chacun de ceux à qui les Anciens donnent le nom d'Hercule : chaque Nation même, se sit un Hercule du plus sameux de ses Heros, comme nous l'avons dit au commencement de cette Histoire, & on les a confondus dans la suite. Mais, dira-ton, que veulent dire les Poëtes, lorsqu'ils racontent qu'. Hercule voulant combattre dans les Jeux Olympiques, & personne n'osant se présenter, Jupiter lui-même lutta contre lui fous la figure d'un Athlete; & comme après un long combat l'avantage fut égal des deux côtés, ce Dieu se découvrit & félicita fon fils fur fa force & fur fa valeur?

Nos Mythologues répondront que les Poëtes ont fait allusion dans cette Fable, au combat mysterieux de Jacobavec l'Ange du Seigneur, qui se découvrit le matin après avoir

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. VI. lutté toute la nuit contre lui, & lui donna le nom d'Ifraël, qui veut dire fort; & certainement la ressemblance est grande : les Grecs d'ailleurs n'oublioient rien des Histoires étrangeres pour embellir celles de leurs Heros. Ce qui rend leur conjecture plus vraisemblable, c'est que cette Fable est rapportée par Lycophron (1), qui vivoit sous le regne de Ptolemée Philadelphe, & qui par conféquent pouvoit avoir lû la Genese dans la Traduction des Septante, qui se sit sous le regne de ce Prince. On doit penser de même, ajoutent ces Auteurs, de ces pierres que l'on dit que Jupiter fit pleuvoir fur les Geants qui combattirent contre Hercule, puisque cela ressemble fort à une pareille histoire, écrite dans le Livre de Josué (2). Pomponius Mela (3) parle ainsi de cet évé- (2) Ch. 10. nement au sujet de Lacrau, près d'Arles, plaine couverte de pierres, & qu'il appelle: Lapidum campum (a). Hercule com-battant contre Albion & Belgion , fils de Nepiune, & ayant épuisé son carquois, s'adressa à Jupiter, qui les terassa à coups de pierres. Il y en a en effet une si grande quantité en cet endroit , qu'on

(1) Dans fa

(3) L. z. c. ş.

croiroit qu'il en est tombé une pluye. Mais fans obliger le Lecteur à croire que les Poëtes ont tiré ces idées de ce qu'ils avoient lû dans nos Livres faints, dont peu d'entre eux ont eu connoissance, je crois qu'on peut expliquer la premiere Fable, en difant que quelque Prêtre de Jupiter combatit contre Hercule avec un avantage égal, & qu'on ajouta que c'étoit ce Dieu lui-même, pour augmenter la valeur que ce Heros fit paroître dans les Jeux Olympiques. Pour la seconde, je crois que ce qui y a donné lieu, c'est que dans l'endroit où les Poëtes prétendent que ce combat fut donné, il y a une si grande quantité de pierres, qu'il paroît qu'elles y font tombées du ciel, les lieux voifins n'en étant pas aussi, remplis. Cette plaine, pour le dire en passant, nourrit d'excellens moutons, qui dérangent avec les pieds les petites pierres dont elle est couverte, & qui cachent quelques brins d'herbe.

<sup>(</sup>a) Herculem contra Albionem & Bel-giona Neptuni liberot dimicantem , cum te-multi palfim & latè jacent. La defecissent, ab invocaro sove, adjusum

Pour ce qui est de la Fable qui dit que le même Hercule combattit avec Apollon pour le Trepied de Delphes, elle n'est fondée que sur ce que ce Heros étant allé consulter l'Oracle de ce Dieu au fujet du meurtre d'Iphitus; & la Prêtreffe ne lui ayant pas rendu une réponfe favorable, il enleva le Trepied du Temple malgré les Prêtres qui s'y opposoient; mais la Pythie lui ayant reproché qu'il ne marchoit pas fur les traces de l'Hercule Egyptien dont il avoit fait son modele, il fut touché de ses paroles, & le lui remit entre les mains.

Hercule fut honoré comme un Dieu peu de temps après fa mort : fon ami Iolas fit fon apotheofe ; & comme le feu avoit confommé jusqu'à ses os, il publia que Jupitet l'avoit enlevé dans le ciel, pour purifier ce qu'il avoit de mortel (a). Il ajouta pour confirmer cette pensée, un prétendu prodige. difant que dès que Philoctere eut allumé le bûchet, la foudre étoit tombée dessus, & l'avoit réduit en cendres en un instant. Il lui fit elever un Tombeau fut le mont Œta, sur lequel Menetius immola un taureau, & établit une sête annuelle à son honneur. Les Thebains suivirent son exemple, ainsi que les autres peuples de la Grece, & on lui éleva dans la fuite des Autels & des Temples en divers endroits, où il fut toujours regardé comme un demi-Dieu.

Son culte, au reste, ressembloit à celui des autres Indigetes. à quelques circonstances près. Dans l'Isle de Cos, il avoit une Prêttesse. Dans celle de Rhodes, on accompagnoit les facrifices qu'on lui offroit de mille malédictions, en memoire de ce que ce Heros ayant enlevé les bœufs d'un Laboureur (b), il lui avoit dit beaucoup d'injures, dont il n'avoit fait que rire ; ainsi on crut qu'on ne pouvoit mieux l'hono-(1) Lactance rer, que de les repeter dans ses sacrifices (4). Au rapport d'Athence, les Pheniciens offroient à Hercule des cailles en fa-(1).L.9.c.11. crifice (2), & disoient que cette coutume venoit de ce que ce Heros ayant été tué par Typhon , Iolaüs lui rendit

Div. Inft.l. 1.

(a) Comme les Fables varient sans cesse : & qui le cacha , comme nous le dirons ee fux, selon une autre tradition, Phile-dete qui fit brider le corps de ce Heros, (b) C'est avons parlé. (b) C'est ce Thindamas dont neus

Expliquées par l'Histoire. Liv. III. CHAP. VI. la vie avec l'odeur d'une caille; Fable fondée, si nous en croyons Bochart (1), fur ce qu'Hercule étoit sujet au mal ca- (1) De aniduc, comme quelques Auteurs nous l'apprennent, & qu'on malib. scrip. le faifoir revenir en lui faifant fentir une caille, dont l'odeur,

(2) Departu

au rapport de Galien(2), est un remede utile à ce mal. Il ne faut pas oublier de dire ici que le Peuplier blanc étoit facili. c. 155. confacré à notre Heros. Servius interprétant ces vers où Virgile, appelle cet arbre le Peuplier d'Hercule, raconte la Fable qui dir que lorsque ce Heros descendit aux Enfers, il fit une couronne de feuilles de Peuplier, & que ce qui touchoit la têre, prir, ou plútôt conferva la couleur blanche, pendant que la partie de la feuille qui étoit en dehors, fur noircie par la fumée dont ce trifte sejour est rempli; ce qui veut dire que ce Heros trouva en Thesprotie, dans le Royaume d'Aidonée où il voyagea, de ces fortes de Peupliers, & qu'il en fit porter dans la Grece, comme Paufanias nous l'apprend (3), (3) In Eliaayant affecté depuis ce temps-là d'en porter des couronnes : cispriorib. Id.

Ausus es hirsutos mitra redimire capillos, Aprior Herculea populus alba coma.

& c'est ce qui fait dire à Ovide:

Enfin il est bon de remarquer avec Herodote, qu'il y avoit quelque difference entre le culte qu'on rendoit à Hercule, qu'ils nommoient Olympien, & celui du fils d'Alcmene; c'eft à dire, que l'on facrifioit à l'un comme à un Dieu. & qu'on rendoit seulement à l'autre les honneurs dûs aux Heros, comme on l'a déja dit.

Avant que de finir l'histoire d'Hercule, dont je viens de rapporter les avantures , il est à propos d'expliquer les differens noms que les Poëres & les Historiens lui donnent.

Celui d'Alcide lui fut donné, fuivant quelques-uns, ou du nom de son ayeul qui s'appelloit Alcée, ou selon les autres, à cause de sa valeur, & de sa force. Celui d'Hercule, à l'occafion des deux ferpens envoyés par Junon, & qu'il tua dans fon berceau; car ce nom fignifiant la gloire de Junon, sin 1915 Home To xxivs à laude & celebritate Junonis, c'est comme si on avoit voulu marquer par-là, que les persécutions de cette Déesse le rendroient recommandable à la posterité. On assure que ce sur la Prêtresse même qui lui donna ce nom.

Olaüs Rudbek qui prétend trouver dans la Suede sa patrie & dans l'ancienne langue de ce pays, l'origine de la plûpart des Divinités du Paganisme, rapporte une conjecture fort vraisemblable de l'étymologie du nom de ce Heros, qu'il fait venir de Her, armée, & Kulle, chef; ce qui convient fort bien à Hercule : mais nous ne sçaurions déterminer si c'est là l'origine du nom de ce Heros, ou si l'on ne doit pas plûtôt dire, que ce grand Guerrier ayant porté ses exploits jusques dans le fond du Nord, & s'étant fait connoître dans la Celtique, la Germanie & la Scythie, comme plusieurs anciens Auteurs le disent, on a donné dans la suite le nom d'Hercule aux grands Capitaines, & retenu ces deux mots, Her & Kulle, pour signifier un chef d'armée. On ne sçauroit donc admettre la conséquence que ce Sçavant en tire ; que c'est des Scythes que les Grecs ont pris ce nom, puisqu'on peut dire également que c'est des Grecs que les pays du Nord l'ont emprunté.

Quelques Auteurs le nomment Tyrinthiur; de la ville de Tyrinthe, où il fur élevé; Baraïeus, d'une ville d'Achaïe de ce nom, célebre par l'Oracle de ce Hetos. La maniere dont se rendoir cet Oracle étoit singuliere. Après que ceux qui venoient le considier avoient sit leur priere dans le Temple qui lui étoit consacré, ils jettoient au hasard quatre dez, sur les saces desquels étoient gravées quelques sigures, & ils alloient enstitue consoliter un Tableau, ou ces hieroglyphes étoient expliqués, presant pour la réponse du Dieu, l'interprétation qui répondir à la chance qui la voient amenée.

On le nommoit aussi Thassus, d'une ville de ce nom, bâtie dans l'Îlse de Thasse, qui est dans la Mer Egée, par les Pheniciens qui sortirent de Tyr pour aller chercher Europe, comme nous l'apprennent Herodote & Pausanias. Les habitans de cente ssie gradoient ce Heros comme leur Sauveur; & l'on trouve, au rapport de Revelin, des monnoyes où on lui donne ce titre. Ce même peuple, suivant Pausanias,

avoit

Expliquées par l'Histoire, LIV. III. CHAP. VI. avoit dedie à Hercule dans la ville d'Olympie une Statue d'airain de dix coudées de haut, sur un pied d'estal de même métal. Si le Pere Tournemino prouve un jour ce qu'il avange (1), que la plupart des Heros de l'Antiquité n'é- (1) Dans les toient que des copies infideles du Messie, connu de toutes les Journaux de Nations par un reste des traditions qu'ils avoient défigurées, il n'oubliera pas sans doute de parler de l'Hercule Sauveur, honoré par un peuple qui selon Pausanias & Herodote, étoit originaire de Tyr en Phenicie, pays si voisin de celui où avoient vécu les Prophetes qui ont tant de fois fait mention du Messie. Il parlera aussi sans doute des traits de ressemblance que l'on trouve dans Seneque (2): & il faut avouer que si ce (1) In Her, Poëte Tragique n'a pas pris les idées magnifiques dont il em-cule. bellit le récit de la mort de ce Heros sur le mont Œta . des relations qui étoient arrivées à Rome sous le regne de Tibere, de la mort du Sauveur sur le Calvaire, on a de la peine

Le nom de Melius fut donné à Hercule, ou parce qu'il avoit enlevé les Pommes d'or du Jardin des Hesperides (3), (1) 46241 comme le disent quelques Mythologues (4); ou parce qu'un malum. bœuf qu'il vouloit immoler (4), s'étant échapé, on en repré- Giraldi, in fenta un, en petit, avec une pomme à laquelle on ajouta des Hircule. pieds & des cornes, selon la maniere de ce temps-là, d'imiter ou avec de la pâte, ou autrement, les Victimes, lorsqu'el-

à comprendre ce qui peut avoir ainsi élevé son imagination.

les manquoient.

Celui de Musagetes, qui veut dire compagnon des Muses, lui fut donné parce qu'on l'honoroit d'un culte commun avec celui de ces dodes Sœurs. Les Historiens rapportent que Fulvius fit bâtir dans le Cirque de Flaminius un Temple à l'honneur de ce Heros&des neuf Muses(5),& on le trouve représenté (5) Eumenius avec elles dans d'anciens monumens (6). L'ancien Auteur qui apud Lyl. Giparle de ce Temple de Fulvius, dit que ce qui l'avoit porté (6) Spon à le faire bâtir, c'est qu'étant Gouverneur dans la Grece, il Misc. Erud. avoit appris que ce Heros étoit le compagnon & le condu-Cleur des Muses: Ædem Herculis & Musarum in circo Flaminio

(a) Pollux dit que c'étoit un mouton, & il ajoute que dans la Béotie on avoit accoutumé depuis cette avanture de lui en offrir des facrifices.

Tome III.

Qq

Futvius ille, nobilior ex pecunia Cenforia, fecit, non id modo feenus qued oife listeris & fummal Poeta amicità daccreure, fel in Granca cume fifet imperator, acceptrate & Herculem Mulgaetem effe, hoc eff, comitem ducemque Mulgarum. Cet Auteur est, selon Lylio Giraldi, Eumenius; & il dit ce que je viens de traportret dans une Orasion intitulée, de inflaurandis Scholis.

(1) In Augusto. (2) In Fastis. (3) In Q Q.

Suetone (1) & Ovide (2) parlent aussi d'un Temple que Martius Philippus dédia à Hercule & aux Muses ; & Plutarque (3)dit que l'origine de cet usage venoit d'Evandre, qui par reconnoissance pour ce Heros qui lui avoit appris quelques fciences, voulut joindre son culte avec celui des Déesses qui y présidoient. Mais je crois que la véritable raison de cet usage venoit de ce que ce Heros étant parmi les Pheniciens le symbole du Soleil, les Grecs confondirent avec leur Apollon, l'Hercule de ces anciens Peuples, & l'appellerent Mufagetes. Quelques personnes se sont imaginé que la raison pour laquelle on avoit donné ce nom à Hercule, pouvoit venir de ce que les Muses étant des filles, dont la timidité est ordinairement le partage, on le leur avoit donné pour compagnon, afin que la valeur de ce Heros les raffurât contre l'infolence de ceux qui, à l'imitation de Pyreneus, auroient voulu leur faire infulte: mais fans examiner si cette ingénieuse conjecture est bien fondée, & si ces sçavantes filles eussent été bien en sureré sous la protection d'un Heros tel qu'Hercule, nous continuerons d'expliquer les autres noms qu'on a encore donné à ce demi Dieu.

Celui de Mysgrus, ou Chaffe moûche, lui fut donné ainfi qu'à Jupiter , pour les raifons que j'en ai déja rapportées. Celui de Polyphagus, de Pamphagus, ou de Buphagus, à caufe de fa gourmandife, qui évoit fi grande que les Argonauces le firem fourit de leur Vaiffeau, comme nous l'avons dit , parce qu'il dévoroit routes leurs provisions. On aconte que ce Heros ayant un jour enlevé des beuts à un Paylan nommé Thiodamas (a), il en mangea un entier dans un seul repas, comme je l'ai déja remarqué; aussi avoit - il trois rangs

<sup>(</sup>a) Comme cette avanture s'étoit passée à Linde dans l'îse de Rhodes, on nomme Hercule Lindius.

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. VI. 307

de dents, au rapport du Poëte Ion.

Celui de Cynōlargin, à cause de l'avanture que je vais raconter. Un citoyen d'Athenes, nommé Dydimus, ou Diomus, selon Stephanus & Hefychius, voulant offiri un faeffisce à Hercule, un chien blanc faisit la victime & l'emporta. Comme Dydime ne (avaoria à quoi se resoudre, il entendit une voix qui lui ordonnoit d'élever un aurel dans l'endroit où le chien s'étoit arrêté, ce qu'il executa, donnant à Hercule, comme ledit Hefychius, le surnom de Cynosargès, à cause de ce chien blanc. Platon dit cependant que ce Heros sut ainsi appellé, du nom de ce citoyen (a).

Sur un vase déterré à Malte, & envoyé en 1733. à M. le Cardinal de Polignac, se trouve l'épithete d' Archegetes, donnée à Hercule; ce mot fignifie Dux, Princeps. Malte avoit recû une Colonie de Carthaginois, venus de Tyr; & Hercule étant la principale Divinité des Tyriens, il n'est pas étonnant qu'ils lui ayent donné cette épithete; mais il est fingulier qu'aucun Auteur ancien n'en ait parlé, & que ce monument soit le seul qu'on ait déterré, qui nous l'ait appris, pendant que Thucydide dit qu'Apollon avoit dans l'Isle de Naxe un Autel & un culte, sous ce titre particulier d'Archegetes; & que nous voyons dans Golzius que les anciens habitans de Taormina, originaires de Naxe, des debris de laquelle leur ville avoit été formée, mettoient sur leur monnoye la tête d'Apollon avec la même épithete : mais il arrive fouvent qu'une Medaille, une Pierre gravée, ou tout autre monument, nous apprennent tous les jours des faits connus dans l'Antiquité, que nous ignorerions fans leur secours.

On donnoir encore à Hercule l'épithete de Semitalii: con n'ignore pas qu'il y avoir des Dieux particuliers qui réfédoient aux fonges, & qu'on appelloir, Dit femmiales, & cqu'ils avoient des Ministres préposés pour leur culte. M. Spon dans fes Mélanges d'Antiquité, rapporte une Infeription, copiée à Florence dans le Palais Strozzi, où il est paté du culte d'Hercule, comme d'un Dieu qui préfédoit au fommeil:

<sup>(</sup>a) Confultez Paulanias, In Auricia & Helychius qui parlent du Temple d'Hercule Cynofarges.

Cultores Herculis Somnialis.

Il neft pas aifé de deviner la raifon pour laquelle on croyoir que co Dieu préfidoir aux fonges; mais il n'en eft pas moins certain qu'on le croyoir, & qu'on envoyoir les malades dormir dans fon Temple, pour y avoir en fonge l'agréable préfage du rétabilifement de leur fanté.

Les Sabins nommoient Hercule Sanctus, Saint; comme le

dit Virgile, en parlant de ce Heros (a):

Il y à des Auteurs qui confondent le nom de Sandus, avec celui de Sangus, donné pa le les Sabins au même Die L. Le Romains-lui avoient élevé une Statue avec cette Infeription, Semoni Sango, qui a fait croire à faint Juffin, que é-étoit celle de Simon le Magicien. Le nom de Medius Fidius, fut donné à ce Hetos par le même peuple, pour marquet qu'il évoit side de Jupiter ; car c'eft la meilleure interprétation qu'on puiffe donner à ces termes barbares. Feftus Pompeius eft de cra vist dans Lylio Giraldi, qui croit que ces mots fort composés de ceux de Dies, nom de Jupiter, & de Filius; les Anciens changeant fouvent l'en d. Un passage de Varros, apporté par ce Mythologue, confirme cette conjecture (b).

Les Poètes appellent aussi quelquesois Hercule Trivesperum, pour marquer que la nuit où il avoit été conçu, en avoit duré trois, comme nous l'avons dit après Plaure.

On trouva en Zelande une Inscription qui portoit, Herculi Maguzano. Vossius est sort embarrassé de ce mot là, &

(a) . . . . Es lati quem Sanclum voce cantéans
Autlorem geniis. Æneid: 8.
Ovide dit la même chose:
Quarebam Nonas Sanclo, Fidione refer-

rem, An sibi, Semipater; sunc mihi Sanctus ait: Ouicumque ex illis dederis, ego munus

kabebo; Nomina terna fero, fic voluere Cures. Hunc igitur vestres donaruns ade Sabini, Inque Quirinali conflituere jugo. Falt. Properce dit ausli, Salve fanthe Paser; cui non favet afpera Juno. On trouve aussi d'anciennes Inscriptions, où cette épithete lui est donnée, Herculi parifero, invisto, fantso.

V. Gruxer.

(b) Unde fub Din Dint Felins; it some inde ejus sellum perforasum us videasus divideasus divideasus sellum perforasum us videasus divideasus d

Expliances par l'Histoire, LIV. III, CHAP. VI. il trouve que Goropius n'a eu aucune raison de le changer en celui de Marcufano, du mot marc, qui veut dire, borne, en langue Gothique; mais Olaüs Rudbek qui entendoit mieux cette langue, que Goropius & Vossius, dérive heureusement ce mot, de ma, valere, & mageo, vis, potestas; ce qui convient mieux à ce Heros, qui n'a jamais été le Dieu des limites (a).

Je ne repete pas ici ce que j'ai dit, que chaque Peuple avoit son Hercule; les Egyptiens avoient nommé le leur Ozochor, ou Chon. C'est lui, si nous en croyons Diodore, qui étoit Général des troupes d'Osiris, & qui selon un ancien Auteur, donna fon nom aux Peuples d'Italie, dont il avoit purgé le pays de quelques Tyrans (1). Les Crérois le surnom- (1) Antiomoient Iden, du mont Ida qui est dans leur Isle. Cétoit cet phanèt, apud Hercule, si nous en croyons Diodore de Sicile & Pausanias, L. Gyrada. qui avoit institué & célebré le premier les Jeux Olympiques long-temps avant la naissance d'Alcide, qui les célebra aussi à fon tour.

Le dernier des Auteurs que je viens de nommer, parle aussi d'un Hercule de Canope, ville d'Egypte; mais je crois

dicitur; le cinquieme est Belus, qu'on honore dans les Indes.

qu'il est le même que l'Hercule Egyptien.

Les Indiens nommoient leur Hercule, selon Eusebe (2), (1) In Chron, Dasanais, ou comme d'autres l'écrivent, Desanas, Desinaas, n. 490. Desinas, Desines, & Dasinais, Hesychius fixe la veritable prononciation Δοράστας ο H'pashis πας l'abic. C'eft celui que Ci- (3) De Nat. ceron croit êtrele même que Belus, quintus in India, qui Belus Deor. L 3.

Les Tyriens nommoient leur Hercule, Melchrates, suivant le témoignage de Sanchoniathon dans Eufebe; & comme ce nom paroît le même que celui de Melicerte, qui veut dire, Roi de la Ville, il y a apparence que c'étoit un ancien Roi de Tyr, recommandable par ses belles actions. Les Celtes, ou les Gaulois, le nommoient Ogmion. Vossius (4) dit (4) De Idol. qu'il ignore l'étymologie de ce nom ; mais Olaus Rud- Line 35bex (5) le détive avec affez de vraisemblance, de l'ancienne 5.3.

(a) Voyez ce qui a été dit de cet Hercule Magusan, Tom. II. Liv. 7. Qqiij langue Gothique, dans laquelle Oggur, d'où les Celtes firent leur Ogmion, vouloit dire puissant sur mer: & Aggalir, puissant sur mer & sur terre, tel qu'avoit peur-êtreété celui que les anciens Gaulois avoient reconnu pour leur Hercule.

Les Espagnols, suivant quelques Anciens, le nommoient Endevillicus, du moins on trouve le nom de ce Heros joint dans les Inscriptions, avec celui de cette Divinité; mais j'ai prouvé dans le Tome II. Livre VI. qu'Endovillius & Hercu-

le étoient des Divinités differentes. Indépendamment de ces noms & de quelques autres que j'obmess parce qu'ils font aifés à entendre, de ne renferment rien d'important, Paulanias lui en donne quelque-suns qu'on ne trouve point ailleurs, fur lefquels il eft neceffaire de s'artê-

ter quelques momens.

Celui de Manielus lui fut donné à cause d'un Temple que lui sit bâtir un ches de Colonie de ce nom, qui alla s'éta(1) In Messen, blir dans l'Isse de Zacinthe, aujourd'hui Zancle (1). Celui de Buraique, à cause qu'il avoit une Chapelle & une

(a) In Attic. Statue dans une Grotte près le fleuve Buraïque (2), où il avoit auffi un Oracle, qui rendoit fes réponfes avec des dez. On lui donnoit dans la Béotie le furnom de Chareps, d'un Temple qu'il avoit dans le lieu par où on difoit qu'il monta lorf-

(3) In Béon qu'il emmena avec lui le chien du Dieu des Enfers (3). Le nom d'Erythre lui fut aussi donné d'un Temple qu'il avoit à

(3) In Assia. Erythrès dans l'Achaie (4). Pausanias remarque que la Statue de ce Dieu qui est dans le Temple d'Erythrès ressensie aux Statues Egyptiennes travaillées avec art. Le Dieu, dit-il, est sur apporté ainsi de Tyr en Phenicie par mer. Ils ajourent que le radeau, entré dans la mer Ionienne, s'arrêta au Promontoire de Junon, autrement Melfare, à moité chemin d'Erythrès à Chio. D'austil loin que ceux d'Erythrès & che Chio apperquent la Statue de ce Dieu, y tous vouluent avoir l'honneur de la tirer à bord, & s'y employerent de toutes leurs forces. Un Erythréen nommé Phormion, Pecheur de long métier, & qui avoir perdu la vûe par une maladie, sur avectien fonge que si les femmes Erythréennes vouloiesse couper en songe que se les femmes Erythréennes vouloiesse couper

Expliquées par l'Histoire, LIV. III. CHAP. VI. 311 leurs cheveux & que l'on en fit une corde, on ameneroit le radeau sans peine. Pas une des femmes d'Erythrès ne se mettant en devoir de déferer à ce songe, des semmes de Thrace qui , bien que nées libres , servoient à Erythrès , sacrifierent leur chevelure : par ce moyen les Erythréens eurent la Statue du Dieu en leur possession, & pour récompenser le zéle de ces Thraciennes, ils ordonnerent qu'elles seroient les seules semmes qui auroient la liberté d'entrer dans le Temple d'Hercule. Ceux de cette ville, continue le même Auteur, montrent encore aujourd'hui cette corde faite de cheveux, & la conservent soigneusement : à l'égard du Pêcheur, ils affûrent qu'il recouvra la vûe, & en jouit le reste de ses jours.

Hercule fut furnommé Hippodete (1), dans une plaine de (1) InBéot. la Béotie, dire la plaine de Tenerus, du nom d'un Devin qui étoit fils d'Apollon & de Melia; & ce nom lui fut donné parce que l'armée des Orchomeniens érant venue en ce lieu-là, Hercule pendant la nuit attacha leurs cheveux à leurs chars, & les embarrassa si bien, que le lendemain les ennemis

ne purent s'en fervir.

Le surnom de Promachus (2) tiroit son origine d'un Temple (1) Ibidem. auquel on avoit donné le même nom, & qui étoit confacré à ce Dieu près de la ville de Thebes, où il avoit une Statue de bois d'un goût fort ancien, qu'on croyoit être de Dedale; & une autre de marbre blanc, ouvrage de Xenocrite de Thebes. Un peu plus loin, en pleine campagne on voyoit une Statue d'Hercule, furnommé Rhinocolustes (3), parce qu'il fit (3) Ibidem. couper le nez aux Herauts des Orchomeniens qui venoient

demander le tribut aux Thebains.

On trouve encore dans les anciens Auteurs plusieurs autres nours, ou épithetes d'Hercule, mais où ils sont faciles à entendre,, ou les Commentateurs ne manquent gueres de les expliquer.

Ce seroit ici le lieu de parler des differentes figures d'Hercule que le temps nous a conservées ; mais comme les Antiquaires les rapportent, & que Beger les a raffemblées dans un Volume separé, ce seroit abuser de la patience du Lecleur de

l'archer plus long-tems fur ce fujet. Il fuffit de dire que ce Heros paroit ordinairement fous la figure d'un homme fort & robuîte, avec la maffue à la main & armé de la dépouille du Lion de Nemée; qu'il porte quelquefois fur un bras, & qui quelquefois lui couvre la tête d'une maniere affez grofliere. Soit fantaifie de Graveurs, foit myfleres, que nous ne connoisffons point, il paroit quelquefois dans des attitudes ou avec des fymboles finguliers: mais un coup d'œif fur toutes ces figures en apprendra plus au Lecteur qu'un long difcours.

J'ai dit qu'on le repréfentoit comme un homme robufte; & quand les exploits qu'il executa ne le prouveroient pas, le pottrait qu'en fait Dicearque cité par Clement d'Alexandrie, fufficit pour nous en convaincre; puifqu'il éroit, fuivant cer ancien Auteur, extrémenten nerveux, d'une figure quarrée, noir, ayant un nés aquilain, de gros yeux, la barbe épaiffe, &c. à quoi le Philofophe Hieronymus ajoute des cheveux crépus, & hortiblement négligés.

## CHAPITRE VII.

Histoire abregée des Successeurs d'Hercule, jusqu'à leur établissement dans le Péloponnese.

Exx cut foin de l'éducation des enfans de notre Heros, ce qui donna tant de jaloulie à Euryfihée, qui craignoit qu'ils ne fuftent bien-tôt en état de venger leur pere,
qu'il menaça le Roi de Trachine de lui faire la guerre, s'il ne
les faitoit fortit de fa Cour, ainfi qu'Iolas de les Troupes qui
avoient fervi fous ce Heros. Ceyx épouvanté de ces menaces les pria de fe rectiers : 8 Espaius Roi des Doriens les recut favorablement, & adopta même Hillus qu'Hercule avoit
eu de Dejanire, reconnoifiant par-là l'obligation qu'il avoir
fon pere, qui l'avoir retabli dans fes Etats. Obligés derechef de fortir de cette Cour, ils fe retirerent à Athenes
près

Expliances par l'Histoire. LIV. III. CHAP. VII. 313 près de Thefée, parent & ami d'Hercule, qui leur donna un établissement dans l'Attique. Cependant Eurysthée ayant mené contre eux une armée, les Atheniens lui opposerent toutes leurs forces, & lui livrerent le combat sous la conduite deThesée & d'Hillus, le mirent en fuite, & Hillus tua Eurysthée de sa propre main. Toute la famille de ce Prince infortuné perit dans cette bataille : ainsi finit cette branche des fuccesseurs de Persée; & la Couronne de Mycenes, qui avoit demeuré long-temps dans fa famille, passa dans celle de Pelops, Atrée fon fils, Gouverneur de Mycenes (1), s'en étant (1) Il étoit fait déclarer Roi après la mort d'Eurysthée. Les Heraclides ficre, après sa désaite allerent dans le Peloponnese. & s'en rendirent maîtres: mais la peste avant commencé à désoler leur armée, on consulta l'Oracle, & on apprit qu'étant entrés trop tôt dans ce pays, ils ne pouvoient la faire cesser que par leur fortie, & ils obéirent à l'Oracle.

Y étant rentrés trois ans après, fuivant l'interprétation qu'ils avoient faite de la réponse de l'Oracle, qui leur avoit dit d'artendre le troiliéme fruit, Atrée leur opposa ses troupes & leur livra le combat, où Thomacus, l'un des chefs des Heraclides fut tué. Hillus voyant que la guerre tiroit en longueur, envoya aux ennemis un cartel de défi, pour se battre contre quiconque se présenteroit, à condition que s'il demeuroit victorieux, Atrée feroit obligé de ceder la Couronne aux Heraclides, ses légitimes successeurs; & que s'il étoit vaincu. ses descendans ne pourroient rentrer dans le Peloponnese que quatre-vingt (2) ou cent ans après (3). Echemus Roi de Tegée (2) Velleius en Arcadie se présenta au combat, tua Hillus, & obligea, 1, Sup. C 21. felon le Traité, les Heraclides à fortir du Peloponnese, & Thuc. L. I. Atrée demeura Roi de Mycenes.

Cleodée fils d'Hillus tenta inutilement quelque temps après d'y rentrer; Aristomaque son fils perdit la vie dans cette entreprise. Ses trois autres fils, Themenès, Chresphonte & Aristodeme, ayant équipé une Flotte à Naupacte, tente rent derechef la même entreprise, tant cette conquête leur tenoit à cœur. Pendant qu'on affembloit les troupes . Arnus, fameux Devin de ce temps -là, arriva à Naupacte. Tome III.

mais Hyppotès, fils de Phylas, & petit-fils d'Hercule, qui le prit pour un efpoin, l'ayant tué, la peffe commença à ravager le camp. L'Oracle fur confluté fuivant la coutume, & on apprit qu'Apollon vengeoit par ce fleau la mort de son Devin, & que pour appaier ce Dieui la Bloit bannit le meutrier, & établir des Jeux funebres à l'honneur d'Arnus; ce qui su executé, & ces Jeux surent sont célebres dans la suite, sur-rout à Laccdemone.

Les Heraclides fongeant ensuite à mettre à la voile, voulurent avant leur départ confulter l'Oracle, qui leur ordonna de prendre pour chef une personne qui auroit trois veux. Le borgne Oxilus, Etolien de naissance, qu'ils trouverent en leur chemin, monté sur son cheval, sut reputé être celui que les Dieux avoient marqué pour les conduire, & ils le choisirent pour chef. Celui-ci qui ne manquoit pas de courage, animé d'ailleurs par l'espérance d'avoir pour son parrage l'Elide qu'on lui promettoit, pressa leur départ, & leur Flotte étant bien-tôt en état, ils firent une descente dans le Peloponnese. Les Achéens & les Ioniens qui avoient tiré leurs noms d'Ion & d'Achéus, fils de Xutus, occupoient alors cette Province. Les Heraclides les chasserent d'Argos, de Lacédemone & de Mycenes, & partagerent entre eux ces trois villes; Temenès eut la premiere, Aristodeme eut la seconde, & Mycenes échur à Chresphonte, qui dans la suite se rendit aussi maître de Messene, d'où il chassa les descendans de Nestor, Alcmeon, & Peon qui allerent se resugier à Athenes. Son fils Epitus lui succeda à la Couronne de Messene, & donna le nom d'Epitides aux Rois fes successeurs. Le borgne Oxilus eut l'Elide qu'on lui avoit promise : Iphitus qui renouvella les Jeux Olympiques, est connu parmi ses descendans. Lacedemone resta aux deux enfans d'Aristodeme , Eurysthene & Proclès; ce qui fit deux successions de Rois Spartiates, qui y regnerent long-temps. Les anciens habitans d'Argos & de Lacedemone s'établirent dans les villes que les Ioniens possedoient dans l'Egialie, qu'ils nommerent Achaïe.

Quelque temps après, Aletès l'un des Heraclides, exilé à

Expliquées par l'Hissoire. Liv.III. Chap. VIII. 315
cause que son pere Hypporès avoit tué à Naupacte le Devin
Arnus, s'empara de Corinthe que les descendans de Sisyphe
avoient postedé jusqu'alors.

Ainsi fur peuplé presque tout le Peloponnese des succesfeurs d'Hercule, qui en avoient été exclus par les Pélopides.

Tours ces révolutions n'arriverent pas , comme on le voir, dans le même temps. Après la mort d'Hercule , Hillus & les autres Heraclides demeurerent un ou deux ans à Trachine. Obligés de fortir de là , ils fe retiretent à Arbentes où ils furier encore quelque temps; & ce n'eft qu'au bour de huir ans qu'Euryfiltée ennemi irréconciliable du nom d'Hercule, vinr les attaquer. Cette guerre dura trois ans , & il fur tué la quatridme aumée.

Ce retour des Heraclides dans le Péloponnele, arrivé 80, nas après la prile de Troye, fair me dès principales époques de l'hiftoire des Grees, et celle qui eff la mieux marquée dans leurs Annales. Sans se e qu'on vienn de dire, il eft bien difficile de connoître cette partie de la Greec qu'on appelloir le Péloponnele, qui renfermoir platfeurs petits Royaumes, aufquels les décendans d'Hercule Foumirent des Rois

pendant une longue fuire de générations.

## CHAPITRE VIII.

## Saite de l'Histoire de Thesee.

Thés se's étoit trop uni à Hercule son parent qu'il avoir accompagné dans presque coutes ses expéditions, pour ne pas mettre son Histoire à la suite de celle de ce Heros; & quoique nous ayons été obligés d'en patler à l'occasion de Minos II. j'ai cru que le reste de ses avantures meritoir un article particulier.

Indépendanment de ce que Diodore de Sicile, Apollodore, & en général tous les Mythologues racontent de ce Heros, Plutarque a écrit sa vie dans un grand détail, & R 1 ii Meursius a recueilli avec soin tout ce que l'Antiquité nous en apprend; mais le flambeau d'une fage critique n'a pas toujours éclairé ces deux sçavans Compilateurs. Tâchons d'éviter ce défaut, & discutons les faits que nous avancerons.

Egée neuviéme Roi d'Athenes, & de la race d'Erechthée (a), n'ayant point d'enfans, & voyant se former toujours de nouveaux partis contre lui, alla à Delphes consulter l'Oracle d'Apollon, & la Prêtreffe lui ordonna de n'avoir aucun commerce avec aucune femme avant que d'être de retour à Athenes. Cet ordre fut mal executé ; car Egée étant allé à Tre-(1) Plutarq. zene (1), le sage Pithéus'à qui il apprit que les Pallantides in Thejeo. Diod. l. 4. & fes neveux (b) commençoient à former contre lui une conquelques au- juration, parce qu'ils le voyoient fans enfans, lui donna fecretement en mariage sa fille Ethra. Egée partit quelque temps après pour s'en retoumer à Athenes: & Pithéus qui ne vouloit point découvrir cette alliance de peur de s'attirer pour ennemis les fils de Pallas, publia, pour fauver l'honneur de sa fille qui étoit grosse, que Neptune la grande Divinité de Trezene, en étoit devenu amoureux, ce qui fit passer

Thefée pour le fils de ce Dieu.

Egée en partant de Trezene avoit mis son épée & ses souliers fous une groffe pierre, & avoit recommandé à Ethra, si elle accouchoit d'un enfant mâle, de ne point le lui envoyer, qu'il ne fût en état de la lever. Pithée, l'homme de son temps le plus recommandable par sa sagesse, prit grand foin de l'éducation du jeune Thefée, & lui donna pour Gouverneur Chonidas, qui par son application & ses talens répondit si bien aux intentions de l'ayeul de son éleve, que les Atheniens dans la suite l'honorerent comme un demi Dieu. jui immolant tous les ans un Belier, le jour qui précedoit la

(a) Voici sa Généalogie. Erichtonius | Du côté de la mere, il tiroit son origine ou Erechthée fiis de Vulcain & de Minerve, au plutôt de Cranais. Pandion I. (6) list étoient fils de Pallas fon frere.

Erechthée. Cecrops. Pendion II Thelee.

Pandion avoit laiste quatre enfans, Egee, Lycus, Pallas, & Nile, & leur avoit laifle à chacun une partie de son Royaume.

Exployaée: par l'Hisseire. Liv. III. Chap. VIII. 317 Ret de Thelée: honorant ainsi, comme le remarque Plutarque, avec plus de raison & de justice, la mémoire de celui qui avoir formé leur Heros, que Silanius & Parthalius, qui n'en avoient fait que des fatues & des portraits.

Lorsqu'Ethra fa mere vit son fils grand, & robuste, elle le conduisit au lieu où son pere avoit caché son épée : il leva la pierre, prit l'épée de son pere, & résolut d'aller se faire reconnoître à Athenes, malgré les remontrances de son grandpere, qui lui représentoit le danger où il alloit s'exposer, les chemins par où on pouvoit aller du Péloponnese à Athenes étant remplis de voleurs, à cause de l'absence d'Hercule qui étoit alors en Lydie chez Omphale. Pithée n'oublioit donc rien pour faire changer de dessein à son petit-fils, ou l'obliger du moins d'aller par mer. Il lui peignoit ces brigands l'un après l'autre, & lui racontoit tous les traitemens qu'ils faisoient aux étrangers ; mais il y avoit déja long-temps que la gloire & la vertu d'Hercule lui avoient secretement enflammé le courage. Il n'estimoit rien au prix de lui, & étoit toujours prêt à écouter ceux qui lui racontoient quel personnage c'étoit, & fur tour ceux qui l'avoient vû, & qui pouvoient lui apprendre quelque particularité de sa vie, dont ils eussent été les rémoins. Aussi l'admiration que lui donnoir la vie d'Hercule, faisoit que ses actions lui revenoient la nuit en songe, & qu'elles le piquoient le jour d'une noble émulation, & excitoient en lui un violent desir de l'imiter.

La parenté qui étoit entr'eux augmentoit encore son émpation; car lis évoient fils de deux cousines germaines, fa mere Ethra étant fille de Pithée, & Alcmene fille, de Lysidice. Or Lysidice & Pithée étoient ensans d'Hippodamite & de Pelops. Il trouvoit donc que ce seroit une chosé honteus és insupportable, qui Hercule eût cherché par tout le monde les brigands, qu'il en eût purgé la terre & la mer, & que pour lui, il évitàt même ceux qui se presentoient sur son entre de celuit que le bruit du peuple faisoit passer pour sout son veriable que le bruit du peuple faisoit passer pour soutes enseignes, que des souters & une épée, au lieu de paroitre devant lui comblé de liers & une épée, au lieu de paroitre devant lui comblé de

gloire. Ainsi il partit courageusement, résolu de n'attaquer

personne, mais de se bien défendre.

Il ne fet pas long-tems à trouver des avantures : comme il passoit par les terres d'Epidaure, près du golfe Sartonique, qui étoit le chemin qui conduisoit de Trezene à l'Isthme; Peripherès qui avoit une maffue pour armes, & qui à caufe de cela étoit appellé le Porteur de Massue, eut l'insolence de mettre la main fur lui & de l'arrêter : Thefée le combattit & le tua, & ravi d'avoir gagné cette massue, il la porta toujours, comme Hercule porta la peau du Lion. Cette peau servoit à faire connoître l'énorme grandeur de la bête qu'Hercule avoit tuée; & la massue que portoit Thesée, faisoit voir qu'elle avoit pû être prise entre les mains de Periphetès, mais qu'elle étoit devenue imprenable entre les siennes. De-là traversant l'Isthme de Corinthe, il punit Sinius, le Ployeur de Pins, de la même maniere dont ce Géant avoit fait mourir plusieurs paffans. Ce n'est pas qu'il eût jamais appris rien de femblable, ni qu'il s'y fut exercé; mais il fit voir par cet effai que la vertu est toujours au-dessus de l'art & de l'exercice. Ce Sinius avoit une grande fille fort belle, nommée Perigone, qui avoit pris la fuite voyant son pere mort : Thesée couroit de tous côtés pour la chercher; mais elle s'étoit jettée dans un bois épais qui étoit tout plein de roseaux & d'asperges. qu'elle invoquit avec une simplicité d'enfant, comme s'ils l'euffent entendue, les priant de la bien cacher & de l'empêcher d'être apperçue, & leur promettant avec ferment que s'ils lui rendoient ce fervice, elle ne les arracheroit ni ne les brûleroit iamais. Cependant Thefée l'appelloit & lui donnoit fa parole qu'il auroit foin d'elle, & qu'il ne lui feroit aucun déplaisir. Perigone touchée de ces promesses, fortit du milieu de ces brouffailles, & affa se rendre à lui : Thesée en ent un fils qui fut appellé Menalipe. Il la donna ensuite en mariage à Deionée, fils d'Eurytus Roi d'Echalie. De ce mariage naquit Ioxus, lequel avec Eurytus fur chef de la Colonie qu'on mena en Carie, d'où font venus les Ioxides, qui de pere en fils ont confervé la coutume de n'arracher & de ne brûler ni les afperges ni les rofeaux ; mais d'avoir au contraire pour eux une

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. VIII.

espece de religion, & une vénération particuliere.

Il y avoit alors à Crommyon une Laye qu'on appelloit La Phaye, qui n'étoit nullement une bête à méprifer, car elle étoit très - dangereufe, & très - difficile à vancre. Thefée la combarit & la tua en chemin faisint, afin qu'on ne crôt pas que la néceffité feule lui fit entreprendre rout ce qu'il exceuti; & perfudic d'ailleura gu'un homme de bien doit combattre les méchants, pour se défendre seulement de leurs outrages, mais qu'il et obligé de chercher les blères les plus courageuses, & de les atraquer le premier. D'autres ont pourtant écrit que cette Phaye étoit une semme de Crommyon qui fe profitroit à tous venans, & qu'i vivoit de nœutres & de brigandages; qu'elle fix appellée Laye, à causse de se mecura corrompues & de la méchante vie qu'elle menoit, & qu'en-

fin elle fut mise à mort par Thesée.

Près des frontieres de Megare il défit Sciron, & le précipita du haut des rochers dans la mer, parce qu'il détroufsoit les passans, ou selon d'autres, parce que par une insolence & un orgueil insupportable, il presentoit ses pieds aux étrangers, leur ordonnoit de les lui laver, & pendant qu'ils le faisoient. il les pouffoir & les précipitoit du haut des rochers. Il est vrait que les Historiens de Megare, combattant contre la longueur du temps, comme dit Simonide, s'opposent à cette tradition, & foutiennent que Sciron ne fut ni un brigand, ni un méchant homme; mais au contraire l'ennemi déclaré de ces fortes de gens, & le bon ami des gens de bien & des justes : car tout le monde sçait , disent - ils, qu'Æacus est estimé le plus faint homme de son temps; on n'ignore pas que Cychrée le Salaminien reçoit les honneurs divins à Athenes, & l'on connoît affez la vertu de Pelée & de Telamon. Or Sciron fut gendre de Cychrée & beau-pere d'Æacus, & ayeul de Pelée & de Telamon, qui naquirent tous deux de la Nymphe Endéide, fille de Chariclo & de Sciron : il n'y a donc pas d'apparence que les plus grands personnages & les plus gens de bien de toute la Grece, eussent voulu s'allier avec un brigand, en prenant de lui, & en lui donnant ce que les hommes ont de plus précieux & de plus facré. Ces mêmes Historiens ajoutent que Thesée ne tua pas Sciron dans son premier voyage d'Athenes, mais long-temps après, lorfqu'il prit Eleusine qui éroit alors occupée par les Megariens, &

qu'il en chassa Dioclès qui en étoit Gouverneur.

En paffant par Eleufine, il lutta contre Cercyon l'Arcadien, & le défit. De-là artivant à Hermione il fit mourir le Geant Damastès, qu'on appelloit Procuste, c'est-à-dire, qui étend par force, en l'obligant de s'égaler à la mesure de ses lits, comme il y obligeoit ses hôtes: & Thesée en usoit ainsi à l'imitation d'Hercule, qui punissoit ceux qui l'attaquoient, du même genre de mort qu'ils lui avoient préparé. C'est ainsi qu'il facrifia Busiris, qu'il étouffa Antée en lutrant contre lui, qu'il tua Cygnus un combat singulier, & qu'il brisa la tête à Temerus, d'où est venu le Proverbe, le mal Temerien; car il y a de l'apparence que Temerus cassoit la tête aux passans, en la heurtant avec la sienne. Thesée alloit punissant de même les méchans, & exercoir justement contre eux les mêmes supplices qu'ils faifoient fouffrir injustement aux autres

Thefée étant arrivé fur les bords du Cephife, trouva la famildes Phytalides qui venoit pour le purifier avec toutes les céremonies accourumées. Après s'être arrêté quelques jours en cet endroit, il entra dans Athenes le huit du mois Hecatombeon, qui répond au mois de Juin, & il trouva cette ville dans une étrange confusion; Egée son pere se laissant gouverner par Medée, qui lui promettoit que par ses remedes elle lui feroit avoir des enfans. Après y avoir demeuré quelques jours, il se sit connoître, dans le moment que Medée l'alloit empoisonner, ainsi que le raconte Plutarque; mais cela paroît peu conforme à la verité : car, ou Thefée avoir été à la conquête de la Toison d'or avant que d'aller à Athenes, comme le prétendent plusieurs Auteurs, & en ce cas là, il étoit certainement très-connu de Medée, avec qui il avoir fait un si long voyage; ou la conquêre des Argonautes n'étoit pas encore arrivée, & cela supposé, Medée ne pouvoit pas être à Athenes lorsque Thesée y arriva, puisque c'est Jason qui l'emmena de la Colchide : ainsi je ne puis concevoir que la chose soit arrivée, comme Plutarque la raconte. Cet

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. VIII. 321 Auteur ne s'est pas toujours donné la peine d'examiner les fairs qu'il rapporte; & ne failant que transcrire ce qu'il avoit lû, il ne s'est pas ressouvenu dans un endroit de ce qu'il avoit dit dans l'autre. En effet, si Thesée trouva Medée à Athenes, la premiere fois qu'il y alla au fortir de Threzene, comment avoitil été dans la Colchide? Cet Auteur adopte cependant le fentiment de ceux qui affuroient qu'il avoit fait ce voyage, & il me semble avoir copié Ovide, plutôt que de bons Historiens. Je crois qu'il vaut mieux dire que Thefée revenant de quelquesuns de ses voyages après une longue absence, apprit que son pere avoit époufé Medée; & que celle-ci qui craignoit son rerour, ayant fait quelque cabale contre lui, & ayant peutêtre même voulu l'empoisonner, pour assurer la Couronne à l'enfant dont elle étoit groffe, Thefée la fit chaffer de la Cour.

Les Pallantides voyant Thefée reconnu, ne purent retenir leur ressentiment, & s'étant partagés en deux bandes, ilsauroient bien donné de la peine à ce Prince, fans la trahison de Leos, un de leurs chefs, qui ayant déclaré tout le complot, Thefée scut si bien profiter de cet avis, qu'il en désit une partie, & mit l'autre en fuite, affermissant par cette victoire le pouvoir chancelant deson pere : il alla ensuite à Threzene pour recevoir

l'expiation.

Quelque-temps après ayant entrepris le voyage de l'Isle de Crete, il délivra, comme nous l'avons dit, sa patrie du tribut qu'elle payoit à Minos second; mais à son retour il trouva que son pere étoit mort. Ce fut alors qu'il travailla à executer le dessein qu'il avoit formé depuis long-temps, de réduire en un seul corps de ville tous les habitans de l'Attique, qui jusqueslà avoient été dispersés dans différentes bourgades. Il trouva beaucoup de réfiffance, furtout de la part des riches, & il ne les réduisit qu'en leur promettant une forme de Gouvernement populaire, dans laquelle il ne se reservoit que le pouvoir de faire la guerre, & de veiller à l'observation des loix. Comme dans chaque bourg il y avoit un Palais où se tenoient les affemblées, & où l'on décidoit les affaires, fans avoir recours au Souverain, excepté dans des occasions de la derniere importance, ce qui en limitoit beaucoup l'autorité; il commença Sſ

par les faire démolir, supprima les Magistrats qui y rendoient a justice, fit bâtir un édifice qui devoit sussire pour cette fonétion, donna le nom d'Athenes à la nouvelle ville, é unit tous les peuples par un facrifice ét une stre commune qui six appellée Les Panathenées, qu'il substima aux Athenées , que chaque bourg célebroit en particulier. A cette sête il en joignit une autre, qui par son nom de Metoicia, a ou du démenagment, tappelloit le souverint de changement qu'il venoit de faire.

Après avoir exécuté une entreprise si délicate, Thesée alla consulter l'Oracle de Delphes, pour sçavoir de quelle maniere il devoit gouverner ce nouveau peuple; & il lui fut répondu qu'il falloit sur-tout que ce ne sût point d'une maniere despotique. A fon retour à Athenes, il préfera le gouvernement populaire au monarchique, en se reservant toutefois le pouvoir de veiller sur le maintien des Loix; & ne songea plus qu'à bien regler cette espece de République naissante, dont il étoit toujours le chef. Cette forme de Gouvernement abfolument nouvelle alors dans la Grece, attira beaucoup de monde à Athenes; & pour empêcher que cette foule de gens accourus de differens endroits, n'y apportât du défordre & de la confusion, il fit trois corps de tout le peuple. Le premier fut composé des Nobles, le second des Artisans, & le troisième des Laboureurs, & accorda à chacun des privileges, dont il jouit paifiblement. On fçait à quel point de perfection le fecond de ces corps porta dans la fuite la perfection, fur-tout dans les ouvrages de sculpture & de peinture.

Paulanias obfetve que ce fur pour avoir ainfi perfuade à tous les peuples de l'Artique, de feréunir dans une feule ville, pour ne faire plus déformais qu'un peuple, qu'il introduifit le culte de la Déeffe Pith», ou de la Perfuafion, & celui de Venus, parce que cette Déeffe devoitêtre le lien commun de tous les peuples. Peu faitsfât que lapair regnât dans la ville, fi elle ne s'étendoit jusqu'aux peuples voifins, Thesée, pour ôter les fujets de querelle qui auroient pu naître à l'occation du territoire de fes Etats, en regla les limites, & st élever de concert avec les Ioniens & les Péloponnesiens, punc colomae où l'on grava cette Inscription: Ce qui et à l'Orient, c'est

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. VIII. l'Ionie; ce qui est à l'Occident, appartient au Péloponnese.

Comme la Religion fut toujours le lien qui unit le plus fortement les peuples, séparés d'ailleurs par differens interêts, il renouvella en l'honneur de Neptune les Jeux Isthmiques, négligés depuis long temps, que Sifyphe Roi de Corinthe avoit inflitués à l'occasion de l'Apotheose de Melicerte; & comme auparavant on ne les célebroit que la nuit, reffemblans plûtôt à une pompe funebre qu'à une fête, il ordonna qu'ils fussent désormais célebrés le jour, & cela avec une magnificence digne du Dieu de la mer. Comme Hercule & lui avoient purgé la Grece de ce grand nombre de brigands qui l'infestoient, & qui massacroient impiroyablement ceux que la dévotion attiroit à ces Jeux, on y alla avec sureté, & le concours du monde qui y accourut de toutes parts, en rendit la célebration très-folemnelle. Au reste, ce n'est pas seulement Plutarque, appuyé du témoignage d'Historiens plus anciens que lui, qui rapporte ce fait, la Chronique de Paros, entre dans le détail des différentes célebrations de ces Jeux; ce qui donne à ce récit tout le poids qu'il mérite; cette Chronique, comme on sçait, étant ce que nous avons de plus autentique. Tous ces changemens furent faits, suivant Eusebe, pendant la premiere année du regne de Thesée, ou dans les deux premieres, si nous en croyons les autres Historiens.

Jusqu'ici on peut se flatter d'avoir assez suivi l'ordre chronologique dans le récit des actions de Thefée; dans la fuite il fera aile au Lecteur d'arranger les faits suivant les époques que l'ai établies pour les évenemens où il se trouva : car il n'y en a aucun dans ce siécle si célebre en Heros, auquel il n'ait assisté. Toute l'Antiquité atteffe qu'il étoit à la guere des Centaures avec Hercule son proche parent, & Pirithous son sidele ami; & pour le dire en passant, leut amitié avoit commencé dans une occasion qui devoit les brouiller pour toujours. Pirithous frappé du récit éclatant des hauts faits de Thefée, résolut de mesurer ses forces avec lui, & chercha l'occasion de lui faire querelle; mais quand ces deux Heros furent en présence une fecrete admirations'empara de leut esprit, leur cœur se découvrit sans feinte, ils s'embrafferent au lieu de se battre, & se Sſij

Thefée affifta auffi, fuivant l'opinion la plus vraisemblable, à la conquête de la Toison d'or. Il est incontestable qu'il se trouva aussi à la Chasse de Calydon, & à la guerre qui la suivir; rous les Anciens en conviennent. Quoiqu'il n'eût point pris de parti dans la querelle des deux freres ennemis, il est sûr, qu'il obligea Créon à donner la fépulture aux Argiens qui étoient morts dans la premiere guerre de Thebes; en un mot, il n'v eut aucune expédition, aucune guerre dans tour ce temps-là à laquelle il n'eût beaucoup de part ; fans parler du taureau de Marathon, qui désoloit toute la plaine de la Tetrapole, qu'il prit tout en vie, & l'immola à Apollon Delphinien (a); enforte que c'étoit un proverbe reçu, rien sans Thesee, non fine Thefeo. Nouvelle preuve, mais preuve en même temps incontestable, que les événemens de ce fiécle fabuleux, dont on vient de voir l'Histoire, n'étoient pas aussi éloignés l'un de l'autre, qu'on le croit communément, & qu'on peut s'en rapporter, sans craindre de s'éloigner de la vérité, aux époques que j'ai établies.

L'expédition de ce Heros contre les Amazones est encore mise parmi les Anciens au nombre de ses actions. Il alla pour cela, dit-on, fur les bords du Thermodon, & après leur avoir livré bataille, ils revint dans la Grece. On ajoute que ces Heroines vinrent ensuite fondre fur l'Attique, & attaquer Thefée dans le centre même de ses Etats; mais il les défit , & prit prisonniere Antiope , de laquelle il eut le malheureux Hippolite. Mais il ne faut pas dissimuler que plufieurs Scavans regardent comme une pure Fable, & ce voyage & cette guerre (b): cependant si je voulois en soutenir la verité, je pourrois cirer plusieurs Historiens anciens, rapportés par Plutarque, qui me seroient favorables; & ce qui est encore plus fort, un grand nombre de monumens répandus en differens lieux de l'Attique, qui attestoient que ces Heroïnes étoient venues y faire la guerre.

di qu'il l'inamo da tracorte ze mene ratt, di qu'il l'inamo da Minerve, & Diodore de Sicile qui est d'accord avec Plurarque, sjoute que ce sir Egée son pere quis le dans l'Histoire d'Hercule. l'accifice ; mais ces petites differences , bien

(a) Pausanias qui raconte le même fait, | loin d'affoiblir le fait, ne sont que le con-

<sup>(</sup>b) Voyez ce qui a été dit à ce sujet

Expliquées par l'Histoire. LIV. III CHAP. VIII.

Quoiqu'il en soit, pour venir à quelque chose de plus sûr, toute l'Antiquité convient que ce Heros, déja célebre par mille belles actions, ayant appris des nouvelles de la beauté de la jeune Helene fille de Tyndare, resolut de l'enlever, quoiqu'elle n'eût alors que dix ans, ou feulement sept, suivant quelques Anciens; & qu'il en eût alors au moins cinquante. Ainsi ayant pris avec lui son cher Pirithous, le sidéle compagnon de ses voyages, il alla à Sparte & l'enleva. Ils la tirerent au fort, dit Plutarque (1), & étant échue à Thefée, il (1) InThefeo. s'obligea d'ailer avec fon ami enlever la femme d'Aidonée. Selon leurs conventions, il laiffa Helene à Aphidnès entre les mains de sa mere Ethra, & alla ensuite en Epire avec Pirithous, pour enlever Proserpine femme d'Aidonée. Cette seconde entreprise ne leur réussit pas si bien que la premiere; Pirithous y fut tué, ou dévoré par les chiens de ce Prince; & Thefée retenu prisonnier (a), fut délivré par Hercule, qui l'avant demandé à Aidonée, comme le plus grand plaisir qu'il pourroit lui faire, il le lui accorda de bonne grace, ainfi que ie l'ai dit dans l'Histoire de ce Heros. Ce fut ce voyage, pour le dire en passant, qui donna lieur

aux Poëtes, pour les raisons que nous avons dites ailleurs, de publier que ce Heros étoit descendu aux enfers; & au Poeme intitulé : Descente de Thesee aux Enfers. Délivré de sa prison, ce Heros alla dans ses Etats, où son parti s'affoiblissoit chaque jour. Son premier soin sut de témoigner sa réconnoissance à son Libérateur, & il lui confacra pour cela les parcs & les terres que les Atheniens lui avoient données, & qui depuis ne furent plus nommées Thefeia, mais Heracleia. Philocorus dans Plutarque, nous apprend qu'il ne reserva pour lui que

quatre terres ou parcs.

J'ai dit qu'on croyoit qu'Helene n'avoit que dix ans au plus. lorsque Thesée l'enleva; cependant je ne dois pas dissimuler que d'anciens Auteurs avoient affuré qu'elle étoit plus âgée; que Thesée avant que de partir pour l'Epire , la laissa grosse entre les mains de sa mere, & quelle accoucha d'une fille.

<sup>(</sup>a) Voyez l'Histoire de Pluton , & celle d'Hercule.

Comme Pausanias est le seul des Anciens qui ait rapporté ce fait avec toutes fes circonflances, je vais copier ce qu'il en dit (1): « Auprès d'un Temple de Neptune, dit cet » Auteur, il y en a un autre dédié à Lucine, & confacré » par Helene lorsqu'elle sut conduite à Lacédemone, après le » départ de Pirithous & de Thefée pour la Thesprotie, & » après que Castor & Pollux eurent pris la ville d'Adphidnès, » car on prétend qu'alors elle étoit groffe du fait de Thefée, » & qu'ayant accouché à Argos, elle fit bâtir ce Temple en » l'honneur de Lucine. On ajoute qu'elle accoucha d'une fille. » dont l'éducation fut confiée à Clytemnestre, qui étoit » déja femme d'Agamemnon, & qu'ensuite Helene sut elle-» même mariée à Menelas. En effet, Stelichore d'Himéra, & après lui Euphorien de Chalcis, & Alexandre de Pleu-- ron, &c. font là-deffus d'accord avec les Argiens, & ont » tous trois attefté par leurs vers qu'Helene avoit eu de The-» fée une fille qui eut nom Iphigenie ».

C'est cette Princesse, au reste, que le célebre Racine, qui la nomme Eryphile, a si heureusement employée dans sa Tragédie d'Iphigénie, & qu'il dit avoirété enlevée de Lesbos où elle étoir, par Achille, lorsqu'avant le départ des Grecs, il

armes, s'étoient rendu maîtres de la ville d'Aphidnès, & avoient

s'étoit rendu maître de cette ville. Pendant l'absence de Thesée, Castor & Pollux ayant pris les

délivré Helene leur fœur, qu'il ramenerent à Sparte avec-Ethra, qui devint par-là l'Elclave d'Helene, qui la mena à Troye, lorsque dans la fuite elle sut enlevée par Paris. Pauce fanias (a) en expliquant un beau Tableau de Polygnote, ajouse qu'on y voyoit Edira la tête rasse, pour marque de son esclavage, & Demophoon son petit-sils, dans la posture d'un homme inquier, qui cherchoit à la déliver. Le même Auteur dit qu'il falloit que le Peintre ent si le Poère Leschée, qui rapporte dans ses Ouvrages que Demophoon voyant dans le camp des Grees Ethra avec les autres Esclaves, après la prise de Troye, la demanda à Agamemnon, & que ce Prince ne la lui rendit, qui après en avoir reçu le consentement d'Helene.

Plutarque a donc tort de réfuter cette circonstance de l'histoire

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. VIII. 327 de laquelle les Poëtes Tragiques font mention, & Elien auffi; ainsi on voit que Pausanias n'est pas le seul qui en ait parlé.

Le même Plutarque réfute aussi l'Histoire de Munitus, ou Munichus, lequel étoit, disoit-on, fils de Demophoon & de Laodice fille de Priam. On ajoutoit qu'Erhra qui étoit esclave d'Helene avoit pris soin de cet enfant, dont la naissance, & les amours de son pere & de sa mere éroient une avanture secrete. Ce même Aureur, citant un vers du troisiéme Livre de l'Iliade. dans lequel Homere parlant des Esclaves d'Helene, nomme Ethra fille de Pithée, dit que plusieurs Auteurs traitent ce vers de supposé. L'Histoire de la Captiviré de la mere de Thesée est cependant très-constante, par les Auteurs que j'ai cités : & on ne sçait ce que veut dire M. Dacier dans sa Note sur ce vers d'Homere, dont voici les paroles. Car ils trouvent ( c'està-dire, ceux qui soutiennent que ce vers est supposé) qu'il n'est pas vraisemblable qu' Homere eut appellé survante d'Helene, Ethra qui étoit sa belle-mere, & qui avoit regné à Athenes. Il semble supposer que Thesée avoit épousé cette Princesse, & qu'elle étoit par conféquent la bru d'Ethra. Cependant il est constant qu'Helene étoit alors fort jeune & un enfant, comme le dit le même Plutarque, & que Thesée, après l'avoir enlevée, la cacha à Aphidnès & qu'il ne la vir plus depuis, les Tyndarides l'ayant délivrée pendant qu'il étoit dans les prisons d'Aidonée. Où a-t-il pris aussi qu'Ethra avoit regné dans Athenes avec forn fils?

Plutarque dit que ce fut un nommé Academus qui indiqua aux Tyndarides le lieu où étoit leur sœur : mais il se trompe. & il vaut mieux s'en rapporter à Herodote (1), qui affure qu'- (1) Liv. 3. Aphidnès fut prise par la trahison de Titacus. De là les Tyndarides allerent à Athenes, où ils furent très-bien recus des Pallantides. On ajoute même qu'ils chasserent de cette ville les enfans de Thefée, & fortifierent le parti des Pallantides. qui leur donnerent en cette occasion le nom d'Anaces. Elien attribue tout ceci à Mnesthée, successeur de Thesée. Voici le passage de cet Auteur : Mnesthée fils de Pétheus ne se montra point ingrat envers les Tyndarides: car parce qu'ils chasserent les enfans de Thesee, emmenerent captive sa mere Ethra, & lui

remirent le Royaume d'Athens, i'il fiu le premire qui les appella Anaces, ou Anacles, parce qu'en effer ils avoient eu grand foin des Atheniens & de leurville. Ce mot, dans la langue Grecque vient d'Anaffein, avoir foin, de- là les Rois étoient appellés Anaflespace qu'ils ont, ou doivent avoir foin de leurs peuples.

Le reîle de la vie de Thetée ne fut plus qu'un enchaînement de malheurs. Je ne rappellerai point ce que j'ai dit dans l'Hittoire de Minos fecond, des avantures qui lui arriverent dans le voyage de Crete; mais je dois dire ici que Phedre fui en partie caute de tous ces defaîtres. On fçait qu'érant dévenue amoureuse d'Hippolite que Thetée avoir eu de l'Amazone Antioppe, & que l'ayant trouvé infenîble, el le l'accusa à fon mari, loriqu'il fur de rerourd Epire d'avoir voulu la féduire; que celui-ci, fans vouloir approfondir une affaire si odieufe, le devoua à Neptune, qu'il e fit périr malheureusement.

D'un autre côté les Pallantides ayant profité de son absence, avoient redoublé leurs cabales, & gagné plusieurs de ceux qui tenoient encore pour lui à fon départ; en forte que quand il voulut continuer de gouverner comme auparavant, il ne fit qu'exciter par-là des défordres & des féditions dans la ville; car ceux qui le haiffoient à son départ, avoient ajouté l'insolence & le mépris à la haine; & le peuple étoit si gâté & si corrompu, qu'au lieu d'être fouple & de faire fans replique ce qui lui étoit ordonné, comme il faisoit autrefois, il vouloit être flatté & caressé. Il essaya de le réduire par la force ; mais ayant vû que cela ne faifoit qu'irriter le mal, & qu'il n'y avoit plus aucun moyen de rétablir fes affaires, il envoya fecretement ses enfans en Eubée chez Elphenor fils de Chalcodon, & pour lui, il se rendit au bourg de Gagette, prononça des malédictions contre les Atheniens dans un lieu qui s'appelle encore aujourd'hui, le lieu des malédictions, & s'embarqua pour l'Isle de Scyros, où il croyoit trouver des amis, & où il avoit quelque bien du côté de son pere. Lycomede étoit alors Roi de de cette Isle. Thesée en arrivant chez lui, le pria seulement de lui rendre ses terres, afin qu'il y pût passer le reste de ses jours. D'autres prétendent qu'il lui demanda du secours contre les Atheniens. Lycomede, foit qu'il craignit la réputation

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. VIII. 329 d'un si grand Personnage, ou qu'il eût été gagné par Mnesthée, le mena fur la plus haute montagne, comme pour lui faire voir son Isle, & le précipita du haut d'un rocher. Il y a pourtant des Historiens qui écrivent qu'il tomba de lui-même, ayant bronché malheureusement comme il se promenoit un foir après souper, selon sa coutume. Il n'y eut personne sur l'heure qui fit aucune recherche sur sa mort. Mnesthée regna paisiblement à Athenes, pendant que les fils de Thesée accompagnoient comme de fimples particuliers Elphenor à la guerre de Troye; mais après la mort de Mnesthée, ils retournerent à Athenes, & remonterent sur le trône. L'époque de la mort de ce Heros doit être placée, si nous en croyons les Marbres de Paros, la treiziéme année du regne de Mnesshée. Or ce Prince avoit déja regné deux ans, lorsque Thesée mourut dans l'Isle de Scyros. Il y a bien de l'apparence, comme le prétendent d'habiles Chronologistes, que son pere Egée l'avoit affocié à la Couronne de son vivant ; sans cela on a de la peine à ajuster la Chronologie de ce temps-là : & à dire vrai, quelques foins que se soient donnés les Perau, les Scaliger, & les autres Scavans, il restera toujours des difficultés infurmontables fur les véritables époques des grands événemens qui arriverent dans ce temps-là. Thefée devoit être affez avancé en âge, étant né environ foirante-dix ans avant le siège de Trove, & quatre-vingt avant la prise de cette ville. Hercule plus âgé que lui, étoit mort environ vingt ou vingcinq ans auparavant. Ainsi ce ne fut que dans sa jeunesse, & après être sorti de Threzene, que Thesée accompagna ce Heros dans la plupart de ses expéditions.

Thesse avoir eu trois femmes; Antiope Reine des Amazones, dont il eut Hippolite; nous en parlerons dans l'Histoire de Phedres Ariadne, dont, selon quelques Auteurs, il eut Enopion & Staphilus; & Phedre, dont il eut Demophoon, qui monta sur le trône après la mort de Mnesshée, qui arriva pendant qu'il revenoit de la guerre de Troye.

Thesée s'étoit distingué par trop d'actions éclatantes, pour n'être pas mis après sa mort au nombre des Heros ou des demi - Dieux. Il avoit même marqué quelque pieté envers les

Tome III. Tt

Dieur, malgré tous les déreglémens de fa vie, puisqu'au rerour d'une de se expéditions, il étoit allé au Temple de Delphes pour y confacrer à Apollon une partie de se cheveux, à l'imitation de Bacchus qui avoit fait couper les siens en rond, ren ayant laisse que depuis le sommet de la ette jusqu'aux oreilles. Hector les imita l'un & l'autre dans la siure; & comme cette tonstire de Bacchus avoit été appellée Bachique, & celle de Thesée, Theseide, on nomma celle d'Hector, Hectoride.

Non feulement Thefée reçut les honneurs qu'on rendoit aux Heros, on le mit auffi au rang des Dieux; on bâtit un Temple en fon honneur, qui devint très célebre dans la fuite, & dont on voit encore aujourd'hui les ruines, ou du moins, le lieu où il étoit. Cérl-là qu'on lui offioit des facrifices le huitiéme jour de chaque mois, fur-tout de celui d'Octobre, qui étoit le jour de fon retour de l'Îlde de Crete. Ce facrifice étoit appellé Ogdolion, le facrifice du huitiéme jour.

Paulanias parle des belles peintures qu'on voyoit dans ce Temple, & qui repréfentoient le combat des Atheniens contre les Amazones, celui des Centaures & des Lapithes, &c. Ce même Auteur fait aufili mention du Monument héroique que le même Thérée avoit à Athenes, près de la colline aux chevaux, & qui lui étoit commun avec Pirithoüs, Œdipe, & Adrafte.

Plutarque convient à la verité des honneurs rendus à Thefée, mais i dit en même-temps que ce ne fut que plusiteux fécles après sa mort, que les Atheniens l'honoretent comme un Dieu; à l'occasion qu'il raconte. A la bataille de Marathon, dit-il; no cruz le voir en ames, combattant contre les Barbares; & après les guerres Medoifes, l'année que Phadon fut Archonne, les Atheniens ayant confulté l'Oracle d'Apollon, la Prophettife leur ordonna de ramafier les os de Thefée, de les placer chez eur dans le lieu le plus honorable, & de les garder avec beaucoup de foin. Mais s'il étoit mal-aifé de trouver le lieu où il étoit enterré, il l'étoit encore davantage de transporter ses os, à causé de la fétocité des peuples qui les possécionen, gens inmitaibles, & qui

Expliquees par l'Histoire. LIV. III. CHAP. IX. n'avoient aucun commerce avec leurs voisins. Enfin, Cimon s'étant rendu maître de leur Isle, voulut à quelque prix que ce fût, trouver ce tombeau. Pendant qu'on cherchoit de tous côtés, il vit heureusement un Aigle qui bequetoit un lieu peu élevé, & tâchoit de l'entrouvrir avec ses serres. Frappé d'abord comme d'une inspiration divine, il sit souiller dans ce même endroit, & on trouva la biere d'un fort grand homme avec le fer d'une pique, & une épée. Cimon fit mettre tout cela fur son vaisseau, & le porta à Athenes. Les Atheniens ravis, reçurent ces reftes d'armes avec des processions & des facrifices, comme si c'eût été Thesée lui-même qui sût revenu, & les firent enterrer au milieu de la ville, près de l'endroit où l'on fait aujourd'hui les exercices. Ce lieu devint bientôt l'asyle des Esclaves, & de tous ceux qui craignoient la violence de leurs perfécuteurs. Comme Thefée avoit été pendant fa vie le protecteur des malheureux . & avoit toujours recu favorablement les prieres de ceux qui imploroient son secours contre leurs oppresseurs, on voulut qu'il le fût encore après fa mort.

#### CHAPITRE IX.

Histoire de Castor & de Pollux.

OMME Caftor & Pollux étoient deux des principaux Argonautes, & qu'ils se rendirent célebres dans le voyage de la Colchide, autant par leur pieré envers les Dieux, que par leur courage & leur valeur, je dois à mes Lecteurs l'Histoire de leur vie. La Fable de leur naissance a quelque chose de singulier; on dit que Leda (1) femme de Tyndare (1) Euripid Roi de Sparte, fut aimée de Jupiter ; que ce Dieu l'ayant d'Hel. Paris trouvée sur les bords de l'Eurotas, fleuve de Laconie, fit changer Venus en Aigle, & prit lui- même la figure d'un Cygne, qui étant poursuivi par cet Aigle, alla se jetter entre les bras de Leda qui étoit groffe, & au bout de neuf mois Ttii

La Mythologie & les Fables elle accoucha de deux œufs, de l'un desquels sortit Pollux &

Helene, & de l'autre, Castor & Clytemnestre : les deux premiers furent regardés comme les enfans de Jupiter, & les deux autres reconnurent Tyndare pour leur pere. Quoique (1) Livre 3. cette tradition foit la plus générale, cependant Apollodore (1) raconte la chose autrement : & dit que Jupiter étant amoureux de Nemesis, qu'il se changea en Cygne, & métamorphosa sa maitresse en Canard, ajoutant que ce sut elle qui donna à Leda l'œuf qu'elle avoit conçû, & que par conféquent elle étoit la véritable mere des deux freres jumeaux. Quelques Auteurs, pour expliquer cette fable, difent qu'elle n'a d'autre fondement que la beauté d'Helene, & fur-tout la longueur & la blancheur de fon col, semblable à celui des Cygnes (a). D'autres prétendent que cette Princesse avoit eu quelque galanterie sur le bord de l'Eurotas, où il y avoit peut-être beaucoup de Cygnes, &

qu'on publia pour fauver fon honneur, que Jupiter lui-même en étoit devenu amoureux, & s'étoit changé en Cygne; &c

Cependant je ne méprife pas la conjecture de ceux qui prétendent que Leda avoit introduit son Amant dans le lieu le

l'on peut dire que lorsque la Fable donne lieu à de pareils dénouemens, ils en sont la véritable cles.

plus élevé de fon Palais; ces lieux pour l'ordinaire étoient de figure ovale. & étoient appellés chez les Lacédémoniens. (2) Cefiue, Carl. Poet, à dr, ce qui donna lieu à la fiction de l'œuf (2). Quoiqu'il en soit, Castor & Pollux se signalerent par tant de belles ac-

Aftron.

bleau de

Glaucus.

tions, qu'ils meriterent à juste titre de passer pour les fils de Jupiter, ce que signifie le nom de Dioscula, qui leur fut donné, & qu'ils porterent toujours dans la suite. On prétend que Glaucus, Iorfqu'il apparut dans la Propontide aux Argonau-(3) Philofte, tes, fut le premier qui les appella ainfi (3). Ce fut dans le dans le Tavoyage de la Colchide fur-tout, que ces deux Heros se distin-

guerent, & se rendirent dignes du nom qu'ils portoient. Dans la tempête qui pensa faire périr la Navire Argo, ils firent vœu avec Orphée de se faire initier aux mysteres de Samothrace, & d'aller dans cette Isle rendre aux Dieux qu'on y

(a) Voyez Meziciac fur l'Epitre d'Helene à Paris,

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. IX. 333 honoroit, des actions de graces pour avoir été délivrés du danger où eux & leurs Compagnons de voyage s'étoient trouvés. Ils enleverent même dans la Colchide une Statue de Mars, nommée Théritas, foit que ce fût le nom qu'on donnoit dans ce pays-là an Dieu de la guerre, ou celui de sa nourrice; & la porterent dans la Grece, où elle fut conservée pendant plusieurs fiécles (1).

Pollux rua le fameux Amyque qui défioit tout le monde au in Lacon. combat du Ceste : cette victoire, & celle qu'il remporta dans la fuire aux Jeux Olympiques, qu'Hercule fit célebrer en Elide, le fir regarder comme le Heros, & le Patron des Athletes, pendam que son frere Castor se distingua à la course & dans l'art de dompter les chevaux : Hunc equis , illum superare pugnis nobilem, comme le dit Horace (2) après Homere (a), (1) Carmim qui l'appelle, dompteur de chevaux.

Ces deux Heros, après le voyage de la Colchide, se rendirent fameux fur la mer, & purgerent l'Archipel des Corfaires qui l'infestoient; ce qui ne servit pas peu, après leur mort, à les faire paffer pour deux Divinités favorables aux Nautonniers; mais l'avanture, foit vraye, foit fabuleuse, qui leur arriva pendant le voyage des Argonautes, contribua plus que toute autre chose à cette Fable. On dit que pendant la tempête, dont je viens de parler, on vit deux feux voltiger autour de la tête des Tyndarides, & un moment après l'orage cessa. On regarda depuis ces seux, qui paroissent souvent sur la mer dans le temps d'orage, comme les feux de Caftor & Pollux. Lorsqu'on en voyoit deux à la fois, c'étoit une marque de beau temps; lorsqu'il n'en paroissoit qu'un, c'étoit un figne certain d'une prochaine tempête, & alors on invoquoit le secours de ces deux Heros (2) On est encore dans la même (3) Horas opinion sur le présage de ces seux; & tout ce qu'on a fait en fa. loc cit. veur de la Religion, c'est qu'on a changé leurs noms, & qu'on les nomme aujourd'hui , les feux de faint Elme & faint Nicolas.

Le zele que ces deux Princes avoient fait paroître pour

(a) Pline, Livre 2. Chapiere 23. & ailleurs,

érie inités aux mylteres qu'on célebroit dans l'Isle de Samothrace, n'avoit pas peu contibué à augmenter leur réputation. Les Dieux en l'honneur de qui on avoit établi ces mysteres, étoient les Cabires, dont j'ât pasté dans le premier Volume, & il n'y avoit rien dans ces siécles de ténebres de plus facré & de plus respectable que ces mysteres: on avoit un grand empressement à y participers parce qu'on croyoit par-là fe rendre suvorables ces Dieux, sur-toux pendant la navigation, comme le remarque Diodore de Sicile.

Les Atheniens charmés de la modération de ces deux Prin-(1) Plat. a ces(1),qui après avoir pris la ville d'Aphidnès, pour venger l'in-Thefeo.

jure faite à leur fœur, n'avoient puni que cœux qui avoient eu part à l'enlevement, leur donnerent le nom d'Anaëts, qui veut dite Roj, & influerent en leur honneur une fête fœus le même

nom.

La modération & la pieré, fur-tout lorsqu'elles ne sont soutenues que fur d'aussi sobles motifs que ceux que souvairsoinent le Paganisme, ne tiennent gueres contre les violentes passions. Lyncée & Idas prêts d'épouser Phrebé & Hilaire, silles de Leucippus, prierent de la être Castro & Pollux, proches parens de ces deux filles, leur pere étant ferre de Tyndare i mais en étant devenus eux-mêmes amoureux, il les enenleverent, les épouserent, & en eurent deux enfans, que Pausainais çu nomme Anafeis & Menafinus, qui dans la fuite euren leurs Statues à Corinthe dans le Temple bâti en l'hon-

neur de leurs peres (a).

Les deux époux outragés, ayant rencontré à quelque-temps de-là leurs rivaux, se battient contre eux, & Castor tua Lyndet; mais Idas le vengea & óra la vie au meurtrier de son fiere. Pollux vengea de même Castor, & tua Idas, où, comme le prétendent quelques Anciens, ce sitr Jupiter lui-même qui le tua d'un coup de foudre.

Il se trouve dans les Anciens, par rapport à cet événement, comme à tous les autres, quelques varietés; & la maniere dont

<sup>(</sup>a) Les deux femmes qu'on a nommées | treffes qui le defiervoient, aînfi que ces eurent aussi un Temple dans la Laconie, | Déesses elles-mêmes, étoient appellées suivant le même Pausanias; & les Prè- | Leuxippides.

Expluyués par l'Hispaire. Liv. VI. Char. IX. 35. Apollodore acome l'avanuve est moins odieufe pour les deux Tyndarides, quoiqu'elle ne les rende pas inexcusables, puifquile les associe à une injustice. Ils étoient joints avec Idas & Lyncée pour enlever quelques troupeaux mais ceux-ci ayant resusé de les paragees avec eux, Castor & Poliux résoluent d'avoir raison de cette injure, & ayant levé des troupes, entrerent dans la Messenie, enleverent les bessieux d'Idas & et Lyncée, & les rot d'essenies ayant apperçu Cassor caché près d'un chesne, le montra à Idas qui le tux.

De quelque maniere que le fait foir arrivé, 'il est sûr, 1º. que Castor & Pollux n'eurent point d'autres ferames que leurs deux coussines, ni d'autres enfans que ceux que j'ai nommés: 2º. que Castor sut tué dans le combat dont je viens de parler, ainsi qu'Idas & Lyncée. & que la famille d'Aphareus se trouvant éteinte par leur mort, la Couronne des Messens.

fut transferée dans la famille de Nestor.

Comme Pollux passoir pour être immontel, étant sils de Jupiter, on dit qui pira son per de le faire mourir lui-même, ou de partager son immortalité avec son street. Jupiter exauça sa priere, de maniere que lorsque Castor recouvriroit la vie, Pollux la perdioti, & que quand Pollux reviendroit en ce monde, Castor rentreroit dans le Royaume des morts. Voilà, pour le dire en passant, cette vie & cette mort alternatives, dont tant de Poëtes on parlé après Homere (1) & (1) Odys. Pindare, & que Virgilea si bien exprimées (a); siction sondée l'is sur ce que les deux Princes, dont je passe, s'eant morts, & ayant été mis au rang des Dieux, sils formerent dans le Ciel le signe des Jumeaux se parce que l'une des deux Erciles qui le composent, se cache sous l'horison lorsque l'autre paroit, on publia la Fable que je viens de rapporter.

Les Romains renouvelloient le souvenir de cette fiétion d'une maniere singuliere, en envoyant tous les ans au jour de la fêre des Tyndatides, près de leur Temple, un homme avec un bonnet sensiblable au leur, monté sur un cheval, &

(a) Si fratrem Pollus alterna marte redemie leque reditque viam totiet. Entid. Liv. 6. qui en conduisoit un autre à la main sur lequel il n'y avoit perfonne, voulant marquer par-là que des deux freres, il n'en pa-

roissoit jamais qu'un à la fois.

Mais ce qu'il y a de certain , c'est que l'un & l'autre avoient été enterrés près de Sciade, bourg de Laconie ; & par une bizarrerie, dont l'homme n'est que trop capable, on montroit leur Temple près du lieu même de seur tombeau, comme si on pouvoit participer à la Divinité, lorsqu'on ne pouvoit pas triompher de la mort. Leur Apotheose, suivant Pausanias & les autres Anciens, ne fut differée que de guarante ans. On les regarda d'abord comme des Heros; mais dans la suite ils furent comptés au nombre des grands Dieux de la Grece, & on leur donna le furnom d'Ambulti, & d'Aphesii (a). L'Auteur, que je viens de nommer, parle du Temple qu'ils avoient à Sparte, & d'un autre qui étoit à Athenes, dans lesquels on leur rendoit les honneurs divins. La premiere de ces deux villes les avoit vû naître; & ils avoient rendu de grands services à la seconde, en la fauvant du pillage. Le même Auteur fair aussi mention d'un autre Temple qui étoit à Corinthe, & des Statues qu'on leur avoit élevées dans la petite Isle de Sphanos, où, selon le Poëte Alcman, ils avoient pris naissance.

Les Romains, qui dans la fuite adopterent leur culte, les eurent toujours en grande vénération, & leur éleverent un Temple à l'occasion du secours qu'ils crurent en avoir reçû près du Lac Rhegille. Comme ils adopterent aussi les Fables Grecques, leurs Auteurs font mention de plusieurs appari-(1) De Nations de ces deux Divinités. Ciceron (1) fait dire à un de ses Interlocuteurs qu'on croyoit qu'ils avoient annoncé à Vanitus la victoire qu'il remporta sur les Perses; mais comme il n'étoit pas fort crédule, il n'ajoute pas beaucoup de foi à cette révélation, puisqu'il dit qu'Homere, qui vivoit peu de temps

Deor. L. s.

après

<sup>(</sup>a) Ces deux Epitheres ne convicanent La feconde, qui vouloit dire, sensife; qu'ant granda Diesu der Payen, k en direi propreaux ryandries, un'on troyoir les avoit données à lupitez de l'historie. Préfider aux barrieres, défquelles on par-La premiere figuitoir présingaires, de on l'out dans les jeux publics, pour fournir fa deux dans l'opinion que ceux des Dieux à ; con l'out dans le jeux publics, pour fournir fa qui alle conrecolor, préongagoirqui à vie.

Expliances par l'Histoire. LIV III. CHAP. IX. après ces Heros (1), nous apprend qu'ils étoient enterrés à (1) Paulan. Lacedemone ou auprès; d'où il conclut avec raison, qu'il ne in Lacon. sont pas en état de venir annoncer des événemens. Justin raconte de bonne foi, comme dans une bataille des Locriens contre les Croroniates, on vit deux jeunes hommes montés fur des chevaux blancs, qu'on prit pour Castor & Pollux. Mais l'avanture des deux Meffeniens, dont parle Paulanias (2), nous apprend ce qu'on doit penser de ces sortes d'apparitions. Ces deux jeunes hommes, beaux & bienfaits, se nommoient Panorme & Gonipus, & étoient d'un lieu nommé Andanie. Ils prirent le temps que les Lacedemoniens célebroient la fête des Dioscures, se revêtirent de tuniques blanches avec des casaques de pourpre, se couvrirent la tête de toques semblables aux Locres, & momerent sur les plus beaux chevaux qu'ils purent trouver. Dans cet équipage & armés de lances, ils entrerent dans la Laconie, & se rendirent au lieu où les Lacedemoniens étoient affemblés pour le sacrifice. On les prit d'abord pour les Dieux-mêmes, dont on célebroit la fête, & pendant que les Lacedemoniens se prosternoient devant eux , les deux Messeniens se jetterent au milieu d'eux , en massacrerent plusieurs, & se sauverent. Cette action sacrilege, (car les Meffeniens honoroient aussi les Dioscures) fut regardée dans la suite comme la cause des malheurs qui accablerent la Messenie; & on ne manqua pas de les attribuer à la haine des Tyndarides irrités. Aussi lorsqu'Epaminondas voulut rétablir Messene, un de ses premiers soins sur d'appaifer par des facrifices le courroux de ces Dieux. Il avoit vû (3) Pausae, en songe (3), dit Pausanias, un vénérable Vieillard, qui in Messen. pour l'exciter à rétablir cette ville, l'avoit affuré que leur colere, qui jusques-là les avoit portés à persécuter les Messe-

niens, étoit enfin cessée, & qu'ils étoient satisfaits. Un endroit d'Homere, où ce Poëte dit qu'Helene demanda aux Députés Grees qui étoient venus à Trove, des nouvelles de Castor & de Pollux ses freres, suppose qu'elle ne scavoir pas alors qu'ils n'étoient plus au monde, & en même temps qu'ils n'étoient morts que depuis qu'elle étoit dans cette ville. Or il y avoit vingt ans alors, fuivant le même Poëte,

Tome III.

qu'elle y étoit; cétoit donc dans cet intervalle que fes fretes étoient morts. Ce n'étoit pas certainement depuis que le liége avoit été commencé, car ils autoient fans doute pris parti avec leurs beaux-fretes Agamemnon & Menelas, pour venger l'injure faite à Helene leur fœut. Ce fut donc pendant les préparaitis de cette guerre qu'ils celferent de vivre; & c'est (çavoir affez précifément le temps de leur mort, quoiqu'on en ienore l'année.

Au refte, on représentoit ces deux Heros sur les Medailles & sur les autres Monumens, sous la figure de deux jeunes hommes, avec un bonnet, sur le haut duquel étoit une étoile,

(1) Tab. 4. comme on peut le voir dans une de ces Médailles de la famille Sulpicia, rapportée par Oyzel (1); mais plus ordinaire(1) Pauf. in ment encore par des Statues, où ils érêtent à cheval, ou en

(a) Pauf, in ment encore par des Statues, où ils érêtent à cheval, ou en Lacon. Antic. avoient auprès d'eux (a); de même toutes les fois qu'on difori qu'ils étoient apparus aux hommes, c'étoit toujours à cheval.

Ceux qui croient l'art de l'Equitation plus récent que le fié-

ge de Troye, où véritablement on combattoit sur des chariots, tâchent d'éluder les preuves qu'on tire de ces représentations; mais ce font justement ces preuves-là mêmes qui démontrent que cet art est plus ancien qu'ils ne le croient. Je n'ai pas defsein d'entrer dans cette question qui n'est point de mon sujet, & qu'on trouve traitée à fond dans les Memoires de l'Academie des Belles- Lettres (3); mais n'y eût-il que l'exemple des Centaures, qui éroient de véritables Cavaliers de Theffalie, & qui vivoient avant le siège de Troye, & ce que dit Homere en parlant des chevaux de Rhesus que Diomede & Ulysse enleverent, & les emmenerent montés dessus à poil. les pressant avec leurs arcs, faute de fouers, il n'en faudroit pas davantage pour prouver que l'Equitation étoit en usage dans la Grece avant cette époque. Peut-on comprendre d'ailleurs que des Pastres voyant leurs troupeaux écartés, ne soient pas montés fur leurs chevaux pour les rassembler; & cette maniere de dompter cesanimaux n'est-elle pas plus naturelle & plus aifée, que de les dreffer & de les atteler pour conduire des chars? usage qui ne fut établi que pour la commodité & pour l'appareil, J'ai dit dans la Grece ; car pour les pays Orien-

(3) Ton VII. &c.

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. X. taux, l'équitation y étoit connue dès le temps les plus reculés. Moyfe, dans le Cantique qu'il composa après le passage de la (1) Exod. c. mer Rouge, distingue (1) fort bien les Cavaliers Egyptiens, 15. v. 1. & 4. qui furent noyés, d'avec ceux qui étoient montés fur des chariots ; & s'il dit dans un endroit , Currus Pharaonis ... projecit in mare, il ajoute dans un autre, equum & ascensorem ejus, &c.

Tels furent les célebres Dioscures & les Dieux Anactes des Grecs, qui, comme on voit, n'ont rien de commun avec ceux des Orientaux, dont nous avons amplement parlé dans le premier Tome.

#### CHAPITRE

## Histoire d'Orphée.

UELQUES Scavants, fondés sur un passage de Ciceron (2), prétendent qu'il n'y eut jamais d'Orphée, & que tout ce que l'Antiquité a publié de cet homme célebre, (1) De nat. n'est qu'une siction, fondée sur les étymologies différentes qu'on peut tirer de son nom. Il est vrai que cet Auteur, ou plûtôt Cotta, un de ses interlocuteurs, assure que tel étoit le fentiment d'Aristote: Orpheum Poëtam docet Aristoteles nunquam fuisse ; mais outre qu'il est très-difficile de découvrir dans le Livre de la Nature des Dieux de Ciceron quel est son véritable fentiment, il lui est ordinaire de faire parler ainsi ses Interlocuteurs, plutôt pour débiter les différentes traditions, qui avoient vogue de fon temps, que pour en adopter aucune : d'ailleurs son autorité seule, quand même il auroit été de l'avis de Cotta, pourroit-elle prévaloir contre celle de toute l'Antiquité, qui a admis un, & même plusieurs Orphées; & cela fur le feul fondement d'un passage d'Aristote, qui même ne se trouve plus parmi ses Ouvrages, & qui pouvoit lui-même avoir un sentiment particulier au sujet de ce grand homme ? En effet, Aristophane dans sa Comédie des Grenouilles (3), Euripide (4), Horace, Virgile, Onomacrite, Apollonius de Rhodes, Ovide, Valerius Flaccus, & plusieurs autres

Hippolite.

parmi les Poëtes; Platon, Isocrate, Diodore de Sicile', Plutarque, Apollodore, Pausanias, Hygin, &c. parmi les Philosophes, les Historiens, & les Mythologues, ne doutent nullement qu'il n'y ait eu un Orphée. En un mot, il faudroit citer tous les Anciens, qui en ont parlé comme d'un homme qui a véritablement existé, si on vouloit en suivre la tradition. D'ailleurs, on trouve son nom dans toutes les Listes de ceux qui ont parlé des Argonautes, & on n'a pas plus de raison de douter de son existence, que de celle de rous les autres Guerriers qui se trouvent nommés dans ces Catalogues.

Il est vrai qu'on a débité beaucoup de fables à son sujet;

mais ces fables sont aisées à entendre & à expliquer : & quel est l'homme célebre dans ces temps héroïques, sur lequel on n'en ait publié? Après tant d'Auteurs dont l'aurois pu rapporter les paffages formels, si je n'avois craint d'être trop long, que devons nous penser de quelques étymologies, que ceux qui scavent les langues Orientales croient pouvoir hazarder impunement? Quoi, parce que le mot Phenicien Ariph fignifie Sca-(r) De Nat. vant, dirons-nous avec Vossius (1), que c'est ce mot qui a donné lieu au nom & à l'existance d'un Sçavant, qu'on a appellé Orphée? ou avec Turnerus, que le mot hebreu Rapha, qui veut dire guerir, a fait passer le prétendu Orphée pour un grand Medecin? C'est ce qu'on aura de la peine à se persuader : & j'aimerois mieux du moins dire avec M. le Clerc (2), sans nier.

(1) Biblioth. univers. Tom. 15. p. 99.

Poet, c. 3.

Sect. 3.

l'existence de cet homme célebre, qu'en confondant deux mots Grecs, on a cru qu'il étoit un habile Chantre, au lieu de dire qu'il étoit un Enchanteur qui faisoit profession de Necromancie, comme nous le dirons dans la fuite; & il est vrai en effet que les Hymnes qu'on lui attribue, ressemblent plutôt à des évocations qu'à de véritables Cantiques.

L'existence d'Orphée une fois établie, il me reste deux

points à traiter. Je dois raconter dans le premier l'Histoire de la vie, suivant les traditions les plus généralement reçûes : & expliquer en second lieu les Fables qu'on y a mêlées. Mais je (3) Mem. de dois avertir préalablement le Lecteur, qu'il trouvera de grands l'Acad. des Belles-Leures fecours pour l'un & pour l'autre, dans les sçavantes Notes de T. X. p. 161. M. Burette, sur le Traité de la Musique par Plutarque (3)

Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. X. & dans la Differration de Christien Eschenbach, qui a pour

titre : Epigenes de Poesi & Philosophia Orphica.

Orphée est un nom des plus fameux, comme des plus anciens dans la Poësie & dans la Musique des Grecs. Sa réputation étoit florissante dès le temps de l'expédition des Argonautes; c'est-à-dite, avant la guerre de Troye. Quelques-uns en comptent jusqu'à cinq, dont ils nous apprennent quelques particularités; & il y a beaucoup d'apparence qu'il en a été d'Orphée comme d'Hercule, & qu'on a mis fur le compte

d'un seul, ce qui pouvoit appartenir à plusieurs.

Orphée étoit fils d'Eagre Roi de Thrace (1) & de la Mu- (1) Diodore fe Calliope, pete de Musée & Disciple de Linus; ce ne fur 1.4. que pour donner plus d'éclat à sa naissance & à ses talens, particulierement pour la Musique & la Poësie, qu'on dit dans la fuite qu'il étoit fils d'Apollon. Comme il s'appliqua beaucoup aux matieres de Religion, & qu'il fit plusieurs voyages pour se perfectionner dans cetre science, il eut bientôr joint la dignité de Pontife à celle de Roi; & c'est ce qui lui a fair donner par Horace (2) le titte de Ministre , & d'Interprete des (1) Art. Poet. Dieux. Pour la Musique, il avoit cultivé sur-tout la cithare ; aussi ceux qui vinrent aptès lui, prirent-ils à tâche de l'imiter, au lieu qu'il ne s'étoit proposé personne pour modéle (3), (3) Pluz in puisqu'avant lui, on ne trouve que des compositions d'airs pour Orph la flûte. Ce fut pour prouver combien il excella dans le jeu de cet instrument, qu'on publia qu'il l'avoit reçu d'Apollon ou de Mercure, & qu'il avoit même ajouté deux cordes aux fept qu'il\* avoit auparavant. On lui attribue aussi l'invention du vers Hexametre. La liaison de la Poësse avec les sciences les plus sublimes de ce temps-là, fit d'Orphée, non-feulement un Philosophe, mais aussi un grand Théologien. Il avoit cependant des sentimens, qui lui étoient particuliers. Il s'abstenoit de manger de la chair, & avoit en horreur les œufs en qualité d'alimens; étant perfuadé que l'œuf étoit plus ancien que la poule, & le principe de tous les êtres; Principe de Cosmogonie qu'il avoit puisé chez les Egyptiens : & dont j'ai suffisamment parlé dans le premier Volume.

A l'égard de la Théologie, fon pere Eagre lui en donna Vu iii.

les premieres leçons, en l'instruisant des mysteres de Bacchus. tels qu'on les pratiquoit alors dans la Thrace. Il devint dans la fuite le disciple des Dactyles du mont Ida en Crete, & il puisa dans leur commerce de nouvelles connoissances sur les céremonies de Religion. Mais rien ne contribua davantage à le perfectionner en ce genre, que son voyage en Egypte. Ce fut-là que s'étant fait initier dans les mysteres d'Iss ou Cerès. & d'Osiris ou Bacchus, il acquit sur les initiations, sur les expiations, fur les funerailles, & fur d'autres points du culte religieux, des lumieres fort superieures à celles qu'il avoir eues jusqu'alors. Diodore (1) de Sicile qui parle de ce voyage, & qui dit qu'il en rapporta la Fable des Enfers, les Orgies, & d'autres mysteres, qui furent adoptés par les Grecs, ajoute qu'on le trouvoit écrit dans les Annales des Prêtres Egyptiens; où il étoit aussi fait mention des autres Grecs qui avoient voyagé dans le même pays, comme Musée, Melampe, &c. il dit qu'il n'y en avoit aucun d'eux du sejour duquel on ne montrât quelque marque, comme leur portrait, ou quelque lieu qui portoit leur nom; ce qui rend incontestable le voyage dont je viens de parler.

De retour dans la Grece, Orphée y communiqua les connoissances qu'il avoit acquises en Egypte, en s'accommodant aux notions des gens du pays , & il se rendit respectable parmi eux, en leur persuadant qu'il avoit découvert le secret d'expier les crimes, de purifier les criminels, de guerir les malades, & de fléchir les Dieux irrités. Sur les céremonies funebres des Egyptiens, il imagina un Enfer, dont l'idée se repandit dans toute la Grece. Il institua les mysteres & le culte d'Hecare Chronia, ou la Terestre, chez les Egineres, & celui de Cerès à Sparte, & fit tant d'autres changemens dans le systeme de la Religion des Grecs, qu'on peut le regarder comme un de leurs plus grands Théologiens, & un de leurs premiers Réformateurs. Ce ne fut pas seulement dans les matieres de Religion qu'il fit des changemens, il en fit de considérables dans la maniere de vivre de ce temps-là, comme on le dira en expliquant une des Fables qu'on a mêlées dans fon Hiltoire. Enfin, il se rendit si recommandable, & par ses talens, & par les biens qu'il procura à la societé, qu'il devint un des hommes des plus célebres de fon temps.

Expliquées par l'Histoire. Liv. III. CHAP. X. Sa femme étant morte, il alla dans un lieu de la Thesprotie nommé Aornos, où un ancien Oracle rendoit ses réponses en évoquant les morts. Il y revit sa chere Eurydice, & croyant l'avoir enfin retrouvée, il se flatta qu'elle le suivroit : mais ayant regardé derriere lui, & ne la voyant plus, il en fut si affli-

gé, qu'il se tua lui-même de désespoir. Quelques Auteurs le font périr d'un coup de foudre, en punition d'avoir revelé à des profanes les mysteres les plus se-

crets. Suivant une autre tradition, les femmes de Thrace, fâchées de ce que leurs maris les abandonnoient pour le fuivre, lui dresserent des embûches; & malgré la crainte qui les retint pendant quelque temps, elles le firent mourir. Plutarque (1) affure que jusqu'à son temps, les Thraces ftigmatisoienr (1) De Sera

leurs femmes, pour venger cette mort. D'autres le font tuer Num, vind. encore par des femmes, mais en Macedoine près de la ville de Dion (2), où l'on voyoit fon sepulcre, qui consistoit en une (2) Voyez urne de marbre posée sur une colomne. On dit pourtant que c. 30. cette sepulture étoit près de Libêthre (où nâquit Orphée) d'où elle fut transferée à Dion par les Macédoniens, après la ruine de Libêthre enfévelie fous les eaux dans un débordement subit, causé par un orage effroyable. Pausanias qui raconte au long cet événement (3), dit que les Libêthriens (3) Ibid.pag. ayant envoyé consulter l'Oracle de Bacchus qui étoit dans la 770.

Thrace, pour sçavoir quelle seroit la destinée de leur ville, la réponse fut que si tôt que le Soleil verroit les os d'Orphée, Sus détruiroit leur ville. Comme ce mot fignifie un porc ou un fanglier, les Libéthriens demeurerent tranquilles, ne pouvant s'imaginer qu'un tel animal pût leur causer un si grand malheur. Un jour fur l'heure de midi, un Berger s'étant endormi près du tombeau d'Orphée, se mit à chanter en dormant; mais

d'un air si rendre & si touchant, que ceux qui l'entendirent y accoururent, & furent suivis d'une si grande soule de monde. que s'étant poussés les uns sur les autres ; ils renverserent la colomne sur laquelle étoit l'urne qui couvroit les os d'Orphée, qui se cassa en tombant. La nuit suivante un grand orage sit deborder le Sus, torrent qui tomboit du mont Olympe, de maniere que la ville de Libêthre fut ensévelie sous les eaux, &

l'Oracle dont le sens n'avoit pas été pénétré, fut accompli.

Enfin , Platon , dans fon Banquet , fait dire agréablement à un de ses Interlocuteurs, qu'Orphée fut puni par les Dieux , pour avoir voulu feindre à la mort d'Euridice, une douleur qu'il ne ressentoit pas, & qu'au lieu de s'être tué de bonne grace comme Alceste, & meriter par-là de revoir la lumiere du jour, les mêmes Dieux avoient permis qu'il ne jouît qu'un moment de la vûe de sa femme, ou plutôt de son phantôme, & qu'il fut mis en pieces peu de temps après, par des femmes mêmes.

Quant aux Poësies d'Orphée, dont nous avons déja parlé, elles étoient fort courtes & en petit nombre, suivant Pau-(1) Ibid.pag. fanias (1). Les Lycomides, famille Athenienne, les sçavoient par cœur, & les chantoient en célebrant leurs Mysteres. Du côté de l'élegance, continue le même Auteur, ces Hymnes le cedent à ceux d'Homere : cependant la Religion ayant adopté les premiers, n'a pas fait le même honneur aux derniers. Au refte, nous n'avons plus aucuns ouvrages de cet ancien Poëte, & ceux qui portent son nom', comme les Argonautiques, le Poëme sur les Pierres, & divers fragmens qu'Henry Etienne a recueillis, dans un Livre intitulé, Poesis Philosophica, font ou d'Onomacrite le contemporain de Pisistrate, ou de quelque autre Auteur inconnu. Mais je conseille

(1) Bib. Grec. à Orphée, de consulter le sçavant Fabricius (2). tom. I,

770

ceux qui voudront s'instruire à fond sur les Ouvrages attribués 2º. Pour excliquer maintenant les Fables qu'on a mêlées dans cette vie, je dois commencer par ce que rapporte Pau-(3) In Béot fanias (3), qui paroît raisonner juste sur ce sujet. « Entre les » Fables, dit-il, que les Grecs débitent comme des verités,on » peut mettre celle-ci; qu'Orphée étoit fils de Calliope; j'eno tends la Muse Calliope, & non une fille de Pierus: que par » la douceur de son chant il attiroit les bêtes après lui : que mê-- même il descendit vif aux Enfers, & qu'ayant charmé Pluo ton & les Divinités de ces lieux souterrains, il en retira sa » femme. Ce sont autant de fictions, au travers desquelles je » crois demêler qu'Orphée fut un grand Poète, fort superieur à o tous ceux qui avoient été avant lui, qui se rendit respectable Expliquées par l'Histoire. LIV. III. CHAP. X.

en enseignant aux hommes les céremonies de la Religion, . & en leur persuadant qu'il avoit trouvé le sectet d'expier les - crimes, de purifier ceux qui les avoient commis, de guerir

les malades, & d'appaifer la colere des Dieux, &c.

C'est, pour le dire en passant, ce voyage de la Thesprotie qui a donné lieu à la prétendue descente d'Orphée dans les Enfers. On dit même qu'il avoit écrit ce voyage fous cette idée dans son Poëme des Argonautes, qui n'est pas celui que nous avons aujourd'hui fous ce titre. Les Poëtes qui l'ont fuivi , ont donné à ce sujet une libre carriere à leur imagination. Virgile entre autres (1) dit qu'Orphée étant descendu dans le Royaume de Pluton, charma si fort les Ombres, qu'oubliant (1) Georg. leurs tourmens, elles dansoient au son de sa lyre; qu'Ixion liv. 4cessa de tourner sa roue, & que le cruel Vautour laissa Titye tranquille pour quelque temps ; que Pluton charmé lui-même ne put lui refuser sa femme Euridice; mais que ne la lui ayant accordée qu'à condition qu'il ne la regarderoit qu'après être forti de l'Enfer, il perdit par sa curiosité un bien qui lui avoit coûté fi cher.

Toute cette fiction, au reste, est fondée sur ce que la Magie étoit fort en vogue dans ces temps-là, sur-tout en Egypte. Une des céremonies des plus usitées dans cet art funeste : étoit l'évocation des ames (2) des morts; & bien loin qu'elle (1) V. l'Arfut regardée comme criminelle, elle étoit exercée par les Mi- vicle des Evonistres mêmes des choses facrées, dans des Temples destinés Liv. IV.

à cela.

Oue si cette explication de la Fable d'Eurydice ne satisfait pas quelques Lecteurs, on peut dire avec Tzetzès (3), (3) Chil. 1. qu'Orphée guérit sa femme de la morsure d'un serpent ; mais Hist. Saint. que comme elle mourut peu de temps après, peut-être par sa faute, on dit qu'il l'avoit retirée des Enfers, mais qu'elle y étoit retombée. Orphée, si nous en croyons le même Auteur, avoit appris des Egyptiens, parmi plusieurs autres secrets, celui de charmer les serpens & de guérir de leurs morsures. Les habitans de la Colchide, colonie Egyptienne que Sesofiris y avoit laissée, y avoient porté ce secret : aussi avonsnous vû que Medée avec quelques herbes charma le Dragon Tome III.

216

qui gardoit la Toilon d'or. Comme cette Princeffe, luivant les Auteurs des Agonautiques, paffe en Italie en fuivant Ja-() Inlin, 7, fon, Servius (1) dit qu'elle laissa ce fecret aux Marfes, qui hakan 1730. Ditoient sur les bords du lac Fucin. Enfin, plusseurs autres peuples connoissionel le même secret; missi une plus longue di-

gression seroit ici hors de sa place.

La Fablequi portoit qu'Orphée attiroit à ſa ſuite les animaux, fenfibles aux accens de ſa voix & de ſa Iyre, & qu'il apprivoifoit les tigres & les lions les plus feroces, doit être regardée 
comme une metaphore vive & ingénieuse, qui marquoit la 
perdeclion où il avoit porte la Poetie & la Musique; ou ſs on 
veut l'entendre comme Horace, elle nous apprend qu'Orphée 
avoir sçui adoucit les mœurs ſarouches des Grecs de ſon 
temps, qui s'entretuoient comme des betes feroces [se ayant 
ramenés d'une vie ſauvage & champêtre, aux douceurs de 
l'union & de la ſocieté; & le sa yant enfin engagés à ſubſdituer au gland, ou du moins aux fruits ſauvages, une nourritu-

re plus convenable & plus faine (a).

'Tel est le sens que je donne après ce Poste, aux most Cadibus & fadovida. M. l'Abbé Fraguier dans une Dissertation sur la vie Orphique, prend ces expressions dans un sens plus rigoureux, prétendant que les Thraces étoient de vetitables Anthropophages qui s'entremangocient les uns les autres, & que Orphée non seulement abolit cette coutume parmi ce peuple, mais pour les en éloignet encore davantage, il leut interdit entierement l'usage de la viande & de rout ce qui avoit vie; & que c'est dans ce sens qu'il staut entendre la vie Orphique. Cette maniere de vivre, pour le dite en passant, sur embrassée dans la suite par plusieurs célebres personnages; & il semble que Thesée dans Euripide (2) la reproche à Hippolite,

(2) Hippolit. vers. 948.

comme si ce jeune homme avoit été initié dans les mysteres d'Orphée, & pratiquât dans toute la rigularité la vie Orphique; car voici ce qu'il lui dit: Voilà done cet homme qui est en commerce avec les Dieux, comme un personnage d'eminente ver-

(a) Sylvesfres homines facer interpresque Deorum Cadibus & villu sado determis Orpheus: Distus ob hec lenire sigres rapidosque leones. Art. Poct. Expliquées par Hilfoire. Lav. III. CHAP. X. 347. y voilà cet exemple de tempérance, & d'une conduite irreprochable. N'espere pas mirmpojer plus long-temps par cè vain éclas; 
ensis, trompe-nours, si su peux maintenant par ton affectation, 
à ne rien manger qui ait eu vue; & fomini à ton Orphée, fair 
l'assistation de l'assistation en peus-on pas penser qu'Euripide voulant 
repréfenter Hippolite comme un jeune homme d'une austre 
vertu, lui a prété le caractere de ceux de son temps qui 
évoient sur l'exemple de Pythagore initiés dans la vie Orphique, dont le Poère que je viens de nommer, nous a donné 
une idée plus nette qu'aucun autre Ancien, pussiqu'on voit par 
le passigne que je viens de citer, qu'elle consistioit principalement en trois choses, le commerce avec les Dieux, l'étude 
de la Religion, & l'abslinence de tout animal.

La fiction que napporte Paufanias de ces Thraces, qui difoient que les Roffignols qui avoient leurs nids près du lieu où étoit letombeau d'Orphée, chantoient avec plus de force & de mélodie que tous les aurres, est une fuire de celle que je viens d'expliquer, & qui prouve en même temps que tout le monde jusqu'au peuple même, étoit persuadé que ce céber personnage avoit porté la Musique & le chant aufil loin

qu'ils pouvoient aller.

Ce que dit Ovide, que pendant que la tête d'Orphée que les Bacchantes, qui l'avoient déchiré, avoient jettée dans l'Hebre, étoit entrainée par les flors, la bouche faifoit entendre je ne sçais quels sons triftes & lugubres, prouve seulement qu'un esprit de la trempe de celu de ce Poète, quand il a une sois sais le merveilleux, ne sçauroir l'abandonner & pous l'entre de l'entre de celui al avoir d'abandonner de pous l'entre de l'entre d'entre de l'entre touché par le beau, en un mot, comme une pierre ou un roc. Cette tête, au reste, su entre mement reverée des Lebiens, qu'il a considierent comme un Oracle.

La fable qui nous apprenoit que l'Helicon se cacha sous terre,

pour ne pas préter fes eaux aux Bacchantes, qui après avoir déchiré Orphée, venoient s'y putifier, eft fondée fur ce que ce fleuve après avoir continué fon cours l'espace de 75. flades, rentre dans la terre, & va reparoîrre ailleurs, sous le nom de Baphyra; & tend à prouver en même temps que le crime de ces semmes insensées sur le norreur à toute la nature.

Enfin celle qui publioit que Venus irritée contre Calliope mere d'Orphée, qui avoit adjugé à Proferpine la pofieffion d'Adonis, avoit rendu les Dames de Thrace si amoureuses de hui, que chacune le titant de son côté, elles l'avoient missen Haine, pieces (1), est un de ces épisodes que de beaux espriss croisen devoir servier d'omement à des récits qui n'en auroienn pas

Poct. ch. 7. devoir befoin.

Personne n'ignore, au reste, le conte que fait Lucien de la lyre d'Orphée, qu'on avoit mise dans le Temple d'Apollon à Lesbos. Un certain Neanthus, dir-il, sils du Tyran Pythacus, l'acheta des Prêtres, croyant qu'il n'y avoit qu'à la toucher pour atture les arbres de les rochets; mais il y reussif si mai, que les chiens du fausbourg où il jouoit, le mirent en pieces.

Le temps auquel vivoit Orphée ell affez connu par celui des Argonautes les contemporains, & par l'époque que j'ai établie du voyage de la Colchide, auquel il afiffa. Il y a paparence, au refle, qu'Orphée avoit abandonné la Thrace pour s'etablir dans la Grece; du moins le voyoit on, dans un beau (5) InPhot. Tableau de Polygnote, ainfi que le rapporte Paufanias (2),

vêtu entierement à la Grecque, fans qu'il parût rien d'un Thrace dans fon habillement.



#### CHAPITRE

### Histoire de Calais & Zethès.

OMME Calais & Zethès se rendirent recommandables dans le voyage des Argonautes, j'ai cru que leur Hiftoire meritoit un Article particulier. Ils étoient fils de Borée Roi de Thrace. Ce Prince avoit enlevé Orithie fille d'Erechthée, sixième Roi d'Athenes; & comme il a été pris souvent pour le vent qui porte son nom, on a donné à ses enfans des ailes, & on a dit qu'ils étoient fils du vent Borée; ce qui a fait croire à M. le Clerc (1) que par ces deux Princes, dont (1) Biblioth. les noms fignifient, qui fouffle fort, & qui fouffle doucement, on univer. To.6. n'avoit entendu autre chose que les vents du Nord, qui chasferent de la Bithynie les Sauterelles , comme nous l'avons dit dans l'Histoire des Argonautes. Aussi Platon croit que l'enlevement d'Orithie n'est qu'une pure sidion, fondée sur ce que le vent la fit tomber dans une riviere fur le bord de laquelle elle jouoit avec ses compagnes; mais le sentiment de ces deux Auteurs est démenti par toute l'Antiquité, qui regarde le mariage de Botée avec Orithie comme un fait historique. Pausanias (2) dit même que ce mariage fut très-utile à (2) la Anie. Erechthée; son gendre Borée ayant fait équiper une flotte pour le défendre contre ses ennemis qui infestoient les côtes de l'Attique. On a regardé de même comme deux Princes trèsréels ses deux enfans, qui s'embarquerent avec les Argonautes , & furent d'un grand secours à seur beau-frere Phinée. On scait même qu'au retour de la Colchide, & pendant qu'on célebroit les Jeux funebres de Pelias, Hercule leur fit querelle & les tua, pour avoir pris le parti de Typhis, Pilote de la Navire Argo, qui avoit été d'avis qu'on laissat Hercule dans la Troade, lorsqu'il abandonna le vaisseau pour aller chercher Hylas. Que si on leur a donné des cheveux azurés, c'étoit pour marquer l'air où foufflent les vents, & pour faire en même

temps allusion au nom de leur pere : si toutesois on n'aime mieux adopter la conjecture de Tzerzès , qui pretrend que les beaux & longs cheveux de ces deux Princes, qui stottoient fur leurs épaules au gré des vents, & faisoient à la vûe le mèe effer que deux ailes, ont donné lieu à la Fable. On pourroir dire encotre que la siècion de ces ailes données aux enfans de Borée, venoit des habits que le luxe avoit introduit parmi les Theffaliens, que les Anciens appelloient par dérision, der ailer, & qui par leur amplure & leur légercet, & six-tout par la diversiré des couleurs, méritoient si bien ce nom. Peut-être que les Heros dont nous parions, affectoient de porter ces sortes d'habits, contre la coutume de leur pays; & c'est apparemment ce qui fi dire qu'ils avoient des ailes.

Mais je m'apperçois que je ne me suis peut - être que trop étendu sur l'Histoire des Argonautes ; il est temps de passer aux

autres événemens des temps fabuleux.







# LIVRE QUATRIEME

HISTOIRE DE LA CHASSE DE CALYDON, & des deux Guerres de Thebes.

#### CHAPITRE I.

Histoire de la Chasse de Calydon, & de la Guerre à laquelle elle donna occasion.



I jamais la regle dont j'ai parlé en commencant cette Mythologie, qu'il falloir prendre autant qu'il étoit possible. les Fables dans les plus anciens Pottes, où elles sont plus s'imples & moins chargées de fictions, doit avoir lieu, c'est principalement dans l'Histoire que je vais raconter; au suijet de laquelle

après avoir rapporté ce qu'en dit Homere, je joindrai ce que les Poètes qui sont venus après lui, y ont ajouté. Voici de quelle maniere Phenix parle à Achille de cet événement, dontil avoir pû être lui-même le témoin dans sa jeunesse.

Autrefois les Curetes & les belliqueux Etoliens se faisoient

• une cruelle guerre devant les murs de Calydon , & se » tuoient les uns les autres avec un achamement déplorable. » Les Etoliens défendaient la ville, & les Curetes l'atta-» quoient en déterminés qui vouloient la faccager ou périr. » Diane qui est assise sur un trône d'or auprès de celui de Ju-» piter, avoit suscité cette cruelle guerre pour accabler de » maux les Etoliens; car leur Roi Enée faisant un jour des » facrifices à tous les Dieux, pour leur rendre graces de la » fertilité de l'année, n'en fit point à Diane : de forte que pen-» dant que les autres Dieux prenoient plaisir à recevoir l'odeur - des Hecatombes, la feule Diane voyoit ses Autels nuds & » négligés. Soit oubli, foit mépris, elle sentit vivement cette » injure, & dans sa colere cette Déesse, qui fait ses délices . de ses traits, envoya un furieux fanglier qui ravagea toutes » les terres d'Enée, déracina les arbres chargés de fruits, & " désola les campagnes. Le sils du Roi, le brave Meleagre, » affembla de toutes les villes voifines un nombre de Chaf-» seurs & de chiens; car il ne falloit pas moins qu'une armée - contre cet affreux fanglier, qui étoit d'une grandeur énorme » & monstrueuse, & qui par ses carnages avoit déja allumé » dans toute l'Etolie une infinité de bûchers. Meleagre le tue, » mais Diane qui n'étoit pas encore fatisfaite, excite entre les . Eroliens & les Curetes un funeste démêlé pour la hure & » pour la peau de la bête, chacun prétendant que cette glo-» rieuse dépouille étoit dûe à sa valeur. La guerre s'allume ; on en vient aux mains. Pendant que Meléagre combat à la \* tête de ses peuples, les Curetes, quoiqu'en plus grand nom-» bre, sont maltraités, & ne trouvent aucun lieu à se mettre » à couvert contre les furieuses sorties qu'il fait tous les jours . fur eux. Mais bien-tôt après irrité contre sa mere, qui avoit pris le parti de ses freres contre son propre fils, il s'aban-» donne à la colere, qui s'allume fouvent dans le cœur des » plus fages & des plus prudents : il se retire & se tient avec sa » femme, la belle Cleopatre, fille de la charmante Marpefe, » & d'Idas le plus brave de tous les hommes qui fussent alors s fur la terre, & si brave qu'il osa prendre les armes contre » Apollon même, qui lui avoit enlevé sa femme la belle · Marpele,

Expliquées par l'Histoire, LIV. IV. CHAP. I. - Marpefe, fille d'Evenus. Idas & Marpefe pour conserver - dans leur famille la memoire de cette trifte avanture, don-» nerent à leur fille le furnom d'Alcyone, à cause des regrets . & des larmes que cet enlevement avoit causés à sa mere, » qui comme une autre Alcyone, se voyoit par-là cruelle-» ment separée de son mari. Meléagre donc se renferme avec » sa semme, outré de ce qu'Althée au désespoir de la mort « de ses freres qu'il avoit tués dans le combat, faisoit contre » lui les plus affreuses imprécations, en frappant la terre de · fes mains, & en conjurant à genoux le Dieu Pluton & la » cruelle Proferpine, d'envoyer la mort à son fils. La Furie qui erre dans les airs, & qui a toujours un cœur violent & » sanguinaire, entendit ces imprécations du sond des Enfers. - Aussi-tôt les Curetes ranimés par l'absence de Meléagre, » recommencent leurs attaques, & donnent de furieux affauts. Les Etoliens dans cette extrémité députent à Meléagre les » plus fages Vieillards & les Prêtres les plus vénérables, pour » le conjurer de fortir les armes à la main, & de les défena dre, lui promettant un present considérable, dans le meil-» leur pays de Calydon; car ils lui offroient un enclos de cinquante arpens qu'il choisiroit lui-même. Le pere de Me-» léagre, le Roi Enée, monte dans l'appartement de son » fils, se jette à ses genoux, lui représente le danger où il est, & . le presse de prendre les atmes. Ses freres joignent leurs prie-» res à celles du Roi; sa mere touchée de repentir le conjure avec larmes; il n'en est que plus dur, & rejette toutes leurs • fupplications. Ses plus chers amis viennent pour le perfua-· der, il demeure ferme, & ils ne peuvent le fléchir. Les Cu-» retes déja maîtres des tours, se saissifient des avenues du Pa-» lais, & vont embraser la ville. Dans cette extrémité la belle » Cleopatre se jette aux pieds de son mari, le conjure, le » presse, & lui remet devant les yeux tout ce qui arrive de » plus effroyable dans le fac des villes, les hommes tues, les maisons dévotées par le seu, les semmes & les enfans em-» menés captifs, & expofés à la licence de leurs superbes mai-» tres. Cette funeste image touche ce cœur endurci, il demande ses armes, sort de son Palais comme un lion, & Tome III.

= combat avec tant de valeur & de fuccès, qu'il repousse les " Curetes & fauve les Etoliens. Les Etoliens, qu'il avoit re-» fulés si durement, ne lui font plus le present qu'ils lui avoient » offert : Meléagre fauva ses peuples, & n'en sut point re-

» compenfé ».

Ainsi raconte cette Histoire Homere, d'une maniere fort vraisemblable, n'y ayant de surraturel que l'intervention de Diane, qu'on peut aisément en séparer, n'y ayant été mise que pour marquer la grandeur énorme de ce fanglier, puisqu'il est sur d'ailleurs qu'il s'en rencontre quelquesois dans les forêts de monstrueusement grands qui font beaucoup de ravages, & qu'il faut souvent beaucoup de monde pour leur donner la chaffe. Homere dit en effet qu'on affembla pour celui de Calydon une petite armée; mais comme ce Poëte ne nomme pas les chefs qui la commandoient, les voici tels qu'ils font (1) Liv. L. dans Apollodore (1); Meléagre fils d'Enée, Dryas fils de

Mars, tous deux Calydoniens : Idas & Lyncée fils d'Aphatée, Messeniens : Castor & Pollux enfans de Jupiter & de Leda, Lacedemoniens: Thefée, fils d'Egée, Athenien: Admete, fils de Pherès, d'une ville de Theffalie nommée Phera : Ancée & Cephée, fils de Lycurgue, d'Arcadie : Jafon, fils d'Eson, d'Ioscos : Iphiclès, fils d'Amphitryon, Thebain : Pirithous, fils d'Ixion, Larisséen: Pelée, fils d'Eaque, de Phtie: Telamon, fils du même Eaque, de Salamine: Eurytion fils d'Actor, de Phtie: Atalante fille de Schoenée, d'Arcadie : Amphiaraüs, fils d'Oilée, d'Argos : avec eux étoient aussi les enfans de Thestins.

(1) In Arcad.

Paufanias (2) parlant d'un Tableau des Tegéates, où étoit représentée cette Chaffe, ajoute à ceux que nomme Apollodore, Iolas, le fidele Compagnon des travaux d'Hercule, les freres d'Althée, Prothous & Cometès, & Hippothous, fils de Cercion.

Ovide, qui a décrit fort au long cette Histoire, ajoute encore à tous ceux-là, Toxée & Plexippe fils de Theftius, qu'Apollodore n'avoit pas nommés ; le brave Leucippe , Adraste, Cenée qui de fille étoit devenue garçon : Phenix, fils d'Amyntor, Menétius, pere de Patrocle; Philée, Echion, Lelex, Expliquées par l'Histoire. L. IV. IV. CHAP. I. 355 Panopée, Hylée, le sier Hippase, Nestor, qui étoit alors dans la steur de la jeunesse, les quatre sils d'Hippocoon, Laërre perè

d'Ulysse, & le rusé Amphicide (a).

Les Poètes quifont venus depuis Homere, ont embelli cette Histoire de plusieurs circonstances qui lui étoient inconnues. & entre autres de celle de ce tison fatal qui causa la mort de Meléagre de la maniere que le raconte Ovide. Après que Meléapre, dit il, eut tué ses deux oncles maternels, Plexippe & Toxée, qui dispuroient à Atalante la dépouille du Sanglier qu'il lui avoit donnée; Althée, qui alloit remercier les Dieux de la victoire que son sils venoit de remporter, rencontra les deux corps de ses freres que l'on portoit à Calydon. A ce spectacle elle quitte son habit de céremonie, se couvre de deuil, & fait retentir toute la ville de ses cris & de ses gémissemens. Quand elle apprit ensuire que son fils étoit le meurtrier de ses deux oncles, elle fit cesser ses larmes & ne songea plus qu'à les venger. Lorsqu'elle accoucha de Meléagre, les Parques avoient mis dans le feu un tison auquel elles avoient attaché la destinée de ce Prince (b), & commen-Cant alors à filer ses jours, elles avoient prédit qu'ils dureroient autant que ce morceau de bois. Ce même Poête ajoute que comme elles étoient forties après cet Oracle, Althée avoir retiré du feu le fatal tison, & l'avoir enfermé pour conferver en le gardant soigneusement, la vie de son fils; mais la douleur que lui causa la mort de ses deux freres, lui sit oublier son amour pour Meléagre, & elle jetta le tison dans le feu. qui causa en brûlant des douleurs si violentes à ce jeune Prince, qu'il expira au moment que le tison fut confumé.

Cètte fiction, comme on voir, doit inconnue à Homere, qui dit bien à la verisé qu'Althée devoua son fils aux Furies; mais il dit si peu que cetre imprécation sui est causs' la morr, que ce ne fix qu'après qu'elle est été prononcée, que sa semme sité si colere, & l'engage à secourir à ville prête à se

tendre.

<sup>(</sup>a) Apollodore, Antoninus Liberalis, 1
Diodore, &c. racontent aufi d'après le méme Poère, cate guerre des Curtets eouve les Calydoniess.

Expliquée jan PHissire. Liv. IV. Chap. I. 377 d'Euryie. Il avoit eu d'Athée plussies enfans. Thirée, Clymenus, Meleagre, Toxée qu'il fit mourir, & deux filles, Gorgé qui époula Andrémon, lequel fucceda à son beaupere. & Déjanire qui fix mariée à Hercule. De Peribée la feconde femme, il eut Tydée, pere de Diomede si célebre dans l'Iliade. Chaffé du trohe, de la maniere que le raconte Pausanias (1), il trouva moyen de s'y résablir; ensin se voyant accablé de vieillesse, il laissa l'administration de ses Etats à son gendre Andrémon, & pariti avec son petit-fils Diomede; mais il périt en chemin dans une embuscade que lui dresseren des Roveux. Son corps sit transporté dans l'Argolide, & enterré dans une petite ville, qui depuis porta le nom d'Estac.

N'oublions pas de dire qu'il y a des Auteurs qui préten-dent que sous l'idée de ce Sanglier, on a caché quelqu'un de ces fameux Brigands qui s'étoient rendus redoutables dans ce temps-là, & contre lequel il fallut assembler une espece d'armée. Si nous en croyons Strabon, ce brigand étoit fils de la fameuse Phaye, à qui Thesée ôta la vie. On ajoute que Meléagre le tua de sa propre main, & en donna les dépouilles à sa maîtresse Atalante, & le reste. Mais c'est un vain raffinement; il s'agit dans cette Histoire d'un veritable Sanglier. dont la peau fut même long-temps confervée dans la Grece. Auguste enleva de la ville de Tegée, pour punir les Arcadiens d'avoir suivi le parti d'Antoine, la Statue de Minerve Alea, avec les défenses du Sanglier de Calydon, qu'Atalante, Arcadienne d'origine, & qui avoit eu la hure de cet animal, y avoit apportées, & on voyoit à Rome une de ses dents, car l'autre s'étoit cassée, & avoit selon Pausanias plus d'une demie aune de longueur. Le même Auteur ajoute que l'on conservoit encore de son temps dans le Temple de cette Minerve Alea, la peau de cet animal; mais fort endommagée par le temps, & dénuée de ses soyes.

Cleopare, femme de Meléagre, étoit fille d'Idas frere de Lyncée, & de Marpufe ; il en eut une fille nommée Polydora, qui époula Protesslas, celui-là même qui fauta le premier des Vaisseaux des Greess sur le rivage de Troye, quoique l'Oracle esti prédit la mort de celui qui arriveroit le premier sur ce rivage. Polydora mourur de regret de la mort de son mari, de même que Cleopatre, qui ne put survivre à Melégre.

Atalante joue un trop beau rôle dans cette Histoire, pour ne pas rapporter la sienne plus en détail. Cette Princesse étoir, comme nous l'avons dit, originaire d'Arcadie, & fille de Schenée. Quelques Auteurs la confondent avec une autre Aralante fille de Menalion, qui étoit si legere à la course. qu'il étoit impossible aux hommes même les plus vigoureux de l'arreindre. D'aurres les diffinguent ; voici comme en parle Ovide. Atalante , dit - il , avoit résolu de conserver sa virginiré; mais sa grande beauté la faisoit rechercher de toutes parts. Pour se délivrer de l'importunité de tant d'amans, elle leur proposa de disputer avec elle à la course, à cette condition, qu'ils courroient sans armess qu'elle courroit avec un javelor, & que ceux qu'elle pourroit atteindre, elle les perceroit de cette arme; mais que le premier qui arriveroit au but avant elle, seroit son époux. Plusieurs accepterent la condition: mais comme elle couroit plus vîte qu'eux, déia plusieurs de ses poursuivans avoient perdu la vie, lorsque Hippomene, fils de Macarée, ayant reçû de Venus qu'il avoit invoquée, trois pommes d'or qu'elle avoit cueillies dans le jardin des Hesperides, ou selon d'autres, dans l'Isle de Chypre, fe fervit d'un stratagême qui le rendit vainqueur. Comme l'Amant, suivant la convention, devoit courir le premier, il laissa tomber adroitement ces trois pommes à quelque distance l'une de l'autre, & Atalante s'étant amusée à les ramaffer, il arriva le premier au but, & épousa cette Princeffe; mais ayant dans la suite profané avec elle un Temple de Cybele, ou un Bois qui lui étoit confacré, il fut changé en Lion, & Atalante en Lionne.

Comme les Anciens ne sont presque jamais d'accord au figire de ces Histoires si solignées de leur temps, A pollodore a suivi au sujet d'Atalante une tradition bien different de celle qu'on vient de rapporte. Son pere, diri-il, qui sou-haitoir d'avoir des cessas mâtes, ét point de filles, dès que sa femme sur accouché d'elle, la sir exposer dans un lies défert pour sa faire pefeir. Une Ouste qui patsoir par-la ayant

Expliquées par l'Histoire. Liv. IV. CHAP. I. trouvé cet enfant, lui donna la mammelle, & continua de lui rendre cer office; jusqu'à ce que des Chasseurs l'ayant rencontré ils en eurent pitié, & l'ayant emporté avec eux . prirent soin de son éducation. Comme elle avoit été élevée par des gens qui aimoient la chasse, elle prit beaucoup de goût pour cet exercice, & des qu'elle fut en état d'en foutenir les farigues, elle s'y adonna entierement, courant à travers les bois & les campagnes : fuyant tout engagement, elle ne songeon qu'aux précautions qu'elle pouvoit prendre pour vivre dans le célibat; cependant la vie qu'elle menoit l'exposoit à bien des dangers, & un jour elle fut vivement poursuivie par deux Centaures, c'est-à-dire, par deux Cava-liers qui voulurent lui faire violence, mais elle eux assez de force & de bonheur pour les tuer à coups de fleches. Elle se trouva à la fameuse chasse du sanglier de Calydon, & aux jeux & combars, inftitués en l'honneur de Pelias, où elle lutta contre Pelée & remporta le prix : elle trouva depuis ses parents; & fon pere la pressant de se marier, elle consentit d'épouser celui qui pourroit la vaincre à la course, ainsi qu'on l'a dit. Hesiode & quelques autres, poursuit Apollodore. disoient qu'elle n'étoit pas fille de Jasus, mais de Schoenée. Euripide lui donne pour pere Mélanus, & affure qu'elle époufa Hippomene, & non pas Menalion, comme l'affuroient quelques Anciens, qui prétendoient même qu'elle en avoit eu un fils nommé Parthenopée, qui fit la guerre aux Thebains. Quoiqu'il en foit, Apollodore femble se contredire, puisque dans le premier Livre, il dir qu'Atalante qui affista à la chasse de Calydon, étoit fille de Schoenée; & dans le troisième, que celle dont il s'agit ici étoit fille de Jasus & de Clymene; ce qui arrive souvent aux Compilateurs, qui ne revoyent pas exactement leurs ouvrages.

Elien fait un long discous sur Aralante, sur se parents, su manitere dont elle sur exposée, & sur quelques-unes des principales actions de sa vie: mais comme ce discours paroit être une espece de déclamation, qui ne nous apprendien de nouveau, après ce que je viens de rapporter d'Apollodore, je crois qu'on me pardonnera aissement de ne l'avois

pas copié.

Expliquées par l'Histoire. LIV. IV. CHAP. II. Quoique l'Histoire que je vais raconter, n'ait aucune liaison avec ce qu'on vient de dire, comme elle arriva dans la même ville de Calydon de laquelle je n'aurai plus occasion de parler, je vais la rapporter ici. Coresus, Prêtre de Bacchus, étant devenu amoureux de Callirhoé, Princesse du Sang Royal, n'oublia rien pour s'en faire aimer; mais plus il témoigna d'empressement auprès d'elle, plus elle faisoit éclater ses mépris. Corefus voyant que ses soins ne servoient qu'à irriter sa maîtresse, eut recours à la Divinité qu'il servoit. Bacchus écouta les prieres de fon Prêtre, & envoya aux Calydoniens une maladie qui leur fit perdre le sens; c'étoit une espece d'yvresse qui les portoit à s'entrebattre sans se connoître. Bientôt la ville de Calydon alloit devenir un défert, lorsqu'on envoya consulter l'Oracle de Dodone, pour apprendre les moyens de se délivrer d'une si fâcheuse maladie. L'Oracle répondit que pour appaifer Bacchus irrité, il falloit immoler Callirhoé, ou quelqu'un qui voulût se vouer pour elle à la mort. Déja cette Princesse étoit près de l'Autel, parée comme nne victime qui devoit fauver le peuple de Calydon, lorsque Coresus prêt à lui plonger le poignard dans le sein, sit une action qui surprit tout le monde, & s'immola lui-même à la vengeance publique. Callirhoé touchée de la génerofité de fon Amant, se donna la mort près de la fontaine de Calydon, qui porta depuis son nom.

#### CHAPITRE II.

Histoire des deux Guerres de Thebes, d'Oedipe, du Sphinx, &c.

Hurr ou dix ans après la conquête des Argonautes, artendu très-célebre. Elénile, Sophocle & Euripide en on fair le fujet de plusieurs Tragedies, & Stace celui d'un Poème Tome III.

Epique (a). Je veux parler des deux guerres de Thebes, & des Freres ennemis, Etheocle & Polynice; guerres qui prouvent selon les Anciens, que la colere des Dieux contre Cadmus, malheureux dans sa famille, continua à le poursuivre jusques dans ses derniers descendans ; mais pour en bien expliquer les avantures, il faut prendre la chofe dans son origine. Après que la peste eut fait périr toute la maison d'Amphion,

& que Zethus au desespoir de la mort de son fils, tué par sa propre mere, eut succombé à son déplaisir, les Thebains rétablirent sur le trône (1) Laïus qui en avoit été chassé, & ce in Acot. c. 5. rétablissement sut suivi de tant de malheurs, que l'Histoire ancienne fournit peu d'exemples qu'on puisse comparer aux calamités qui affligerent la ville de Thebes. Diodore de Sicile (2), Apollodore (3), Stace (4), Eufebe

(2) Liv. 4. (3) Liv. 3. (4) Theb.I.3.

& plusieurs autres, racontent que Lasus ayant épousé Jocaste, fille de Creon Roi de Thebes, apprit de l'Oracle, qu'il seroit mis à mort par l'enfant qui naîtroit de ce mariage, ce qui l'obligea de vivre avec la Reine dans une grande referve; mais un jour de débauche il en approcha & elle devint groffe. Lorsqu'elle sur accouchée, Laius l'esprit rempli & troublé de la prédiction, ordonna à un domeftique affidé d'aller expofer l'enfant dans un lieu défert. Celui-ci au lieu de l'abandonner à la merci des bêres feroces, l'arracha par les pieds à un ar-(5) Ce mot bre, ce qui lui fit donner le nom d'Edipe (5). Phorbas, intendant des troupeaux de Polybe Roi de Corinthe, l'ayant trouvé dans ce trifle état , le porta à son maître , qui le fit élever avec beaucoup de foin, & l'adopta. Ce jeune Prince devenu grand, & étant informé de cette avanture; résolut d'aller consulter l'Oracle d'Apollon, pour découvrir ses Parens; & il eur pour réponse qu'il se donnât bien de garde de retourner dans fon pays, parce qu'il devoit y tuer fon pere,

veut dire qui a les pieds enflés.

> ment de Corinthe, qu'il croyoit être le lieu dont l'Oracle (a) Lu Tragedle d'Efchile fur ce fajet | Colonne.& Antigones& Euripide fes Supapur titre les Sept devant Thabes; Celt-pliantes, dans lagaelle il employe la cit-à-dire, les fest Celts qui avoient fuivi! collance des Dames qui piercent les Afadie, Sophocle a fait trois Tragédies Atheniens de faite donner la fepulture à fair le même (ligit, Ochipe l'ausmansi trads an fieçe de Thebee.

> & épouser sa mere ; ce qui l'obligea de se bannir volontaire-

Expliquées joar l'Histoire Liv. IV. Chap. II. 30 avoit voulu parler : & comme il passoit par la Phocide, il trouva dans un détroit du Mont Cytheron, Laius qui lui ayant ordonné avec hauteur de lui laisse le passage libre, on envirt aux. mains, & & Glipe tus son pere, & accomplit ainsi

une partie de la prédiction de l'Oracle.

En ce temps-la Sphinx fatiguoit les Thebains, plus par les ravages qu'elle causoit dans la campagne, que par ses énigmes embarrassantes qu'elle leur proposoit. La Fable dit, que c'étoit un monftre né d'Echidne & de Typhon, que Junon irritée contre les Thebains leur avoit envoyé. Il avoit, ajoûtet'on, la tête & les mains d'une fille, le corps d'un chien, la queue de dragon, les griffes d'un lion, & des ailes comme les oiseaux (a). Sphinx se retiroit ordinairement sur le Mont Phicée, d'où se jettant sur les passants, elle leur proposoit des énigmes difficiles, & déchiroit ceux qui ne pouvoient les expliquer. Elle proposoit ordinairement celle d'un animal qui a quatre pieds le matin, deux sur le midi, & trois le soir; & fa destinée portoit qu'elle perdroit la vie dès qu'on auroit deviné son énigme. Déja plusieurs personnes avoient été les victimes de ce monftre impirovable, & Thebes se trouvoit dans de grandes allarmes. Creon , qui après la mort de Laïus étoit remonté sur le trône, voulant délivrer son Royaume des ravages de ce monftre, fit publier que celui qui expliqueroit l'énigme, épouseroit Jocaste, & deviendroit l'héritier de la couronne. Edipe se présenta, & fut assez heureux pour l'expliquer, en disant que cet animal étoit l'homme. qui dans fon enfance, qu'on devoit regarder comme le point du jour de sa vie, se traînoit des pieds & des mains; à midi, c'est-à-dire, dans la force de son âge, n'avoit besoin que de fes deux jambes; & qu'il se servoit le soir, c'est-à-dire, dans fa vieillesse, d'un bâton pour se soutenir, comme d'une troifiéme jambe. Sphinx outrée de dépit s'écrafa la tête contre un rocher.

Il n'est pas difficile de comprendre qu'on a renfermé une Histoire, sous ces mysterieuses sictions.

<sup>(</sup>a) Sphinx volucris pennis, pedibus fera, fronte puella. Aufon. . Z z ;

On croit communément, après Pausanias (1), qu'une fille (1) In Béot. naturelle de Laïus, nommée Sphinge, donna lieu à cette Fable. Cette Princesse, peu contente des traitemens de son pere, s'étoit mise à la tête d'une troupe de Bandits qui commettoient mille défordres aux environs de Thebes, ce qui la fit regarder comme un monstre. On lui donnoit d'abord pour parens Echidne, ou la Chimere, & Typhon; c'étoient toujours les pere & mere de ce qu'il y avoit de plus monstrueux. Les griffes de lion qu'on disoit qu'elle avoit, marquoient sa cruauté; son corps avec la figure d'un chien, les désordres dont une fille ainsi abandonnée est capable; ses ailes, l'agilité & l'adresse avec laquelle elle évitoit les poursuites des Thebains; & ses énigmes, les embûches qu'elle dressoit aux passans, les attirant dans les rochers, & dans les broffailles du Mont Phicée (a), où elle habitoit, & dont il leur étoit impossible de se dégager, faute d'en sçavoir les issues, qu'elle connoissoit parfaitement.

479.

Le sçavant Bochart (2) dérive le nom de Sphinx du mos 1. c. 16. pag. Phenicien Phices, en grec oit, qui veut dire, fin, rufe, clairvoyant; & il ajoute qu'on ne donna ce nom à cette femme, que parce qu'elle étoit fine & ralée, & qu'elle embarraffoit par des énigmes difficiles, les esprits les plus pénétrants; explication qui revient à celle que je viens de rapporter, & qui a de plus en la faveur une étymologie fort vraifemblable (b). M. le Clerc fait venir ce nom de Sphicha, qui veut dire, ou perplexe, ou homicide; ce qui convient aux énigmes, qu'elle proposoit, ou aux meurtres qu'elle commettoit. Les Pheniciens qui écrivirent cette ancienne Histoire. & qui avoient bâti la ville de Thebes, proposoient souvent des énigmes, avec des prix pour ceux qui les devinoient, & punissoient quelquesois ceux qui ne pouvoient pas les expliquer. L'Histoire de Samson, & celle de Salomon avec Hiram Roi de Tyr, nous fourniffent des exemples de cette an-

<sup>(3)</sup> Liv. 2. (3) Lrv. 2. (4) Banquet cienne coutume, qui, selon Herodote (3) & Plutarque (4), se des leptSages.

<sup>(</sup>a) Le mont Phiceon est dans la Béo- | Gryphos & anigmata folersiffimerum fui. tie , près d' nthedon. (b) Quia mulier fuit acutifire a qua p

Expliquées par l'Histoire. L. v., IV. Chap. II. 367 pratiquois aussi en Egypte & dans d'autres pays. Ainsi sans s'éloigner de la Fable des Grees, on peus prendre les énigmes des phinge à la lettre; ou les interpréter d'une maniere allegorique, des bois & des boss failles de la montagne où se re-

tiroit cette Princesse (a).

Quoiqu'il en foit, Edipe avec quelques troupes Thebaines que Creon lui avoit données, ayant trouvé moyen de surprendre cette femme & ses compagnons, la fit périr dans le lieu où elle se retiroit, ce qui fir dire qu'il avoit deviné l'énigme. Jocaste étant le prix de celui qui avoit exécuté cette entreprise, Edipe l'épousa, & en eut deux fils, Etheocle & Polynice, & deux filles Antigone & Ismene. Mais ayant dans la suite découvert le mystere de sa naissance, & par conféquent son parricide & son inceste, il se creva les yeux, & s'étant demis de la Royauté, se retira à Athenes, & Jocaste se sit mourir de désespoir. Sophocle qui a fait une Tragedie fur cette retraite d'Edipe, dit que ce Prince infortuné, conduit par sa fille Antigone, s'arrêta près d'un Bourg de l'Attique nommé Colonte, dans un bois confacré aux Eumenides, & que quelques Atheniens qui l'y rencontrerent, faisis d'effroi à la vûe d'un homme arrête dans un lieu, où il n'étoit permis à aucun profane de mettre le pied, encore moins lorsque c'étoit un homme que poursuivoit la colere celefte, Edipe en un mot, voulurent l'en chaffer, lorfqu'Antigone interceda pour son pere & pour elle, & on le conduifit à Athenes, où Thefée le recut favorablement, & où il paffa le refte de ses jours.

'Telle est l'Histoire de ce Prince infortuné, suivant les Poëtes Tragiques, sur tout selon Sophocle, qui yaut assis la tradition que je viens de rapporter, a donné à les Tragedies cepathetique touchant, & en a mieux inspiré la terreur & lapirié, & les autres grands mouvemens du Théatre, que s'ilvaoire srackement suiv l'Histoire. Car dans le fond, il est bien

<sup>(</sup>a) Le Sphinx des Grecs ne ressembloit verte, & fans alles. Celui de Thebes au pas à cetx qu'on trouve en Egypte, surteut à celui qui subfisse secore, & qui piens exce des ailes. Les balbirans de Chieent de figure colossale. Le Sphinx des avoient pris ce monstre pour symbole, & destruites étois représenté la tect cous oule ross far fautameatique.

vrai qu'Edipe épousa sa mere; mais selon Homere & Pau-

La Mythologie & les Fables

fanias qui citent d'anciens Auteurs, il paroît qu'il n'eut pas les quatre enfans que Sophocle dit qu'il en eut. Ulvile dans le recir qu'il fait à la Cour d'Alcinous, de son voyage aux (1) Odyst. Enfers (1), après avoir dit qu'il y avoit vû la belle Épicaste. car c'est le nom qu'Homere donne à la mere d'Edipe, que Sophocle & les autres Anciens apppellent Jocaste; il prend de-là occasion de raconter en peu de mots les malheurs de cette Princesse, qui par une cruelle faralité se vir mere de fon mari, & femme de fon propre fils: mais, ajoute-t'il, les

> Dieux abolirent bien-tôt le fouvenir de ce crime. Mais aussi les Dieux précipitant ses jours, De cet affreux inceste arrêterent le cours. (2)

(1) Traduct. de M. l'Abbé Terraffon.

p. 146.

ment de sa mort, & elle se précipita ainsi aux Enfers. Car sans entrer ici dans l'examen de la signification du mot aváπυςα, qui a fait quelque difficulté entre les Critiques, & qui a donné lieu à deux Differtations , l'une de M. l'Abbé Gedoyn; l'autre, de M. Boivin le cadet, dont on peut voir les extraits dans les Mémoires de l'Academie des Belles Let-(3) Tom. V. tres (3); il est constant par l'autorité d'Homere & de Pausanias, & les deux Academiciens qui expliquent le mot en question en conviennent, que l'inceste d'Edipe & de Jocaste n'eut point de suite, & que cette Princesse qui en eut d'abord

Epicaste cedant à son désespoir, & étant montée au haut de sa maison, elle y attacha un fatal cordon qui sut l'instru-

connoissance se pendit de désespoir.

En effet comment les Dieux auroient-ils aboli le fouvenir de ce crime, ou comment l'auroienr-ils publié, car le mot d'anapulta peut avoir ces deux fignifications, si Jocaste avoit continué de vivre avec Edipe son fils & son époux, affez de temps pour en avoir quatre enfans? Homere ne s'explique point à ce sujet; mais Pausanias (4) qui avoit examiné & suivi le fentiment du Poëte Grec, plus voisin des temps, & plus croyable que les Poètes Tragiques, affure positivement qu'après la mort de Jocaste, Edipe épousa Euriganée, fille de

(4) In Attic. c. 28.

Expliquées par l'Histoire. L. IV. IV. CHAP. II. 367 Periphas, & en eut les quatre enfanc que je viens de nommer. Il cire à ce fujet le Foëme intitulé @Lipedie, ou les avantures d'Œdipe, & ajoute pour confirmer cette opinion que dans le beau l'ableau qu'Onaras avoir fait pour les Plaréens, Euriganée paroit accablée de douleur, parce que le Peintre avoir fait le moment où cette malheureufe mere attendoir l'iffue du combar qui alloit fe donner entre ses deux fils. Paufanias n'elt pas le seul des Anciens qui air pensé ainsi, & longtemps avant lui, A pollodore avoir dit qu'Œdipe avoir eu ces quatre enfans de la même Euriganée.

Telle eft la veritable Histoire d'Œdipe; mais on ne squroit blâmer pour cela les Poëtes Tragiques de l'avoir défigurée; sans cela nous serions privés dés plus beaur endroits de luce Ouvrages. En effer, si Sophoele s'étoit scrupuleusement attaché à la verité de l'Histoire, nous sérions privés d'une Tragedie qui suivant les Anciens, est la plus belle & la plus touchante qui air jamais paru sur la Theter, & en même-temps de ces beaux Vers que Longin loue tant, & que M. Des-

preaux a fi bien traduirs.

Hymen, famefte Hymen, tu wies dennet la vie Adasi dans est mêmes flanct où je fus enfermet, Tu fais returer le fame dont tu m'avoir formet : Es par là tu produst est des fretes ; Des fretes ; det maris , des femmes et de tem meres , Es tout ce que du fort la maliyae fureur. Fit jameis voir au jeur de honte e d'horreur.

Nous n'aurions pas non plus, fi l'Hiftoire avoit été exaêtement fuivie, la Tragedie du même Poète, qui porte pour titre @dipe Colone; puisse uiviarn la plus ancienne tradition, ce Prince après avoit épousé Euriganée, regna à Thebes le restle de ses jours, & nalla point à Athenes. Ce qui fait dire à Pausanias, lorsqu'il parle dans ses Artiques, d'un lieu nommé la Colline aux Chevraux, que ce sen la qu'@dipe vint pleurer ses malheurs; ainsi le disent, remarque t'il, ceux qui ne yeulent point s'en rapporter à Homere; d'où l'on doit

toit point sorti de Thebes & qu'il y regna avec Euriganée après la mort de Jocaste, y finit ses jours & y fut enterré. Il est vrai qu'on montroit son tombeau à Athenes, dans l'enceinte de l'Areopage ; mais comme le remarque (1) In Artic. fort judicieusement Pausanias (1), il falloit que ses os y eufsent dans la suite été portés de Thebes. Car, dit-il, ce que Sophocle a imagine de la mort d'Edipe me paroît peu croyable, comparé avec ce que dit Homere, qui s'imagine que Menisthée alla à Thebes pour disputer le prix dans les jeux funebres qui se célebroient sur le tombeau de ce Prince. Or dans ces matieres. il est indubitable que l'autorité d'Homere plus voisin des temps où cette Histoire étoit arrivée, & parfaitement instruit des Antiquités de la Grece, doit l'emporter sur toutes les autres, fur tout fur celles des Poëtes Tragiques, qui ont bien

Après la mort, ou, si l'on veut, la retraite d'Edipe; ses deux fils Etheocle & Polynice convinrent de regner (1) Liv. 4. tour à tour. Diodore de Sicile ajoute (1), que ces deux ieunes Princes, devenus grands, enfermerent leur pere dans son palais (a), après quoi s'étant rendus maîtres du Royaume, ils convinrent ensemble qu'ils regneroient tour à tour chacun une année : Convention qui fut la fource

plus fongé à exciter les grands mouvemens, qu'à ajuster leurs narrations avec les traditions les plus authentiques.

(1) In Béot. de leur baine, & de la guerre qui, selon Pausanias (2), fut une des plus considérables qu'il y ait eu parmi les Grecs. pendant les temps héroiques: « Car celle des Eleusiniens. dit cet Auteur, contre les autres Peuples de l'Attique, » celle même des Thebains contre les Minyens, fut pref-» qu'auffi-tôt finie que commencée. Les Armées n'avoient

(A) Empile a tini cente radient dans l'Artique. Le nême Poice (spopfe espo-le Denteileurs » pariqu'il de 1900-cent adata exceptese, que Jendele, qua les pé cois encore à l'abète s enfermé dant le nord de Palais, à que ce ne finq qu'al est appearant foi ancelle, ne fe tua qu'au la mort det deux frese entemin , que "mottene qu'elle apperia în morte fes deux l'Empede : memori fui fe trône, e de l'especia prime în morte fes deux de force Codipe à forir de Thebers, jet dece ancienne Histories, qu'il a piud-d'où îl fe terina a bourg de Colbese dinte in tomat l'est de cu ancienne Histories, qu'il a piud-d'où îl fe terina a bourg de Colbese dinte in tomat l'est de l'est ancienne Histories, qu'il a piud-d'où îl fe terina a bourg de Colbese dinte

Expliquées par l'Histoire. LIV. IV. CHAP. II. » pas beaucoup de chemin à faire pour se joindre, une ba-» raille décidoit de la querelle, & aux hostilités succedoit

» bien tôt, ou la tréve ou la paix.

» Mais l'Armée des Argiens vine du fond du Pelopon-» nese dans le cœur de la Béotie, & Adraste tiroit de l'Ar-· cadie & de la Messenie ses Troupes Auxiliaires, tandis que » les Thébains étoient obligés de tirer les leurs de la Pho-» cide & de la Minyade, d'où les Phlegyens vinrent à leur

Les deux freres étant donc convenus de regner l'un après l'autre, Etheocle qui étoit l'aîné monta fur le trône le premier ; mais l'année étant expirée il trouva tant d'appas à être le Maître, qu'il ne voulut point céder sa place à son frère. Polynice indigne(1), se retira à Argos chez le Roi Adraste (a). Dans ce temps- (1) Diod. L4. là Tydée fils d'Enée ayant tué à Calydon Alcathous & Lycopce ses oncles, se refugia aussi d'Ætolie à Argos. Adraste les reçut bien tous deux, & pour obéir à un Oracle, il leur fit épouser ses filles : il donna Argie à Polynice, & Deipyle à Tydée. Ces deux jeunes hommes s'étoient acquis une grande réputation ; & étant très-bien auprès du Roi, on dit qu'Adraste pour leur marquer son estime leur promit de les faire rentrer l'un & l'autre dans leur patrie, & de les rétablir dans tous leurs droits.

Dans ce dessein il envoya Tydée en ambassade chez Ethéocle pour lui parler du retour de son frere. On raconte que Tydée tombé dans une embuscade de cinquante hommes qu'Ethéocle averti du fujet qui l'amenoit, avoit posée sur son chemin, les tua tous, & revint à Argos. Adraste apprenant certe trahison, se prepara à une expédition militaire, & engagea dans fon parti Capanée, Hippomedon, & Parthenopée. Cependant Adraste, Polynice & Tydée ayant partagé le commandement de l'armée avec les autres Princes que je viens de nommer, marcherent contre Thebes, suivis de nom-

Tome III.

<sup>(</sup>a) Paufanias dit que Polynice étoit lui & son frere , & qu'il n'y revint que sorti de Thebes du vivant méme de son pere , dans la craince d'encourir la maédiction dont ce Prince l'avoit menacé

breofes troupes, & de plufieurs autrescheft, pendant que Polynice de son côté tâchoit de persuader le Devin Amphiarails de prendre parti avec eux; mais soit qu'il eût prévû par son art le malheut-qui devoit lui arriver, soit pour quelque autre raison, il refuloit de s'engager dans cette querelle, lorsqu'Eriphyle, safemme & socur d'Adraste, gagnée par un collier de grand prix que ce Prince lui donna, sitt tant, s qu'elle-l'obligae de partir (al.)

Les sept principaux Ches de cette expédition étoient donc Adraste, Polynice & Tydée, ses deux gendres, Amphiaraüs, Capanée, Hippomedon & Parthenopée, qui partagerent entre eux le commandement des troupes qu'on avoir

levées dans leurs Etats.

Pendant qu'ils étoient en chemin, il leur arriva une avanture qui donna lieu à l'institution des Jeux Neméens ; en voici le sujet. Les Argonautes, comme je l'ai dit ailleurs, allant à la conquête de la Toison d'or, furent obligés de relâcher à Lemnos; & Jason avant que de se remettre en mer, y laissa Hypsiphile grosse d'un fils, dont elle accoucha quelque temps après. A peine cette Princesse en fut-elle délivrée, que la renommée apprit aux Dames de Lemnos, que le Roi Thoas étoit plein de vie, & regnoit dans l'Isle de Chio, où Hypsiphile l'avoit fait sauver, ce qui la rendit si odieuse que craignant la fureur de ces semmes, elle s'enfuit sur le bord de la mer, où elle sut prise & enlevée par des Pirates. Lycurgue, à qui ils la vendirent, la fit nourrice de fon fils Archemore. Comme les Etats de ce Prince étoient situés sur le chemin où passoit l'armée d'Adrafle, les Grecs trouverent dans un bois cette illustre nourrice seule avec le jeune Prince qu'elle allaitoit. Ils étoient extrémement pressés de la soif, & presque toutes les sources étant taries par l'ardeur de la faison, ils la prierent de leur donner quelque secours : elle le fit, & les conduisit à une Fontaine qui n'étoit pas loin de là. Son zele fut si grand, que pour aller plus vîte, elle laissa le jeune Archemore seul

<sup>(</sup>a) Voyez ci-deffots l'Histoire de ce célebre Devin.

Expliquées par l'Histoire. LIV. IV. CHAP. II.

fur l'herbe. Élle vit boire les Grecs, & leur raconta en peu de mots son Histoire. Après qu'elle l'eur achevée, & reçu les remercimens des Chefs de l'armée, elle retourna dans le lieu où elle avoit laissé le jeune Prince; mais un Serpent lui avoit déja o'te la vie, & il venoit d'expier; elle avoit même entendu en arrivant ses derniers soupirs. Les Grecs surpris & affligés de cette suneste avanture, tuerent le Serpent, sirent à cet ensant de superbes sunerailles, & suivant lusge de ce temps-là, instituerent des Jeux en son honeur. Il für même resolu qu'on s'assembleroit tous les trois, ou tous les cinq ans pour le même sujet. Ces Jeux surent appellée Néméens, du nom du Royaume de Licurgue, ou plutôt de la Fontaine auprès de laquelle cette avanture étoit arrivée. Le prix des Vainqueurs étoit une couronne d'ache.

Après s'être acquités de ces devoirs funebres, l'armée continua fa marche, & arriva devant Thebes, mais cette premiere expédition fut malheureuse aux Argiens. Les deux freres ennemis fe tuerent dans un combat- fingulier. Capanée monté sur le rempart, sur renversé & mourut de sa chute, ou felon d'autres, fut tué d'un coup de foudre dans le temps qu'il blasphemoit contre les Dieux (1); la terre s'étant entr'ouverte (1) Voyez engloutit Amphiaraüs, & tous les autres périrent dans cette l'Hift. de ces expédition, à l'exception d'Adraste. Un grand nombre de feus. Soldats y laisserent la vie; Adraste sut obligé de revenir à Argos fans leur donner la fépulture, les Thebains n'ayant pasyoulu lui permettre d'enlever leurs corps. Cependant comme personne n'osoit les enterrer, parce que Créon qui étoit monté sur le trône après la mort d'Etheocle, & pendant la minorité de Leodamas, avoit défendu par un Édit qu'on les mît en terre : les Atheniens , que leur justice élevoit au - dessus des autres peuples, leur rendirent à tous ce devoir, & Thefée, dont Adraste avoit imploré le secours, obligea par force le Roi de Thebes à y consentit ; événement qui a donné lieu à une belle Tragédie d'Euripide. Voilà quelle fut la fin de l'expédition des sept Chefs devant Thebes.

Pour éclaireir cette Histoire dans laquelle j'ai pris pour

Expliquées par l'Histoire. LIV. IV. CHAP. II. l'Odyssee d'Homere, je n'ai point vu de plus belle Poesse. On remarqua que comme à la premiere Guerre tous les Chefs des Argiens étoient morts excepté Adraste, dans la seconde il ne perit personne de remarquable de leur côté, qu'Egialée fon fils. Telles furent les deux guerres de la Thebaïde, qui couterent tant de fang à la Grece.

N'oublions pas de dire que dans la premiere, Tiresias avoit predit aux Thebains, que si Menœcée fils de Creon vouloit facrifier sa vie pour le falut de sa patrie, tous les Généraux des ennemis sespient tués. Je ne scais si on vouloit par-là se désaire de ce jeune Prince, ou si par une barbare superstition on crut que les Dieux vouloient qu'on l'immolât à la sûreté de sa patrie; mais on ajouta soi à la prédiction de Tiresias, & Menœcée se donna la mort : & comme elle augmenta le courage & l'esperance des Thebains, ils se défendirent si bien, qu'ils rendirent inutiles les efforts de leurs

ennemis, & les firent presque tous perir.

Ce fut aussi dans la premiere de ces deux Guerres que les deux freres ennemis, pour épagner le fang de leurs fuiers se battirent en duel, & s'entretuerent l'un l'autre. Leur division avoit été si grande pendant teur vie, & leur haine si irréconciliable, qu'on dit qu'elle dura même après leur mort; & on crut avoir remarqué que les flammes du bûcher fur lequel on faisoit brûler leurs corps, se separerent ; effet naturel, qu'on attribuoit à la haine mutuelle de ces deux Princes. On ajoutoit que la même chose arrivoit dans les facrifices qu'on leur offroit : cartout barbares, tout cruels, qu'avoient été ces deux freres, on ne laissa pas de leur rendre les honneurs Héroïques.

Paufanias (1) nous apprend que le lieu où ces deux Prin- (1) In Béos. ces se tuerent, étoit près du tombeau de Menœcée, & de Tydée, & que pour monument de ce funeste combat, on y avoit élevé une colomne & attaché un bouclier de marbre. Il ajoute : Je n'as pas affifte aux facrifices qui s'y font ; mais des gens dignes de foi m'ont appris deux choses, l'une que les Thebains sacrifient à plusieurs autres Heros, mais particulierement à ceux-ci ; l'autre , que dans le temps qu'ils font rôtir les victimes

Aaa iii

visiblement en deux.

loc. cit.

Les Sçavans croyent que Callimaque est le premier qui ait avancé cette prétendue merveille, & il a été suivi en

cela par ses successeurs, sur-tout par Ovide (a).

Après la mort d'Etheocle, son fils Laodamas lui succeda, sous la tutelle de Creon, & ce sut à sa majorité que les Epigones tenterent la seconde expédition. Après la perte de la bataille dont nous avons parlé, il se retira en Illyrie (1) avec ceux qui voulurent le fuivre. C'étoit dans ce même pays que Cadmus, dont il descendoit, obligé de quitter la

Béorie, comme on l'a dit dans son Histoire, s'étoit établi, & où apparemment il avoit laissé quelque correspondance avec les Thebains. Dans ces entrefaites les Argiens maîtres de Thebes, mirent sur le trône Thersandre fils de Polynice. C'est ce même Thersandre qui fut tué par Thélephus dans la Mysie, lorsqu'il alloit à Troye avec les autres Grecs. Comme il s'étoit fort diftingué dans ce combat, on lui éleva un monument dans la ville d'Elée vers les rives du Caïque : & l'on voyoit encore du temps de Paufanias, dans la place publique de cette ville, une tombe de pierre exposée à l'air. fur laquelle les habitans alloient tous les ans honorer sa memoire. Après la mort de Therfandre les Grecs équiperent une autre flotte, & prirent pour chef Pénelée, parce que le fils de Thersandre n'étoit pas en âge de les commander; mais Pénelée fut encore tué par Euripyle fils de Teléphus, & alors les Thebains reconnurent pour leur Roi Tisamene fils de Thersandre & de Démonasse, qui étoit fille d'Amphiaraüs. Les Furies attachées au fang d'Œdipe & de Laïus, épargnerent Tisamene, mais son fils Antesion en fut persécuté jusqu'à être obligé de se transporter chez les Doriens, par le conseil de l'Oracle, & les Thebains las d'obéir à des Princes si malheureux, changerent la forme de leut Gouvernement.

(a) lpfa fibi discort, tanquam mandetur ab illis, Scinditur in partet atra favilla duat. Hot (menini) quandum firsi non posse inquebar, Es me Barnader judice falfus etrat, Trisk L. 6. Eleg, 6.

Expliquées par l'Histoire, LIV. IV. CHAP. III. Remarquons avant que de passer plus avant, qu'Eschile ne compte que sept chess dans la premiere expédition, ce qui a donné lieu au titre de la Tragédie des Sept devant Thebes, quoiqu'ils fussent en bien plus grand nombre; car comme le remarque Paulanias (1), les plus considerables des Ar- (1) In Cogiens, des Messeniens, & des Arcadiens, voulurent parta- rioth. c. 20. ger la gloire de l'entreprise.

### CHAPITRE

### Histoire particuliere de ces Chefs.

Uo 10'UoN ait parlé en général de ces Guerriers, je crois qu'il est à propos de faire connoître plus particulierement les principaux : commençons par Amphiaraüs.

### Histoire d'Amphiaraüs.

AMPHIARAÜS étoit un célebre Devin de ce temps-là, & un homme fort considérable par sa naissance. Il avoit Oiclès pour pere, & descendoit en droite ligne de Mélampus; mais pour soutenir la réputation qu'il s'étoit acquise, de pénétrer dans l'avenir, on publia qu'il étoit fils d'Apollon & d'Hypermnestre. Adraste Roi d'Argos chez qui il s'étoit retiré, lui donna en mariage sa sœur Eriphyle, qui fut la cause de sa mort, & de tous les malheurs qui arriverent ensuite à sa famille. Soit que ce fameux Devin eût prévû par les principes de son art, comme Homere, Diodore, Pline, & Stace le prétendent, qu'il peritoit à la Guerre de Thebes, ou plutôt qu'il appréhendât de s'engager dans une expédition 6 périlleuse, il fit tout ce qu'il put pour s'empêcher d'y aller, & étant forti de la Cour d'Adraste, il se cacha avec tant de foin, qu'il autoit été impossible de le découvrir sans la perfidie de sa femme, qui apprit à Adraste son frere le lieu de sa retraite. Cette Princesse présera le salut de sa patrie

à la vie de son mari ; ou plutôt elle fut gagnée par un collier de grand prix, qu'Adraste, ou selon d'autres, Polynice, lui donna pour l'obliger à lui reveler ce secret. Ainsi Amphiarais se vit obligé d'aller à la guerre avec les autres; mais avant que de partir il ordonna à Alemeon son fils de tuer Eriphyle dès qu'il apprendroit la nouvelle de sa mort. Il y petdit en effet la vie, comme il l'avoit prevû; étant tombé dans un précipice au retour de cette expédition, pendant qu'il s'amusoit à considerer le vol des oiseaux pour en tirer des au-(1) Strabon, gures (1); ce qui fait dire à Pausanias (2) que la terre s'étoit

(1) In Corinth, c. 23.

entr'ouverte pour l'engloutir avec son chariot. Pindare (3), rapporte cette mort à une cause sumaturelle, (3) Nen.

(4) Iliad. liv. 4.

lorsqu'il dit que Jupiter d'un coup de foudre le précipita, lui & son chariot dans les entrailles de la Terre; ce qui arriva, selon Strabon, dans l'Attique près d'Orope, dans un lieu nommé Harma ou le Chariot : & pour le prouver, ce sçavant Auteur s'appuye de l'autorité d'Homere (4). Alcmeon informé de la mort de son pere, exécuta l'ordre cruel qu'il en avoit recû, & tua sa mere. Obligé d'aller à la Cour de Phégée pour être expié de son crime, suivant l'usage de ce tempslà, & se délivrer en même-temps des Furies qui le persécutoient , c'est-à-dire , des remords de sa conscience , qui ne lui laissoient aucun repos, ce Prince le recut favorablement, & lui fit épouser sa fille Alphesibée, à qui Alcmeon donna le collier d'Eriphyle; mais l'ayant ensuite repudiée pour époufer Callirhoé (a), fille d'Achelous, chez qui il avoit été pour quelque affaire, il voulut aller demander ce collier à ses Beaux - Freres à qui Alphesibée l'avoit donné. Ceux-ci pour venger l'affront qu'il avoit fait à leur Sœur, l'attendirent fur le chemin & l'affassinerent. Les enfans qu'il avoit eu de Callirhoé (b), vengerent sa mort dès leur plus tendre jeunesse; & c'est ce qui a donné lieu à la Fable que la Déesse Hebé avoit augmenté le nombre de leurs années, pour les mettre promptement en état d'exécuter cette vengeance.

comme

a) D'autres la nomment Arfinoé. (b) Ils se nommoient Amphitere & Acarman, & s'érablirent ensuite dans l'Armenie,

Expliquées par l'Histoire. LIV. IV. CHAP. III. comme Ovide le raconte (1). Ainst périt toute la Maison du (1) Met. L 9. fameux Amphiaratis.

Ce collier fatal dont nous venons de parler, & l'or que les Dames Argiennes avoient donné à Eriphyle pour l'obliger de découyrir fon mari, fut la fource de tous ces malheurs, felon Horace :

> Concidit Auguris Argivi domus Ob lucrum demerfa excidio (a).

Achelous voyant tous les maux qu'avoit causé ce collier, le déposa dans le Temple de Delphes, où il sut conservé jusqu'au temps que les Tyrans l'enleverent avec les autres richesses qui y étoient conservées. Amphiaraus s'étoit acquis une grande réputation: Eschyle, dans sa Tragedie des sept devant Thebes, en fait un beau portrait, & déplore en même temps le malheur des honnêtes gens qui se trouvent souvent engagés avec des méchans & des scelerats, tels qu'étoient, selon lui, la plupart de ceux qui assisterent à cette guerre. Amphiaraus laissa en mourant quatre enfans, deux garcons. Alcmeon & Amphiloque, qui apparemment étoit encore fort jeune, puisque Paulanias, faisant la description du coffre des Cypselides (2), fur lequel étoit représenté le palais d'Am- (2) In Eliac, phiaraus, & l'Histoire de sa famille, dit qu'on y remarquoit une vieille femme qui portoit entre ses bras le jeune Amphiloque. Les deux filles s'appelloient, Eurydice & Demonaffe. Le Poëte Asius, au rapport du même Auteur, lui donne une

Amphiarais après sa mort fut mis au rang des Demi-Dieux, & en reçût les honneurs ; si même nous en croyons Pausanias , il fut reconnu & honoré comme un Dieu (3), & les Oro- (3) In Béot. piens , peuple de l'Attique, lui bâtirent un Temple qui devint fameux dans la fuire par les Oracles qu'il y rendoit. L'Auteur que je viens de citer, parle aussi d'un autre Temple que ce nouveau Dieu avoir à Argos, auprès duquel étoit le tombeau d'Eriphyle sa femme, & la chapelle de Baton son parent &

troisième fille nommée Alcmene, comme la mere d'Hercule,

(a) Homere dans le Livre 11. de l'Odyssée, dit un mot de ce collier, à l'occafion de l'ombre d'Eriphyle qui apparoit à Ulysse. Выь Tome III.

son Ecuyer, qui périt avec lui lorsqu'il fut englouti dans la terre. Quoique Philostrate dans le tableau d'Amphiaraus le représente conduisant son chat lui-même, il est certain par Paufanias & par d'autres Anciens, que Baton lui fervoit d'Ecuver dans cette occasion. Il avoit encore un autre Temple

in Attic.

(1) Paufan. dans l'Attique (1) auprès duquel étoit une fontaine qui portoit fon nom, & dont l'eau ne servoit ni aux sacrifices, ni aux lustrations, pas même à laver les mains; mais ceux qui se croyoient guéris de quelque maladie par le secours de ce Dieu, étoient obligés d'y jetter quelque piece d'or ou d'argent; & ce qui rendoit cette fontaine respectable, c'est qu'on croyoit qu'Amphiaraüs après son Aporheose étoit sorti parlà de dessous terre. Nous avons déia dit dans l'Histoire des (1) Tom. I. Oracles (2), que ceux qui se rendoient dans le Temple qu'il avoit chez les Oropiens, après avoir immolé un mouton en étendoient la peau à terre, & s'endormoient dessus, attendant

des Oracles.

Liv. 4.

que le Dieu les instruisse en songe, de ce qu'ils souhaitoient (3) Cessation scavoir. A l'occasion de quoi Plutarque raconte (3) que du temps de Xerxés on envoya un homme consulter cet Oracle au sujet de Mardonius : celui-ci s'étant endormi dans le fanctuaire, se sentit repousser par violence; & comme il ne vouloit pas fortir, il fut frappé à la tête d'un coup de pierre; ce qui s'accorde avec la fin tragique de ce Prince, que le Tuteur du Roi des Lacedemoniens qui commandoit l'Armée des Grecs, tua d'un coup de pierre. On prétend qu'il se fit tant de prodiges dans le Temple que les Thebains lui avoient élevé, que l'impie Celse osa comparer cet imposteur (4) Contra à Jesus-Christ; ce qu'Origene résute sans réplique (4), en dé-Ceifum. 1.3. couvrant les fourberie des Prêtres, & les autres causes de ces prétendus miracles (a).

Jophon de Gnosse, un de ceux qui expliquoit les Anti-(5) In Artic. quités de la Grece à Paufanias (5), vouloit lui persuader qu'il y avoit plusieurs Propheties d'Amphiaraus écrites en Vers hexametres; & entre autres une réponse qu'il avoit rendue aux Argiens, lorfqu'ils allerent affieger Thebes, « Pour moi, die

<sup>(</sup>a) Virgile, Aneid liv. 7. nous apprend que l'Oracle de Faunus étoit consulté aufli en fonge.

Expliquées par l'Histoire. LIV. IV. CHAP. III. o cet Auteur, je n'y ai pas de foi : tout ce qui plaît au peuple . & qui a quelque air de merveilleux, trouve aisément créan-. ce, & l'on ne s'en désabuse qu'avec peine; mais à l'exception des Oracles d'Apollon qui sont attestés par toute . l'Antiquité, je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres. Tous » ceux qui se sont mêlés de prédire l'avenir, étoient des in- terprétes de songes, ou des gens qui avoient quelque con-· noissance du vol des oiseaux, ou des entrailles des victi- mes. Il y a donc bien de l'apparence qu'Amphiaratis excel-· loit dans l'interprétation des fonges; & ce qui me le per-· fuade, c'est qu'encore à present il est honoré comme un .. Dieu, & ne rend ses réponses que sur des songes. Ceux » qui viennent le consulter commençent par se purifier ; en-» fuite ils facrifient non-seulement à Amphiaraus, mais aux autres Divinités fous le nom desquelles son Autel est con-» facré ».

Comme felon Paufanias, Amphiaraiis avoit aussi son tombeau à Sparte, que les enfans de Tyndare lui avoient élevé, comme à leur cousin germain, il y a apparence qu'il participoit aussi aux honneurs rendus aux Heros. Au' reste c'est avec raison que Pausanias dit que Castor & Pollux étoient ses cousins germains : en effet , Amphiaratis étoit fils d'Oïclès & d'Hypermnestre sille de Thestius. Ainsi Amphiaraüs & les Tyndarides étoient enfans des deux fœurs, & par confequent cousins germains.

### Histoire d'Adraste.

ADRASTE Roi d'Argos & fils de Talaüs, & de Lysianasse fille de Polybe Roi de Sicyone, étoit un Prince trèsvaillant, & qui s'acquit une grande réputation dans la premiere guerre de Thebes, qu'il entreprit pour appuyer les droits de Polynice son gendre. Il fut, comme on l'a dit, le seul des chefs qui en revint, & il gouverna avec beaucoup de justice & d'équiré le Royaume d'Argos & celui de Sicyone que Polybe lui avoit laissé par testament. Ses mœurs étoient si douces & son naturel si bon, qu'il s'attira l'amour de ses

fujets. Il n'eut à souffrir que d'Amphiaraus son beau-frere, qui l'avoit obligé de fortir d'Argos; mais il s'en vengea dans la

fuite, comme nous l'avons dit.

Ce Prince eut plusieurs enfans, Cyanipe, Egialée qu'il donna en mariage à Diomede, Argie & Deiphile qui épouferent Polynice & Tydée par une avanture fort finguliere. Etant allé consulter l'Oracle d'Apollon, il apprit que ses deux filles seroient mariées, l'une avec un Sanglier, l'autre avec un Lion, & quelque temps après, les deux Princes que je viens de nommer étant arrivés à sa cour, l'un couvert de la peau d'un Lion, comme étant Thebain, & se faisant honneur de porter l'habillement d'Hercule; l'autre, fils d'Enée Roi de Calydon, portant la peau d'un Sanglier, en memoire de celui que Meléagre son frere avoit tué: Adraste ne douta point que ce ne fit-la le véritable fens de l'Oracle, & leur donna fes deux filles. Après un regne long & heureux, il mourut de regret de la perte de son fils Egialée tué devant Thebes, & fut honoré comme un Heros, surtout à Sicyone, où il eut un Temple & des Autels. On y établit même en son honneur une fête solemnelle, qui dura jusqu'au temps de Clifthene, Tyran de Sicyone, qui l'abolit en haine des Ar-(1) Herodot giens (1); & voici comment Herodote raconte la chofe. Cliffhene, Prince de Sicyone-ennemi des Argiens, ayant

Liv. g.

resolu de ruiner le tombeau de ce Prince, la Prêtresse qu'il. alla consulter, tâcha de l'en détourner. Il parut ne pas s'opposer ouvertement à l'Oracle; mais il vint à bout de son desfein par cet expédient. Il envoya à Thebes demander le corps de Menalippe ennemi juré d'Adraste; & l'ayant fait enterrer dans le Temple des Rois de Sicyone, il lui fit bâtir un Temple où il transfera le culte & les céremonies qu'on célebroit (1) Idem.1.4. en l'honneur d'Adraste (2), qu'on crut dans la suite ne regar-

der que Menalippe.

On a tant débité de fables fur le fameux cheval d'Adrafte, nommé Arion, qu'il est bon d'en dire ici un mot. Servius & Probus prétendent qu'il étoit le même que celui que Neptune fit fortir d'un coup de Trident auprès d'Athenes:

(3) Liv. 8. Paulanias (3) affure qu'il étoit fils de ce Dieu & de Cerès,

Expliquées par l'Histoire. LIV. IV. CHAP. III. ou du vent Zephire & d'une Harpye, comme on peut le voit dans Quintus Calaber: on ajoute que les Nereides le nourrirent, & qu'il fervit quelquefois à traîner le char de Neptune, qui le donna ensuite à Copréus Roi d'Aliarte, comme nous l'apprenons du Scholiafte d'Homere (1). Celui-ci en fit pre- (1) Sur le 4. fent à Hercule, qui s'en servit contre Cygnus fils de Mars, de l'Iliade. & le donna à Adraste. On disoit que ce cheval avoit les pieds du côté droit comme ceux d'un homme, & qu'il avoit l'ufage de la parole (2). Tout cela veut dire, au rabais des hyperboles, qu'Adraste aveir un fort bon cheval, qui avoit eu l. z. Eleg. derplusieurs maîtres. On ne lui a sans doute donné Neptune pour pere, que parce que ce Dieu passoit pour avoir appris le premier à dompter les chevaux; & ceux qui le font fils de Zephire, ont eu égard à sa légereté, ou plutôt à l'opinion fabuleuse dont Virgile parle dans ses Georgiques, que les Jumens deviennent fécondes en se tournant du côté du vent; & je crois qu'on doit expliquer de même ce qu'Homere dit (3) des chevaux d'Erichtonius, de ceux d'Achil- (4) Iliad La-

### Histoire d'Antigone.

le, & d'autres qu'on croyoit de la race des Dieux.

CREON fiere de Jocaste s'étant emparé de la Couronna de Thebes après la mort des deux fieres ennemis, avoit défendu exprellement d'enterrer ou le corps, ou les cendres de Polyniae (4), qu'il avoit fâit jetter à la voite; mais Antigone fa fœur étant fortie la noit de la ville, alla lui realise. Rec'alun avoit défobéi à les orderes, & pour son affurer, il le fit déterrer, ordonnant à fes gardes de veiller auprès. On furprit la noit fuivante la Princesse qui venoit pleurer le malheur de fon firer, & on la mena au Roi qui commanda qu'on l'ensenvelit toute vive; mais elle prévint une mort fi funest en s'etranglant. Le Prince Hemon son Amant se ua de défespoi (5), & Eurydice sa mere ne pouvant surviver à tant de défespoi (5), & Eurydice sa mere ne pouvant surviver à tant de catasttophes, se donna la mort. Cet événement sait le signe s'un de la consume de la consum

fut si touché à la premiere représentation, qu'il donna à l'Auteur le Gouvernement de Samos.

Ce n'est pas là la s'eule action hérorque que nous sournir la guerre de Thebes. Lorsque Thesée fir faire de magnisques funerailles à œux qui étoient monts devant cette ville, , on ne voulut pas brûler le corps de Capanée avec les autres, parce qu'il avoit est fappé de la foudre, & qu'il étoir regardé comme un impie qui par ses blasphemes s'étoit attiré le courroux du ciel (a), & on lui fit un bûcher separé. Sa s'emme Evadné fille d'y phis, s'étant parée de se plus beaux habits , monta sur un rocher au piecl duquel on brûloit le corps de son mari, & se jetta au milieu du bûcher, pour mêter se cendres avec celles d'un époux qui uni avoit roujours été

(1) Euripid- cher (1): voici en peu de mots son Histoire.

Philoft, fur Evadne,

## Histoire de Capanée.

CAPANE's un des sept Chess de l'armée des Argiens, étoit brave & courageux, mais d'une valeur féroce & emportée. Il fut le premier qui escalada les murailles de Thebes; mais son entreprise réussit mal, il sut accablé de pierres & mourut fur le rempart. Il y a apparence que pendant sa vie il avoit marqué peu de respect pour les Dieux, ce qui sit dire peut-être qu'il avoit été frappé de la foudre en punition de son impieré. Stace en fait un emporté, & met dans sa bouche mille blasphémes & mille extravagances : c'est Achille dans la Thebaïde; à cela près que celui qui en a voulu faire le caractere d'après celui d'Homere, n'avoit ni l'imagination aussi belle, ni aussi sage que le Poëte Grec. D'ailleurs cet Auteur s'éloigne également d'Eschile & d'Euripide, qui n'ont point fait un pareil portrait de Capanée: ce qui verifie ce que j'ai déja dit plus d'une fois, que les premiers Poëtes approchent plus de la verité historique, que ceux qui sont venus après eux. Voici ce que dit Euripide dans ses Suppliantes.

<sup>(</sup>a) Pline, liv. 2. ch. 54. ditpolicivement qu'il étoit défendu de brûlet les corps de ceux qui avoient été frappés de la foudre, & qu'on les enterroit feulement: Cremari fat non sft; conditiers à litigio readule.

Expliquées par l'Histoire. LIV. IV. CHAP. III. 383 « C'étoit (1), dit ce Poëte, un homme riche, sans faste, (1) Ac. IV.

» amateur de la simplicité, ennemi du fol orgueil qu'inspire » l'abondance : fobre, moderé , & méprifant ceux qu'il voyoit » se livrer aux festins & à la joye ; persuadé que la probité &

» la bonne chere, sont deux choses incompatibles : honnêre » homme, ami fidele, particulierement à l'égard des absens; » sincere, mais poli & obligeant, observateur exact de sa

» parole, même à l'égard de fes esclaves ».

Comme ce même Poète continue en cet endroit le portrair des autres Chefs de cerre expédirion, je ne sçaurois mieux faire que de continuet à le copier. « Cet autre, con-» rinue-t-il (2), est Etheocle, jeune Heros, peu favorisé des » biens de la fortune, mais comblé d'honneurs dans l'Argo-» lide; tellement définteressé dans les services qu'il rendoit à sa » patrie, que jamais il ne put se resoudre à recevoir rien de » ses amis même, dans la crainte de corrompre tant soit » peu son integre équité, & de se voir lié par les presents. . Il haissoit les méchans, non l'Etat; & il distinguoit la Re-» publique, de ceux qui la rendoient odieuse en la gouvero nanr mal.

» Ce troisième est Hippomedon, qui dès l'enfance eut le · courage de fouler aux pieds la molesse & la volupté, jus-» qu'à s'adonner aux foins de la vie champêtre ; vivant du-» rement, & formant fon corps aux exercices pénibles du " manége, de la chaffe, & de l'arc, en vue de se rendre

» un Guerrier utile à fa patrie.

» Parrhenopée, fils d'Atalante, est le quatriéme. Elevé - dans l'Argolide quoiqu'Arcadien, il scur plaire aux Ci-= tovens & à l'Etat par ses graces, sa douceur, & sa reserve » dans ses paroles; éloigné de tout esprit de dispure & de » hauteur, chose si peu supportable dans un Citoyen, & sur-» tout dans un étranger. Les armes à la main il défendoit » nos interêts moins en étranger qu'en Argien. Adoré du » fexe, on ne lui vir jamais oublier la pudeur de son âge, - ni flétrir fa vertu.

» A l'égard de Tydée, je vais en faire un grand éloge en » deux mots. Il sçavoit moins manier la parole que les armes.

334 La Juyannaga et is rables

Habile dans les rufes de la Guerre, il froit inferieur à fon

frere Meléagre dans les autres connoiffances: mais il l'égaloit dans l'art militaire, & fa feience confiftôit dans fes

armes. Avide de gloire, plein d'ardeur & de courage,

iche d'ailleurs, fes exploits faifoient fon éloquence. Sur

ces traits on ceffera d'être furpris que de pareils Heros

ayent tous combattu jusqu'à la mort devant Thebes ».

### Tirefias.

Quo i Qu'on ne parle point de Tiresias dans cette Guerre; comme c'étoit aussi un célebre Devin, & qu'il florissoit à Thebes, en même temps qu'Amphiaraus, je crois devoir (1) Apollod, placer ici fon Histoire. Tirelias fils d'Evere & de Cariclo, s'adonna, fuivant l'usage de ce temps-là, à la science des Augures, où il réuffit si bien qu'il s'acquit beaucoup de réputation, & fut regardé comme un grand Devin. Les Thebains ajoutoient tant de foi à toutes ses prédictions, qu'il les obligea de se retirer après la perte de leur ville, dans un coin de la Béotie : mais tout habile qu'il étoit, il n'avoit pas prévû que cette retraite lui seroit fatale. En effet, ayant bû de l'eau de la fontaine de Tilphouse (2), il perdit la vie. dans la Béo- Comme ce Devin vécut fort long-temps (a), & qu'il devint aveugle, il donna lieu à deux fables ridicules: l'une, qu'il avoit perdu l'usage de la vûe, pour avoit vû Minerve dans le bain, comme dit Pherecide; & cet Auteur ajoute qu'en revanche la Déesse le récompensa du don de Prophétie: l'autre, que c'étoit Junon qui l'avoit ainsi puni, parce qu'il avoit décidé contre elle en faveur de Jupiter dans le differend qu'ils avoient entre eux, pour sçavoir qui de l'homme ou de la femme étoit le plus heureux dans le mariage, ainsi que le racontent Ovide & Hygin, qui nous apprennent aussi que Jupiter pour le dédommager de la perte de ses yeux, l'avoit rendu le plus grand Prophete de son temps.

Theog. Hesiode (3) raconte comment Tiresias avoit changé de

. (a) Quelques-uns disent qu'il vécut cinq ages d'homme, & même plus.

fexe,

Expliquées par l'Histoire. LIV. IV. CHAP. III. fexe, pour avoir frappé avec sa baguette sur le mont Cyllene, deux Serpens qui frayoient; & il ajoute qu'il reptit son fexe au bout de fept ans, après les avoir frappés une feconde fois; fable, dont je ne vois pas d'autre fondement, finon que ce fameux Thebain avoir écrit fut les prérogatives des deux fexes. Si toutefois on aime mieux dire avec quelques Auteurs, que ce prétendu changement de sexe, est fondé sur ce que ce Devin qui se piquoit d'être grand Astrologue, enseignoit non seulement que les Astres étoient animés, ce qui étoit une opinion affez commune en ce temps-là, mais auffi qu'il y en avoit de different sexe.

Remarquons qu'il semble que le Demon eût entrepris en ce temps-là d'imiter la conduite de Dieu: car comme dans le siécle dont nous venons de parler, qui tépond au temps des premiers Juges & de Samuel, il y avoit beaucoup de Prophetes ou de Voyans parmi les Hebreux, on trouve aussi plusieurs Devins parmi les Nations ; Amphiaraüs à Argos, Tirefias à Thebes, & peu de temps après le fameux Calchas & Mopfe, Helenus fils de Priam, & Caffandre fa fœur, & tant d'autres dont Clement d'Alexandrie rapporte les noms (1), (1) Strong. Il est vrai que la funeste science de la magie qu'Orphée avoit apportée d'Egypte étoir alors en vogue, & que comme on étoit fort superstitieux, on consultoit à tout moment les Devins & les faux Prophetes.

J'ai dit au commencement de ce Chapitre que la premiere Guerre de Thebes étoit atrivée environ dix ans après la conquête des Argonautes; & par conféquent vingt - cinq ans Epoque de avant la prise de Troye; ainsi celle des Epigones tombera sur la guerre de l'an quinze avant la deftruction de cette ville, & cinq ans seulement avant l'entreprise du siège. Tout s'accorde à appuver cette époque: les mêmes Heros se trouvent à ces deux Guerres, & quelques - uns de leurs fils ; & Therfandre fils de Polynice, s'embarqua peu d'années après pour allet à Troye & fut tué dans la Mysie, comme on l'a dit. Hetcule qui ne mourut que quelques années après l'expédition de la Col-

chide, étoit mort avant la premiere de ces deux Guerres,

& Thésée encore vivant, puisqu'il rendit les derniers devoirs Tome III.

aux Argiens qui y avoient perdu la vie. Or on fçait que ce dernier mourut peu avant le siège de Troye, & par conséquent bien-tôt après ces deux Guerres. Achelous Roi d'Etolie, qui avoit donné sa premiere fille en mariage à Hercule, étoit encore au monde, & fit épouser son autre fille Eriphyle à Alcmeon fils d'Amphiaraus. En un mot, tous les fyncronismes qu'on pourroit tirer des Heros vivans en ce temps-là, prouvant que les deux Guerres dont je viens de faire l'Histoire, étoient anterieures à celle de Troye, & posterieures à celle des Centaures, au voyage de la Colchide, & à la chasse deCalydon, prouvent en même temps qu'il faut necesfairement les placer l'une & l'autre aux années que je viens de marquer, & je ne crois pas qu'on puisse opposer rien de solide à ces époques. Car encore une fois, nous n'avons pour nous guider dans l'Histoire d'un siécle si éloigné des Anciens mêmes qui en ont parlé les premiers, que la voye des Synchronismes & des générations. Or qu'on life tous les Historiens; les Mythologues, & les Poëtes, on y trouvera & ces symchronismes & ces générations telles que je les ai rapportées.

Enfin pour achever l'Histoire des sécles héroïques, il me reste à parler du siège de Troye, de tout ce qui préceda cette expédition, de ce qui l'accompagna, & de ce qui la suivit.





# LIVRE CINQUIEME

HISTOIRE DE LA GUERRE DE TROYE,



OICI fans contredit l'événement le plus célebre des temps fabuleux & héroïques, & on peut dires n même temps le dernier, puisque de-là aux temps historiques il ne se passa rien de bien considerable dans la Grece, que les Guertes des descendans d'Her-

cule contre Euryfihée, & enfin leur entrée dans le Péleponnefe. J'ai ajouté, le plus celebre, par le nombre & par la qualiré de ceux qui y pirient parti, tant du côté des Grecs, que de celui des Troyens. Ainfi cet événement merite touter l'étendue que je vais lui donner, puifque l'Hifloire en étant bien développée, répand une grande lumiere fur l'obfourité d'un fiécle fi éloigné de nous, & est la plus propre de toutes à faire connoînre l'étar de la Grece dans ce temps la, fes différents Royaumes, ses forces, & les principales familles qui la composient.

Comme cette fameuse expédition des Grecs contre l'Asie a toujours paru considerable plusieurs Anciens en ont parlé; &

Cccij

Homere feul l'auroir rendue immortelle : c'est lui aussi que je mets à la tête de ceux dont l'autorité me servira à en raconter les principales avantures. A ce grand & inimitable Poëte, je joins Virgile, qui dans le second Livre de son Eneïde a raconté la prise de la ville, & est entré à ce sujet dans des détails si particuliers, qu'il est évident qu'il avoir confulté des ouvrages que nous n'avons plus. Il femble en le lisant qu'on se trouve dans Troye, qu'on en connoît jusqu'aux rues, & aux principaux Palais, & qu'on ne s'y égareroit pas. Nous avons encore pour guides Quintus Calaber, qui quoique plus récent que Virgile, & fans doute d'une moindre autorité, ne laisse pas de répandre sur cette Guerre des lumieres qu'on chercheroit vainement ailleurs. Coluthus & Triphiodore qui ont traité le même sujet, m'ont beaucoup aussi servi , & je n'ai pas même négligé Dictys de Crete & Dares Phrygien: non que je les croye l'un & l'autre du temps même de cette Guerre, comme l'annoncent leurs ouvrages; mais le premier du moins est affez ancien pour avoir puilé dans des fources qui nous font aujourd'hui inconnues. Tite-Live & Denys d'Halicarnasse ne m'ont pas été inutiles . non plus que la Table Iliaque, ouvrage ancien que je ferait connoître plus particulierement dans la fuite, ainsi que quelques bas-reliefs & plusieurs Médailles. J'ai joint à ce fecours ceux qu'on peut tirer de la description que fait Pausanias des peintures de Polygnote, dont quelques-unes représentaient plufieurs particularités de la prise de Troye. Voilà les sources où j'ai puisé tout ce qui va faire la matiere des deux Livres fuivans; en y ajoutant, fuivant le but que je me fuis propofé dans cette Mythologie, l'explication des Fables qui se rencontrent si frequemment dans cette Histoire, qu'il n'y en a aucune dans toute l'Antiquité où il y en ait un si grand nombre.

#### CHAPITRE I.

### Origine de cette Guerre.

O M M E j'écris une Hifloire, & que je ne fais pas un Poème, je n'imiteral pas Homere, qui n'a commencé fon lliade que par la colere d'Achille; c'elt-à-dire, par un incident qui n'arriva qu'au commencement de la derniere année du fiége de Troye. Remontons à la fource de cette guere, & prenons-là, ab evo, fuivant l'expression d'Horace (1); (1) An. Poin.

voyons quelles en furent les caufes.

Virgile, qui fuivant l'ufage ordinaire des Poètes, ramene tout à l'intervention des Dieux, per Deurum ambages, dit que Junon piquée du Jugement de l'aris, & de l'enlevement du Phrygien Ganymede, s'en vengea fur les Troyens, & qu'on ne doit chercher d'autre caule de la deftruêtion de leur capitale, que la colere des Dieux (a) le tout fondé fur une tradition fabuleufe qu'il faut d'abord rapporter, & voir ce qui a pu y donner lieu.

Jupiter amoureux de Theits fœur de Lycomede Roi de Scyros, ayant appris de Promethée que fuivant un Oracle de Themis, l'enfant qui nairroit du mariage de cette Princeffe feroit plus puisfant que son pere, la ceda à Pélée fils d'Eaque. Pour rendre plus célèbre la céremoit de leur mariage, on y invita tous les Dieux, & on n'en excepta que la feule moyen de s'en venger avec éclar, en jettant une Pomme d'or au milieu de cette auguste affemblée, avec cette infeription, pour la plus belle. On peut bien juger qu'i n'y cut aucune des Déclies qui ne prétendit à la poliefilion d'un preferm moiss considerable par la maitere, que par le moif que

(a) Mant alsa mene repofium
Judzium Paristit, spreseque impuis forma,
Vrum instementa Divum
Vrum instementa Divum
Hat voçris ope; sfirmaque à culmine Irojum, Æneid. Lib. 1.
Ccc iji

(1) Hygin, Ovide, Coluthus, &c.

le faifoit fouhaiter. Cependant elles furent la plupart affeze équiables pour ceder leurs prétentions à Junon, à Minerç, & à Venus. Ces trois Déefles demanderent d'abord des Juges. L'affaire étoit délicate, & Jupiter lui-même n'ofant terminer ce différend, crott dévoir les envoyer (1), fous la conduire de Mercure, fur le moit Ida en Phrygie, pour fubir le Jugement d'un Berger nommé Paris, on réputation d'être grand connoilleur en cette matière, & en même temps for équiable. Les Déefles parturent devant lui dans les habits les plus galans, & on peut bien s'imaginer qu'elles n'avoient rien négligé de ce qui pouvoir relever leurs charmes.

Pour s'atrier la bienveillance de leur Juge, & l'engager chacune en leur faveur, elles lui firent les promeffes les plus flateufes. Junon, dont le pouvoir s'étendoir fur tous les trônes, lui fit envifager qu'elle le combleroir de biens, s'il vouloit lui adjugar la Pomme. Minerve lui promit la veru comme le plus grand de rous les biens, & Venus l'affura que s'il fe déclaroit pour elle, il deviendroit par fon moyen posifeffeur de la plus belle femme qui fit fur la terre.

Paris embaraïlfé, & ne voulant prononcer qu'en connoîtfance de caufe, erigea d'elles une condition dont la pudeur de Junon & de Minerve furent d'abord allarmées; mais que ne peut point fur l'elprit du fexe l'idée d'une préference qu'à fouhaire avec tant d'ardeur («)? Enfin il prononça en faveur de Venus. Elle étoit en effet la plus belle, & apparemment que la promelle qu'elle lui avoit faire, étoit plus de fon goûr que ni les richeffes ni la vertu.

Après ce jugement Paris laisse athalet tout le courroux de Junon & de Minerve, qui jurerent de s'en venger non feuement sur leur Juge, mais sur Priam son pere, & sur l'Empire Troyen dont la pette sur resolue, & ne songea qu'à la promesse que lui avoit faite Venus. Quelque temps après ayant eu occasion d'aller dans la Grece, pour les raisons que

<sup>(</sup>a) On peut voir tout ce détail dans Coluthus, de l'enlevement d'Helene, de dans Lucien. La Table lliaque confirme ce que difent ces Auteurs, ainfi qu'une Médaille de Morel, qui représente les trois Déesses toutes nues, en présence de leur juge.

Expliquées par PHistoire. LIV. V. CHAP. I. je rapporterai dans la fuite, il s'arrêta à Sparte pendant l'absence de Menelas que les affaires de son frere Agamemnon avoient artiré à Argos, & ayant rendu Helene, la plus belle femme de son remps, sensible à ses vœux, il l'enleva, &

causa par-là la Guerre que je vais décrire. Quoique tour ce récit paroisse une pure fiction, il ne laisse pas d'avoir quelque fondement. Le sçavant Meziriac rappor- (1) Epitre de te (1), sur la foi de Suidas, de Cedrene, & de plusieurs autres Anciens, qu'aux noces de Theris & de Pelée, qu'on célebra avec toute la magnificence possible, les Princes & les Princesses qui y surent invités, prirent pour ce jout-là le pom des Dieux & des Déeffes; à peu près comme dans nos setes de village, surtout à celle des Rois, les Provinciaux se parent des noms des Princes & de leurs Ministres; & cela est d'autant plus vraisemblable que le festin qui fut donné à l'occasion de ce mariage, fur appellé dans la fuite le Banquer des Dieux. On affecta même de donner à Pelée le nom de Nerée, parce que Thetis portoit celui d'une des Nereides. On avoit choisi pour le lieu de la sête une forêt du mont Pelion , près de l'antre de Chiron (a). Il furvint pendant le repas quelque differend entre les Dames au fujet de la beauté, qui causa bien du désordre. Plusieurs Princes y prirent parri , ou

.. Ce differend n'étant pas de nature à être terminé facilement, il y a bien de l'apparence qu'à la fin on fut obligé de s'en rapporter à quelqu'un des Princes qui étoit de la fêre. & dont le jugement offença celles pour qui il ne décida pas. Quelque Poëte qui trouva le fujet rejonissant, en fir un Poëme, où sous l'idée des Dieux & des Déeffes, dont ceux qui étoient de la fêre avoient pris les noms, il décrivit heureusement cette avanture, & inventa plufieurs circonffances fabuleuses propres à l'embelhe. Si on y a mêlé le Jugement de Paris qui étoit en Pluygle, pendant que cette fête le faifoit en Theffalie; c'est, comme Cedrene & Suidas nous l'ap-

pour leurs femmes, ou pour leurs maitreffes.

<sup>(</sup>d) Cet événement représenté sur un Marbre ell rapporté par Pichius : on y reconmon pluseurs des Dieux par leurs symboles, & Chiron qui lort à moitie corps de son

prennent, parce que l'aris obligé pour les raifons que nous dirons dans lon Hifolier, de garder les troupeaux fur le mont Ida, composa un Hymne en faveur de la Déesse Venus, dans lequel il préferoit sa beauré à celle de Pallas & de Junon, ce qui adonné lieu à la Fable. On peut ajourer même que Paris, homme d'esprit & fort équitable, avoit été fouvent pris par les Pasleurs du mont Ida pour arbitre de leurs différends; ce qui n'a pas peu contribué à le faire passe pour le Juge des rrois Déesse. Ce ne sont là, me dirat-on, que des conjectures;mais dans des faits de cette nature, quelles preuves peut-on donner l & n'est-il pas permis en humanisan tes anciennes fictions, d'imaginer quelles significient alors, ce qui signifieroit aujourd hui un ouvrage composé par quel-que Poète si un su signifieroit aujourd hui un ouvrage composé par quel-que Poète si un su signifieroit aujourd hui un ouvrage composé par quel-que

Eusebe explique un peu autrement cette fiction, en disant qu'Helene disputant du prix de la beauté avec deux autres femmes Grecques, Paris jugea en fa faveur; qu'elle fe laissa enlever, & que c'est de-là que la Fable du Jugement des trois Déesses a pris naissance. Mais sur quelles preuves s'appuye-t il? c'est ce qu'il ne nous apprend point. Trouvera-t'on auffi plus de vraifemblance dans ce que rapportent quelques Auteurs, qu'elle est fondée sur un songe de Paris, où ce Prince crut voir les trois Déesses, qui lui demandoient son Jugement sur leur beauté; & où il décida en faveur de Venus. qui lui promettoit la plus belle femme de l'Asie. On regardoit les fonges comme des révelations, ainfi il ne lui en fallut pas davantage, felon la remarque de Darès Phrygien pour lui faire accepter le commandement de la Flotte que fon pere vouloit envoyer en Grece pour demander la fuccession d'Hesione, dans l'espérance d'une conquête plus charmante que celle des biens de fa rante. Quoiqu'il en soit, l'Antiquité semble avoir pris à la lettre

(1) Recherc. aurieuf. Diff.

l'Hiltoise du Jugement de Paris, & nous avons dans Spon (1) une belle Médaille ; fiappee fous Antonin Pe, fine faquelle on voit les trois Déeffes dont je viens de parler, au fommet d'une montagne avec Paris conduit par Mercure : Venus y paroit feule nue; Minerve & Junon ont encore leurs habits.

Quoique

Expliquées par l'Histoire. LIV. V. CHAP. II.

Quoique je ne sois pas partisan des explications allégogoriques, il y en a de si ingénieuses que je ne sçaurois m'empêcher de les rapporter. Suivant quelques Mythologues. cette fiction n'est qu'un emblème du mystere de la création, ou pour me conformer à la maniere ordinaire dont s'expriment à ce sujet les Payens, du Chaos, & de la maniere dont le monde en fut formé. Les Dieux rassemblés aux noces de Thetis & de Pelée, & qui ne respirent que la joye & les plaisirs, représentent la nature séconde, & qui cherche à tirer la terre du Chaos. La Discorde y oppose mille obstacles & mille artifices qu'elle seule sçait inventer, & cette Discorde n'est que la confusion des Elemens, toujours contraires les uns aux autres. A Paris enfin est confiée la fatale pomme, & il l'adjuge sans peine à Venus qui est la Déesse de la réconciliation, de l'harmonie, & enfin de la génération; par elle tout commence à se démêler; tout commence à respirer, à vivre. Voilà, disent ces Mythologues, la véritable raison pour laquelle les Anciens regardoient l'Amour comme le premier & le plus ancien de tous les Dieux.

#### CHAPITRE II.

# Veritable cause de l'enlevement d'Helene.

L s'agit, toute fiction à part, de chercher la veritable cause de l'enlevement d'Helene, dont la Guerre de Troye & le renverlement total du Royaume de Priam furent les suites sunestes.

D'abord je ne ditai rien de l'ancienne jalousse dont passe Herodote entre les Asiatiques & les Grees, pour des enfevemens réciproques, sur lesquels il n'y avoit eu acune satisfaction. Les premiers avoient enlevé so dans le port même d'Argos; & tes seconds, Medée; ce qui sit naître, dit l'Auteur que je viens de citer, à Paris l'envie de voyager dans Tome III.

la Grece, pour y enlever une femme, persuadé qu'il ne seroit pas obligé à en faire plus de reparation, qu'on n'en avoit fait pour les autres enlevemens. Mais il y avoit entre la Maifon de Priam & celle d'Agamemnon & de Menelas fon frere, une haine héreditaire. Tantale avoit autrefois en'evé, ou fait perir le jeune Ganymede; or ce Tantale pere de Pelops étoit bisayeul d'Agamemnon, & Ganymede grand oncle de Priam (a): voici comme la chose s'étoit passée. Tros Roi de Troye, ayant fait plufieurs conquêres fur fes voifins, envoya son fils Ganymede accompagné de quelques uns de ses amis (b) en Lydie pour offrir des facrifices dans un Temple confacré à Jupiter. Tantale qui ignoroit le dessein du Roi de Troye, prit ces gens pour des espions, & avant fait arrêter le jeune Ganymede, le fit mettre en prison où il mourut de chagrin de l'insulte qui lui avoit été faite, & Tantale renvoya à Trove le reste de son cortege, après avoir fait de magnifiques funerailles à ce jeune Prince (c). D'autres eroient qu'il le garda dans fa Cour; & comme Tantale paffoit pour être le file de Jupiter & de Pluto fille de l'Ocean, qu'il portoit lui même le furnom de Jupiter, & qu'il fit fervir son prisonnier d'Echanson, c'est ce qui a donné lieu à la Fable de l'enlevement de ce Prince par Jupiter : ou plutôt, cet enlevement par Jupiter changé en Aigle, marque la mort prématurée de Ganymede, & la rapidité de la course abregée de sa vie. Comme le Roi de Lydie l'avoit fait servir d'Echanson, c'est peut-être ce qui a donné lieu aux Poëtes de dire que les Dieux l'avoient placé parmi les Astres, où il forme le Signe du Verseau (d).

Quoiqu'il en soit, il y eut à ce sujet une longue Guerre entre I ros & Tantale, & après leur mort llus fils de Tros

(a) Hygin s'est trompé en disant que Ganymede étoit fils d Erichtonius. personnes.

(d) Hegefianax, au rapport d'Hygin, dit que c'est Deucalion qui forme le figne (6) Son Corrège étoix de cinquante du Verteau , à cause du Désuge qui arriva sous son regne ; ou bien , se-

<sup>(</sup>c) Suidas, Cedrene, Eufeba, &c.He. lon Eubulus, c'eft Cecrops qui avant roden dit que ce jeune Prince fut tué par le lou feut fui l'age du vin , le fervois d'eux fin fret edus nu lieu cearte, & qu'il lui dans les facrifices. Hygin, Peir. Affres, soblasse que l'unione l'avoir enfant. publiant que Jupiser l'avoit enlevé.

Expliquées, par l'Hispire. Liv. V. Chap. II. 305 la continua contre Pelops fils de Tantale, & l'obligea de fortir de son Royaume pour se retirer chez Œaomasis Roi de Pise, dont il épous la fille, & en eur un fils nommé Artée: ainsi on peur dire que Paris, artirer épetie, fils d'Ilus; frere de Ganymede, enleva Helene par une espece de represailles contre Menelas, artirer petit-fils du ravisseur de Ganymede.

Il y avoit outre cela entre les Phrygiens & les Grecs une haine encore plus recente. Hercule, comme nons l'avons dit, avoir pris & faccagé, environ trente- cinq ans auparavant, la ville de Troye, & enlevé Hesione qu'il avoit cedée à Telamon, & fait mourir Laomedon : & quoiqu'il eût laisse le Royaume à Priam, celui - ci se ressouvint du mal qu'il avoit fait à fa famille : ainsi il ne faut pas s'étonner si Paris pour s'en venger; résolut d'enlever une femme Grecque; cette sorte de vengeance étant fort ordinaire en ce temps - là. On croit communement que Priam envoya ce Prince à la Cour de Telamon, ou pour voir fa tante, ou plutôt pour recueillir sa succession. Paris visita pendant ce voyage les principales villes de la Grece, & s'étant arrêté quelque temps chez Menelas Roi de Sparte, il devint amoureux & se fit aimer d'Helene sa femme, la plus belle Princesse de ce temps - là ; & ayant profité de l'absence du mari (a), il l'enleva & l'emmena à Troye; ou, suivant Herodote, le vent contraire l'ayant obligé de relâcher en Egypte, Protée retint Helene; mais nous parlerons au long de cette avanture dans l'Histoire de cette Princesse.

<sup>(</sup>a) Dichys de Crete, Livre I. die qu'il étoit allé dans l'îste de Crete pour partager la faccesson d'Aurée: Darès de que Paris trouva Heiene dans l'isse de Cyshere.

#### CHAPITRE III

# De la Guerre qui suivit cet enlevement. Ом м в la plûpart des Guerres de ce temps - là arri-

voient ordinairement pour de pareils affronts, les Grecs fe disposerent tout de bon à venger l'injure faite à un de leurs Rois; mais pour ne rien précipiter & mettre les Troyens tout-àfait dans leur tort, ils voulurent tenter d'abord la voye de la (1) Herodot négociation, & envoyerent des Ambassadeurs à Priam (1). pour l'engager à reparer cette insulte ; l'Ambassade sut inutile, & Priam pour toute réponse, dit aux Députés, qu'ils ne devoient pas esperer qu'on les satisferoit, eux qui avoient. laissé sans acune reparation l'injure qu'ils avoient faite à Æetès, pour l'enlevement de Medée sa fille, & plus recemment encore pour celui de sa sœur Hesione. Les Grecs piqués de cette réponse ne songerent plus qu'à se venger par les armes, & la guerre fut resolue tout de bon. On sit pour cela une Assemblée générale des Erats de la Grece à Argos, ou plûtôr à Mycenes, où regnoit Agamemnon frere de Menelas, & le plus puissant Roi de la Grece (a); ou, si nous en croyons un des plus scavants hommes de notre temps (2), à Larisse chez Pelée pere d'Achille, Prince plus puissant sur mer que les autres, & par conféquent plus nécessaire en cette occa-

(2) P. Hardouin, Apol. d'Homere.

fion.

loc. cit.

La guerre étant ainsi resolue, presque tous les Princes de la Grece s'y engagerent par ferment (b), & se disposerent tout

(a) Il vartal le LeGeur, une foir pour les peut éloigées. L'Appolité, même qui toutes, qui teffuie dans crete l'illinées femorite caux d'Agmentano foir un rib-de la Groce on patie des Rois puissans, le de Monanchies, écon doir l'entendre qui rerre qui fort pays, de il y a en France plusfeur comparaison à leurs voifins; car dans le varies on étoies que de reis-peits Prin. Royaume. ces , dont les Etats avoient peu d'éten-due , & se bornoient souvent à leur capitale, & à quelques autres villes ou villa-

(b) furabant omnes in lasi verba mariel. Ovid

Expliques par PHylloire, Liv. V. Chap. III. 397 de bon à fournit chacun le nombre de vaiffeaux dont on étoit convenu. L'armement fut si considerable, qu'Home fait montre le nombre de cas Vaiffeaux à 1070. (1) d'autres jufqu'à 1200. (2) & Virgille (3) par un compre rond, à mille tour suite samme: bien entendu que c'étoient des Vaiffeaux à la sidemaille se temps-là des Bâtimens plats qui avec les (1) Æn. L. amairer de ces temps-là des Bâtimens plats qui avec les (1) Æn. L. amairer de ces temps-là des Bâtimens plats qui avec les (1) Æn. L. amairer de ces temps-là des Bâtimens plats qui avec les (1) Æn. L. amairer de ces temps-là des Bâtimens plats qui avec les (1) Æn. L. amairer de ces temps-là des Bâtimens plats qui avec les (1) Æn. L. amairer de ces temps-là des Bâtimens plats qui avec les (1) Æn. L. amairer de ces temps-là des Bâtimens plats qui avec les (1) Æn. L. amairer de ces temps-là des Bâtimens plats qui avec les (1) Æn. L. amairer de ces temps-là des Bâtimens plats qui avec les (1) Æn. L. amairer de ces temps-là des Bâtimens plats qui avec les (1) Æn. L. amairer de ces temps-là des Bâtimens plats qui avec les (1) Æn. L. amairer de ces temps-là des Bâtimens plats qui avec les (1) Æn. L. amairer de ces temps-là des Bâtimens plats qui avec les (1) Æn. L. amairer de ces temps-là des Bâtimens plats qui avec les (1) Æn. L. amairer de ces temps-là des Bâtimens plats qui avec les (1) Æn. L. amairer de ces qui avec les (1) Æn. L. amairer de ces (1) Æn

équipages & les vivres ne contenoient que peu de foldats. Homere a destiné le second Livre de son Iliade, à l'énumeration exacte des Princes Grecs qui s'embarquerent pour cette Guerre, & au nombre de Vaisseaux que chacun y amenoit. Agamemnon qui fut déclaré tout d'une voix le Généralissime de l'Armée, étoit en même-temps Roi de Mycenos, de Sicyone, de Corinthe, & de plusieurs autres villes. Il avoit équippé un si grand nombre de Navires, qu'il en prêta une partie aux Arcadiens, fous la conduite d'Agapenor : Menelas fon frere conduifoit les Spartiates ; Nestor les Messeniens, Polizenus & Amphimachus les Eléens : Diomede fils de Tydée, Steneléus fils de Capanée, & Euryalus, étoient chefs des Argiens : Mnesthée commandoit les Atheniens: Ajax fils de Telamon, les Mégariens & les habitans de Salamine : Schedius & Epistrophus, les Phocéens, Thoas avec les Etoliens, Megès avec les Dulichiens, Ulysse avec les Itaquiens & les Cephaloniens, tenoient dans cette armée des rangs confiderables : les Béotiens avoient cinque Capitaines pour les commander, entre lesquels étoit Therfandre. Les habitans d'Iolchos & de Pheres reconnoisfoient pour chef Eumele fils d'Admete & d'Alceste; ceux d'Ithime & d'Ecalie, Podalyre & Machaon fils d'Esculape : les Miniens qui demeuroient à Orchomene, étoient sous la conduite d'Ascalaphe & d'Ialmenus son frere. Ajax fils d'Oilée conduifoit les Locres & Elephenor les Eubéens-Les Thessaliens obéissoient à dix Généraux, parmi lesquels Achille avec fes Mirmidons, Protefilas & Philocete étoient les plus fameux. Idomenée & Merion fils de Deucalion & petit-fils de Minos II. y avoient conduit les Cretois. Tlépoleme fils d'Hercule, les habitans de l'Isle de Rhodes :: enfin Phidippe & Antipe, ceux de l'Isle de Cos, & des auwes Isles voilines. Ddd iii.

Expliquées par l'Histoire. LIV. V. CHAP. III. d'Agamemnon , une Biche, qui lui fut immolée, & transporta dans la Tauride la Princesse pour lui servir de Prêtresse. Quelques anciens Mythologues difent qu'elle fut métamorphofée en Ourse : Nicandre assure qu'elle sut changée en Genisse, d'autres disent en une vieille femme ; tant il se trouve de varietés dans ces Histoires anciennes. Homere ne parle point du tout de cette avanture; au contraire, sur la fin du siège de Troye il fait mention d'Iphianasse fille d'Agamemnon, qu'on envoye offrir en mariage à Achille pour l'appaifer: or personne ne doute que cette Iphianasse ne soit la meme qu'Iphigenie.

Il est vrai que plusieurs Auteurs ont traité de pure fable le fait que je viens de raconter, & n'ont pû s'imaginer qu'un pere ait été affez barbare pour immoler sa fille. Quelques-uns d'entreux même ont cru que par cette avanture on avoit voulu faire a lution à l'Histoire de Jephté, qui arriva environ ce temps là, dont la fille, felon eux, portoit le nom qu'Homere donne à la fille d'Agamemnon (1). D'autres affurent qu'Iphige- (1) M Huer. nie fut veritalement immolée à la superstition des Sol-Demonstrat. dats (a), & à la politique d'un Prince qui craignoit de perdre le commandement d'une belle armée. Enfin pour chercher un dénouement à cette Fable (b), on a trouvé une autre Iphigenie dans la famille d'Agamemnon , qu'Helene enlevée par Thefée, avoit mise au monde, & qui avoit été envoyée à Clytemnestre déja mariée , qui voulut bien s'en charger, & la faire passer pour sa fille. Pour moi, je crois qu'Agamemnon menacé du courroux de Diane, résolut veritablement d'immoler fa fille; qu'Ulysse l'alla arracher des bras de sa mere ; qu'on se prépara à l'immoler à la Déesse irritée; mais que les soldats s'y étant opposés, ainsi que quelques uns des chefs, Calchas qui appréhendoit une fédi-

tion, infinua que Diane pourroit être appaifée par le facri-(a) Ce n'est pas la premiere fois que la fur la Tragedie d'Pphigenie , d'après Eufupersition a fait faire de parells facris- ripide. (c) Voyez ci-après l'Histoire d'Aga-(b) Voyez M. Racine dans fa Préface | memnon.

La Mythologie & les Fables

400

fice d'une Biche, & par la confécration d'Iphigenie qu'on envoya en effet dans la Tauride pour lui fervir de Pêtref fe (ø). Si on voulois ajouter foi à Dichys de Crete (1), on diroit avec lui qu'Ulysse partir de l'armée sans consulter Agamennon; qu'il contresse de Lettres de ce Prince, qui apprenoient à Clytemnesse qu'Achille ne vouloir point partir de l'Audide, qu'il n'est auparavant épous [Phigenie; & que l'ayant conduite secretemen au camp, il alloit avec Calchas l'immoler à la Déesse, lo rsqu'estraye quelques prodiges, ou plutôt par les menaces d'Achille qui découvrit le mystere, elle fur envoyée dans la Tauride, & on sacrifia une Biche, que l'orage avoit obligée de se cacher près de l'Autel de la Déesse.

Paufanias (a) expliquant les belles Peintures de Polygno(c) la Phoe, te qui étoient dans le Poëte Lefchée, dit que Menelas y étoir 
repréfenté avec un bouclier fur lequel étoir peint le Dragon 
qui parut pendant le facrifice dont nous venons de parler. 
Je n'ai vinulle autre parc ce trait d'Hiftoire, que le Peintre 
avoit apparemment appris dans le Poëme de Lefchée fur la 
prife de Troye. Les Grecs avoient peut-être publié ce prodige, & Menelas l'avoit adopté, en faifant graver ce monfre fur fon bouclière.

Ces préparatifs, au refte, & les différents retardemens qui furvinrent, aftent que les Grecs furent dix ans avant que de s'embarquer, & ducrent par conféquent autant que le siége même de Troye; aussi Homere fait-il dire à Helene à la dixiéme année du siége, qu'il y avoit vingt ans qu'elle étoit dans cette ville.

(a) Voyez ci-après l'Histoire d'Agamemnon.



CHAPITRE

## CHAPITRE IV.

# · Histoire du Siège de Troye.

Es Grecs avant enfin le vent favorable, s'embarquerent, & arriverent heureusement auprès du Promontoire de Sigée. Comme ils avoient été long - temps à se préparer à cette grande expédition, les Troyens avoient de leur côré eu rout le loisir de se disposer à les bien recevoir. Priam n'avoit rien négligé pour se faire des Alliés, & avoir des troupes auxiliaires (1); & il avoit si bien réussi que tous les Princes voisins y étoient venus en personne, ou lui avoient Ill.1.1. envoyé du fecours. Lycaon y conduifoit les habitans de Zelée fous le mont Ida. Araste & Amphius, ceux d'Adrastie, d'Apese, de Pyticé & de Terie: ceux d'Aribés, de Percote, de Praxion & d'Abyde étoient commandés par Asius fils d'Hirtace. Hippothoüs & Piléus étoient chefs des Pelasgiens de Larisse; Achamas & Pirous, des Thraces de l'Hellespont. Les Ciconiens marchoient fous la conduite d'Euphemus; les Paphlagoniens fous celle de Pylemene; les Mysiens sous celle de Chromis. Phorcis & Ascanius avoient amené les Phrygiens. Rhefus y conduifit les Thraces ses sujets, & Memnonles Persans & les Ethiopiens dont Teutame lui avoit confié le commandement. Les Amazones appellées au fecours de cette ville, s'y rendirent avec leur Reine à leur tête; enfin, Enée commandoit les Dardaniens avec Archliloque & Atamas fils d'Antenor, fans parler de Sarpedon avec fes Lyciens, d'Ebée, de Rhefus, de Chorebe, d'Elpenor & de quelques autres qui n'arriverent que vers la fin du fiége.

Les Troyens se trouvant donc en état de recevoir leurs ennemis,firent tous leurs efforts pour s'opposer à leur descente ; & il y eut un rude combat , où les Chefs de part & d'autre se distinguerent sort. Protesslas voyant que les Grees n'osoient

Tome III. Eee

(1) Ovid.

Met. L 12.

descendre de leurs Vaisseaux, parce que l'Oracle avoit prédit que le premier qui mettroit le pied sur le trivage, seroit tué, sacrista sur epour le salut de la partie; & Cygnus, du côré des Troyens, y mourut après avoir fait des actions de valeur qui firent publier que Neptune l'avoit rendu invulnérable (1). On ajoura que ce Cygnus étoit fils de ce Dieu, parce qu'apparemment c'étoit un Prince puissan sur mer. Sa métamorphose en oiseau n'est qu'une fiction qu'on inventa

métamorphofe en oifeau n'e pour foutenir l'autre fable (a).

Ce premier combar fun fuivi d'un long repos, comme le condit l'ylife, dans la Harangue pour les armes d'Achille (a), pola les armes des deux cotés (b); les allifegeans ne fongerent qu'à former leur camp, & à le mettre à couvert par de bons retranchemens, & les allifegés à le fortifier. On ne s'appliquoir de part & d'autre qu'à éviter d'être surpris, & pendant que les Grecs gardoient foigneufement leurs retranchemens, les Troyens en usoient de même pour les portes de la ville (e).

Les Affidgeans n'employerent même les neuf premieres années, qu'à fe rendre maîtres de plusieurs villes voisines, qui avoient pris les aimes pour la défensé de Troye, & c'eft ce qui fit duret le siège si long-temps, comațe le remarque Thucydide; les troupes étant obligées de se séparer pour aller chercher des vivres, dont on n'avoit fait aucune provison : ains celles qui étoient dans la place, se trouverent en état de tenir téreaux affiégeans; car si la ville de Troye avoit été attaquée avec touxes les forces que les Gress avoient pris le puis provison de la commendate de la co

(a) Voyez ce qu'on a dit des differentes personnes qui ont porté le nom de Cygnus, dans l'Histoire de Phaeton, Liv. I. de ce Volume.

(b) Hic laber, kee requiem multorum pugna dierum, Artulit; & possit part utraque substitit
armit, Ovid. ib.
(c) Dumque Vigil Phrygies servat cus-

todia muros , Es Vinil Argolicas fervas cuftodia fessas. Id ib.

Lyrnesse, patrie de Briseis, Pedase, Zelée, Adrastée, Pythia, Percoté, Arisbé, Abydos, Chrysé, & Cilla, furent les conquêtes d'Achille, & Strabon remarque qu'il n'entreprit de conquerir ces villes que parce que le siege trainoit en longueur. Ajax de son côté ravagea la Thrace, & d'autres subjuguerent le Royaume de Cygnus, & obligerent les peuples soumis à fournir des bleds à l'armée. Ces Capitaines portoient le butin au camp qu'on avoit établi sur le bord de la mer, & où on en faisoit le partage. Pour s'y fortifier les Grecs, avoient mis les Vaisseaux à sec, & s'étoient retranchés derriere une bonne muraille. Car il est bon de remarquer que ce camp demeura toujours au même endroit, c'est-à-dire, près du Promontoire de Sigée, d'où Agamemnon & quelques autres chefs ne s'éloignerent jamais. Ce fut même un sujet de reproche que lui fit Achille, difant aux Députés d'Agamemnon, qui pour le fléchir, lui présentoient les presens de ce Général, qu'il étoit toujours venu porter le butin & les dépouilles des ennemis dans le camp, pendant qu'Agamemnon se tenoit tranquillement dans fa tente, où il en faisoit le partage, retenant toujours pour lui la meilleure part. C'étoit le tendez-vous général, d'où on alloit faire des courses ; car pendant les neuf premieres années, les Grecs fongerent bien plus à affoiblir les Alliés des Troyens, qu'à preffer tout de bon leur ville. Cependant il ne laissa pas d'y avoir dans cet intetvalle plufieurs actions particulieres; mais fans qu'il fe foit rien passé d'éclatant, & de considerable, nec aperti, dit Ovide, copia martis. On se dressoit mutuellement des embûches, on enlevoit quelquefois les troupeaux qui paissoient dans la campagne; on prenoit prisonniers de guerre quelques paysans qui cultivoient les champs, & on les alloit vendre dans les pays voilins; & ce ne fut qu'à la dixième année qu'on commença

### Decimo tantum pugnavimus anno (1).

tout de bon à presser la ville:

(1) Id. ib.

Ouoiqu'Homere n'ait commencé fon lliade que par les événemens qui arriverent pendant cette dixiéme année, c'est-à-dire, à la colere d'Achille, il ne laisse pas cependant Eec ij

(1) III. 1.9. parlant des premieres années du liége(1), jamais le terrible He
ctor n'oû tenter des éloigner des murailles de la villet à peine

ofoit-il fortit de la porte Scée, & s'avancer judqu'au chêneCe qui prouve également & qu'Achille ne fut pas toujoust
occupé à dompter les Alliés des Troyens, & qu'il avoit fouvent combattu ayant fa colere. Enée, de même, dit à Lys-

(a) III. Lo. caon (a), qui vouloit l'engager à se presenter devant Achille, après sa réconciliation avec Agamemnon : « Pourquoi » voulez-vous me forcer d'aller maigré moi combattre le sils » de l'elée? Cen'est pas d'aujourd'hui que j'ai éprouvé sa valeur : je combattis autresois contre lui, lorsqu'il atraqua nos » troupeaux sur le mont stat, oò la Déesse Minerve Jui donna » une vistòpies signalée sur les Troyens ». Le Poète siai tid: «)

(3) ILL 1 31. Achille (3) qu'il avoit fait autrefois prifonnier Lycaon fils de Priam, qu'il avoit furpris dans un verger de fon pere, où il faisoit couper un figuier sauvage, & qu'il l'avoit envoyé cap-

(4) IL L 24. tif dans l'Îsle de Lemnos. Hecube se plaint (3) de la cruauté du même Achille, qui en différentes occasions avoit fair prifonniers plusieurs autres de se ensans, & les avoit envoyés à Samos, à Imbros, & dans d'autres pays.

La muraille qui environnoit & fermoit le camp des Grecs, ne fut faite apparenment que vers les dernieres années,

Expliquets par l'Histoire. L. IV. V. CHAP. IV. 405

des pendant qu'Achille étoit occupé à dompter les Alliés

des Troyens , puisqu'il en fait un fûjet de traillerie à Agamemnon, disant que tant qu'il avoit été dans le camp, on
n'en avoit pas cubeloin pour se mettre à couvert des attaques
de l'ennemi.

Ovide, dans la Harangue que j'ai déja citée, représente Ulysse, se donnant tous les soins d'un Intendant général d'armée, allant chercher des vivres, les faisant conduire au camp, ayant amention à faire relever les retranchemens, & furtout à consoler le soldat rebuté de la longueur du siège. Il feroit inutile après ces détails, de citer Darès de Phrygie, qui nous a laissé un Journal de rout ce qui arriva pendant les dix années que dura le siége, parlant des sorties, des combats parriculiers, des treves, des ambassades, des négociations, & des embûches qu'on s'étoir dressées de parr & d'autre; ni Dictys de Crete, qui merite cependant plus de croyance que Dares, & qui est entré à ce sujet dans beaucoup de détails, nous apprenant quels foins les Grecs s'étoient donnés pour avoir des vivres, & des armes, pour fortifier leurs retranchemens; leur application à s'exercer, furtout pendant Phiver, à plusieurs jeux propres à tenir les troupes en halcine, autant qu'à les desennuyer.

Ce fut encore pendant ce siége que Palamede, qu'Ulysse n'avoit pas encore immolé à sa jalousie, inventa le jeu de dez,

qui servit également à amuser l'Officier & le Soldat.

Il n'eft pas éconant qu'une ville dont on dir que les Dicux avoient bâti les murailles, ce qui au rabais du merveilleux, en prouve du moins la force & la bonté, air refifé fi long-temps à des attaques fi peu vives, & à des forces fouvent differéfés. Le flége de Veies & quelquos autres, font une preuve de la longue réfiffance que peut faire une ville mal artaquée, & qu'on n'a pas mis par une bonne circonvallation hors d'état de recevoir du fecours. Mais il faut ajouter à routes ces raisons, que la fuper-fitino qui avoit tant de par en ce temps-là dans toutes les entreprifes, far la caufe principale de la longueur du ſnége , puisqu'on croyoit que I royo ne pouvoir être prife qu'après l'accomphifement de fes definées.

#### CHAPITRE V.

### Fatalités attachées à la ville de Troye.

U E l'opinion qui attachoit la ruine de cette ville à certaines faralités, n'eût pour fondement que quelques Oracles obscurs & mal entendus, ce n'est point de quoi il est question ici, Il est sûr que cette tradition étoit universellement répandue dans les deux armées, & par-là, elle devoit augmenter la vigueur des Troyens, & rallentir celle des Grecs, jusqu'à ce qu'enfin elles fussent accomplies. Ce qu'on fit pour aller chercher Philoctete à Lemnos & Pyrrhus à Scyros; les dangers qu'on courur pour enlever le Palladium, &c & pour empêcher que les chevaux de Rhesus ne bussent de l'eau du Xanthe, prouvent l'attention qu'on avoit à suivre ces fatalités. Qu'on ne me dise pas que tout cela se passa la dixiéme année; car c'est justement ce qui prouve que les Grecs ne crurent point pouvoir prendre la ville jusques-là; & que voyant alors les deffinées accomplies, il rappellerent toutes leurs troupes pour pouffer plus vivement le siège,

La premiere de ces faalités étoit que la ville ne pouvoir ètre prife fans les décendant d'Eaque. On étoit fondé fur ce qu'Apollon & Neptune employés à bâtir les murs de Troye (a), avoient pric ce Prince de les aider, afin que l'ouvage d'un homme mortel venant à être mélé avec celui des Dieux, la ville qui fans cela auroit été imprenable, pût un jour être prife, îi les Dieux le jugeoient à propos ; c'eft ce qui fit que les Grees qui fçavoient cette circonfiance, employerent l'artificieux Úlyffe pour arracher Achille, petit-fils d'Eaque, d'entre les bras de Deidamie fille de Lycomede Roi de Scyros, ou fa mete l'avoit caché; & qu'après fa mon on envoya chetcher fon fils Pyrhus, quoiqu'il fut encore

(a) Voyez le Scholiaste de Pindare sur la huitième Olympiaque.

Expliquées par l'Histoire. LIV. V. CHAP. V. fort jeune : quoiqu'il foit peut être vrai dans le fond que Calchas gagné par les autres chefs de l'armée, eût imaginé cette fatalité, pour attirer Achille & ses troupes au siège de Troye.

Il falloit en second lieu, avoir les fléches d'Hercule, qui étoient entre les mains de Philoctete, que les Grecs avoient lâchement abandonné dans l'Isle de Lemnos, à cause d'un ulcere qui lui étoit venu pour avoir été mordu d'un Serpent, lorfqu'il cherchoit à Chryfe un Autel d'Apollon, où Hercule avoit autrefois facrifié, & où les Grecs devoient, selon l'Oracle, sacrifier avant que de prendre la ville; ou par la blesfure que lui fit une des fléches d'Hercule, qu'il laiffa tomber sur son pied; ces fléches teintes du sang de l'Hydre, qui étoit un Serpent venimeux, en ayant été empoisonnées. Le besoin qu'on crut avoir de ces fléches, obligea les Grecs à députer Ulysse pour aller chercher Philoctète, quoiqu'il en fut mortellement hai, pour avoir été un de ceux qui fusent d'avis qu'on l'abandonnât dans cette Isle. Ce rusé Capitaine réuffit dans son entreprise, & le mena au siège.

C'est ce voyage d'Ulysse & le succès qu'il eut, qui fait le fujet de la Tragédie d'Euripide, qui porte le nom de Philo-Acte, une des plus belles de l'Antiquité, & qui prouve en même-temps que sans Episode & sans amour, on peut réussir dans la Tragédie; & que ce n'est pas ordinairement la saute du fujet; (car celui-là est des plus simples) si on a recours à cette complication d'incidens, qui gâte presque toutes nos

pieces de Théâtre.

La troisième & la plus importante fatalité étoit d'enlever le Palladium (a), que les Troyens gardoient soigneusement dans le Temple de Minerve. Ce Palladium étoit une flatue de cette Déesse, haute de trois coudées, tenant une pique à la main droite, une quenouille & un suseau de la gauche. Les-Anciens parlent d'une maniere si vague de cette Statue, qu'on ne sçait pas trop auquel s'arrêter. Les uns disent (b) que Jupiter l'avoit fait tomber du Ciel près de la tente d'Ilus, lorsqu'il bâtissoit la Citadelle d'Ilium. Herodien assure qu'elle

<sup>(</sup>a) Omnis sper Danaum coprique fiducia belli Palladis auxilio semper sterir. Virg. L. 2. (b) V. Ryckius, Hist. des Colonies arrivées en Italie, pag. 464. & suit.

étoit tombée à Pessinunte ville de Phrygie ; d'autres veulent qu'Electre mere de Danaüs l'avoit donnée à ce Prince. Il y en a qui prétendent que c'étoit l'Aftrologue Assus qui en avoit fait present à Tros, comme d'un Talisman d'où dépendoit la confervation de la ville; ou que Dardanus le recût de Chryse qui passoit pour être la fille de Pallas. Denys d'Halicarnasse (1), qui a suivi le sentiment de ceux qui croient que c'étoit un present du ciel, ajoute qu'Enée s'en étoit faisi, qu'il le porta en Italie avec ses Dieux Penates, & que les Grecs n'en avoient enlevé qu'une copie, faite à la ressemblance de

l'original. (2) Advers. Gent. l. 4. (3) Strom. (4) Deerror. prof. relig. £. 16.

Rom. 1. 2.

Enfin Arnobe (2), faint Clement d'Alexandrie (3), & Julius Firmicus (4) affürent que le Palladium avoit été fait des os de Pelops, & qu'une des fatalités de la ville de Troye portoit qu'il étoit nécessaire d'avoir les os de ce Heros. Apollodore (5) avoit dit long-temps avant que cette Statue de Minerve étoit une espece d'Automate qui se mouvoit de lui-(5) Liv. 2. même.

> Quoiqu'il en foit de ces différentes opinions, les Grecs regardant cette Statue comme un obstacle à la prise de Troye, tant qu'elle seroit dans cette ville, se mirent en état de l'enlever. Diomede & Ulysse étant entrés la nuit dans la Citadelle, soit par surprise ou par le moven de quelque inrelligence (4). enleverent ce précieux gage de la fûreté des Troyens, & l'emporterent dans leur camp; mais à peine y furent-ils arrivés que la Déesse donna des marques de son courroux. » A peine, dit Sinon dans Virgile (b), la Déesse fut-elle placée dans le - camp des Grecs, qu'elle donna par des signes évidens, o des marques de fa fureur contre les Grecs : ses yeux com-

(a) Il y a des Auteurs qui disent qu'He- | lenus fils de Priam, piqué contre son fre-re Deiphobe qui avoit épousé après la mort de Paris Helene dont il étoit amoureux, étant forti de la ville, avoit appris aux Grees le lieu où on gardoit le Pallidimm; & les avoit avertis que certe Statne étoit la plus petité de toutes celles qui l'environnoient; car on en avoir fait faire plufieurs autres femblables, mais de diffe-

rente grandeur, afin qu'on y fût trompé. Voyez Conon Nar. 34

(b) Vix positum Castrit simulachrum, arsere corusca

uminibus flamma arrellis , salfusque per artus Suidor iis e terque ipfa folo , mirabile dillu .

Emicuit , parmamque ferens , hastamque sremendam. Æneid.l. 2.

mencerent

Expliquées par l'Histoire. LIV. V. CHAP. V. mencerent à s'enflamer; une sueur salée coula par tout son » corps, & elle s'éleva trois fois de terre avec sa pique à la main ».

Conon (1) prétend que Diomede seul enleva cette Statue, (1) Nat. 14-& que quand il sut arrivé au pied des murs de Troye, il monta fur les épaules d'Ulysse, & ayant grimpé jusqu'au haut du rempart, il laissa là Ulysse qui esperoit qu'il l'aideroit à monter; & étant entré dans la Citadelle, il fut affez heureux pour trouver le Palladium, l'emporta, & vint rejoindre Ulysse, qui piqué de ce procedé, affecta de marcher derriere lui, & tirant son épée, alloit le percer, lorsque Diomede frappé de la lueur de l'épée, se retourna, arrêta le coup, & obligea Ulysse de passer devant lui. De là ce proverbe si connu des Grecs, la Loi de Diomede, qui se dit à propos de ceux que

l'on sorce de faire quelque chose malgré eux.

Il falloit en quatriéme lieu empêcher que les chevaux de Rhesus Roi de Thrace, ne bussent de l'eau du Xanthe (a), & ne mangeassent de l'herbe des champs de Troye. Ce Prince qui vint la dixième année au secours des Troyens, & qui n'ignoroit pas cette fatalité, arriva la nuit & campa auprès de la ville; mais Dolon qu'Hestor lui envoyoit, ayant été pris par Ulysse & par Diomede, pour éviter la mort dont il étoit menacé, leur apprit l'arrivée de Rhesus, & le lieu où il étoir campé. Ainsi ces deux Capitaines allerent surprendre ce Prince qu'ils trouverent endormi, le tuerent, & emmenerent ses chevaux. On peut fort vraisemblablement sorpçonner qu'Ulysse lui-même avoit répandu le bruit de cette fataliré, pour porter efficacement les Grecs à empêcher que Rhefus ne secourût la ville. Homere, au reste, qui parle(1) (:) Iliad liv. de la mort de Rhesus, ne dit mot de cette fatalité, & n'in- 10finue pas même qu'il fut tué la premiere nuit qu'il arriva près de Troye : il dit seulement que Dolon apprit à Ulysse & à Diomede le lieu où il campoit, ajoutant qu'il étoit arrivé depuis peu (b).

(a) Ardemessar aversit equas in castra, prinssquam Babula gusta em Troja Xanumque civinjen. Encid. l. r. v. 471.' (b) Diltys, iv. z. dit que Rhestis ctana arrivé trop tard pour entrer dans la ville, Tome III. Fff

Euripide, dans sa Tragédie de Rhesus, a suivi l'opinion vulgaire, & le fait affaffiner par Ulysse & Diomede la même nuit qu'il étoit arrivé au camp des Grecs. Ovide , dans la Lettre de Penelope à Ulysse, raconte ce fait d'une maniere qui exprime bien la tendresse de cette Princesse pour son époux." Telemaque, dit-elle, a appris de Nestor, & moi de ce cher fils, l'Histoire de Dolon & deRhesus immolés par nos . coups, & comment l'un fut la victime du fommeil, & l'au-\* tre d'une surprise. Quoi, Ulysse, vous avez perdu le sou-» venir de votre Penelope, jusqu'à oser pénétrer pendant la nuit . dans les camp de Thraces, & vous mettre tant d'ennemis fur les · bras, fans autre fecours que celui de Diomede? Mais non; · fans doute que l'idée d'une épouse vous avoit fait prendre o de justes mesures pour votre sureté. J'ai tremblé toutesois, » & mon effroi n'a cessé que quand, en me racontant cet ex-» ploit, on a fini par votre retour au camp des Grecs, où » vous arrivâtes fur les chevaux de celui à qui vous veniez · d'ôter la vie.

Il étoit nécessaire en cinquiéme lieu, avant de prendre la ville, de faire mourir Troile, fils de Priam, & de déruire le combeau de Laomedon, qui étoit fur la porte Scée. Achille tua ce jeune Princes & les Troyens eux-mêmes abbatirent le tombeau de Laomedon, Jorsque pour faire entrer le cheal de bois dans la ville, ils firent une bréche aux murailles.

Enfin Troye ne pouvoit être prife fans que les Grecs cuffent dans leur armée Telephe fils d'Hercule & d'Augé; nuis il n'étoit pas facile de le faire venir. Il s'étoit oppofé au paffage des Grees, parce qu'il étoit allié des Troyens, & avoit poputé Laodice, ou, felon Diâtys de Crete, Affioché fille de Priam. Les Grees même le voyant engagé avec leurs ennemis, lui avoient déclaré la guerre, & lui avoient livré un combat dans lequel il avoit été bleffé par Achille. Sa playe étant devenue incurable, J'Oracle qu'il avoit comblet avoit répondu qu'il ne pouvoit être guéri que par la même main

avoir campé affer près du camp des Grecs, & qu'Ulysse & Diomede qui en surent avertis, y allerent la nuit, & syant trouvé les sentinelles endormies, ils tuerent ce Vrince & emmenerent ses chevaux & son charior. Expliquées par l'Histoire. LIV. V. CHAP. V. 41E. qui l'avoir blesse. Comme il n'y avoir pas d'apparence que son

qui avoit trette. Ontime in 17 yavot pas ci apparente que ton ennemi mortel voulût le fervir, Clytennefire lui avoit confeillé d'enlever son fils Oreste, pour obliger Agamennon de faire consentir Achille à la guérssion ; mais ce Heros étant inéxorable, Ulysse dir que le sens de l'Oracle étoir, que la même siéche qui avoir fait le mal, devoit servir de remede; aussi quant pris de la rouille de ser de cette siéche, & en

ayant composé un emplâtre, il l'envoya à Telephe qui sut bientôt guéri, & vint dans l'armée des Grecs.

Mais, à propos de ce Telephe, son Histoire de la maniere que la raconte Hygin, est fort singuliere. Augé sa mere, pour cacher son intrigue avec Hercule, l'avoir exposé aussi-tôt après sa naissance, & on dit qu'une Biche le nourrit, parce que peut-être les Bergers qui le trouverent, virent une Biche auprès de lui Cette Princesse, pour fuir la colere de son pere qui avoit découvert la galanterie, s'étoit retirée chez Teuthras Roi de Mysie, qui n'ayant point d'enfans, l'adopta pour sa fille. Quelque tems après Idas fils d'Apharée voulut détrôner Teuthras; mais Telephe qui étoit déja grand, & qui étoit venu à la Cour de Mysie par ordre de l'Oracle, pour v chercher ses parens, accepta l'offre que fit Teuthras de donner sa fille Augé & sa Couronne à celui qui le délivreroit de son ennemi; & s'étant mis à la tête des Mysiens, il lui livra le combat & le tua. Teuthras pour accomplir sa promesse, sit célebrer le mariage de ce jeune Heros avec Augé: mais par je ne sçais quel pressentiment cette Princesse avant voulu le tuer la nuit de ses nôces, les Dieux envoyerent un Dragon pour les separer. Alors Augé ayant imploré le secours d'Hercule, Telephe découvrit le mystere de sa naissance, & ramena sa mere dans son pays. Toute cette narration ne tend fans doute qu'à cacher une reconnoissance qui fit que le mariage ne fut poinr consommé; & c'est là le veritable dénouement de cette fable.

Ainsifurent éxécutées toutes les fatalités de Troye, & cette ville se soutier jusqu'à ce que ses destinées sussent accomplies. Il est bon cependant de remarquer qu'llomete ne fait aucune mention de ces satalités, dont parlem

Fff ij

paifé, & qu'on auroir rendu Chryféis à son pere.

Soit que cette réponte eit été ditéée à Calchas par les ennemis d'Agamemnon, ou que la jufice l'êcht ditéée, tous les chest de l'armée conjurerent ce Prince de rendre cette Efeave. Achille parla plus haut que les autres; de Agamemnor qui ne pur, ou n'ofa rélifter plus long-temps à route l'armée, rendir Chryfeis I on pere, d'a la fit des prefens confiderables; mais pour fe venger d'Achille, il envoya en même-temps dans la cette enlever la belle Briféis; ce qui piqua tellement ce jeune Prince qui en étoit paffionnement amoureux, qu'il refolut de ne plus combatre pour la caufe commen, è de fit int dans la tente près d'un an ; car ce differend à qui nous devons l'Illade d'Homere, arriva au commence de la distime année, ou au milieu de la neuvième.

Pendant cette tetraite d'Achille, Hector potra fouvent le fue jufques dans les Vailfeaux ennems : Ende, Délphobe , Mentnon, & plusieurs autres du côté des Troyens, imiterent la valeur d'Hector. Diomede, Ajar, Menelas, Agamemnon & une infinité d'autres du côté des Grecs, se distinguerent par leur valeur. Patrocle piqué des avantages que les Troyens avoient fur les Grecs dans les differents combats qui se donnoient chaque jour, & voyant toujours Achil le inexotable, lui demanda se sames, qu'il lui accorda. Les Troyens voyant ses armes, crurent d'abord que c'étoix Achille lui-même, & prirent la fuire i mais le brave Hector fans s'essenyar cetul qui se presentoria insis, croyant commte les autres que c'étoix Achille, & lui ôta la vie, & cemport dans Troye se sédépoulles.

Achille oubliant alors fon courroux, fortit comme un jeune Lond of år entre, & porta le catnage dans l'armée des Troyens. En vain jufques-là avoit-on fait pluficeurs tentatives, pour l'appaifer: députations prefens, diffcours pathétiques & touchants, promeffers rétretés de lui rendre fa chere Briss: rien n'avoit pu le fléchir, tout avoit cét refufé: la mort feule de fon ami Patrocle fut capable de lui faire oublier fa colters, de de l'obliger à fortir de la tente, où il s'étoit tenu enfermé

jusqu'à ce moment. A peine paroît - il, que tout change de face : les Grecs reprennent courage, les Troyens sont repouffés & fuyent de tous côtés, & il porte partout le ravage, la mort & la consternation. Enfin après s'être signalé par mille actions de valeur, que son Panegyriste a rendu immortelles, il ôte la vie à Hector, l'unique rempart de Troye, & qui en avoit differé la ruine jusqu'à ce moment. Il est vrait que par une barbarie qui se ressent des mœurs grossieres de ce temps-là, il attacha à son char le cadavre de son ennemi, & le traîna indignement plusieurs fois autour de la ville. Il poussa même la cruauré lorsqu'il célebra les funerailles de son ami, jusqu'à immoler à ses mânes douze jeunes Troyens qu'il avoit pris en differentes occasions. Cependant sa cruauté étant affouvie, il rendit le corps d'Hector à Priam, qui vint d'un air de suppliant jusques dans sa tente le lui demandet, ou plutôt l'acheter par de riches presens

La Table Iliaque, dont j'ai parlé, nous a conservé le souvenir de toutes ces actions de la dixiéme année. On voit au no. 13. (a) le Prêtre Chrysès qui par un sacrifice solemnel invoque Apollon contre les Grecs. Les ravages de la peste, & les mouvemens que se donnent les Grecs pour la faire ceffer, font gravés aux nos. 14. & 15. & on remarque au

(1) No. 18. no. fuivant, Ulysse qui rend Chryseis à son pere. Ici (1) Nep-(a) No. 10, tune excite Ajax au combat : là (2) Idomenée après avoir tué Othrionée, poursuit Asius qui avoit pris la fuite. Enée est (3) No. 20. représenté tuant Apharée (3). Ajax donne le coup mortel à

(4) No. 21. Archilochus (4) Apollon dans un de ces Marbres , excite (5) No. 22. Hector au combat (5). Dans un autre endroit le même He-(6) No. 24. Ctor fe bat fur les Vaisseaux des Grecs & y met le feu (6) , Pa-

trocle y est représenté dans le temps qu'il prend les armes (7) No. 25. d'Achille (7); Merion tuant Acamas (8); Hector poursui-

(8) N°. 26. (9) N°. 27. vant Automedon le conducteur du char d'Achille (9); ainsi que le combat qui se livre entre les Grecs & les Troyens pour 110) No. 19, le corps de Patrocle (10), qui est enfin emporté par les (11) No. 29. Grees dans leur camp (11), où l'on célebre un grand deuil (12).

(12) Nº.30. (a) Ces Numeros sont conformes à ceux que Beger a mis dans son Ouvrage, intitule, Belium O excidum Trojanum,

Expliquées par l'Histoire. LIV. V. CHAP. VI. On voit aux nos. 31. 32, & 33. Theris qui prie Vulcain de faire des armes pour son fils Achille, & ce jeune Heros qui s'en couvre, & retourne au combat. Au no. 34. c'est Neptune qui retire Enée d'un combat dangereux; & au 35. Achille qui tue Inhition , Deumoleon , & Hippodamas. Au 36, c'est Apollon qui dérobe Hector à une mort certaine. Au 37. Neptune raffure Achille contre les débordemens du Scamandre dont le corps étoit jonché de cadavres. Au 38, les Troyens fuyent en voyant Achille fortir de sa tente, La mort d'Hector est représentée au nº. 40. & les insultes faites à son cadavre, au nº. 41. Les Jeux funebres en l'honneur de Patrocle aux nos. 42. & 43. Le voyage de Priam à la tente d'Achille au no. 44. Au no. 46. Achille tue l'Amazone Penthesilée; au fuivant, Terfite; au 48. est représenté son combat avec Memnon. Au 49. on voit Ajax & Ulysse qui s'efforcent de venger la mort d'Achille tué par Paris, & ses funerailles sont repréfentées au no. co.

Enfin, après tant de combats & tant d'avantures differentes qu'Homere rapporte avec un grand détail, les Grecs se rendirent maîtres de la ville, & la mirent à feu & à fang. Il y a deux opinions touchant la maniere dont cette fameule ville fut prife. La premiere est qu'elle fut livrée aux ennemis par la trahison d'Antenor & d'Enée. Celui-ci quoique gendre de Priam, en étoit méprifé (1); & le premier avoit reçû (1) Iliad.l.13. plusieurs sujets de mécontentement. Ce sentiment est appuyé fur plusieurs conjectures ; mais surtout parce qu'il auroit été impossible que sans quelque intelligence avec les Grecs, maî+ tres du pays après la prife de la ville, ces deux Capitaines Troyens euffent pû équiper en paix des Vaiffeaux fous leurs yeux, pour se retirer en Italie. Aussi Dictys de Crete dit (2) (2) Liv. 5. formellement qu'on mit des gardes dans les maifons de ces deux traîtres, qui ne furent point pillées, ou qu'on leur rendit ce qui leur appartenoit, lorsqu'on partagea les dépouilles. On croit même qu'Antenor fut laissé par les Grecs pour commander dans la ville, & que hai de ses sujets comme un traître, il fut enfin obligé d'aller chercher retraite en Italie. On a oute que les ennemis entrerent dans Troye par la porte

Scée qu'on leur avoit ouverte; & que comme il y avoit fur cette porte la figure d'un cheval, qui étoit le symbole de Neptune, qu'on disoit en avoir bâti les murailles, on prit de-là occasion de publier que les ennemis étoient entrés dans la ville par l'artifice d'un cheval de bois; peut-être même que cette porte étoit appellée la porte du cheval.

Toojan.

La deuxième opinion suivie par Homere (1), par Virgile(2), & en même-temps la plus généralement reçûe des Anciens, (3) De Bello furtout par Palephate & par Dictys de Crete (3), est que les Grecs désesperants de prendre la ville de Troye, firent un cheval de bois si grand qu'il ne pouvoit pas entrer par les portes, feignant que c'étoit un vœu qu'ils offroient avant que de s'en retourner, à Minerve qu'ils avoient offensée, en enlevant le Palladium. On ajoute que les Troyens furent affez crédules pour introduire dans la ville cette fatale machine, & de la placer dans la Citadelle, où étoit le Temple de la Déesse qu'on croyoit offensée, & que les Grecs qui s'étoient cachés, non dans le ventre du cheval, comme le dit Virgile d'une maniere Poëtique, mais dans une Caverne voiline, ayant profité du sommeil des gardes, qui se croyant en paix avec les Grecs, s'étoient livrés à la débauche, entrerent par la bréche, & leurs compagnons étant revenus de l'Isle de Tenedos, où ils s'étoient aussi cachés, ils se rendirent maitres de la ville. Suivant ces mêmes Auteurs, c'étoit Sinon qui s'étoit laissé prendre comme un fugitif, qui donna aux Grecs le signal pour les faire revenir.

Ouelques embéllissemens que Virgile ait ajouté à cet Episode, le fond en est fort vraisemblable, & Dictys de Crete raconte la chose presque de même que ce fameux Poëte. Palephate ajoute que la Caverne où les Grecs s'étoient retirés, étoit encore appellée de son temps, le lieu des embûches des Grees; & on peut dire qu'il n'y a rien d'impossible à cela, & que cette opinion approche davantage de l'ancienne tradition. Aussi dans les bas-reliefs de la Table Iliaque dont on vient de parler, on voit les Troyens qui conduisent ce cheval dans leur Citadelle : on le trouve aussi dessiné dans un autre endroit de la même Table, avec une échelle que Sinon

Expliquéts par l'Hilpioire. Liv. V. Chap. VI. 4,17 apporte pour faire descendre les Grees, fuivant l'opinion de ceux qui croyoient qu'ils étoient cachés dans le ventre de cette machine. On rouve suffi ce même cheval représenté for plusieurs monumens anciens , & en particulier fur une pierre gravée , donnée par Licett , tant cette tradition avoir cours dans l'Antiquité. Ét. l'incroyable que des gens superfitieux ayent introduit dans leur ville cette machine qu'ils croyoient un Ex Voss, fait à une Déesse outragée?

Mais ce qui rend cette opinion encore plus croyable; c'est ce que nous apprend sur ce sujet Dictys de Crete touchant la trahison d'Antenor, qui donna lui-même cet avis à Ulysse, en lui délivrant le Palladium, lui faisant entendre qu'il falloit faire un cheval de bois pour l'offrir à Minerve avant que de fe retirer; & là-deffus il fit conclure la paix avec les Grecs. moyennant une fomme d'argent qu'on leur donna pour les dédommager des frais de la guerre, ce qui fut executé: enforte que s'étant retirés peu de temps après, & ayant laissé ce cheval comme un monument de la paix, & de la fatisfaction qu'ils disoient devoir à Minerve, Antenor n'eut pas beaucoup de peine à faire abbattre un pan de muraille pour le faire entrer dans la ville ; ce qui étant fait , il fit avertir les Grecs par Sinon', de revenir pendant que tout le monde dormoit sans aucune défiance. Ceux qui croyoient cet artifice trop groffier pour avoir fait illusion aux Troyens, prétendoient que ce cheval étoit une machine dont on se servit pour approcher des murailles de la ville & les battre : ce qui fait dire à Laocoon:

Aut hæc in nostros fabricata est machina muros , Aut aliquis latet error , equo ne credite Teucri. Æneid.l. 2:

Virgile, pour rendre plus touchante la relation que fait Enée de la prife de cette ville, dit que dans la même nuit elle fur faccagée & brûlé; mais la plúpart des Anciens qui ont raconté cet événement, affurent qu'on commença par fe rendre maître de tous les quartiers, de faire main-baffe fur tous ceux qui firent quelque réfifiance, & de prendre les autres prisonniers, hommes & femmes, de la piller, & que Time III. quelques jours après, le butin & les esclaves qu'on avoit raffemblés fur le rivage ayant été partagés, les Grees avant que de s'embatquer y mirent le feu. Ceux qui avoient échapé au carnage, & qui s'étoient cachés dans des lieux inconnus à leurs ennemis, coururent pour l'éteindre, & fauverent quelques quartiers, où ils habiterent après la retraite des Grees

Dion Chrysostome, dans la Harangue qu'il fit au milieu de Troye, & que je cite ailleurs, a soutenu sur la soi des Prêtres Egyptiens, qu'Helene recherchée par les plus grands Princes de l'Asie & de la Grece, sur mariée par son pere à Alexandre, ou Paris fils de Priam : que les Grecs irrités de cette préference, firent la guerre aux Troyens : que ces mêmes Grecs affoiblis par la peste, par la famine, & par les dissentions qui se mirent entre eux, traiterent de la paix avec les Troyens; & que pour perpetuer la memoire du Traité qui fur conclu, on construisit un cheval de bois sur lequel on grava en gros caracteres les articles de la paix ; & qu'enfin les Troyens, pour introduire certe machine dans leurs murailles, en abbatirent un pan. Voilà, si ce récit est veritable, ce qui a donné lieu aux fables que Virgile & d'autres Poë-

Ouoiqu'il en foit, la ville fut saccagée, suivant l'opinion la plus generalement reçue. La nombreuse famille de Priam périt avec ce Prince infortuné, & tous ses enfans eurent un fort funeste. Ce Prince fur tué par Pyrrhus, au milieu de fes Dieux; & il ne lui fervit de rien d'embraffer l'Autel de Jupiter Ercéus; le fils d'Achille l'en arracha, à la vûe même de fa femme (a), & lui passa son épéc au milieu du corps. On scair que ce Roi infortuné avoit eu plusieurs ensans de ses femmes & de ses mairresses; un d'Arisba fille de Merops, sa premiere femme, nommé Efacus, qui mourut de regret de la mort d'une épouse qu'il aimoit tendrement, & qu'Ovide

(a) Paufanias dans ses Phoc. dit que devant la porte de son Palais, il y ren-fuivant le Poète Leschée, Priam ne sur contraPyrhus qui n'eur pas de peine à lui pas tué devant l'Autel de Jupitel Ercéus, der le peu de vie que la vieillesse & ses mais qu'il en sur leulement arraché par justoreunes lui avoient laitiée. force ; & que s'étant traine enfuite jusques !

dit avoir été changé en plongeon (a); peut-être pour nous apprendre qu'il s'étoit jetté dans quelque riviere. D'Hecube fa seconde femme, il eut Hector, Paris, Déiphobe, Helenus, Politès, Antiphe, Hipponous, Polydore, Troile; & quatre filles, Créuse, mariée à Enée, Laodice, Polyxene, & Cassandre (b). Ces ensans infortunés perirent presque tous dans cette guerre.

Le vaillant Hector, après avoir porté mille fois l'horreur & le carnage dans le camp des Grecs, fut la victime de la vengeance d'Achille, ainsi que nous l'avons déja dit. Nous pouvons cependant remarquer en passant que selon Philostrate, les Troyens, après avoir rétabli leur ville, rendirent à ce Heros les honneurs divins; & on le voit représenté sur leurs Médailles, monté sur un char tiré par deux chevaux, tenant d'une main une pique, & de l'autre le Palladium avec cette Inscription Grecque EKTOP; & dans l'Exergue IAIEON. Le malheureux Troile mourut encore par la main d'Achille. Paris après avoir reçû une blessure mortelle de la main de Philoctète alla rendre les derniers soupirs sur le mont Ida auprès de sa chere Enone. Deiphobe qui avoit épousé Helene après la mort de son frere, fut trahi par cette perfide & livré aux Grecs, qui le traiterent de la maniere du monde la plus barbare (c). La généreuse Laodice, pour éviter la captivité où elle se voyoit prête de tomber, se précipita du haut d'un rocher (d). Polyxene qui avoit été la cause innocente de la mort

ordinaire qu'il n'étoit encore qu'Amant | que Maximus Préteur de l'Asse fit repade la Nymphe Hesperie, & qu'en la pour-suivant elle sut piquée d'un Serpent dont elle mourut; ce qui causa le désespoir d'Efaque :

. . Vulnus ab angue Ame caufa data eft , &c.

(b) On ne parle pas de plusieurs autres enfans qu'il avoit eus de les concubines : Virgile dit fur ce sujet, au second Livre de l'Eneide :

Quinquaginta illi thalami, fpet tanta ne-(c) Voyez à ce sujet le Livre 6. de l'E-

néide. (d) On voyoit dans la Phrygie le tom-

(a) Metam. L 11. Ce Poète feint à fon | beau de cette infortunée fille de Priam, rer, & y fit mettre une épitaphe qu'on a ainsi traduit du Grec : Laudicen quondam hic fuscepit terra de-

- hiscens , Hostilem fugeres eum tremebunda ma-

Sed quod sempus edax confumpferat ufque

Splenderem huic Prator Maximus as-Quaque alibi fine honore Puella flatas

Area sic titulo desuper imposuit. Can-terul. Comm. in Cassandram.

Gggij

d'Achille, comme nous le dirons dans l'Histoire de ce Prin ce, fut facrifiée par une barbare pieté aux mânes de ceHeros. Créuse que Priam avoit mariée à Enée, perit dans l'embrafement (a). Andromaque femme d'Hector (b), après avoir vû précipiter du haut d'une tour son fils Astianax, la seule espérance des Troyens, devint esclave de Pyrrhus, qui par un je ne sçais quel reste de pirié la fit épouser à Helenus fils de Priam, dont les prédictions lui avoienr été favorables. Helenus fut le feul, je crois, des enfans de Priam, qui furvécut à la ruine de sa patrie; & il mena en Epire, dont il fut Roi après la mort de Pyrrhus, une vie affez trifte, parrageant avec fa chere Andromaque l'affliction que de si grands défastres lui avoient caufée.

Cette Princesse eut trois enfans de Pyrrhus, Molossus, Pielus, & Pergamus; & un fils d'Helenus, nommé Ceftrinus, qui ayant succedé à une partie des Etats de son pere, avec le fecours des Epirores, s'établit dans la contrée qui est au-dessus du fleuve Thyam (1), aujourdhui Calama, & donna à la Province appellée Cammanie, felon Stephanus, le nom de Ceftrine (c). Moloffus ne monta fur le trône de fon pere, qu'après la mort d'Helenus. Pergamus alla en Asie; & ayant fixé son féjour dans la Teuthranie, où regnoit Arias, il tua ce Prince

donna son nom à la ville de Pergame.

C'étoit dans cette ville, suivant Pausanias, qui m'a fourni ce qu'on vient de lire, qu'étoit le monument héroique d'Andromaque, qui felon quelques Anciens, avoit fuivi Pergamus en Asie. Pielus demeura dans l'Epire, où il regna après la mort de Molossus, qui apparemment n'avoit point laissé d'enfans. Du moins, suivant l'Auteur que je viens de

dans un combat fingulier, se rendit maître de ses Etats, &

(a) Virgile, liv. 2. rapporte cette mort | dromaque n'épousa son beau-frere qu'ad'une maniere fabuleule. (b) Elle éroit fille d'Eerion Roi de Cilicie . qu'Achille tua au Sac de Troye avec | une des montagnes duPindus , qui s'éténfes autres enfans. Homer. Hiad. 1. 2.

près la mort de Pyrrhus. Pline, liv. 4. parle de la ville de Cestrine, qu'il met sut doit jusques dans la Thesprotie. Il est vrai que Prolomée n'en parle pas, mais cela n'est pas éconnant, puisqu'il ne dit rien des Moloffes, peuples voifins de la Thef-

(1) En Latin Tayamus.

<sup>(</sup>c) Paufanias, liv. 2. & in Attic. con-vient que Cestrinus étoit fils d'Helenus & d'Andromaque, & qu'il donna son nom au pays dont il fut Roi; mais il dit qu'An- | protie, & très-connus en ce temps-là.

Expliquées par l'Histoire. Liv V. CHAP. VI. 421 citet, c'étoit à lui que Pyrthus & ses ancètres rapportoient leur origine. Homere, & après lui les autres Poètres, ont toujours représenté Andromaque, comme une semme verteurée & extremement attachée à Hecho roi époux. Le deriet adieu qu'elle fait à son mari, est un des morceaux de l'Iliade des plus touchans & des plus travaillés: deux vers d'Ovide la peignent bien aussi.

Hector ab Andromaches complexibus ibat in armis, Et galeam Capiti qua daret, uxor erat (1).

(1) Amor.

La malheureuse Cassandre, dont les prédictions ne furent jamais écoutées, après avoir reçû dans le Temple de Minerve l'affront le plus fanglant , devint esclave d'Agamemnon , & fut immolée à la jalousie de Clytemnestre La fable dit qu'Apollon en avoit été amoureux, & que lui ayant permis de lui demander tout ce qu'elle voudroit pour prix de fa tendresse, elle le pria de lui accorder le don de Prophétie. Son Amant lui révéla dans le moment les mysteres les plus secrets de l'avenir; mais Cassandre, au lieu de répondre à sa passion, n'eur pour lui que du mépris & de l'aversion. Apol-Ion irrité de fa perfidie, ne pouvant lui ôter le don qu'il lui avoit fait, fit du moins enforte qu'on n'ajouteroit point de foi à ses prédictions, qui ne seroient que la rendre odieuse. Je crois que le fondement de cette Fable est tiré de ce que Cassandre, Prêtresse d'Apollon, apprit d'un Prêtre de ce Dieu l'art de prédire l'avenir , ou par la science suneste de la magie, ou par les Aruspices, où elle excella dans la suite avec fon frere Helenus qui l'apprit d'elle. Apparemment que ce Prêtre en devint amoureux, & n'ayant pû la rendre fenfible, il la décria dans toute la ville & auprès de ses parens, mettant suivant l'usage de ce temps là, son avanture sur le compte du Dieu qu'il servoit. Il réussit dans son dessein ; car Cassandre ayant prédit des choses funcites à Paris, à Priam, & à toute la ville, on la fit mettre dans une tour, où elle ne ceffa de chanter les malheurs de fa patrie (a), ce qui la fit re-

(a) C'est ainsi qu'en parlent tous les Poctes Grecs & Latins, Homere, Eschi-G g g iij garder comme une folle. Ses cris & fes larmes redoublerent lorsqu'elle apprit que Paris alloit dans la Grece ; mais son destin portoit qu'on n'ajouteroit point de foi à ses prophéties, & on ne fit que s'en mocquer. La nuit de la prise de Troye, Ajax l'ayant rencontrée dans le Temple de Minerve, où elle avoit cru trouver un asyle, lui fit violence; mais ce facrilege fut puni, comme nous le dirons dans la

Les Capitaines Grecs ayant partagé les Esclaves, elle suivit Agamemnon qui en devint amoureux; & cette passion leur coûra la vie à l'un & à l'autre. Clytemnestre qui vouloit conferver la couronne à son Amant, fit mourir son mari & sa rivale de la maniere que nous allons la raconter dans un moment. C'est des prédictions de cette Cassandre, surnommée Alexandra, que le Poëte Lycophron a fait un Poëme qui peut passer pour un chef d'œuvre d'obscurité. Il y a apparence que cette Princesse sur enterrée à Amyclée dans la Laconie, & qu'elle y fut reconnue pour une Divinité. Pausanias est mon garant . & cet Auteur fondé sur quelque tradition qui avoit cours de son temps, parle du Temple que les Amycléens avoient bâti en l'honneur de cette Princesse, dans lequel étoient aussi le portrait de Clytemnestre, & la Statue d'Agamemnon qu'on croyoit aussi avoir été enterré en cet endroit.

Hecube voulant venger la mort de son fils Polydore, sut tuée par les Grecs à coups de pierres : mais cet événement est trop considérable, pour ne lui pas donner une juste érendue. Priam informé que les Grecs armoient contre lui, envova le jeune Polydore son fils avec une partie de ses trésors.

le, Lycophron, Euripide, Virgile, Ovi- | payenne? A-t-on jamais rien vu d'auffi

le, J.ycophron, Euripido Virgle, Ordy Seneque, & S.
y Seneque, & S.
Tablicau de Polygnore , qui représentoir la 
inomic de Troye , etc., & je crosi qu'il d'internation de production de l'act de la 
indicate par la la 
production de l'Auste, comme pour le requester l'act cell, à recoir, 
i leveriable forme que l'archive de l'entre qu'il frembe dire que ce deux 
justifier par foir férment de l'archera qu'il représent per l'entre de l'archera qu'il 
justifier par foir férment de l'archera qu'il 
qui ne formes ques (fertafichnable). N'aujustifier par foir férment de l'archera qu'il 
justifier par foir férment de l'archera qu'il 
qui ne formes ques (fertafichnable). N'aujustifier par foir férment de l'archera qu'il 
qui ne forme succi fertafichnable l'objet re gleibre ne 
comme le confidelle bl'inflé Paule de 
comme le confidelle paule de 
comme le confidelle bl'inflé Paule de 
comme l'archera de 
comme l'a

A quel excès ne portoit pas la Religion [

Expliquées par l'Histoire. LIV. V. CHAP. VI. chez Polymnestor Roi de Thrace, à qui il avoit donné Ilione sa fille en mariage Celui ci voyant les Grecs maîtres de Trove, foit qu'il apprehendat d'être maltraité, ou que l'avarice l'eût porté à ce funeste dessein, sit périr secretement le jeune Prince, dont Ilione mourut de regret (a). Hygin raconte la chose un peu autrement (1): il dit que Priam ayant envoyé le jeune Polydore, qui n'étoit encore qu'au berceau, Ilione l'éleva comme son fils, & fit passer Diphile pour son frere, s'étant apparemment défiée de la cruauté & de l'avarice de son mari. En effet, les Grecs lui ayant mandé qu'ils lui donneroient Electre fille d'Agamemnon, s'il vouloit répudier Ilione & faire mourir Polydore, ce Prince accepta ces offres; mais au lieu de son beau-frere, ce fur à son propre fils qu'il ôta la vie.

Polydore fur ces entrefaites alla confulter l'Oracle d'Apollon sur sa destinée, & il apprit que son pere étoit mort & sa patrie brûlée; mais il fut bien furpris de voir tout le contraire à fon retour en Thrace. Ilione lui ayant expliqué cet énigme, il arracha les yeux à Polymnestor. Homere plus croyable fur toutes les avantures de cette Guerre, que Virgile & les autres , bien loin de cela , raconte (2) comment (2) Iliad. Achille tua ce jeune Prince auprès des murs de Trove. Pli- 1. 10. ne (3), parlant de la ville d'Ænoa, fait mention du tombeau (3) Liv. 4.

de ce même Polydore, pour lequel Ausone a fait un épita- ch. 11. phe, que je rapporte au bas de cette page (b). Dans l'opinion de ceux qui croient qu'il avoit été tué par

le Roi de Thrace, Hecube ayant voulu venger la mort de son fils, alla au palais de Polymnestor, où sous prétexte de vouloir lui parler en fecret, elle se mit en état de lui arracher les yeux; mais quelques Grecs étant accourus à fon se-

Seit pius Aneas, & tu, Rex impie, quod me Thracia puna premit , Trojaque cura tegit.

cours, la tiretent hors du Palais de ce Prince, la lapiderent; & firent courir le bruit qu'elle avoit été changée en chienne, pour marquer la rage & le défespior où fes malheurs l'avoient reduite; ou, comme le remarque Servius, à cause qu'elle n'avoit cesse de de combler de malédictions l'Armée des Grecs, pour obtenit par-là, la mort qu'elle préferoit à la fervitude (a).

(1) Lit. 5. Dictys de Cette nous apprend (1) qui Hecube devint elclave d'Ulyfie, & que ce Prince obligé de partir inegnin ;
parce qu'on l'acculori de la mort d'Ajax, jailla cette Princelle
infortunée entre les mains de fes ennemis qui la firent lapider de la maniter que je vient el el dire. Mais il y a bien de
l'apparence qu'il fur lui-même l'auteur de fa mort, puisqu'on
dit qu'étant arrivé en Sicile, il fur tellement rourmenté de
fonges funefles, que pour appaier le sa Dieux, il fit bâtir un
Temple à Hecate qui préside aux songes, & une Chapelle à
Hecube.

(1) Liv. 13. On voyoit, selon Mela & Strabon (2), dans la Thrace le lieu de sa sepulture, qu'on appelloit le Tombeau du Chien. Hye gin, tant il y avoit de traditions disfreentes sin ces ancientes avantures, croit qu'elle sur jettée dans la mer, & qu'on donna à ce lieu le nom de Cyntum. De trouve cependant un autre sondement à cette Fable. Hecube se plaint dans Euripide de ce qu'on l'avoit enchaînée comme un chien, à la potte d'Agamemnon, dont elle sur l'Esclave: s'urquoi il faut remaquer, qu'anciennement les Portiers s'etoient pour la plupart enchaînés. Peut-être que cette Reine infortunée devint la Portiere du Roi de Mycenes. Les Grees traiterent asses ces illustres capitives, pour donner lieu à cette conjecture, quoique la tradition la plus commune est qu'elle périt en Thrace.

Hecube, si nous en croyons Homere, étoit fille de Dymas, ou selon Virgile qui a suivi Euripide, de Cisses Roi de Thrace, & sœur de Theano, prêtresse d'Apollon à Troye pendant cette Guerre.

<sup>(</sup>a) C'est ainsi que s'exprime Plaure dans ses Menechmes; Omnia mala ingerebat, quemquam aspexerat; Laque adeo jure capra est appellars canis.

Expliguées par PHifloire. L. I.v. V. C. HAP. VI. 425 Tel fut le trifte fort de cette illustre famille (a): ses Alliés n'eurent pas une meilleure sin; Memnon, Rhesus, Chorebe, Agapener, Elpenor Roi d'Eubée, & les autres y perdirent tous la vien.

Les Heros de l'Armée des Grecs ne furent pas plus heureux : Achille fut tué par Paris. Patrocle le fut par Hector : ce Prince, favori d'Achille, felon Euftathe, étoit d'Oponte ville des Locres Opontiens. Ajax fils de Telamon se tua de désespoir de ce qu'on lui avoit préseré Ulysse au sujet des armes d'Achille: Ajax fils d'Oilce fit naufrage & fut enseveli dans les eaux, comme si les Dieux avoient voulu venger l'affront qu'il avoit fait à Cassandre dans le Temple de Minerve. Ulysse essuya des dangers infinis sur la mer : Agamemnon sut tué par sa femme en arrivant à Mycenes. Mnesshée Roi d'Athenes mourut en chemin. La guerre & le naufrage firent perir presque tous ces illustres Capitaines; & de tant de Rois ligués pour la vengeance des Atrides, il n'y en eut presque aucun qui revit en paix fa maifon & fes enfant, puifque la plûpart de ceux qui éviterent le naufrage, furent obligés d'aller fonder des Colonies dans des pays éloignés. Teucer chafsé par son pere Telamon, pour n'avoir pas vengé la mort de son frere aîné, alla dans l'Isle de Chypre bâtir une nouvelle Salamine à l'honneur de Jupiter, où ses descendans regnerent jusqu'à Evagoras, c'est-à dire, jusqu'à la centieme Olympiade, comme nous l'apprenons du Panégyrique de ce dernier Prince, fait par Isocrate. Agapenor chef des Arcadiens, se retira dans la même Isle, & y bâtit la ville de Paphos, & unTemple à l'honneur de Venus, à quelque distance de celui que lui avoit autrefois conftruit Cinyras, comme le rapporte Paulanias. Nestor avec les Pyliens alla en Italie bâtir la ville de Metaponte (b). Phalante avec une Colonie de Laconiens, fit construire dans le même pays celle de Tarente : Philodete

(a) His finis fastrum Prismi, his estims parls point de fon voyage en Italia. Il ajoute même que co Princa avoit prefer. Sont inits. En.1. 1.

Poulariam, in Meffon. Suppose que ployo pour y cenir fa cour sus surse value. Proceedings of the procession of the proces

Nestor apsès la guerre de Traye resoustna à Pylos, & y mourut; & cet Auteur ne Tome III.

Hhh

celle de Petilie. Diomede ayant trouvé fa femme infidelle, alla dans la Pouille, où il fonda celle d'Argypire; & Idomenée chaffé de Crete, pour avoir barbarement immolé fon fils à un vœu imprudent, fut obligé de fe retirer dans le pays des Salentins.

Ainfi périrent la plüpart des Heros Grecs & Troyens: mais comme je năi touché qu'en paffan la plüpart des avantures qui leur artiverent , le Lecteur s'attend 'fans doute que je m'étende davantage für des füjets aufli intéreffans: c'eft ce que je ferai après que j'aunai établi l'époque de l'évenement que je viens de raconter , & donné un Abrégé de l'Histoire des Troyens & de leur ville.

#### CHAPITRE VIL

Epoque de la prise de Troye, avec l'Histoire de cette ville.

ARTICLE I.

Epoque de la prise de Troye.

I ANNÉE de la prife de Troye fait une époque effennielle pour la connoiflance des événemens des temps fabeleux fixée une bonne fois, on dare les faits artivés avant, en remontant ; & ceux qui lui font posterieurs, en descendant, jusqu'à l'Ere Chrétienne. Mais sur tous ces événemens, comme sur tous ceux de ces siécles reculés, les Auteun anciens & modernes sont si disferens les uns des autres, qu'il et impossible de les concilier. Ceux qui ont voulu resterre te temps des Antiquités de la Grece, tels que Contraiguis, & le Chevalier Newton, ne croient la prise de Troye éloignée de l'Ere vulgaire que d'environ 900. 00 907, ans : ceux qui ont trop étendu ces mêmes Antiquités, comme le P. Etienne Souciet, soutiennent que cette ville sur prise 1388, ans avant Têre vulgaire. Entre ces deux extrémités on compte 40. 00

Expliances par PHistoire. LIV. V. CHAP. VII. 50. opinions differentes, qui approchent ou éloignent plus ou moins cet événement.

On ne s'attend pas sans doute que j'examine tous ces sentimens particuliers : les raifons qui ont déterminé les Chronologues à préférer une date à une autre, supposent des détails qui m'éloigneroient trop de mon sujet; & je renvoye ceux qui auront la curiosité de les examiner, au P. Petau, à Scaliger, au P. Dom Pezron, & en particulier au Chapitre X. du troisième Livre des Réflexions Critiques fur les Histoires des anciens Peuples, par M. Fourmont l'aîne, où ils trouveront de quoi se contenter. Pour moi, je me tiens à l'opinion d'Eratofthene, rapportée par Eusebe, & à celle d'Apollodore le Chronographe, citée par Clement d'Alexandrie, qui placent la prife de cette ville, l'un à l'an 1183. l'autre à l'an 1181. avant l'Ere Chrétienne; c'est-à-dire; environ 450, ans avant la fondation de Rome , 400. ou 407. avant la premiere Olynipiade, comme l'a très - bien prouvé Joseph Scaliger (1), la mend, Temp. dernière année du regne de Mnesthée Roi d'Athenes, & de 15. celui d'Agamemnon; & fous la judicature d'Aod. Après tour, le fentiment que je suis, est aujourd'hui le plus généralement Peça s & fi Jule Africain a pris le milieu entre les deux Auteurs dont je viens de parler, en plaçant cette époque à l'an 1182. & fi le P. Petaul'a reculée d'unan de plus qu'Apollodo. re, en la faisant tomber sur le 1184, la difference est peu considerable, & ne fait rien du tout à mon sujet. Car en quelqu'année que je place cette époque, comme elle est le terme de mes recherches, il me fuffir d'avoir établi les autres éboques qui l'ont précedée, afin que le Lecteur puisse voir d'un coup d'œil la distance qu'ont entr'eux les événemens qui composent l'Histoire des temps fabuleux, unique objet de ce Volume. (a) School be die als School b

(1) De E-

Then I'm the extrapolate to a state of the s ge aron among and his asymmetric and

# ARTICLE II.

# Histoire de la Ville de Troye.

L'o RIGINE des Troyens & de leur Ville est, comme celle de tous les autres peuples, environnée de téncbres & de fictions, & on trouve differens s'entimens parmi les Auteurs qui en ont parlé. Les uns les foar venir de Crete, les autres d'Iralie, ou de l'îlde de Samothrace, ou d'Artenes, ou d'Arcadie, & chacune de ces opinions a pour elle des partifans d'un grand nom. L'Historien Josephe prétend qu'ils écoient iffus de Î hogorma, fils de Gomer; mais comme le Prophete Ezéchiel fait descendre les Peuples du Septentrion de ce Thogorma, ce qui ne convient gueres aux Phrygiens, je me tends au sentiment de Strabon, qui les fait fortir de la Thace e opinion d'autant plus vraisenblable, qu'indépendamment du vossinage, il se trouvoir anciennement une grande conformité de mœurs, & presqu'une même Religion entre ces deux Peuples.

Quoiqu'il en foit, en prenant leur Histoire vers le remps de Dardanus, pourveu qu'on le croye avec Diodore de Sicile & Apollodore, Tinace ou Samothrace d'origine, & non d'Italie, commes fair Vigallequi a voulu par-là starer les Romains-cette Histoire, d'àse; a commence alors à devenir moins obfeuse.

Dardanus ayant abandonné l'îlle de Samothrace (a) aptès la mort de fon frere Jasien; mé d'un coup de foudre pour avoir offensé Cerès, ajla fur les côtes de l'Atie mineuxe, dans la petite Phrygie, où il épousa Barea, fille de Teucer, qui ayant quite tiu même l'Îlde de Cette, évoir veou s'établir dans

Expliquées par l'Histoire. LIV. V. CHAP. VII. le même pays, où Scamandre le plus ancien Roi de ce canton qu'on connoisse, lui avoit donné sa fille en mariage. Dardanus après la mort de son beau pere, monta sur le trône, regna 62. ans. bâtit la ville de Dardanie, & fut regardé comme le fondateur du Royaume de Troye. Erichtonius, qui lui succeda immédiatement, en regna 46. & Tros fon fils, à peu près pendant autant d'années; ce fut ce dernier qui donna son nom à la ville de Troye qu'on appelloit auparavant Dardanie. Tros eut trois file ; Ganymede , enlevé par Tantale ; Ilus chef de la branche Royale, & Affaracus, chef de celle d'Anchife, pere d'Enée. Ilus fit bâtir la Citadelle d'Ilion, regna 40. ans, & laissa pour fils Laomedon, pere de Priam, sous lequel la ville de Troye fur prife. Laomedon qui regna 29. ans, fit environner la ville de si fortes murailles, qu'on attribua cet ouvrage à Apollon, Dieu des beaux Arts; ou plûtôt, si nous en croyons Homere, à Neptune, qui les éleva pendant qu'Apollon gardoit les troupeaux de Laomedon, fur l'espoir d'une récompense que lui avoir promise ce Prince, qui ne lui tint pas parole; ce qui a fait dire à Horace :

Mercede pacid deftituit Deos (1).

(1) Ode III. Liv. 3. aptes

Voici les paroles qu'Homere met à ce fujet dans la bouche de Neptune, que M. l'Abbé Gedouyn a rendues ainsi :

De la superpe Troye, Architecte nouveau, Prenant moi-même en main l'équierre & le cordean . Je batiflois les murs, j'élevois les défenfes. Apollon cependant de plaifirs & de danfes Follement occupé, condussoit des Troupeaux (2).

(2) Traduct

Les fortes digues qu'il falloit faire auffi contre les vagues Acaie. de la mer, passerent pour l'ouvrage du même Dien; & comme dans la fuire les vents & les inondations ruinerent une partie de ces ouvrages, on publia, à la maniere de ces temps-là, que Neptune s'étoit vengé du perfide Laomedon (3) La même chose arriva aux murailles de Troye qui O Ve périrent de vetufté, & furent rétablies par Hercule, lorsqu'il Neonne. prit cette ville, comme nous l'avons raconté dans son Histoire. Hhh iii

Pour mettre au fait le Lecteur au sujet des deux branches Royales depuis Dardanus jusqu'à Priam, voici l'Arbre Généalogique.

DARDANUS ERICHTONIUS TROS

Lus ASSARACUS LAOMEDON, TITHON CAPTS 1 ANCHISE

HECTOR PARIS

ENE'E.

Au reste, on a suivi le sentiment le plus général, & peutêtre le moins probable, sur la maniere dont cette ville sut saccagée; car il est presqu'indubitable, quoiqu'en ayent publié les Romains, qui vouloient, à quelque prix que ce fut defcendre d'Enée & de Venus, qu'elle ne fut point détruite; qu'Enée & Antenor la garantirent du feu & du pillage, si même ils ne la livrerent pas eux-mêmes aux Grecs; & que le premier, ou du moins ses descendans (a), y regnerent sort long-temps, comme Neptune le prédit clairement dans l'Iliade, ou, pour parler plus juste, comme Homere, Ionien d'origine, & voilin par conséquent des Troyens, le fait prédire à Neptune, parce qu'apparemment du temps même de ce Poète, la postérité d'Enée regnoit encore sur cette ville, & qu'il vouloit lui être agréable en faisant prédire au Dieu de la mer, ce qu'il voyoit de ses propres yeux. Il paroît en effet, comme l'a très-ingénieusement remarqué un scavant

<sup>(1)</sup> Le Pere Homme (1), que le dessein d'Homere n'a été que de marquer Hardouin, le retranchement total de la branche d'Ilus, de laquelle def-Hardouin,

<sup>(</sup>a) Eusebe sur l'autorité de Dictys de Crete, dit que les fils d'Antenor reg à Troye après la mort de Priam, jusqu'à ce que les enfant d'Hector les en chafferens, A reguerent à leur place.

Expliquées par l'Hispoire. Liv. V. Chap. VII. 431, cendoir-le perfide Laomedon, qui par ses impierés, s'étoit rendu indigne du trône (car ce sont ses impierés qu'on a marquées par la Fable de Neprune & d'Apollon qu'il avoir tronspés) & pour en même-temps la lâche compaliance de Priam pour ses enfans, & en particulier pour l'adultere Paris; & d'élever sur le même roîne celle d'Afiaracus & du pieux Enée; qui dans Homere & dans Virgile, est toujours représenté comme un homme craignant les Dieux, qui paroissent product en coin particulier de lui, & le dérobent plussers sois à une mort certaine, pour le conserver au trône des Troyens. Il est vrai que le sçavant Homme que je viens de citer yet encore plus Join, en souvenant qu'Enée est le véritable Heros de l'Iliade, en quoi je ne sçavois être de son sentiment, quoiqu'il le foutienne avec beaucoup d'éspit.





# LIVRE SIXIEME

QUI CONTIENT L'HISTOIRE PARTICULIERE des Chefs de l'Armée des Grecs, & de ceux des Troyens.



PRE'S avoir parragé les dépouilles des Troyens, les Capitaines Grecs s'embarquerent chacun avec fes troupes, & effuyerent differentes avantures, qui faifant une partie confidérable de l'Histoire de ce temps-là, doivent trouver ici place. Je commence par celle du Général de l'Armée.

### CHAPITRE I.

## Histoire d'Agamemnon & de sa Famille.

DELOPS obligé, comme nous l'avons dit, de fortir de Ly-I die, après que Tros se fut rendu maître de ses Etats, pour venger la mort de Ganymede (a), s'étoit retiré chez Enomaüs (a) Il y a des Auteurs qui prétendent que Pelops ne quitta son pays qu'à cause des mens de terre.

Roi

Expliquées par l'Histoire, LIV. VI. CHAP. I. Roi de Pife (a), qui le reçut favorablement (b). Ce Prince, avoit une fille patfaitement belle , nommée Hippodamie ; mais soit qu'il en fût lui-même amoureux, comme le veulent Paufanias & Hygin; ou qu'effrayé par un Oracle qui lui avoit prédit qu'il feroit tué par son gendre, comme Diodore (1), (1) Liv. 4-Thucydide (2) & Strabon (3), le prétendent, il ne vouloit pas (2) Liv. 1. la marier; & pour écarter une foule d'amans qui l'obsedoient, (3) Liv. 8. il leur avoit proposé une condition fort dure, promettant la jeune Princesse à celui qui le surpasseroit à la course, ajoutant qu'il tueroit tous ceux sur qui il auroit l'avantage. L'Amant devoit courir le premier, & Enomaüs l'épée à la main le poursuivroit; & s'il pouvoit l'atteindre, il la lui passoit au travers du corps (c). Il en avoit déja fait mourir treize, selon Pindare (4), & les autres s'étoient retirés, lorsque Pelops ga- (4) Odes Ogna Myrtile, cocher d'Enomaüs (d). Celui-ci sous l'espoir de lymp. Liv. 1. La récompense que Pelops lui avoit promise, fit couper le chariot du Roi en deux, & en rejoignit si bien les deux parties qu'il n'y paroissoit aucune fracture; mais pendant qu'Enomaus poursuivoit Pelops qui couroit devant lui, le chariot, s'étant ouvert, ce malheureux Prince se rompit le col, & Pelops épousa Hippodamie. Myttile sut puni de sa lâcheté & de sa persidie, car Pelops lui-même le jetta dans la mer, qui de son nom sur appellée Myrtilene. Les flots ayant poussé son corps fur le rivage, les Pheneates lui donnerent la sepulture, & établirent une fête annuelle en son honneur, parce qu'on croyoit qu'il étoit fils de Mercure. Il faut observer en passant que la qualité d'Ecuyer & de Cocher n'étoit pas defhonorable dans ces temps là; & que souvent les Rois euxmêmes, ou quelque Prince de leur Cour, conduisoient leurs chariots, comme Homere nous l'apprend dans plusieurs endroits de son Iliade. Ce Myrtile étoit donc un homme considerable, & si nous en croyons Pausanias (5), il étoit lui- (5) In Anic.

<sup>(</sup>a) Afope Roi d'une partie du Pelo-ponneté, eux une file nommée Haripti, poi en carrier depuis luille de Pilipidipu'à qui eux de Mars , ou de quelque Cuer-rer , ou Pércie de co Dieu, Connania ; (b) On a ci-devant marqué l'époque de lon arrivée dans la Grece. Tome III.

Iii

niême au nombre des Amans d'Hippodamie; & ne s'engagea à fervir Pelops, que dans l'elpérance que celui - ci lui
donna de favorifer fa paffion, s'étant même obligé par ferment
de le fervir auprès d'elle d'une maniere dont ni le mari ni
l'Amant ne s'accommodent gueres. Aufi lorfqu'il fe vit vainqueur, il fe délivra de fon ferment en le jettant dans la
mer. Mercure, dit-on, fur fort irrité de le perfidie de Pelops; &
quoique ce Prince, pour l'appafier, lui cui fait bâtir un fluperbe
Temple, ce Dieu ne ceffa jamais de perfécurer fa pofterité,
& fur caufe de rous ces grands d'éaftres, dont les Pôteres on
tant parlé. C'eft pour le même fujer, si nous en croyons Euripide, que ce Dieu en evoya ce fameux Belier dont la Toifor
d'or caufa tant de malheurs dans cette famille: mais nous
expliquerons cette Fable dans une autre occasion: revenons
à Pelops.

Ce Prince érant monté fur le trône, sit plusieux conquêtes fur se voisins, & donna fon nom à cette belle contrée, qui fut depuis appellée le Peloponnes, comme qui diroit l'Îtlede Pelops. On publia, au reste, que les chevaux qui rainoient le char de Pelops avoient des ailes, & que c'étoir Neptune qui les lui avoir donnés, par où l'on a voulu marquer leur légereté; ou bien, si nous en croyons Findare & Palephate, c'est que Pelops se servit d'un Vaisseu à voiles, pour enlever Hippodamie. Les Poètes disent que ce sur Neptune qui favorità Pelops dans cette courfe; & ils ajourent que ce Dieu avoit autrefois enlevé ce Prince, parce qu'en effet til' étoit forti de son pays pour s'embarquer sur la mer, & que sa navigation avoit cét rès-heureusse.

Pindare a touché cette Fable avec beaucoûp de délicateffie, dans fa premiere Olympique. Ce Poète rejerte d'abord la tradition de l'épaule d'yoûre, dont je patlerai dans l'Hiftôrie de Tantale, & la traite de fable égalemen puerile & fivole. Il' dit qu'à la verité Tantale ayant été invité à la table des Dieux, voulut aufil les régalet à fon tour, mais qu'il ne fe paffatien dans ce repas qui ne fit dans l'exade bienfânce. Il ajoute que Neptune charmé de la beauté du jeune Pelops, l'enleva dans le ciel pour lui verfer le Nefat x, comme Ga-

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. I. nymede le versoit à Jupiter; qu'on chercha de tous côtés ce ieune Prince, sans pouvoir en avoir des nouvelles; & il auroit toujours demeuré dans la même fonction, si le crime de Tantale son pere qui voulut distribuer aux hommes le Nectat que les Dieux s'éroient réservés comme le symbole de leur immortalité, n'eût causé la disgrace de Pelops, & obligé la Troupe célefte à le renvoyer fur la terre, où étant devenu amoureux d'Hippodamie, il alla un jour sur le bord de la mer invoquer le secours de Neptune pour réussir dans cette entreprise, également difficile & dangereuse. Le Dieu de la met exauça sa priere, & lui fit present d'un char & de deux chevaux d'une infatigable légereté, avec lesquels il fut vainqueut à la course, & remporta le prix qui avoit coûté la vie à tant d'Amans infortunés. Voilà de quelle maniere les grands Poëtes scavent enchasser dans leurs ouvrages les anciennes Hiftoires, en les revétant de tous les ornemens de la Poësse.

Pelops eut pluseurs enfans, entre autres, Atrée & Thyeste. Ceux-ci, par le conscil de leur mere, ayant fair mourir leur fiere Chrysippe, que Pelops avoit eu de fa Maitresse Astioche, ce Prince les chassa de la couravec la Reine. On préend même qu'elle se fit mouirt de regret d'avoir conntibué à la mort de son pere, ayant été d'intelligence avec Pelops & Myrtile, Pelops mourt quelque temps après (a) Hippo-

damie.

Arrée qui s'étoit reitré chez Eurythée Roi d'Argos, & avoit poufé fa fille Ærope, fut déclare Roi à la place de fon beauperes, tré dans l'Attique par les Heraclides, un peu avant la guerre de Troye; & c'elt ainfi que les Pelopides monterent fur le trône de Mycenes. Thyeft qui l'avoit fuivi ; fe fit aimer de la Reine fa belle-fœur, & en eut deux enfans, outtois ; fe-hon quelques onns. Arrée ayant découvert ce commerce, le chaffa d'abord de fa Cour; mais ne se croyant pas affez vengé par cet éloignement, il le rappella sous prétexte de réconciliation, & ayant maffacré les enfans qu'il avoit cus de la Reine, il les lui fit servir à table, dans des mets empositones, commele dit Pausanis (;). LeSolei, jajoute-c'on, se cacha

(a) Voyez la sin de l'Histoire de Thesce.

pour ne pas éclairer un repas si barbare ; figure vive & naturelle, qui marque l'horreur que toute la nature eut de cette action. Thyeste fut vengé dans la suite par son fils Egiste, qui tua son oncle Atrée de la maniere que je vais la raconter. Mais pour bien entendre toute cette Histoire, il faut sçavoir que Thyeste ayant rencontré sa fille Pelopée dans un bois confacré à Minerve, il lui fit violence fans la connoître, & il en eut Egiste qu'elle sit exposer. Servius, sur le premier de l'Eneide, & Lactance fur le quatriéme de la Thebaide, difent qu'il commit cet inceste avec connoissance, parce qu'un Oracle lui avoit prédit qu'il seroit vengé par un fils qu'il auroit d'elle; & que le desir de se venger étoit si fort en lui, qu'il étouffa tout ce que la raison opposoit à une action si criminelle. Quelque temps après la mort de sa femme Ærope, Atrée épousa cette même Pelopée qui étoit sa niéce, & fit élever avec Menelas & Agamemnon le jeune Egifte qu'il avoit fait (1) In Co- venir à fa cour, comme Paufanias (1) & Hygin (2) nous l'ap-

(a) Fab. 88. prennent. Ceux-ci ayant trouvé à Delphes leur oncle Thyefte, le menerent à leur pere qui le fit mettre en prison, &c lui envoya Egifte pour le tuer; mais Thyeste ayant vû entre ses mains l'épée que Pelopée lui avoit arrachée lorsqu'il voulut fortir du bois facré, après la violence qu'il lui avoit faite, reconnut fon fils. Sa fille étant survenue, & ayant appris l'inceste de son pere, se tua avec cette même épée, & Egiste la porta toute fanglante à Atrée qui crut s'être défait de fon frere ; & étant allé offrir un facrifice en action de graces , Egiste le tua lui-même pendant la céremonie, & délivra son pere de prison. Ainsi Thyeste monta sur le trône, & chassa ses deux neveux Agamemnon & Menelas, enfans d'Atrée fon frere.

> Ces jeunes Princes se retirerent chez Polyphide Roi de Sicyone, qui les envoya ensuite à Enée Roi d'Ecalie; & ce Prince genereux les maria aux deux filles de Tyndare, Clyremnestre & Helene. Avec le secours de leur beau pere. ils réfolurent de venger la mort d'Atrée, poursuivirent vivement Thyeste; mais celui-ci s'étant refugié près d'un Autel de Junon, ils lui laisserent la vie, s'étant contentés de l'exiler

Expliquées par l'Histoire. Liv. VI. CHAP. I. 437
dans l'Isle de Cythere. Ainsi Agamemnon monta sur le trône
d'Argos qu'il transfera à Mycenes, & Menelas son frere succeda à Tyndare son beau-pere, & fut Roi de Sparte.

Il eft bon de remarquer, avant que de passer outre, que quand je dis qu'Agamennon & Menelas étoien sils d'Artée, je parle su'avant l'opinion commune, quoique je n'ignore pas qu'il y a plusseurs Aucturs, entre lesquels on pour nommer Eusébe & Scaliger, qui croient avec beaucoup de raison qu'ils n'étoient pas fils de ce Prince, mais de Plissene son fiere; se comme les actions de ce demier n'avoient pas merite une place honorable dans l'Histoire, ayant mené une vie fort obfeure, les Anciens, & sur-rout Homere, pour honore la mémoire du Chef de tant de Rois & de son frere, avoient affecté de les faire passer pour les enfans d'Artée qui les avoir élevés, & de les nommer à tour propos les Artides.

J'ai oublié de dire que le commencement de l'inimitié d'Atrée & de Thyefte, venoit de ce que celui-ci avoit enlevé à fon frere un Bélier à la Toifon d'or, qu'il regardoit comme le bonheur de fa famille; & qu'il fir ce vol par l'entremife d'encepe fa belle-fœur qu'il avoir débauchée; ce qui offiença fi cruellement Atrée, qu'il égorgea les deux enfans que fon

frere avoit eus d'Ærope.

Pour ce qui est d'Égiste & d'Agamemnon, dit Pausanias (1), (1) Loc. cà. 
je ne s fais pas bien qui des deuxs se porra le premier à ossensie de 
Taunte; si ce sin Egiste, ou s'il ne sit que se venger du meutre de 
Taunale sist de Thyeste, qui avoit épousse Chytemnestre silte de Tyndare. Il est bien vrai qu'Euripide, dans son Iphigenic en Aulide, introduit Clytennestre qui reproche à Agamemnon d'avoir fait mourit Tantale fils de Thyeste son premier mari; mais
Eustante sur le onziéme Livre de l'Odystée, traite de Fable
ce premier mariage, par l'autorité d'Homere, qui parle d'Agamemnon comme ayant épousé une fille si jeune, qu'il n'y
ayoit aucune apparence qu'il est de side au un autre mari.

Ppresque rous les Anciens, sur-tout les Poëres, ont cru ou voulu faire croite qu'Atrée avoit pour se venger fair manger à son frere ses propres enfans, & obligé le Soleil de se cacher, & ce trait horrible de l'Histoire ancienne est représenté sur un beau Grouppe du Palais Farnese, On avoir toujours cru que la Statue de ce grouppe repréfentoit l'Empereur Commode, mais c'est véritablement un Atrée, debout, tenant d'une main un poignard, & de l'autre un enfant qu'il vient d'immoler à sa vengeance; & c'est ainst qu'en a jugé Gronovius, contre du Perrier & quelques autres (a).

Il est bon cependant de dire que Strabon & Servius n'ont regardé ce prétendu fait que comme une allégorie, fondée fur ce qu'Atrée avoit le premier prédit les Eclipses du Soleil, qui alors se cache à nos yeux, comme si véritablement

il reculoit jusques sous l'Horison.

Quoiqu'il en soir, Agamemnon étant obligé environ ce temps-là de partir de sa Cour pour aller commander l'armée des Grecs, se réconcilia de bonne foi avec son cousin Egifte, lui pardonna la mort de fon pere, & lui laissa même le foin de Clytemnestre sa femme & de ses trois enfans, Orefle (b), Iphigenie, & Electre, ordonnant toutefois à un certain Chanteur son unique confident, de veiller sur leur conduire. Egifte s'étant fait aimer de Clytemnestre, trouva le moyen de se défaire du trop vigilant gardien, & le sit périr à la chasse. Après cela il ne garda plus aucune mesure, & son commerce fut si criant, qu'Agamemnon lui-même en apprit la trifte nouvelle sur la fin du siège de Troye, & résolur de de s'en venger dès qu'il seroit de retour ; mais sa semme le prévint, & le fir tucr à son arrivée avec sa rivale (c), com-(1)Odyst.1.2. me le disent Homere (1), Euripide, Diodore de Sicile (2). Lycophron (3), Virgile (4), & tous les autres Anciens.

(2) Liv. 4. (3) In Caffan. (4) En. L 4.

Au reste, on sçait de quelle maniere arriva ce suneste accident, & comment Clytemnestre ayant prié au milieu du festin qu'elle lui donna à son arrivée, ou au sortir du bain . son mari de quirter un habit à la Phrygienne qu'il portoit depuis la prise de Troye, pour en prendre un qu'elle disoit

(a) Confultez Meziriac fur cet en- | pour venger la mort de son oncle Palamede, étoit allé informer Clytemnestre. que lon mari étoit amoureux de Cailandre, qu'il menoit avec lui.

<sup>(</sup>b) Orefle étoit le plus jeune, & a'étoit alors qu'un enfant.

<sup>(</sup>c) On dit qu'Ajax fils de Nauplius ,

Expliquées par l'Histoire. Liv. VI. Chap I. 439 lui avoir tiflu pendant son absence , ce Prince voulut le vétir; mais ses bras s'érant embarrastiés dans les manches, dont elle avoir exprès sermé les issues, les conjurés se leverent

de table & lui ôterent la vic.

L'infidelle Clytemnestre épous ensuire Egiste, & lui mir la Couronne sur la réte, qu'il garda sept ans, comme nous l'apprenons de Valleius Paeteculus d'après Homere (1).

Le jeune Oreste auroit été aussi la victime de cette malheu- 13. reuse intrigue, si sa seure Electre ne l'eur fair secretement retiter chez son once Strophius Roi de Phocide, qui avoit d'pouss' la seve son coussin Pylade, sils de Strophius, cette amitié qui les rendit pour jamais inssparables.

Paufanias dit (2) qu'on voyoir encore de son temps à Myeenes, quoique déruire, les rombeaux d'Agamennon, d'Eumin de la company de la compa

Orefte quelques années après forma le dessein de venger la mort de son pere sè ayant pour cela levé quelques troupes, il fortir de la Cour de brophius avec Pylade, entra secretement dans Mycenes, & se cacha chez sa seur Electre (a), qu'Egisle avoir maricé à un homme de basse naissance, pour n'avoir rien à craindre de son ressentiment. Elle si d'abord courir dans Mycenes le faux bruit de la mort d'Orefte, dont Egisthe & Clyremmestre cuert annt de joye, qu'ils allerent incontinent dans le Temple d'Apollon pour rendre graces aux Dieux de cette agréable nouvelle. Oreste y étant entré avec ses foldats, & vayant sait artêret les gardes, tua

<sup>(</sup>a) Homero, Liv. 9. nommecette Prineeffe Laodice; for quoi les Commentateurs remarquent que le funom d'Eles , Trajques, 8, qu Homere ne l'a jamais tre ne lui fut donné que pour marquer qu'elle a'avoit té marice que fort tate'il i

de la propre main la mere de fon malheureux Amant, venigeant ainti la mort de fon pere de celle de fon ayeul. On les enterra hors de la ville i aufit, comme le remarque Paufanias, n'étoient-ils pas dignes d'avoir leur léputure au même lieu qu'Agamemon de ceux oui avoient éte utés ave eal.

Ce fut alors, dit-on, que les Furies commencerent à tourmenter Orefte, c'el-à-dire, que les remords de fa conficierce l'agiterent fans relâche. Il alla d'abord à Athenes, où l'Ateopage l'expia de ce crime: événement remarquable, dont
l'époque fe trouve fur les Marbers de Paros, & qui tombe envitronfur l'an 1093, ou 94, avant Jel. Chtift, 7, ou 8. ans aprés
la prife de Troye. On dit que les voix des Juges s'étant trouvées égales de part & d'autre, Minerve elle-même avoit
donné la sienne en faveur de ce Prince infortuné; c'est ce que
nous apprennent Hélychius & Elchile. Mais la verité est que
pour être ablous, il fuffioir que les voix fussent égales (a),
comme si en ce cas-là Minerve eut donné la sienne pour
éter l'équilibre. On ajoute que ce Prince en reconnoissance,
fit-élevre un Autel à cette Déesse, sous le nom de Minerve
Guerriere (b).

l'Arcopage, il alla encore chez les Trezeniens pour se sous apmettre à la céremonie de l'expiation ; & Pausanus nous ap(1) Ia-Ca- prend (1) que ce Prince sut obligé de loger dans un lieu seth. c-31. paré, personne n'osant le loger, & tout le monde le regardant comme une espece d'excommunié. Il toucha à la fin
de compession les Trezeniens un l'expierent. & l'Auren

dant comme une espece d'excommunié. Il toucha à la fin de compassion les Trezeniens qui l'expierent, & l'Auteur que je viens de nommer, remarque qu'il forit up laurier du lieu où se fit cette célebre expiation, parce qu'on y avoit repandu de l'eau de la fontaine Hippocrene. On voyoit encore de son temps ce laurier près du lieu où ce Prince avoit logé. Les Trezeniens, au rapport du même Auteur, montroient encore de son temps le lieu près du Temple d'Apol-

Oreste ne se contenta pas d'être absous par le Jugement de

(a) Pari Judicum fententià, reus abfaivines. Hefvch.

Vincti Orglet, fi quidem fuffragia judifon à l'Arcopage, dont le nom venoit ests funt aqualis. Etchiles.

lon,

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. I. lon, où Oreste sut obligé de demeurer seul, jusqu'à ce que son crime fut entierement expié, & même encore à present, continue cet Auteur, les descendans de ceux qui furent commis à cette purification, mangent tous les ans à certain jour en ce lieu. Le même Peuple montroit aussi la pierre sur laquelle s'étoient assis les neuf Juges qui l'avoient expié, & ils la nommoient la pierre sacrée.

Le même Auteur, dans un autre endroit (1), raconte qu'O- (1) la Lacon. reste toujours poursuivi par les Furies, s'étoir arrêté près de Gythée dans la Laconie, où il s'étoit assis sur une pierre toute brute, qu'on vovoit encore de fon temps; & que comme ce Prince y avoit trouvé du soulagement à ses fureurs, il donna à cette pierre le nom de Jupiter Cappautas, c'est-à-dire,

Jupiter qui soulage.

Après ces expiations Oreste sur retabli dans son Royaume par Demophoon Roi d'Athenes, qui venoit de succeder à Mnesthée, sous le regne duquel les Marbres d'Arondel rapportent(a) que fut faite par l'Areopage l'expiation dont nous venons de parler; ce qui, felon Velleïus Paterculus, arriva fept ans après la prife de Troye; en quoi cet Auteur est d'accord avec Homere, qui dit (2) qu'Egiste regna septans à My- (1) Ody L3. cenes après la mort d'Agameninon.

Le Jugement de l'Areopage, ni celui des Trezeniens ne porterent pas le calme dans le cœur du malheureux Oreste; & les Furies ne cessant point de le tourmenter, il alla enfin confulter l'Oracle d'Apollon, où il apprit que pour en être délivré, il devoit aller dans la Tauride (b) enlever la Statue de Diane, & délivrer sa sœur Iphigenie de la tyrannie de Thoas. Il y alla avec Pylade; mais ayant été pris & chargé de chaînes, on fur fur le point de l'immoler à la Déesse, suivant la courume du pays, ainsi que le dit Diodore (3). Ce fut dans cette occasion qu'on vit ce genereux combat d'amitié dont

(3) Liv. 4.

(a) Epoque 26. Selden, dans le Com-mentaire qu'il a fair fur cette époque, fultez cet endroit des Marbres d'Arondel, crois que ce Jugement fur porte la troific-me année après la prife de Troye, malgré

de-là du Pont-Euxin. Tome III.

Kkk

parle Ciceron, chacun de ces deux amis offrant leur vie l'un pour l'autre. Cependant Oreste s'étant fait connoître à la Prêtreffe fa fœur, elle fit adroitement suspendre le factifice, faifant accroire au Roi que ces étrangers étant coupables d'un meurtre, on ne pouvoit les immoler qu'après les avoir expiés; que la céremonie devoit se faire sur la mer; & que la Statue de Diane avant aussi été profanée par ces impies, on la devoit purifier. Iphigenie étant montée sur le Vaisseau de son frere, se sauva avec lui, & emporta la Statue de la Déesse. Il y a des Auteurs qui croient qu'avant que de partir Oreste avoit tué Thoas, Quoiqu'il en soit, cet événement fait le sujet d'une des plus belles Tragédies d'Euripide. Il y avoit tant de traditions differentes touchant ce voyage d'Oreste; & en particulier fur son retour (a), qu'on ne sçauroit se fixer à aucune. Ce qui est le plus constant c'est que tous les Anciens conviennent qu'après que ce Prince eut executé cette entreprise, les Furies cesserent de le tourmenter ; c'est-à-dire qu'il crut son crime suffisamment expié, ou que le temps en diminua les remords. Mais puisque j'ai commencé à parler de cette Statue de Diane, il est bon de rapporter ici tout ce que les Anciens en ont dit.

Pluficurs fe vantoient de posseder cette célebre Sraue de Diane, & il n'est pas sifé de décider en quel endroit Oreste la laisi : il y a apparence qu'on en fir faire plusieurs Embles pour les confacer & les haister en pulseurs endroits. Les Atheniens publioient qu'il l'avoit dépossé à Brauton sir les confisse de l'Artique; mais Paulanias croit plus vraisemblable l'opinion des Lacedemoniens qui prétendoient que ce Heros l'avoit apportée à Sparte, où en effer il regm. & où a Statue de Diane étoit honorée sous le nom d'Orthya, parce qu'Oreste l'avoit apportée si bien liée qu'elle ne pen-foit ni d'un côté ni d'autre, du mor O'596; restiat, qui est d'unier, d'atmes, parce qu'il l'avoit empaquetée dans des brins de farment. On lui immola même des victimes

<sup>(</sup>a) Voyez ce qui a été dit dans le premier Tome, à l'occasion des Dieux des Cappadociens.

Expliquées par l'Histoire, LIV. VI. CHAP, I. humaines jusqu'au temps de Lycurgue qui en abolit la coutume, & substitua en sa place celle de la flagellation, pour marquer que l'Autel de la Diane Taurique étoit toujours teint de fang humain.

Oreste après son retour sit épouser Electre à son cher Pylade, dont selon Hellanicus, cité par Pausanias (1), elle eut deux enfans, sçavoir Strophius, & Medon. Il songea aussi rinth. alors à ravoir Hermione, fille de son oncle Menelas & d'Helene, qui lui avoit été promise il y avoit long-temps, & que Pyrrhus fils d'Achille lui avoit enlevée : ainsi ayant appris que son rival étoit allé à Delphes, pour appaiser Apollon qu'il avoit maltraité de paroles au fujet de la mort de son pere, comme Euripide & Trogue Pompée le disent (2), il ne manqua pas aussi tôt d'y aller avec Pylade, & ayant insinué au Liv. 17. Euripeuple que Pyrrhus n'étoit venu là que pour piller leur Tem- Pide. ple, on se jetta sur lui, & on le massacra inhumainement. Paufanias (3) ajoute : « lorfque Pylade feconda Orefte dans le . dessein de tuer Pyrrhus, je crois qu'il ne le fit pas seulement » par amitié pour Oreste, mais aussi dans le dessein de ven-» ger son bisayeul. Pour entendre ceci, il faut sçavoir que Py-» lade étoit fils de Strophius, petit-fils de Crestus, & arriere-» petit-fils de Phocus fils d'Eaque 3 & que Pyrrhus étoit fils o d'Achille & petit-fils de Telamon qui avoit tué Phocus son

» frere, comme je le dis ailleurs ». Après la mort de Pyrrhus, Oreste épousa Hermione, & vêcut depuis affez paisiblement dans son Royaume; mais étant alle en Arcadie, il y fut mordu par un serpent, & y mourut âgé de 90. ans, après en avoir regné 70. (4) Car il n'en avoit (4) Peran, que 20. lorsqu'il fortit de la Cour de Strophius, & qu'il mon- Rat, temp.l. 1. ra sur le trône après la mort d'Egiste (a). Son fils Thisamene lui succeda, & après lui Penthile qu'il avoit eu d'Erigone, fille d'Egisthe & de Clytemnestre, & par conséquent sa sœur de mere. Il avoit joint au Royaume de Mycenes celui de Sparte après la mort de Menelas fon oncle & fon beau-pere;

(a) Quand Agamemnon alla à la guerre de Troyo, Orelle n'avoit que trois ans, treize quand fon pere fut tue, & vingt quand il le vengea.

444 les Lacedemoniens avant mieux aimé donner la Couronne au mari d'Hermionne fille de ce Prince & d'Helene, qu'à ses enfans naturels. Toutes ces Histoires sont arrivées depuis l'an 1250. avant Jesus - Christ jusqu'à l'an 1050. (a) c'est-à-dire pendant l'espace de 200. ans : c'est alors que finit le Royaume de Mycenes; car les Heraclides étant entrés, comme nous l'avons dit, dans le Peloponnese au temps de Penthile, l'obligerent de se retirer en Achaïe.

(1) Fable 122.

N'oublions pas une autre avanture que raconte Hygin (1). Electre avant recu la fausse nouvelle de la mort d'Oreste, & de Pylade que Thoas avoit immolés à Diane, & le bruit s'en étant repandu, Alerès fils d'Ægiste voyant qu'il ne restoit plus personne du sang des Arrides, se mit en possession du Royaume de Mycenes. Cependant Electre, pour s'éclaireir davantage sur une nouvelle aussi intéressante pour elle, y arriva le même jour qu'Oreste & Iphigénie, & la premiere nouvelle qu'elle y apprit, fut que c'étoit Iphigenie elle - même qui avoit immolé son frere. Outrée de rage & de désespoir, elle prit un tison enstammé sur l'Autel, dont elle alloit crever les yeux à sa sœur, lorsqu'heureusement Oreste parut; & la reconnoissance s'étant faire, ils s'en retournerent tous trois à My cenes, où ils ne furent pas plûtôt arrivés qu'Oreste tua son cousin Alcrès ; & il auroit fait souffrir le même trairement à Erigone née du commerce du même Egiste avec Clytemnestre, si Diane ne l'avoit enlevée & portée dans l'Attique, où elle fut Prêtresse: ce qui veut dire sans doute que la pitié qu'on eut pour Page & l'innocence de cette Princesse, firent qu'Oreste lui laissa la vie, se contentant de la consacrer au service de Diane.

Il ne paroîtra pas hors de propos de ramasfer en peu de mots tous les crimes de cette famille, afin de justifier le mot d'Horace, qui l'appelle la cruelle maison de Pelops; Sava Pelopis domus. Tantale qui en étoit le chef, voulutimmoler à sa fuperstition son propre fils Pelops: celui-ci fit mourir son beaupere Enomaüs, dont sa femme Hippodamie se tua de déses-

<sup>(</sup>a) Voyez le P. Petau, loco cit.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. I. poir. Atrée & Thyeste fils de Pelops, ôterent la vie à leur frere Chrysippe à la follicitation de leur mere, qui se vengez ainsi de sa rivale. Thyeste seduisit sa belle sœur, & Arrée masfacra les enfans qui fortirent de ce commerce incessueux. les fit manger à fon beau-frere, lui fit boire leur fang, & immola enfin sa femme à sa fureur. Ce même Thyeste sit violence à sa fille, qui se tua ensuite de désespoir. Egisthe fils de Thyefte, pour venger son pere, fit mourir son oncle Atrée; Thveste ufurpa la Couronne d'Argos, & chassa ses deux neveux. Agamemnon immola, ou du moins livra comme une victime fa fille Iphigenie par l'ambition de commander une armée. Egifthe trahissant les loix de l'hospitalité, se fir aimer de sa bellefœur Clytemnestre; & l'un & l'autre massacrerent Agamentnon & Cassandre. Le même Agamemnon avoit fait mourie fon cousin Tantale. Oreste tua sa mere & son cousin Egifihe, & fir massacrer Pyrrhus. Quel désordre, quelle sérocité de mœurs ! mais plûrôt quel acharnement dans tous les temps, de mettre fur le théâtre ces sujets funestes & détestables; au lieu de choisir dans l'Antiquité les exemples de vertu, qu'on y pourroit aisément trouver!

Reste à expliquer, avant de finir cet article, la Fable de ce belier à la Toison d'or, qu'on dit que les Dieux avoient donné à Pelops, & qui étoit comme un gage facré qui affuroit la Couronne d'Argos dans fa famille. Thyeste, comme nous l'apprend Seneque (1), le vola à fon frere Atrée avec (1) In Thiefle. le fecours d'Ærope fa belle fœur, qu'il avoit débauchée (a). C'éroit apparemment un sceptre couvert d'une Toison d'orée, qu'une tradițion mal examinée avoit fait prendre pour la peau d'un des moutons de Pelops. Les Rois descendus de Tantale, portoient toujours ce sceptre, qu'ils regardoient com-

(a) Voyez Ciceron, liv. 3. de Nat. Dear. qui rapporte ces vers d'un ancien Poète, que le P. Delrio dit être Attius.

Addo quod mihi portendo Caleflum Pater Adao quod moi perenne acceptante mei; Agnum inter pecudes aurca clarum comâ, Quondam Thyestem cripere ausum esse è regia, Quain re adjutricem Conjugem cepts fibt.

Kkk iii

La Mythologie & les Fables

me un talifman. On croyoit même que Jupiter l'avoit donné à son fils Mercure, qui en avoit fait present à Pelops, d'où il étoit passé à Atrée. Thyeste crut, en le dérobant à son frere, s'affürer la Couronne: Agamemnon le portoit encore à la guerre de Troye, comme le dit Homere en plus d'un endroit (a). Le peuple de Cheronnée, si nous en croyons (1) In Béot. Paufanias (1), eut dans la fuite tant de respect pour ce sceptre,

qu'il l'adoroit comme une Divinité.

Paufanias nous apprend encore (2) qu'on avoit repréfenté ce belier en marbre sur le tombeau de Thyeste, dans l'endroit rinth. du chemin qui conduisoit de Mycenes à Argos, qu'on appelloit le Belier.

Telle est l'Histoire de cette fameuse famille, plus connue encore par les incestes & par les autres crimes que par les belles actions des Heros qui la composoient. Je l'ai débarrassée autant qu'il m'a été possible des Fables qu'on y avoit mêlées. Ainsi quand on lira les Euripides, les Sophocles & les Seneques, de même que nos modernes, Corneille, Racine, & les autres, on sçaura à quoi s'en tenir, & on regardera comme des embellissemens, ce qui ne sera pas conforme à ce que je viens de dire.

(a) V. Seneque, in Thiefle, où il introduit Atrée se plaignant de ce que son frere lui avoit volé ce sceptre. V. Justin , liv. 34. & Homere.

#### CHAPITRE II.

Histoire d'Eaque, de Pelée, d'Achille & de Thetis.

"A O U E, le chef de sa race, étoit fils du Jupiter & d'Egine fille d'Afope Roi de Béotie, qu'on a confondu avec un fleuve, & qu'on a dit pour cette raison, être fils de l'Ocean. Ce Prince, pour venger l'affront que Jupiter, c'est-àdire, un Roi d'Arcadie (2) qui portoit ce nom, avoit fait à sa fille, leva contre lui une puissanre armée, & lui livra le combat dans lequel il fut vaincu, comme nous l'apprend

(3) Paufan in Arcad.

Theodontius (1); & parce qu'on méloir toujours dans les an- (1) Dans ciens temps la Fable avec l'Histoire, ceux qui écrivirent cel- Boccace, L.s. le-ci, dirent que le fleuve Asope avoit fait avec ses eaux la guerre à Jupiter, & que ce Dieu s'étant changé en feu, l'avoir foudroyé (a) ; circonftance physique fondée sur ce que ce fleuve coule dans un pays où il y a beaucoup de foufre (b). A cette Fable on en ajoura une autre, lorigu on dit que Jupiter, pour dérober sa maitresse à la vengeance de son pere qui la cherchoit de tous côtés, la changea en Isle : ce qui veut dire, qu'il la cacha dans cette Isle du golfe Saronique, aujourd'hui Lépante, qui s'appella depuis l'Isle d'Egine. C'est-là où nâquit Eaque, le Prince le plus équitable de son temps, ce qui lui merita une place parmi les Juges d'enfer, comme nous l'avons-dit. Ce qui augmenta la réputation de ce Prince, c'est que l'Artique étant affligée d'une grande sécheresse dont les Dieux punissoient le perfide Egée, pour avoir fait mourir le jeune Androgée, on recourut à l'Oracle, & on eut pour réponse, que ce fleau cesseroit des que le Roi d'Egine deviendroit l'intercesseur de la Grece. Ce Prince offrir des facrifices à Jupiter Panhellénien, & il furvint une grande quantité de pluye. Paufanias (2) ajoute que les Eginetes (1) In Coavoient bâti un monument nommé l'Eacée, où étoient les tinth. c. 29 Statues de tous les Députés de la Grece qui vinrent pour ce fujet dans leur Isle.

On ajouta encore à cette Histoire une troisiéme Fable. qu'il est nécessaire d'expliquer avant que de passer plus avant. La peste ravagea les Etats d'Eaque, qui voyant périr miserablement presque tous ses sujets, pria Jupiter de détourner ce fleau.

Amplexu latusse Jovis : furit amnis , &

Infensus bellare paras , &c. Stat. Theb.

(a) Namque ferant raptam patrit Ægi- | couvrit la fource de ce fleuve, qui de fon nan ab undis pes, l'un fleuve, l'autre un homme qui donna fon nom au fleuve Il en étoir de même du fleuve Inachus, du Marfyas, (b) L'Afope, fuivant Paufanias, le Co-nunt, couloi dans le Pays des Philafiens, perite contre père de Siryone. Cefair fui fille d'Afope, il faut entender que leur le règne d'Aras qu'Afope, auj rafloir pour le règne d'Aras qu'Afope, au fait de l'active d'Afope qui donna fon nom au ter list de Nepuent & de Celule d'alle d'alle d'aras qu'afor au de l'eure; ainfi de autres.

Ovide, qui fait une magnifique description des ravages que (1) Met 1.7. ce fleau causoit (1), dit qu'Eaque vit en songe sortir du fond d'un vieux chêne un grand nombre de fourmis, qui à mesure qu'elles paroiffoient étoient changées en hommes, & que le lendemain matin, dès que ce Prince fut reveillé, on vint lui annoncer que ses Etats étoient plus peuplés qu'ils ne l'étoient auparavant. Cette fiction n'est fondée que sur la simple équivoque du nom des Myrmidons, peuples de Thessalie, sujets d'Eaque, qui ressemble à celui de la fourmi, appellée en Grec, μύρμαξ. Ce peuple semblable encore à ce petit animal, en ce qu'au lieu d'habiter dans des villes ou dans des villages, ilse tenoit ordinairement dans la campagne, n'ayant d'autre retraite que les creux des arbres, & les antres. Eaque les raf-Cembla & leur établit des demeures plus sûres & plus commodes. Voilà la verité de cette Fable. Ainsi se jouoient les Grecs du moindre rapport, pour débiter d'agréables menfonges. Au reste, si on ajoute que c'étoit Junon, qui pour se venger de sa rivale, punissoit par ce fleau les sujets de celui qui en avoit reçu le jour, c'est que cette Déesse étoit fouvent prife pour l'air, dont les maivaises qualités causent la peste & les autres maladies épidémiques. Car, encore une fois, on méloit fouvent l'allégorie dans les Fables même les plus historiques.

Eaque eu de fa femme Enddis fille de Chiron (a), deug fils, Pelde & Telamon; & de Pfammathe fille de Nerée, fœur de Thetis, un fils nommé Phocus. Comme ce dernier jouois avec fes deux freres, le paler de Telamon lui caffà et la tête & le teu (a). Eaque informé de cet accident; & ayant appris en même-temps que ces jeunes Princes avoient eu aparavant quelque differend avec leur frere; ou qu'ils avoient commisce crime à l'infligation de la jaloufe Enddis leur mere, il les chaffa de l'Ifle d'Egine, les condamnant à un exil perpetuel. Ils fe mirent fur un Vaiffcau; & lorfqu'ils furent un peu floignés du rivage, Telamon envoya un Heraut à fon pere, pour l'affirer que s'il avoit tut bhocus, é écit par un

(a) Selon Paulanias, le Scholiafte de Pindare & Apollodore,

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. II. malheur, & nullement par un dessein premédités mais Eaque lui fit dire qu'il ne remît jamais les pieds dans son Isle, & que s'il vouloit se justifier, il pouvoit plaider sa cause de sur son Vaisseau, ou sur une éminence au bord de la mer. Telamon entra la nuit suivante dans le Port qu'on appelle Secret, & là ayant avec de la terre fait une espece de tertre qui subsistoit encore du temps de Pausanias, il voulut se justifier; mais ayant perdu sa cause, & les soupçons d'Eaque ne se trouvant que trop justifiés, il fit voile vers Salamine. Cette maniere de se justifier en prenant cette précaution, étoit en usage dans les temps héroïques, & le même Auteur dont j'ai tiré ce fait, nous apprend que les Atheniens avoient un semblable Tribunal : les Juges se tenoient assis sur le bord de la mer, pendant que celui qui se justifioit étoit sur un Vaisseau, prêt à s'éloigner s'il étoit condamné.

Pelée chercha une retraite à Phtie en Thessalie près d'Eurytion fils d'Actor, qui après l'avoir expié, lui donna sa fille Antigone en mariage, & la troisiéme partie de son Royaume De ce mariage fortit une fille nommée Polydore, qui épousa Borus fils de Perierès, d'où nâquit Mnesthée, le même qui chassa Thesée d'Athenes, & monta sur le trône en sa place. Pelée invité à la chaffe de Calydon, y alla avec fon beau-pere qu'il tua malheureusement en lançant son javelot contre le Sanglier. Obligé par ce meurtre, quoiqu'involontaire, d'abandonner Phtie, il se retira à Iolchos auprès d'Acaste qui l'expia. Mais une nouvelle avanture vint encore troubler son repos dans cette Cour. Astidamie semme d'Acafte, en étant devenue amoureuse, & le trouvant insensible. l'accusa d'avoir voulu la séduire. Acaste, pour ne pas violer les droits de l'hospitalité en le faisant mourir, ordonna à ses Officiers de le conduire à la chaffe sur le mont Pelion, & là de le lier & de le garotter, de cacher son épée, & de le laifser ainsi exposé à la merci des bêtes séroces: comme si cette maniere de le faire mourir étoit moins contraire aux droits de l'hospitalité, que ne l'auroit été celle de le condamner luimême à la mort. Pelée ainsi abandonné, trouva le moyen de rompre ses chaînes, & ayant rassemblé quelques-uns de ses

amis, entr'autres Jason, Castor & Pollux, alla à Iolchos, & (1) Apollod. étant entré de force dans le Palais d'Acaste, tua Astidamie (1). 1. 3.

Comme il s'étoit dérobé contre toute apparence à un danger si évident, on publia que Jupiter son grand-pere l'avoit fair délier par Pluton, qui lui donna l'épée avec laquelle il fe vengea de la cruauté de cette femme. Voilà, pour le dire en passant, comme ce Prince, originaire de l'Isle d'Egine, devint le maître d'une partie de la Thessalie.

Après la mort de sa premiere semme, Pelée épousa Thetis fœur de Lycomede Roi de Seyros, dont il eut plusieurs enfans, qui moururent en bas âge, excepté Achille, dont

nous parlerons dans un moment.

J'ai dit à l'occasion de ce mariage que tous les Dieux lui avoient disputé cette conquête; je dois ajouter ici que Thetis eut de la peine à se résoudre à épouser un simple mortel . après avoir été aimée de Jupiter même, & qu'elle fit jouer plusieurs resforts pour rompre ce mariage; ce qu'on a enveloppé fous une fiction, en difant que pour ne point l'accomplir elle se transformoit en differentes figures; mais que par le conseil de Chiron, Pelée l'avoit attachée avec des chaînes : ce qui veut dire, fans doute, que ce fage Centaure leva tous les obstacles que Thetis opposoit à cet Hymen, & l'obligea enfin d'y confentir.

Aucun des fils d'Eaque ne demeura dans l'Isle d'Egine. Pelée après avoir erré long-temps en differens pays, s'établit dans la Thessalie, d'où il envoya avec les Myrmidons son fils & son petit-fils à la guerre de Troye, & survécut de plusieurs années à la prise de cette ville (a). Les enfans de Phocus vinrent habiter cette contrée, qui est vers le Parnasse, & que l'on appelle aujourd'hui la Phocide: « Je crois néanmoins, dit Pau-(1) In Co- m fanias (1), que la Phocide porta ce nom une génération plûtôt, & qu'elle le prit de Phocus fils d'Ornytion qui s'étoit » établi dans le pays. Il y a bien de l'apparence, continue le même Auteur, que sous le regne de ce premier Phocus, il

rinth.

<sup>(</sup>a) l'ai dit en son lieu qu'il avoit été un des plus célebres Argonautes ; & comme il furvéeut à la prife de Troye, c'est encore une nouvelle preuve de la proximite de ces denx événemens.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. II. n'y eut que le pays le plus voisin de Tithorée & du Parnaf-· fe qui prit le nom de Phocide, & qu'ensuite l'autre Phocus » fils d'Éaque venant à y regner, donna le même nom à tous » les lieux circonvoisins : c'est ainsi qu'on appelle du nom · de Minyens, non seulement les peuples qui confinent aux » Orchomeniens, mais encore ceux qui s'étendent du côté de

» Scarphée, ville des Locriens ». Pelée fut la tige des Rois d'Epire, où Neoptoleme, ou Pyrrhus son petit-fils regna à son retour de Troye, contme

nous le dirons dans fon Histoire.

Pausanias, de qui j'ai tiré ce récit, nous apprend (1) que (1) Ibid. quant à la posterité de Télamon, comme Ajax mena une vie privée, ses descendans ne furent pas fort illustres, si on en excepte Miltiade, fous la conduite duquel les Athéniens remporterent la victoire de Marathon , & Cimon fon fils. Mais cet Auteur ne se ressouvenoit pas en cet endroit de ce qu'il avoit dir dans ses Attiques (2), que ce même Télamon, par son (1) Ch. 41, mariage avec Perhibée fille d'Alcatoüs, avoit acquis le Royaume de Mégare, qu'il donna à son fils Ajax; & dès-là il

est certain qu'il n'avoit donc pas toujours mené une vie privée. La posterité de Teucer, continue le même Pausanias, se maintint sur le trône des Cypriots jusqu'à Evagoras. A l'égard de Phocus, le Poëte Asius lui donne deux fils, Panopée & Cryfus; de Panopée nâquit Epéus, qui fit ce cheval de bois dont les Grecs se servirent pour prendre Troye. Crysus fut le pere de Strophius, & le grand-pere de Pylade, dont lamere, fœur d'Agamemnon, s'appelloit Anaxibie. Telles furent les trois branches des Eacides, qui forties toutes de la

même tige, allerent s'établir en differens lieux.

Achille étoit fils de Pelée Roi de Theffalie, & de Thetis. Achille. On dit que cette Déeffe pour éprouver si ses enfans étoient mortels, les mettoit dans une chaudiere d'eau bouillante, ou les jettoit dans le feu ; ce qui en fit périr quelques - uns : & Achille auroit eu le même fort, si Pelée ne sut survenu heureusement pour l'en retirer, & il n'eut qu'un talon de brûlé. Cette fiction n'a fans doute pour fondement que quelque purification dont Thetis avoit coutume de se servir. C'est cette

Lll ii

plongé son fils dans l'eau du Styx, & qu'elle l'avoit rendu invulnerable, excepté au talon ; quoiqu'on puisse dire aussi que le courage & la valeur de ce jeune Prince, & la bonté de ses armes, ont donné cours à cette Fable, qu'on ne doit (1) Odyff. I. pas prendre à la lettre, puisqu'Homere (1) nous apprend que 11. V. Eufla- ce Heros avoit été blesse au siège de Troye par Hector.

the far cet endroit.

452

La Fable que je viens d'expliquer, avoit donné lieu au premier nom d'Achille, qui fut d'abord appellé Pyrrilous, comme qui diroit, sauvé du feu (a); & ce fut Chiron son Gouverneur qui lui donna le nom d'Achille, sur quoi on a débité encore bien des Fables; entre autres, qu'il avoit été nourri de moëlle de Lion, comme nous l'apprend Stace (b), parce que son nom peut signifier qu'il n'avoit jamais teré; mais toutes ces fictions ne sont fondées que sur de froides étymologies du nom de ce Prince; peut-être même qu'on n'a dit qu'il fut nourri de moëlle de Lion, que parce que dès sa tendre jeunesse, il attaquoit également à la chasse, exercice qu'il aimoit, les ours, les fangliers & les lions, comme le même Stace le dit (c).

Chiron donna une belle éducation à Achille, & lui apprit, outre tous les exercices qui conviennent à un jeune Prince, la Medecine & la Mulique.

Lorfque Thetis fut informée qu'on assembloit toute la noblesse de la Grece pour aller au siège de Troye, elle l'envoya incognito chez Lycomede son frere, pour éviter l'accomplissement de quelques Oracles, qui avoient prédit que cette guerre lui seroit funeste. Pour mieux se cacher, il se dé-

(a) Stace, Achil. 1. 1. Libanius, Orat. comme Chiron avoit nourri Achille de soura Achillem. Apollodore, liv. 4. des viandes non fanglantes; il falloit traduire Argonautes,

(b) Non ullas ex more dapes habuiffe , nec ullis Uberibus fatiaffe famem, fed feiffa kenum Vifera, femianime fque libens sraxiffe medulias, Stace, l. 11. v. 381.

Cependant Girac disoit qu'aucun Auteur a'avoit parlé de cela, fondé sur un mot de Plutarque mal traduit par Amiot, où il dit que Philinus nourrit fon fils,

au rebours de Chiron, comme Meziriac l'a fort bien observé.

Voyez Colomiers, Bibl. Choifie, & Baile, qui l'a copié dans son Dictionaire. (c) .... Invitas turbare cubilibus urfat Fulmineafque fues , & ficubi maxima

Aut feducta jugis fara (pelunca leana. Stat. 1. 4. v. 404.

Expliquées par l'Histoire. LIV VI. CHAP. II. guifa en fille, & se fit appeller Pyrrha, à cause de ses cheveux blonds (1) : c'est-là qu'il se fit aimer de Déidamie fille de Lycomede, dont il eut un fils nommé Pyrrhus ou Neoptoleme. Cependant comme une des fatalités de Troye portoit que cette ville ne pouvoit être prise fans la presence d'Achille, on le fit chercher de tous côtés, & Ulysse ayant appris qu'il étoit à Scyros, se servit pour le reconnoître d'un stratagême qui lui réussit. Il mêla parmi plusieurs bijoux de petites armes (2), & Achille ne les eut pas plutôt apperçues, qu'il (2) Oride. fe jetta desfus; & s'étant fait connoître par-la, il fut obligé Metam. L 13.

Cette Histoire est très-exactement représentée dans les belles Statues que son Eminence Monseigneur le Cardinal de Polignac a apportées dans fon dernier voyage de Rome. Cependant je suis persuadé que cette avanture ne sut imaginée que long-temps après Homere. Ce Poëte la détruit même, lorsqu'il raconte, que Nestor & Ulysse étant allés chez Pelée & Menœtius, ils emmenerent Achille & Patrocle, que ces deux Princes leur accorderent de bon cœur.

Je fais fouvent remarquer le silence d'Homere sur certaines traditions fabuleuses; ce qui prouve qu'elles sont plus récentes que les Poëmes de ce grand Poëte, qui n'auroit pas manqué de les employer pour donner du merveilleux à fa

narrarion: mais il faut revenir à Achille.

de marcher avec les attres.

Ce jeune Heros fit plusieurs belles actions pendant le siège de Troye, prit plusieurs villes alliées aux Troyens, comme on le voit dans Homere, & dans Strabon (3) qui les nomme tou- (3) Liv. 14. tes après le Poëte Grec; mais ayant pris querelle avec Agamemnon, il demeura dans sa tente sans combattre près d'un an, & n'en fortit que pour venger la mort de Patrocle son ami, tué par Hector fous fes armes. Comme il étoit fier, brutal, & emporté, après avoir ôté la vie à son ememi, il sir mille indignités à fon cadavre (4), & le vendit à Priam fon (4) Homes pere. Ayant vû dans la fuite Polyxene pendant quelque tréve, liad 1.24il en devint amoureux & la fit demander en mariage. Dictys nous apprend qu'Achille trouva Polyxene dans le Temple d'Apollon, qui servoit Cassandre dans un sacrifice, & qu'en

Llliñ

étant devenu amoureux, il la fit demander à Hector; que celui ci lui fit dire que s'il vouloit abandonner le parti des Grecs, & trahir l'armée, il la lui donneroit en mariage; ce qui irrita fort Achille: il ajoute que lorsque Priam alla redemander le corps de son fils, il mena avec lui cette Princesse pour fléchir le cœur de son ennemi, ce qui lui réussit, & fut en même-temps la cause de la mort du seune Heros, car Priam ayant remarqué qu'il étoit toujours fort amoureux de fa fille, il prit le dessein de le faire venir dans le Temple d'Apollon fous prétexte de la lui donner en mariage, où pendant que Déiphobe l'embraffoit, Paris le tua. Les Grecs le foupconnerent de complot avec les Troyens, & regretterent fi peu la perte de ce grand homme, qu'il fallut qu'Ajax fe chargeat du soin de ses funerailles, & qu'il employat quelques personnes de la Troade pour lui faire élever un tombeau fur le Promontoire de Sigée (1).

(1) Dictys

Darès de Phrygie raconte la chose à peu près de même. Il ajoute seulement que ce Prince se défendit long-temps, & vendit cher sa vie. Paris le blessa au talon, qui étoit l'endroit seul par où il n'étoit pas invulnerable ; ce qui peut s'expliquer, fans s'éloigner de cette tradition, en difant qu'effectivement il le bleffa en cet endroit (2), & on publia qu'Apollon avoit guidé le coup; comme si veritablement il avoit fallu-un Dieu pour ôter la vie à ce Heros, & qu'un mortel ne pût se vanter, ainsi que le dit Sophocle, dans sa Tragédie de Philoctete, de l'avoir tué; mais sans avoir recours à ces circonflances furnaturelles, qu'on n'inventa que pour rendre plus célebre la morr de ce Heros, le coup que lui porta Paris lui coupa le tendon qui est au talon, dont la blessure est mortelle, à moins que d'habiles mains n'en prennent un foin particulier; & ce qui autorise ce que j'avance ici, c'est que ce tendon porte depuis le nom du tendon d'Achille.

fab. 107.

(3) Odyst. J. 24. Quoique cette tradition sur la mort d'Achille soit communément reçue, on ne dissimule pas touresois qu'Homere (3) insinue affez clairement que ce Heros sit rué en combattant pour sa partie ; que les Grecs donnetent autour de son corps

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. II. un fanglant combat qui dura tout le jour; on ajoute même que quoique bleffé il vengea fa mort fur tous ceux qu'il rencontra, & qu'avant que d'expirer, il tua Orithée, Hipponous, & Alcithous, ce qui causa tant de frayeur aux Troyens, qu'ils prirent tous la fuite

Après sa mort Ajax & Ulysse enleverent son corps, & le porterent dans le camp. C'est ce qui est représenté, quoique

groffierement, fur la Table Iliaque.

Achille fut honoré comme un demi-Dieu dans une Isle du Pont-Euxin, nommée d'abord Leuce, & ensuite Achillea, (1) où l'on dit qu'il operoit beaucoup de merveilles. On ajoutoit même qu'il s'y étoit marié ou avec Iphigenie, ou, selon d'autres, avec Helene; & on débitoit mille autres Fables à (1) Pausan. ce sujet, fondées sur les Relations des Prêtres qui en 1.3. Plin. 1.4. imposoient aux Voygeurs. Les Anciens ont fait de cette Isle une espece de Champs Elysées, où habitoient les ames de

plusieurs Heros.

Après la mort d'Achille, on fit venir au siége de Troye fon fils Pyrrhus, quoiqu'il fut encore jeune (a), & il s'y diffingua fur-tout le jour que la ville fut prife. Ce fut lui, felon Virgile, qui tua Priam, & précipita le jeune Astianax fils d'Hector, du haut d'une tour; & comme Polyxene avoit été la caufe de la mort de fon pere, il la fit immoler sur son tombeau. Les malheurs de cette Princesse faisoient le sujet de deux beaux Tableaux que Paufanias avoit vús, l'un à Athenes, l'autre à Pergame sur le Caïque (2).

Pyrrhus de retour de cette expédition, épousa Hermione (2) Pausan fille d'Helene, quoique déja fiancée à Oreste (b), ce qui lui in Photo.

(a) S'il étoit né lorfque fon pere fut à la ! Cour de Lycomede, c'est - à - dire, lorsqu'on commença à parlet de la Guerre de Troye, il pouvoit avoir alors 18. ou 10. ans. Le trait que j'ai rapporté d'Homere, qui fait demeurer 20. ans Helene à Troye, & d'où l'on peut conclure qu'on avojt été dix ans à se préparer à cette expédition, extréme leve bien des difficultés sur l'aged'Achille, guerre. & fur celui de son fils, que sans cela on ne fçauroit refoudre.

Paulanias, dans fes Phocides, observe que dans Homere le fils d'Achille est touours nommé Neoptoleme, & que c'eft l'Auteur des Cypriaques qui dit que Lycomode le nomma Pyrrhus : c'étoit Phonix qui lui avoit donné le nom de Neoptoleme, parce qu'Achille fon pere étoit extrémement jeune, lotfqu'il alla à la

(b) Hermioue jalouse de ce quePyrrhus lui preferoit Andromaque, fir averur fe456

1. 3.

coûta la vie; car ce Prince, comme nous l'avons dit, le fit massacrer à Delphes, ou par un Prêtre nommé Macharée, ou par le peuple; fur quoi il semble que Virgile fait deux fautes en parlant de cette mort (1), l'une en failant tuer Pyrrhus par Oreste, agité par les Furies, quoique tout le monde convienne qu'il en fut délivré à son retout de la Tauride; l'autre en ce qu'il dit qu'il le tua devant l'Autel d'Apollon son pere, quoiqu'affurement Achille ne reconnut point ce Dieu, ni pour son pere, ni parmi ses ayeuls (a) : mais on peut répondre pour justifier Virgile, quant au premier article, que les Poëtes ne s'embarraffent nullement de la Chronologie, ni des circonstances du temps, & qu'ils rapprochent les événemens de la vie de leurs Heros, pour les faire paroître dans le temps qui leur est prescrit, tels qu'ils ont été dans toute leur vie; ainsi nous pouvons dire que Virgile n'est pas blâmable de ne s'être pas attaché trop scrupuleusement aux circonstances du temps, & qu'il fussit qu'Oreste ait été long-temps agité des Furies, pour le représenter comme furieux dans une occasion où il falloit être tel, pour égorger son Rival au milieu d'un Temple (b).

Pour le fecond article, on peut eroire que Virgile par ces mots qu'Orefle tua Pyrthus, ad patrias arast, a voulu clirc aux Autels du même Dieu dans le temple duquel lon pere avoit été tué, quoiqu'il eût pû expliquer un peu mieux fa penfée. L'hacivistalese- bile Traducteur de l'Enédie (2) a fort bien interprété le fens de pain ce Poète Latin par ces quatre vers:

> Pyrrhus en fut épris; mais le rival époux Saifi de fes frayeurs & d'un transport jaloux; Le surprend & l'immole à sa juste colere, Aux Autels où Paris sacrifia son pere,

Je ne dois pas oublier de dire que Pyrthus ayant perdu sretement Oreste de l'absence de son mari, & concerta apparemment ayec lui pour

(a) Afilum Pyrrhum magno inflammatus amore

Conjugit O Selerum furist agisatus

Conjugis, & scelerum furits agitatu Orestes ad arat.
Voyez Meziriac fur l'Epitro d'Hermione, qui reproche ces fautes à Virgile.
(b) Racine a imité Virgile, & repréfenté Orefte agit des Furies après la mort de
Pytthus. Trag. d'Androm.

pendan

Expliquées par l'Histoire. Liv. VI. CHAP. II. 457 pendant son absence le Royaume de son pere, qui étoit la Thessaire qui etoit la Thessaire de cette contrée, il se retira en Epire (1), conquit une grande partie de ce pays, (1) & y établit sa domination. Ses descendans y regnerent après 1-17. lui, le pays même sit appellé Pyrthide, se ensuite Epire.

(1) Julia ,

Pindare dit que ce Prince ne regna pas long-temps parmi les Molosses, mais que sa posserité s'y établit pour toujours; ce que Thetis, dans la Tragedie d'Andromaque d'Euripide, jui prédit. La Molossie étoit une partie de l'Epire. Le Scholiasse remarque pourrant que ce Poête n'a patie de la Molossie que par anticipation, pusserie prince poi de site que

ce Prince eut d'Andromaque.

Quelques Anciens rapportent qu'Helenus, fils de Priam; lui avoir dit de s'établir dans le lieu où il trouveroit des maisons, dont les fondemens feroient de bois, les bâtimens auffi de bois, & les toits de plumes; & que ce Prince ayant remarqué fur fa roure, des lancès fichées en terre, fur lefquelles étoient les habits de quelques foldats; il ne lui en fallut pas d'avantage pour se perfuadet que c'étoit-là le lieu qui lui étoit preferit, & que l'Oracle étoit acçompli.

Homere plus croyable & plus ancien, a fuivi une autre tradition, lorfque parlant du mariage de Neoptoleme, à l'occafion de Telemaque arrivé chez Menelas, il dit que ce Prince lui avoit donné fa fille; & en difant cela, il fuppole qu'il regnoit alors à Phite; capitale du Royaume de fon pere & de fon a yeul; mais il pourroit bien avoir regné fur les deux Royaumes; fur l'un par fucceffion, fur l'autre par conquête.

in par luccellion, fur l'autre par conquete.

### CHAPITRE III

Histoire des deux Ajax.

PARMI les plus fameux Capiraines des Grecs, étoient encore les deux Ajax; l'un fils d'Oilée, l'autre de Telamon & d'Hestone. Le premier qui étoit fort puissant, équip, Tome III, Mm m

(1) Homere, pa quarante Vaisseaux (1) qu'il conduisit au siège de Troye. Iliad. L. a. C'étoit un Prince brave & merepide, fier & brural. L'injure qu'il fit à Caffandre revolta contre lui les hommes & les

(1) Liv. 10. Dieux. Ulysse, selon le témoignage de Pausanias (2), vouloit qu'on le lapidât, & véritablement on l'auroit fait, s'il n'avoit (3) Idem ib. offert de s'en purger par ferment (3). Il infinua même qu'Agamemnon ne faifoit courir ce mauvais bruit, que pour ravir Cassandre, dont il étoit effectivement amoureux. Ajax six naufrage à fon retour avec une partie des Grecs, auprès des rochers Cheredins vers l'Isse d'Eubée; Nauplius qui en étoit Roi, ayant fait allumer la nuit un fanal dans le dessein d'at-

titer la flotte des Grecs parmi les rochers, ce qui lui réuffit; & il vengea ainsi la mort de son pere Palamede, qu'Ulysse & & les autres Capitaines Grees avoient fait mourir. Les Poëtes lui ont fait l'honneur de le juftifier en astribuant cet événement à la colere de Minerve, qui vengea ainsi la profanation de fon Temple. On débits à ce fujet plusieurs autres Fables. On disoit ou Aiax s'étant sauvé du naufrage, s'étoit arrêté sur un rocher que Neptune avoit fendu d'un coup de trident; & que la portion fur laquelle il étoit affis, étoit tombés dans la mer avec lei. D'aures difent que Minerye elle-même l'avoit frappé d'un coup de foudre (a). Enfin (4), quelques Anciens affurent que s'étant fauvé de la tempête fur un reches

(4) Quint. Calab. I. 14. Seneque.

400.

où il bravoir les Dieux par mille blafphemes, Minerve avois imploré le fedours de Neptune, qui l'accabla fous la chute (s) Dans fa de ce même rocher. L'ycophron (2) femble dire que fon corps Caffand. v. porté par les flors dans l'Iste de Delos, y fut enterté par les foins de Tethys: autre Fable; ainfi que ce qu'ont avancé quelques Auteurs, que ce Heros avoit trois mains, ce que Ser-

(6) In I. En. vius (6) explique en disant qu'il étoit si agile, & qu'il remuoit

les mains avec tant de dexterité, qu'il paroiffoir en avoir trois. Quoiqu'Homere, Virgile, Horace, Seneque & plufieurs autres Anciens ayent dit qu'Ajax fur puni de la maniere que nous l'avons rapporté, cependant Timée qui étoit du pays même de ce Heros, affure dans fon histoire qu'il ne périt point

<sup>(</sup>a) Illum expirantem transixo pellore flammas Turbine corripuit, fcopuloque affixir asuro, Virg.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. III. dans le naufrage dont je viens de parler, & qu'il retourna dans les Etats. Cet Auteur mérite sans doute plus de foi que les Poëtes, qui ont mêlé dans le récit de sa mort la colere de Minerve, & d'autres circonstances merveilleuses. Les Locriens représentaient Ajax fur leurs médailles, ainsi qu'on peut le voir dans Goltzius.

Quelque temps après sa mort, la peste ravagea son Royaume ; l'Oracle ayant été consulté, on apprit que pour appaiser la Déesse irritée de l'impieté du Roy, il falloit envoyer tous les ans dans le Temple qu'elle avoit à Troye, deux jeunes filles pour lui servir de Prêtresses; ce qu'ils exécuterent avec la derniere exactitude : tant la Religion, & en particulier la foi aux Oracles, avoit dans ce temps-là d'empire sur l'esprit des hommes : nouvelle preuve en même temps que Troye ne fut pas entierement ruinée par les Grecs, & qu'elle fublista toujours, mais avec moins d'éclat qu'auparavant, comme Plutarque & après lui S. Jerôme nous l'apprennent. La conduite des Troyens à l'égard de ces jeunes Prêtresses devoit bien avoir rebuté les Locriens, cependant ils demeurerent fidéles à la décision de l'Oracle. Ces Troyens, du moins dans les premiers temps, se cachoient sur la route que devoient tenir ces victimes infortunées de leur Déeffe, & après les avoir maffacrées, ils les faisoient brûler, & jettoient leurs cendres dans la mer. Il y en eut pourtant quelques-unes qui ayant pris des chemins dérobés, arriverent dans le Temple, où elles trouverent un asvle affuré contre la cruauté de leurs ennemis. Cette coutume qui avoit commencé trois ans après la prise de Troye, dura jusqu'en l'année de Rome 564. c'est-à-dire (1)Plutato de plus de mille ans (1).

Les Locriens d'Opunte, dont Ajax avoit été Roi, avoient diff. une si haute opinion de sa valeur, que même après sa mort jax fils de Teils laissoient dans leur ordre de bataille une place voide, com- lamon. me si ce Prince devoit la remplir (2). Dans le combat qu'ils (1) Conon, eurent à soutenir contre les Crotoniates, Autoleon voyant dans l'armée ennemie un endroit dégarni, voulut l'attaquer par là; mais il fut blessé à la cuisse par un spectre; & comme la playe ne guériffoit point, l'Oracle qu'il confulta, répondit Mmmii

que le seul reméde qui lui restoit, étoit d'appaiser les Manes d'Ajax. Autoleon alla pout cela dans l'Isle Leuce, où parmi les ombres de plusieurs autres Heros de l'ancien temps, il vit celle de ce Prince, l'appaifa, & fut aussi-tôt guéri (a).

Ajax, fils de Telamon, étoit après Achille le plus vaillant (1) Homere des Grecs (1): il étoit comme lui fier, brutal & emporté. Sophocle le représente comme un impie qui répondit à son pere qui l'exhortoit à attendre la victoire des Dieux, que les lâches mêmes font victorieux avec un tel secours ; mais que pour lui il étoit bien affuré de vaincre sans cela. Ce Prince sit mille belles actions au siège de Troye, comme on le peut voir dans Homere. La dispute qu'il eut avec Ulysse au sujet (2) Homere, des atmes d'Achille (2) lui fut fatale. Devenu furieux par la Odyff. L 13. préference donnée à son compétiteur, il se jetta sur quelques troupeaux, pensant tuer ses ennemis; & s'étant apperçû de sa

loc. cit. Sophoc. Ovide.

méprise il se tua de désespoir , la derniere année du siège de (3) Homere, Troye (3). Mais je dois ajouter que sur cet article, comme fur tous les autres, il se trouve beaucoup de divetsité d'opinions dans les Anciens. En effet Suidas, après Dictys, dit que ces deux Hetos disputerent, non les armes d'Achille, mais le Palladium. Ces Auteurs ajoutent qu'Agamemnon l'ayant adjugé à Ulvsse, Ajax menaça de s'en venger; & que ce Prince, de concert avec les autres Chefs qui le craignoient, le fit affaffiner dans sa tente ; qu'Ulysse , qui en fut soupconné , fut obligé de partir incognito, & que l'atmée en conserva beaucoup de ressentiment contre Agamemnon.

(4) Ody (. 1. 8.

Homere (4) fait chanter à Demodocus, pendant le festin qu'Alcinous donne à Ulysse, la dispute d'Ajax & d'Ulysse, qui en vinrent aux groffes patoles; ce qui réjouit fort Agamemnon, parce que c'étoit l'accomplissement d'un Oracle qu'il avoit reçû à Pytho (b), où il avoit consulté la Prêtresse d'Apollon. Mais ce Poëte ne s'explique pas sur le sujet de cette dispute. Didyme & Eustathe, qui nous en ont conservé la

<sup>(</sup>b) Cet Oracle étoit celui de Delphes, le festin d'un facrifice. qui avoit revelé à Agamemnon que la [

<sup>(</sup>a) Voyez ce que je dis de cette Isle | ville de Troye seroit prise lorsqu'Ulyste & dans l'Histoire d'Achille. Ajax auroient dispute sur leurs av.s, dans

Expliances par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. III. tradition, affurent que c'étoit pour sçavoir si on prendroit Troye par la force ou par la rule (a). Quoiqu'il en foit, Calchas qui fut consulté pour sçavoir si on brûleroit le corps d'Ajax , décida qu'étant mort comme un impie, il ne méritoit pas les honneurs du bûcher, & qu'il falloit seulement l'enterrer, ainsi que nous l'apprenons de Sophocle & du jeune Philo- (r) In Herois. ftrare (1). Cependant Quintus Smyrneus dit que fon cada- c. vre fut brûlé; Strabon (2), & d'autres Anciens encore parlent (2) Liv. 13.

de son tombeau qui étoit près du Promontoire de Rethée.

Quoiqu'il en soit, les Grecs lui dresserent un superbetombeau sur ce même promontoire; & quand Horace dit (3) (3) Sat. 1 2que ce Heros demeura sans sepulture, il s'éloigne de la veriré pour faire allusion à cet incident de la Tragédie d'Ajax . où Sophocle feint qu'Agamemnon ne vouloit point qu'on lui déférât les honneurs de la fépulture , mais que cependant il céda aux instances de Teucer.

On a mêlé au reste quelques fables dans cette Histoire : la premiere, qu'Ajax étoit invulnerable, & voici la raison qu'Apollodore rend de cette fable. Telamon se plaignant de ce qu'il n'avoit point d'enfans, Hercule son ami pria Jupiter de lui donner un fils qui eût la peau aussi dure que celle du Lion de Nemée, qu'Iris avoit rendu invulnerable (4). On (4) Apol. 3. ajoute qu'Ajax étant né, ce Heros l'avoit couvert de la peau Pind. 18th. Od. de ce Lion (5), qui l'avoit rendu invulnerable, excepté dans (5) Le Schot. l'endroit qui se trouva sous le trou de cette peau, à la place de Sophoc. in de la blessure qu'Hercule avoit faire au Lion (b).

Quelque bizarre que soit cette fiction, je crois qu'on peut l'expliquer, en difant que peut-être Hercule qui étoit ami de Telamon, ayant vû Ajax dans fa jeunesse, lui mit la peau de lion qu'il portoit, comme un préfage de sa valeur.

La seconde fable est jointe à la premiere ; car on dit qu'Aiax fut ainfi appelle (6), parce qu'Hercule, dans le temps qu'il (6) En grec-

(a) Homere, Odyff. I. 11. dit que ce | Troyens, leur demanderent lequel des fut l'hetis mere d'Achille qui proposa la | deux Concurrens leur avoit fait plus de dispute pour les armes de son fils. ispute pour les armes de sonsis.

mal, & qu'ayant répondu que c'étoir.

Les Capitaines Grecs fort embarrasses Ulyste, ils lui adjugerent les armes.

fur le Jugement qu'ils devoient porter, fi-rent venir devant eux des prifonniers au col, d'autres au côté. (b) Quelques Auxeurs difent que c'étoit-

M mm iii

offroit des facrifices aux Dieux pour les prier de donner un fils à Telamon, & observant les augures, vit une aigle qu'il regarda comme un présage de sa naissance; & peut-être que la feule ressemblance des noms a donné lieu à cette fable.

La troisième est qu'Ajax fut changé en fleur après fa (1) Ovid. lor. mort (1). Ovide dit que les deux premieres lettres de son nom, ainsi que les plaintes d'Hyacinthe, a i, étoient marquées sur cette fleur. Cette fable n'a apparemment d'autre fondement que la flatterie de quelque bel-esprit, qui inventa cette circonstance dans l'oraison funebre de ce Héros.

La quarriéme, que l'ame de ce Prince étoit passée après sa mort dans le corps d'un lion : fable fondée fur la valeur d'A-

jax, & fur les rêveries de la Metempfycofe.

La cinquiéme est, qu'Ulysse ayant fait naufrage, & perdu les armes d'Achille, les flots les porterent près du tombeau d'Ajax, comme on peut le voir dans un fragment de Ptole-(1) Ptol. E- mée Ephestion, conservé par Photius (2); sur quoi les Poëtes Grecs ont debité leurs moralités. Vraisemblablement cette fable n'a d'autre fondement, sinon qu'Ulysse dans quelque tempête promit d'envoyer ses armes au tombeau d'Ajax, pour appaifer ses Mânes irrités. On trouve dans Patin, & dans Spon, une Medaille des Prusiens, où Ajax paroît nud, & s'enfonçant son épée dans le ventre.

Pho:um.

### CHAPITRE IV.

### Histoire de Diomede.

DIOMEDE fils de Tydée, & petit-fils d'Œnée Roi de Calydon, est un des Heros de l'Iliade dont Homere paroît raconter les exploits avec le plus de complaifance. Etabli depuis la mort de son pere à Argos, où il avoit beaucoup de crédit, & étant de la race royale, quoiqu'il n'y eût jamais regné, il fut choisi avec Mecysthée son parent pour (4) Homere, conduire les Argiens au siège de Troye (3), où il se distin-

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. III. gua par mille belles actions. Homere le représente tantôt combattant contre Hector & contre Enée, qu'il pousse avec tant de courage que Venus est obligée de couvrir son fils d'un nuage, pour le dérober par la une montremaine ; tantôt combattant contre Venus elle même qu'il bleffe à la main. Ce fut lui encore qui entra la nuit avec Ulyffe dans Troye, où ayant pénetré dans la citadelle même, il en enleva le Palladium, de la conservation duquel dépendoit celle de la ville (1). (1) Virgile; Aussi avons-nous dans Beger (2), & dans Spanheim (3), une Oride, Siling, Italicus. Médaille fur laquelle ce Prince, affis & nud, à la maniere (1) Tréforde dont felon Pline (4) on peignoit les anciens Heros, tient de Francebourg. la main droite cette statue de Minerve, comme le plus re- (3) Add. ad marquable de ses trophées. Il alla aussi, à ce qu'on croit, dans Caitim. FIste de Lemnos, d'où ne pouvant arracher Philoctète, il en c. 3. emporta les fleches d'Hercule; & c'étoit avec ces fleches à la main qu'il étoit représenté sur une statue qu'il avoit à Athenes (5); quoiqu'Ovide raconte la chose autrement , comme (5) Pausasnous le dirons dans l'histoire d'Ulysse, & que Sophocle, dans in Anic. fa Tragédie de Philoctere, une des plus belles que l'Antiquité nous ait laissée, fasse seulement accompagner Ulysse par

le jeune Pyrrhus fils d'Achille.

Au retout de la prise de Troye, à laquelle il se signala encore beaucoup, il s'égara par une nuit obscure, & aborda à Phalere dans l'Artique (6). Les Argiens qu'il avoit avec lui, (6) Paufan. croyant être en pays ennemi , se mirent à piller la campagne , in Anic. lorfque Demophoen, qui ne les reconnoissoit pas non plus, étant accouru rua plusieurs de ces Argiens, & feur enleva le Palladium. Cette affaire, qu'on ne pouvoir imputer qu'au malheur de ne s'être point reconnu, n'eut pas d'autres fuites.

Diomede, étant à Corinthe, bâtit un Temple à Minerve fous le nom de Minerue aux beaux yenx ; & elle fut ainsi nommée (7), en memoire de ce que devant Troye, elle avoir (7) Paulin. deflitté les yeux de ce Heros, & diffipé les ténebres dont il in Corimia. étoit environné. Il en fit conftruire auffi un en l'honneur d'Apollon (8) furnommé Epibaterius, parce que se Dien l'avoir (8) Lien infauvé de la tempête qui accueillit les Grecs au retour de Troyc.

Dès qu'il fut arrivé à Argos, son grand-pere Enée chassé de son Royaume par les enfans d'Agrius, vint lui demander du secours. Celui ci mena aussi-tôt une armée en Calydonie, & vengea l'injure faite à ce Prince; mais après ce service il lui déclara qu'il ne pouvoit rester en Etolie, & l'exhorta à revenir avec lui à Argos. Enée avant accepté cette proposition, Diomede lui rendit tous les honneurs possibles comme à son ayeul paternel; & pour conserver sa memoire, il voulut que le lieu où ce Prince finit ses jours, fut appellé Enoé.

Pendant qu'il étoit au siege de Troye, sa femme étoit devenue amoureuse d'un jeune homme nommé Cyllabarus, & les flatteurs ne manquerent pas de dire que c'étoit Venus qui l'avoir portée à repondre aux désirs de son amant, pour se venger de ce que Diomede l'avoit blessée à la main. Comme cette intrigue avoit fait du bruit, & que Cyllabarus avoit beaucoup de crédit, Diomede se dégoûta du sejour d'Argos, & alla chercher un établiffement dans cette partie de l'Italie, qu'on appella depuis la grande Grece; où ayant épousé la fille de Daunus, il bâtit dans la Iapygie (a) la ville d'Argos - Hippion, aujourd'hui Arpi. Comme Turnus faisoit alors la guerre à Enée, il lui envoya demander du fecours, qu'il (1) Ovide, lui refusa (1); car dans le fond Enée n'étoit point ennemi des Grecs, comme nous le dirons dans fon Histoire. Aussi Pau-

Met. L 13.

fanias affure politivement que Diomede ne fit jamais la guer-(2) Loc sit, re au Prince Troyen. Ovide (2), qui fait l'histoire de l'ambassade que Turnus lui avoit envoyée, dit que Diomede s'excufa fur le peu de troupes qu'il avoit, parce que ses compagnons pendant sa navigation ayant insulté Venus, cette Déesse les avoit changés en oiseaux qui s'étoient envolés dans une Isle voiline. Le fait est que Diomede étant mort, fes compagnons qui ne se trouvoient pas les plus forts dans leur nouvelle ville, se retirerent secretement dans une petite Isle; & comme elle étoit remplie d'oiseaux, on publia que c'étoient les Argiens eux-mêmes qui en avoient pris la figure. Les Sçavans se sont donné la peine de chercher quels

(a) C'est ce qu'on nomme aujourd'hui la Pouille.

pifeaux

Expliquées par l'Hissier. Liv. VI. Chap. V. 465 oficaux c'étoient, & un d'eux a composé une Disferation intitulée de Avo Diomedea. Solin, Pline, qui parlent fouvent de ces oiseaux, affurent qu'ils carefloient les Grecs qui arrivoient dans cette s'île, & Ovide dir qu'ils ressembloient à des cygnes.

## CHAPITRE V.

## Histoire d'Ulysse.

Lysse, Roi de deux petites Isles de la Mer Ionienne , Ithaque & Dulichie , étoit fils de Laerte & d'Anticlie fille d'Autolycus : Hygin (1), & après lui Tzetzès , (1) Fab. 207 croyent, comme nous l'avons dit ailleurs (a), qu'Anticlie étoit déja groffe d'Ulyffe lorsque Laerte l'épousa; ce qu'Ajax lui reproche dans le differend qu'il eut avec lui (2). On fçait qu'U- (1) Ovid. lysse étoit un Prince éloquent, fin, rusé & artificieux, & Met. 1.13. qu'il contribua bien autant par ses artifices à la prise de Troye, qu'Ajax & Diomede par leur valeur. On sçait aussi que pour s'exempter d'aller à la guerre de Troye, & ne pas abandonner la belle Penelope, qu'il p'avoit époufée que depuis peu de temps, il avoit voulu passer pour avoir l'esprit aliené, & que Palamede ayant découvert que sa folie n'étoit qu'une feinte, l'avoit engagé à partir avec les autres Chefs, ce qui dans la suite lui coûta la vie. L'Antiquité est partagée sur la maniere dont Ulysse fit périr ce Prince, un des plus accomplis de son temps. Ovide dit (3) qu' ayant caché de l'argent (3) Ibié. dans la tente de Palamede, il publia que ce Prince l'avoit reçû des Troyens, & le fit condamner par le Conseil de guerre à être lapidé. Paufanias (4), au contraire affure qu'il (4) In Phoc. avoit lû dans les Cypriaques que Palamede étant allé pêcher fur le bord de la mer, Ulysse & Diomede le pousserent dans

l'eau où il se noya.

Comme on scavoit qu'Ulysse étoit aussi éloquent, que fin

(a) Voyez l'Histoire de Sisyphe , Tome II. Liv. IV. Tome III.

Nnn

& ruse, les Chess de l'armée l'engagerent avant que de s'embarquer à aller chercher Achille dans l'Isle de Scyros, où il le découvrit malgré son déguisement, & l'emmena au camp des Grecs, comme nous l'avons dit dans l'Histoire de ce Heros. Il fut député aussi sur la fin du siège de Troye, pour aller à Lemnos chercher Philoctère qui avoit les fleches d'Hercule ; il enleva le Palladium avec Diomede, rua Rhefus & prit fes chevaux, & fit plusieurs autres actions remarquables, plus par l'esprit de vengeance qui l'animoit, & par fes rufes, que par fa valeur & fa force. On n'ignore pas auffi qu'à son retour il eut plusieurs avantures, qui sont le sujet de l'Odvssée d'Homere (a). Tâchons d'expliquer celles des actions de ce Heros qui renferment quelques verités historiques.

Après que Telamon pour venger la mort de son fils Ajax eut défait sa flotte, il se mit dans un Vaisseau Phénicien, avec lequel il arriva en Sicile. Homere, & après lui Ovide, difent qu'étant abordé dans cette Isle, où étoient alors les Cyclopes, Polypheme lui dévora fix de fes foldats : ils ajourent qu'Ulysse l'aveugla avec un tison ardent, & que s'étant mis avec ses autres compagnons sous le ventre de quelques moutons, il fortit heureusement de l'antre de cet affreux Cyclope. Pour expliquer cette Fable, il faut scavoir que Thucydide die que les Cyclopes étoient les plus anciens habitans de l'Isle de Sicile (b); qu'on n'en connoissoit point l'origine, & qu'on ignoroit ce qu'ils étoient devenus. On les regardoit comme originaires du pays, quoiqu'il y ait beaucoup d'apparence qu'ils étoient étrangers, & que c'est pour cela qu'Homere

Histoire des Cyclopes.

(1) Odyff. L 11. & 12.

dit (1) qu'ils étoient enfans de Neptune, nom que l'on donnoit à ceux qui venoient par mer habiter quelqu'Ifte. C'eff le (2) Chan.l.s. fentiment de Bochart (2), qui croit qu'ils y entrerent environ c. 30. un fiécle après Phaleg; ce qui les fit regarder comme originaires de l'Ille par les Pheniciens fur-tout, qui ne vinrent s'y

& Seneque, Ep. 88.

(a) Confutez Sunbon , liv. I. Polybe | bitoient l'Ille de Sicile , & il dit qu'il n'y a qu'Homere qui a dit qu'ils habitoient le (3) Clavier, dans la Description de la Sicile, chap. 2 prouve que tous les Au-paire, comme aussi il urnebe, liv. 24 ad y, resurs conviennent que les Cyclopes ha

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. V. établir que plusieurs siécles après. Si nous en croyons Justin (1), (1) L. 4. les Cyclopes occuperent cette Ifle jusqu'au regne de Cocalus; c'est-à-dire, jusqu'au temps de Minos II. & de Thesée. Ils habitoient vers le couchant de l'Isle près du Promontoire de Lilybée, & c'est de là qu'ils ont pris le nom de Cyclopes. composé de deux mots Pheniciens, Chek - Loup, comme qui diroit gens du Golphe de Lilybée (a) : Ce qui a trompé les Grecs, qui n'entendant pas cette langue, ont cru que ce nom leur venoit du mot Cucles (2), qui veut dire rond: fur quoi ils (1) débiterent la Fable qui ne donne aux Cyclopes qu'un œil circului. placé au milieu du front. Cependant on trouve des Auteurs qui crovent que cette fiction est uniquement fondée sur ce que les Cyclopes étoient armés de petits boucliers d'acier qui leur couvroient le visage, & qui avoient un trou vis-à-vis les yeux; ce qui fit dire qu'ils n'avoient qu'un œil. Ovide femble confirmer cette conjecture, en comparant l'œil des Cyclopes à un bouclier (b).

Comme les Cyclopes étoient gens fauvages & brutaux (c) les Poètes les représentent comme de vrais Anthropophages : & au lieu de dire qu'ils avoient tué quelques compagnons d'Ulysse qui erroient dans cette Isle, ils assurerent qu'ils les avoient mangés. Pour la Fable qui les fait paffer pour les Forgerons de Vulcain, elle vient de ce qu'ils habitoient auprès du mont Etna, qui à cause des flammes qu'il vomit, étoir regardé comme la boutique de ce Dieu; & le bruit épouvantable que le feu & les vents font dans ces horribles cavernes, comme les coups redoublés qu'ils donnoient fire leurs enclumes (d). On ajouroit que Jupiter s'en fervoit pour forger ses foudres (e), & qu'ils avoient été employés à envi-

(a) Virot finut Lilyberani. Voyez Bochart , loc. cit. (b) . . . . . Ingens quod to Argolici Clypei & Phabaa Lampa far. Met. lib. 13. (c) C'est cerre ferocité de mœurs qui a nné lieu aux Grecs d'en dire tant de Fables.

(d) Visgile, Liv. II. les appelle Æmme (e) Ferrum exercabant vafto Cyclopes in Brontefque Steropefque & nudus membra

Fulmen eras, 1000 genisor qua plurima calo Nnnij

La Mythologie & les Fables

ronner de murailles pluseurs villes, de maniere même qu'eri general rous les murs & les tours qui avoient de la folidié, (t) Æa.1.6. passioner pour être leur ouvrage. Virgile (t) dit que c'étoient eux qui avoient fair l'enceinte & les portes des Champs Elyfées;

# ...... Cyclopum educta Caminis Mania conspicio, acque adverso fornice portas;

& plusieurs autres ouvrages; & si nous en croyons Aristote, on doit les regarder comme les premiers qui joignirent des tours aux murailles des villes,

Les Cyclopes furent aussi mis au rang des Dieux, & Paufanias (a) parle d'un Temple de Corinthe, dans lequel il y avoir un Aurel qui leur étoit dédié, sur lequel on leur offroit des facrifices.

> Polypheme est le plus célebre des Cyclopes : Homere; Virgile, Ovide l'ont rendu très - fameux dans leurs Ouvrages (a). Le premier nous apprend qu'Ulysse eut besoin de toute son adresse pour sortir de sa caverne. Ce Prince y étant entré, Polypheme qui revenoit avec ses troupeaux, s'enferma dedans avec une groffe pierre, & commença par manger deux de ses compagnons, le menaçant du même son; mais ce Heros l'avant envyré, il lui creva avec un bâton allumé, l'œil unique qu'il avoit au milieu du front, & le Cyclope ayant ouvert le lendemain sa caverne pour laisser sortir fes troupeaux, Ulysse attacha ses compagnons sous leur ventre, & ils fortirent ainsi sans être apperçus. On voit bien que cette Fable, expliquée au rabais du merveilleux, veut dire qu'Ulysse échappa heureusement des mains des Cyclopes; quoiqu'Homere eut pu le faire sortir plus adroitement de cette caverne, à moins que ce Poëte n'entende quelque finesse, dont il n'a pas jugé à propos de nous laisser la cles. Ces avantures, toutes fabuleules qu'elles sont, ont leur sondement

Deficit in terrat , part imperfella manebat; Tres imbris torvi radios , tres nubis Addiderat , Oc. Virg. E.a. lib. 6.
(a) Monstrum horrendum , informe , ingent , cui lumen ademptum. An. 1.5.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. V. dans l'Histoire; & c'est à quoi nous nous attachons. Polypheme vivoit du temps d'Ulysse, & étoit Roi de Sicile, comme Diodore & quelques autres Auteurs nous l'apprennent (a). Ce Prince y aborda, & s'étant fait aimer d'Elpe fille de ce Cyclope, il l'enleva. Les Lestrigons qui étoient d'autres habitans de cette Isle, la lui arracherent, & la rendirent à son pere. Ces Lestrigons au reste, étoient des barbares, & si nous en croyons les Poëtes, ils étoient, ainsi que les Cyclopes, de vrais Antropophages, qui dévorerent six des Compagnons d'Ulvsse. Mais le sçavant Bochart (1) prétend que ce qui a (1) Chan. donné lieu à cette Fable, c'est que les Lestrigons étoient an- liv. 1. c. 26. ciennement appellés Leontini, nom tiré de leurs mœurs barbares & cruelles (2); è Leoninis moribas. Homete ajoute que (1) Idem in Neptune offensé de ce qu'Ulysse avoit aveuglé son fils Po-

lyphome, fit perir son Vaisseau auprès de l'Isle des Phéaciens, où il aborda cependant à la nage avec l'écharpe que Leucothoé lui avoit donnée.

Lorfqu'Ovide & Theocrite (b) ont représenté Polypheme

amoureux de la belle Galatée, & rival d'Acis, & ont dit que cet affreux Geant accabla ce jeune Prince sous la chute d'un rocher qu'il avoit déraciné, & que les Dieux le changerent en fleuve, ou plutôt en une Divinité des eaux; c'est un Roman, qui n'a, je crois, d'autre fondement que l'imagination des Poëtes. Cependant quelques Auteurs croient qu'Acis étoit un jeune Prince de Sicile, qui aima la belle Galatée. & qu'il se jetta de désespoir dans le fleuve qui depuis a porté fon nom ; quoique le scavant homme dont nous parlons si fouvent (3), croye que cette explication est elle-même une (3) Bochart nouvelle Fable, & que le fleuve Acis a pris ce nom de la ra- loc. cir. pidité de fes eaux.

Si Hesiode a dit (4) que les Cyclopes étoient enfans du Cicl (4) In Theog. & de la Terre, c'est qu'on ignoroit leur veritable origine, & que c'étoit la coulume de faire enfans de la Terre, ceux dont on ne scavoit pas la généalogie.

Que si on les a pris pour de véntables Geants, je crois

(a) Voyez Tzetzès dans ses Chil. Dio-(b) Voyez aussi Lucien & Philost. dote, &c. Nanii

qu'on peut dire qu'ils étoient plus monstreux par la férocité de leurs mœurs, que par la grandeur de leur taille; & pour ce qui regarde les offemens gigantesques qu'on a trouvés quelquefois en Sicile, qu'on dit être ceux des anciens habitans de l'Iste, on doit se rappeller ce que j'ai dit à ce sujet dans le fecond Volume.

Hiffoire de Charybde.

Comme on a fait aussi passer Ulysse dans le Dérroit de Sevilla & de Scylla & de Charybde, il faut dire ce qui a donné lieu aux Fables qu'on a débitées à cette occasion. Ovide dit que Scylla avoit été autrefois une belle Nymphe, dont Glaucus Dieu marin devint amoureux; mais que n'ayant pû la rendre sensible, il alla implorer le secours d'une célebre Magicienne. nommée Circé. Celle-ci touchée elle-même du merite de Glaucus, résolut de le punir pour l'avoir trouvé insensible, & de faire mourir sa rivale Scylla 3 & avant composé un poison, elle le jetta dans une fontaine, où la Nymphe étant venue se baigner, fut changée en monstre. Homere dit qu'elle avoit douze griffes, six gueules & six têtes; Virgile en a fait aussi la description (a). On ajoute qu'effrayée elle-même par les hurlemens importuns des chiens qui fortoient de fon corps, elle se jetta dans la mer près de l'endroit où est le fameux Détroit qui porte son nom ; & qu'elle se vengea de Circé, en faisant perir les Vaisseaux d'Ulysse son Amant. On voit aisément que ce n'est là qu'un Roman; mais il est composé de plusieurs avantures veritables, qu'il faut développer.

Il y a entre Messine & Reggio un Détroit fort serré, où de grands rochers escarpés s'avancent dans la mer des deux rivages opposés. Ce Détroit étoit appellé Scylla du côté de

Reggio, & Charybde du côté de Messine (b).

A mesure qu'on s'éloigne de ce lieu, il semble que les rochers s'unissent, & alors il paroît que les Vaisseaux qui y entrent font engloutis; ce que Justin exprime très-heureusement

<sup>(</sup>a) Prima hominis facies, & pulchro pectore Virgo Pube tenus , postremo immani corpore pistrix , Delphinum caudas utero commiffa luporum (b) Dextrum Scylla latus, lavum implacata Carybais Obfider, Aneid. 1. 3.

Expliquées par l'Histoire, LIV. VI. CHAP. V. d'après Trogue Pompie (a). Comme il s'y trouve des courans extrêmement rapides, & que l'eau s'y précipite avec impétuofité dans des gouffres & des tourbillons, on entend un bruit confus, affez femblable à celui que feroient plutieurs chiens qui s'entremordroient; & c'est de là, selon le même Auteur, qu'est venue la Fable de Scylla, de son changement en monfire, & de ses hurlemens (b). Aussi Virgile compare-t-il le bruit que font les vagues lorsqu'elles se brisent auprès d'un rocher, à l'abbovement des chiens:

#### Multis circum latrantibus undis (t)-

(1) Æn. l. 7.

 Dès-là on doit regarder comme de nouvelles Fables ce que quelques Auteurs ont inventé pour expliquer celle-là, comme lorsqu'ils disent que ce qui y a donné lieu, est le naufrage d'une Princesse nommée Scylla, que Pausanias (2) & Virgile (3) croient être la fille de Nisus Roi de Megare qui perit (1) Feloe dans ce Détroit (c); ou folon Lycophron (4); que c'éroit une (4) la Caffa. fille de Phorcus, qui ayant volé à Hercule les bœufs de Geryon, ce Heros la fit mourir; & fon pere hyant mis fon corps fur un bûcher, & l'ayant purgée de ce qu'elle avoit de mortel. elle devint une Divinité. On ne doit pas mettre dans le même rang? ce que dit Palephate, que Scylla étoit un Navire des Thyrreniens qui ravageoient les côtes de Sicile, & qui porsoit fur fa proue la figure monstrueuse d'une semme qui avoit le corps environné de têres de chiens. Cet Auteur ajoute qu'Ulysse évita leur rencontre, ce qui a donné lieu à toutes les Fables qu'Homere a débitées sur ce sujet. Eusebe, pour le dire en paffant, explique cette Fable comme Palephate : mais

(a) Paufan. (3) Eclog. 6.

(a) Ea oft proced inspinientibur untera f vorage contide: Id. ibid. loci , ut finum maris , non tranfitant putes : dus clum accesserie, disentere as sejuings pro-tamentoria, qua morta junctes facrant, ar-burere. Julin I. 4.

(b) Hine Fabula Scyllam & Charybdim peperere, hinc latratus auditus, hinc mon-firi credita fimulacra, dum navigantes ma-guis vorticibus pelagi defidensis exterriti, latrare purant undas quas forbentis aflus (c) Quid loquat , aut Scyllam Nift, qu fama fecura eft , Candida fuccinclain latrantibut inguina

monstris Dulychias vexafferates , & gurgite in

Ah ! timidos nautas canibus laceraffe marints, Virg. loc. cit.

1 10.

Détroit de Scylla est venu du mot Phenicien Sol, qui signifie ruine, & qui ne lui a été donnné qu'à cause des frequens naufrages qu'on y faisoit; comme celui de Carybde, qui veut dire, gouffre (1), a été donné à l'autre Promontoire à cause L. 1. C. 26. des tourbillons qui y engloutissent quelquesois les Vaisseaux (a); ce qui est d'autant plus vraisemblable, que les étymologies que les Grecs donnent à ces deux Détroits, ne sont gueres differentes de celle-ci, puisque, selon eux, Scylla veut dire

dépouiller . & Charybde , engloutir.

Quand on a dit encore qu'Ulysse tua le monstre qui donne lieu à cette Fable, c'est vraisemblablement parce que ce Heros ayant passé heureusement dans le Détroit de Scylla. on le regarda dans la fuire comme un lieu moins dangereux; & les Vaisseaux commencerent à y passer avec confiance. Homere qui dit que ce monstre engloutissoit les Vaisseaux. & qu'il les rejettoit dans la suite, ajoute que Tiresias en ayant averti Ulysse, il profita de cet avis, attendant que Charybde lui rendît le mât de son Vaisseau qui étoit allé à fond, au moyen duquel il évita le naufrage,

Comme Homere parle fort au long du sejour de ce Heros chez Circé, je dois en donner ici l'Histoire. Circé, si nous (1) In Theog. en croyons Hesiode (2), étoit fille du Soleil & de Perséis. & sœur de Pasiphaé femme de Minos; & le Soleil, selon le

même Auteur, étoit fils d'Hyperion & de Thia, enfans du (3) Odyff. Ciel & de la Terre. Homere ajoute (3) qu'elle étoit sœur

d'Æctès Roi de Colchos, qui vivoit du temps des Argonautes, comme nous l'avons dit en parlant du voyage de ces Heros pour la conquête de la Toison d'or. Quelques Auteurs qui regardent cette Généalogie comme une Fable, ont dit que cette Princesse n'a passé pour être la fille du Soleil , qu'à cause de la grande connoissance qu'elle avoit des plantes & de la Medecine, dont Apollon, ou plutôt le Soleil étoit le Dieu (b). D'autres croient que cette fiction est uniquement

. fondée ;

<sup>(2)</sup> Hiatu magno profondoque forbet navigia. Senec. de conf. anima. (b) Orphée la fait fille d'Apollon & d'Afterope.

Expliquées par l'Histoire. Liv. VI. CHAP. V. 473 fondée, selon Diodore, sur ce que son bisayeul s'appelloit Elius, ou Sol.

Circé s'adonna à la connoiflance des herbes, où elle réuffit fibien qu'elle touva plulicair remedes; mais comme elle fe fervix de fes fecrees pour fe venger de fes ennemis par le poifon, elle paffa pour une Magicienne On dir même qu'ayant épouffe le Roi des Sarmates, ou des Seythes, elle l'empoifonna; ce qui la rendir fi odieufe à fes fujers, qu'elle fit obligée de fortur de fon Royaume pour fe retirer fut les côtes d'Italie, dans le lieu qui depuis porta le nom de Promonozire de Circé, fur la met de Tofcane, aujourd'hui Meme Terrello (a).

Apollonius affure qu'Apollon pere de cette Princesse, la retira des mains de ses suiets qui vouloient la faite perit. & la transporta sur son chariot en Italie; ce qui veut dire qu'elle échappa heureusement & contre toute apparence à la vengeance des Scythes, s'étant fauvée fut quelque Vaisseau à voiles. Mais malgré routes ces autorités, je crois que cette Princesse n'a nul rapport avec Medée qui vivois comme elle du temps des Argonaures, que larassemblance de caractere. Je me fonde fur l'autorité de Strabon, qui remarque fort judicieusement qu'Homere ayant entendu parler de la navigation de Jason dans la Colchide & dans la ville d'Æea qui en étoit la capitale, & scachant toutes les Fables qu'on avoit publiées au sujet de Medée & de Circé, de leurs enchantemens & de la conformité de leurs mœurs, a dit qu'elles étoient parentes, & a été suivi en cela par Onomacrite & par Apollonius de Rhodes. Que si le même Homere a transporté le sejour de Circé au milieu de l'Ocean, c'étoit pour donner plus de merveilleux au récit qu'Ulysse faisoit de ses avantures aux Pheaciens, qui aimoient les fictions, & étoient trop ignorants pour pouvoir le démentir.

Comme Circé vivoit à peu près au temps de la guerre de Troye; on pourroit croire qu'Uysse aborda dans le lien où elle habitoit, & que veritablement il en devint amoureux.

<sup>(2)</sup> Proxima Circus raduntur listora vorra,
Dives inaccessos ubi Solis filia luese
Assiduo resonat canta, Viagil. Aa. 1. 3.
Tome III.

C'est du moins ce qu'ont pensé ceux qui assurent qu'il en eut un fils nommé Telegone. Les charmes de cette Princesse lui ayant fait oublier le soin de sa gloire, ainsi qu'à ses Compagnons, ils se plongerent dans les plaisirs d'une Cour voluptueuse; ce qui a fait dire à Homere, qu'elle les avoit changés en pourceaux: & si l'on a ajouté que Mercure donna à ce Prince une plante nommée Moly (a), avec laquelle il avoit évité les enchantemens de Circé, c'est pour nous apprendre qu'étant enfin revenu de ses égaremens, il avoit conseillé à ses compagnons de fortir d'un fejour si dangereux. Cette plante si difficile à trouver, au rapport d'Homere, est la prudence dont Ulysse fit usage pour retirer ses soldats du sejour de la volupté; & l'on doit croire que tous les changemens qu'Homere, Ovide, & les autres Poëtes disent que cette Princesse operoit, étoient plutôt les effets de ses charmes & de sa beauté, que de sa Magie, quoiqu'Horace fasse assez entendre que (b). les breuvages qu'elle donnoit, operoient ces merveilles(b). Vous (cavez, dit-il, se que l'on conte du chant des Sirénes & des breuvages de Circé. Si Ulysse est ésé aussi insense & aussi esclave de ses passions que ceux de sa suite, & qu'il est bû sans précaution dans la coupe de cette Magicienne, on l'est vil comme ces animaux qui n'aiment que la fange & l'ordure, traîner une vie honteuse sous l'empire d'une infame profituée.

Pour soutenir la qualité de Magicienne qu'on donnoit à Circé, on alla jusqu'à dire qu'elle possedoit l'art de faire descendre les étoiles du Ciel, pour nous faire voir que la volupté abrutit les ames les plus élevées : si toutefois on n'aime mieux dire avec Bochart, car les moralités sont bien arbitraires, que la Fable des enchantemens de Circé venoit du mot (1) Onipa- Phenicien Lat, ou Latim, qui veut dire enchantement (1), d'où tous les Latins ont été appellés des Enchanteurs. Bo-

stodes, Chan. L 1. c. 13.

(a) C'est le blandeau, ou plutôt la rue sauvage, dont la racine est noire & la steur-blanche, ce qui fait dire à Ovide:

Pacifer huic dederat florem Cyllenius album, Super come Superi, migration Gistransa mounts.

(b) Survenum weeze, & Circer pocula nofti;
Qua si com focus finitus cupicial que biolifer;
Sud domina mererrice fuiffer surp W excers,
Yingles cause immundate, vod amica lawo fus. Epift. 1. 2.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. VI. chart avoit lû dans les Anciens que le Pays Larin abondoit en plantes venimeuses, & proptes à faire des forts & des enchantemens, comme on peur le voir dans Theophraste (1), dans Strabon (2), dans le Scholiaste d'Apollonius (3), & dans plusieurs autres.

Comme la Princesse dont nous parlons excella dans cet art, & furpaffa de beaucoup les autres habitans de ce pays, c'est fans doute ce qui a fait dire qu'elle étoit fille d'Apollon le Dieu de la Medecine, à laquelle appartient la connoissance des plantes.

Au reste, ce qu'il y a de plus vrai dans toute cette histoire. est que Circé, malgré ses enchantemens & ses mœurs dépravées, ne laissa pas de recevoir les honneurs divins; & du temps de Ciceron elle étoit encore adorée par les habitans

de la côte d'Italie où elle avoit fixé son séjour.

Remarquons , après un sçavant Mythologue (4) , qu'il y a (4) Boccace eu deux Circé qu'on a confondues dans la suite; celle que Genealog des Diodore après Hesiode dit être fille du Soleil, étoit beaucoup c. 14. plus ancienne qu'Ulysse, puisqu'elle vivoit du temps des Argonautes, & étoit fœur d'Aetès : celle chez qui Ulysse s'arrêta, & qui regnoit fur les côtes d'Italie, vers le temps de la guerre de Troye, étoit fille de la premiere Circé, petitefille d'Elius, & fœur d'Æetès II. Comme peu d'Auteurs distinguent ces deux Circé, & ces deux Æerès Rois de Colchos, on ne doit pas s'étonner de trouver tant d'obscurité dans cette Histoire. Boccace, qui est le Mythologue dont je parle, avoit pour lui l'autoriré de Theodontion , dont l'Ouvrage s'est perdu depuis. Ovide ajoute à tout ce qu'on vient de dire, que Circé étant devenue amoureuse de Picus Roi d'Italie, elle le changea en Pivert's comme nous l'avons dit dans l'Histoire des Dieux de la Terre.

Ulvsse, selon Homere, aborda aussi chez Calvpso, fille de l'Ocean & de l'ancienne Tethys, ou felon Hygin (5), & Ti- (5) Fab. 125. bulle, d'Atlas,

Fæcunda Atlantidos arva Calypfus.

Calypso regnoir sur l'Isle d'Ogygie, dans la mer d'Ionie, plus connue sous le nom d'Isle de Calypso. Homere, Pline, Oooii

(a) Liv. 5. (3) Liv. 3.

Tzetzès, le disent ainsi; cependant Hygin & Mela la sone regner près des côtes d'Italie dans l'Isle d'Æa, la confondant (1) Oder apparemment avec Circé qui y habitoit. Homere (1) raconte de quelle maniere cette Déesse recut Ulysse à son retour de l'expédition de Troye, & comme elle l'arrêta pendant sept

ans (a) , lui offrant même l'immortalité , s'il vouloit l'époufer; mais ce Prince ne pouvant oublier fa chere Penelope, prefera le sejour de l'Isle d'Ishaque à tous les avantages que Calypso hui faisoir esperer; & Mercure étant venu de la part de Jupiter, elle le laissa partir. Ce ne fut pas sans avoir répandu auparavant beaucoup de larmes, comme on peut en juger par ce vers d'Ovide :

Ab quoties illum doluis properare Calypfo (2). (2) De Art. Amand. L. z.

On a toujours regardé comme une pure fiction, ce qu'Homere die de cette Déeffe, ainsi que de l'Iste qu'elle habitoit ; & on n'a pas laissé échaper une si belle occasion pour débiter des moralités & des allégories. Pline , qui met cette lile (3) fut les côtes d'Italie qui confinoient la grande Grece, s'en ex-

prime ainfi. « L'Isle d'Ogygie, ainsi nommée par Homere, est la terre » habitable de tout cer Hemisphere, que les Anciens ont crut « être entouré de tous côtés par l'Ocean, c'est pourquoi elle

e est nommée. Ille de l'Ombilie (4), c'est-à dire, le milieu de » l'Ocean. Il y met Calypso fille d'Atlas, lequel connoît le s fond de la mer, & fouciene for d'immenfes colomnes le a fardeau du Ciek & de la terre. C'eft là la nature elle même, a telle qu'elle se montre dans cet Hemisphere : & Homere lui -donne un nom de femme fort commu alors, parce que la manure a bien des choses qu'elle cache : le mot renderles, - fignifie cacher.

(5) Traité du Le Pere le Bossi (5) en tire un antre allégorie: Calypso, Pocme Epidit-il, felon l'étymologie de fon nom, est la Déesse du secret. Chez elle Ulysse est caché sept ans, pour marquer qu'un grand Politique ne devient parfaitement sel, que par une longue

(2) Oride die qu'elle ne la retine que fix ans, & Hygin un an foulement.

liv. s.

(4) Homere Odyff, L. 1. V. 50.

Expliquées par l'Hiftoire. LIV. VI. CHAP. V. étude du secret & de la dissimulation. Il est inutile de chercher presentement où étoit l'Isle qu'habitoit cette Déesse ima-

ginaire. Au forir de l'Isle d'Ogygie, ou de Calypso, Ulysse arsiva au pays des Pheaciens, qui habitoient l'Iste de Corcy-

re (1), dans la mer d'Ionie, & rencontra fur le bord de la mer, (1) C'eft l'Ille Nauficaa fille d'Alcinous qui étoit Roi de cetre Isle, qui à de Corfou. la maniere de cet ancien temps, venoir de voir laver la lefcive, & qui l'introdussit chez son pere. Homere mêle ici l'intervention des Dieux, pour faire valoir une avanture qui n'a sien que de fort ordinaire; & s'il dit que fon Heros fut convers d'un musge pous n'être apperçu de personne, c'est qu'il étoit nuit quand il acriva au Palais de ce Prince.

Les Pheaciens que le commerce avoit enrichi, vivoient slans le luxe & dans l'abondance, & on me voyon parmi eux que des danses, des fères, & des feffins continuels, où la mufique accompagnois ordinairement la bonne chere, & où des chansons souvent trop libres, telles que celle que Phemius chante en presence d'Ulville au sujer de l'adultere de Mars & de Venus, accompagnoient ces fortes de fessins. Rien n'étoit si magnifique que les Jardins d'Alcinotis, auf. quels l'Antiquité n'a comparé que ceux d'Adonis & de Seininamis. C'est dans ce lieu de délices que sur reçu Ulysse (car Homere pour nous faire connoître fa vertu l'expose à tout) & où après avoir demeuré quelque-remps, il s'embarqua fut le Vaisseau que lui avoit fait équiper le Roi des Pheaciens, & arriva enfin à l'Iste d'Ishaque, où s'étant eaché chez Euniée un de ses Domestiques, il prit des mesures pour se défaire de quelques Princes voifins qui faifoiem depuis vingr ans la cour à Penelope la femme (a), & diffipoient tout fon bien. Les prétextes divers dont elle s'étoit fervie pour les amufer en attendant le retour de formari, ont donné lieu à ce fameux Ouvrage de toile qu'elle défaifoir la nuit.

Ulysse ayant rue ou mis en finte rous ses rivaux, regnoit pailiblement, lorfque Telegone, qu'il avoit en de Circé,

<sup>(</sup>a) Voyez les quatre derniers Livres de l'Odyfice.

érant arrivé dans l'Ille d'Ithaque pour le voir, il voulut s'oppofer à la defcente; & Telegone l'ayant frappé d'une lance; a dont le bout étoir fait d'une tortue marine nommée Pafinace; a & qui au rapport de Pline est très-venimeuse, il perdit la vie, comme Tires las lel ui avoir prédit; lorsqu'il le consulta dans les Enfers. Son fils Telemaque monta fur le trône.

L'Hiftoire ne fait aucune mension de fes fucceffeurs; & à dire vrai, je crois que fans Homere, Irhaque & tout ce qui la regarde, nous feroit fort inconnue. On fait, au refte, que ce Potte fait parris le jeune Telemaque pour aller chercher fon pere, & qua près avoir racomé fon voage jusqu'à Sparte, il le laisse là , o'està-à-dire, depuis le quartieme Livre de l'Odyssée, jusqu'à l'arrivée d'Ulyssée à Irhaque, où il se trouve. C'est cet intervalle qu'à si heureussement rempii l'illustre M. de Fenelon dans son Telemaque, un des plus beaux Poömes, & le plus sage qui ai mais été fait.

Telle est l'Histoire d'Ulysse qu'Homere a si fort défigu-

rée par les Fables qu'il y a mêlées.

Nous avons expliqué ailleurs les avantures qu'il eut chez Eole, dans l'Isle des Sirenes, sa descente aux Enfers, & quelques autres, mais je n'ai rien dit de ce qui lui arriva chez les Ciconiens, peuples de Thrace, près du fleuve Hebrus, dont il pilla la ville Capitale nommée Ismare, & partagea leurs dépouilles à ses Compagnons : ni de l'avanture qu'il eut chez les Lotophages (a), peuples de l'Isle de Gelve près des côtes d'Afrique, où il fut obligé de lier deux de ses Compagnons à qui le fruit du Lotos avoit fait oublier leur patrie; ni du malheureux naufrage qu'il fit au fortir de l'Iste de Sicile, par la colere d'Apollon, qui vengeoit ainsi ses filles Lampetie, & Phaëtufe, à qui ses compagnons avoient volé quelques bœufs qui lui étoient confacrés, & dans lequel ce Prince eût peri s'il n'eût nagé jusqu'à l'Isle d'Ogygie. J'ai, dis-je, laissé à dessein ces Fables dont le sens, s'il y en a quelqu'un, est aisé à découvrir; le Poëte ayant exposé son Heros à la haine des Dieux, & aux dangers de trois ou quatre naufrages, pour

<sup>(</sup>a) Ainfi nommés parce qu'ils mangeoient du fruit de Lotos, dont la vertu faifoir oublier leur pays à ceux qui en mangeoient.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. VI. mieux faire éclarer sa valeur & sa prudence, & lui faire conferver dans les lieux les plus délicieux, parmi les appas de la volupté la plus feduifante, le desir de retourner dans sa patrie, où sa presence étoit necessaire, selon le but du Poëre, pour retablir le desordre où l'absence du Maître laisse sa famille.

Ulysse après sa mort reçut les honneurs heroïques, & eut même un Oracle dans le pays des Eurithaniens, peuples d'Etolie, au rapport d'Aristore cité par Tzerzès, sur le vers 794. de Lycophron (1). Entre les monumens qui nous (1) V. Grantrestent de ce Prince, est une Medaille de Gorlay qui le re- menil, p. 436. présente nud, tenant une pique à la main, le pied droit sur une roue : près de lui est une colomne sur laquelle est son calque.

Penelope étoit fille d'Icarius, qui vivoit à Athenes du temps de Pandion II. du nom. On dit qu'il avoit recû chez lui Bac- Penelope. chus, qui pour le récompenser lui apprit l'art de planter la vigne & de faire du vin. Ces receptions, au reste, pour le dire en passant, signifient qu'Icarius fut des premiers à adopter le culte de Bacchus, qui de son temps sut introduit à Athenes. Penelope fa fille étoit recherchée en mariage par plusieurs Princes de la Grece; & son pere pour évirer les querelles qui auroient pu arriver, les obligea à la disputer dans des Jeux qu'il leur fit célebrer; ce qui étoit fort ordinaire en ce tempslà. Ulyffe fut vainqueur (2), & elle lui fut accordée.

Histoire de

Icarius, qui s'étoit alors établi à Sparte, où ce mariage fut célebré, fit tous ses efforts pour engager son gendre à demeurer avec lui, mais inutilement. Frustré de l'esperance de le fléchir, il tourna ses efforts du côté de sa fille, la conjura de ne point l'abandonner; & au moment qu'il la vit partir de Sparte pour s'embarquer, il redoubla ses instances, & se mit à fuivre fon char. Ulysse lassé enfin de ces importunités, dir à fa femme qu'elle pouvoit opter entre son pere & son mari, & qu'il la laissoit la mairresse ou de venir avec lui en Ithaque. ou de retourner avec son pere. Penelope rougit à ce discours, & elle ne répondit qu'en se couvrant le visage d'un voile. Icarius qui entendit ce langage muet, la laissa aller avec son

(1) Paulan

480

époux; mais touché de l'embarras où il l'avoit vûe, il confacra une Statue à la Pudeur, dans l'endroit même où Pene-On est si prévenu en faveur de la vertu de Penelope, qu'on

lope avoit mis un voile fur fa tête.

(1) Art. de Penelope.

l'a toujours regardée comme le modele le plus parfait de la fidelité conjugale, & bien des gens se sont revoltés contre Bayle, qui dans son Dictionaire critique (1), y a donné quelque atteinte. Moi - même je reçus quelques reproches (2) Expl. des pour avoir dit (2) que les Poëtes déguisant les caracteres des Fables, T. 3. personnes dont ils parloient, avoient fait de Didon une Amante désesperée, elle qui fut toujours fidelle à la mémoire de

Sichée son premier mari; & de Penelope un modele de chasteté, quoique bien des Auteurs ayent prétendu qu'elle s'étoit laiffée féduire par quelqu'un de fes Amans, qui ne l'avoient point abandonnée pendant l'absence de son mari. Ce quiest certain, c'est qu'au tapport de Pausanias (3), la tradition des Arcadiens au fujet de cette Princesse, ne s'accordoit pas avec les Poëtes de la Thesprotie. Ceux-ci publicient qu'après le retour d'Ulysse elle avoit eu de lui une fille, qui sur appellée Proliporthe, nom tiré de ce qu'elle étoit née après la prise de Troye. Mais les Mantinéens prétendoient qu'accusée par son mari d'avoir mis elle-même le désordre dans sa maison, elle en avoit été chaffée, & qu'elle se retira d'abord à Sparte, puis de-là à Mantinée où elle finit fes jours. Les Mantinéens pourroient bien avoir en raifon , car c'étoit en effet chez ens qu'étoit le tombeau de cette Princesse, qu'on voyoit dans une petite plaine, au bas de la montagne, où avoit autrefois été la ville de Mantinée. Comment auroit - elle été enterrée là. fi elle avoit demeuré, & étoit morte à Ithaque ? Et pourquoi auroit-elle été chaffée d'Ithaque, fi la conduite qu'elle avoit tenue pendant la longue absence de son mari, ne l'y avoit obligé a fon retour?

CHAPITRE

#### HAPITRE VL

#### Histoire d'Antenor & d'Enée.

E joins ici l'Histoire de ces deux Troyens, parce qu'on a J cru qu'ils avoient trahi l'un & l'autre leur patrie, & qu'ils eurent à peu près les mêmes avantures ; & fi le dernier est devenu beaucoup plus célebre que le premier, c'est qu'il a plû à Virgile d'en faire son Heros, & de l'immortaliser par fon Eneide.

Antenor fut soupconné d'avoir favorisé les Grecs, parce qu'il reçut chez lui leurs Dépurés lorsqu'ils vinrent redemander Helene,& qu'on crut qu'il avoit reconnu Ulysse dans le temps qu'il entra dans Troye pour enlever le Palladium, sans l'avoir dénoncé, comme il l'auroit dû. Si on ajoute que quelques Anciens ont avancé, & la Table Iliaque l'autorife, que la nuit où l'on saccagea cette ville, les Grecs avoient mis une garde à fon Palais, pour empêcher qu'on ne le pillât; & qu'au milieu de ses ennemis il monta tranquillement sur un Vaisseau pour aller chercher fortune ailleurs, il paroîtra que le soupçon de sa trahison n'étoit que trop bien sondé (1). Quoiqu'il en foit, Antenor arriva avec sa petite flotte par la mer Tzetrès sur Adriatique dans cette partie de l'Italie qui compose aujour- Dychis de d'hui l'Erat de Venise, & y bâtit la ville de Padoue. Cet ar- Crete, &c. ticle de l'Histoire de ces temps-là est un des plus certains; Pline (2) se sert pour le prouver de l'autorité de Caton, qui (1) L 3.613. le foutenoit dans le Livre de ses Origines : Venetos Troiana stirpe ortos Author est Cato. Virgile le dit positivement (a) & Tite Live

affure(3) que l'endroit où Antenor abordaprit le nom de Troye, (3) L. r. c. L.

(a) Antenor potult medits elapfus Achivum Illyricos penetrare finut, atque intima tutus Regna Liburnovum; O Jonem Juperare Timavi, Hic tamen ille urbem Patavi, feelique lecavis Teucrorum, O Genti nomen dedis, armaque finig Troia. Æn. l. 1. v. 146. & 151, Tome III.

ainsi qu'un village qui en étoit voisin. A ces autorités, on peut ajouter des monumens anciens, & une tradition conftan-(1) Liv. 16. te. Tacite (1) nous apprend qu'on croyoit encore de son C. 11. temps que les Jeux qu'on célebroit à Padoue avoient été institués par ce Troyen; & quelques Sçavans foutiennent que le bonnet des Doges de Venife, est fait sur le modele de ceux des anciens Phrygiens. Antenor pour s'établir dans cette partie de l'Italie, fit d'abord alliance avec les Henetes, qui sont les Venitiens d'aujourd'hui; & avec leur secours chassa les Eganiens, & bâtit la ville dont on vient de parler.

Quelques Auteurs ont crû qu'Enée s'étoit fauvé de Troye par l'intelligence qu'il avoit eue avec les ennemis : & ce Heros qu'on regarde communément comme le fondateur de l'Empire Romain, est devenu si fameux par le beau Poëme que Virgile a composé de ses avantures, qu'on ne sera pas fâché

de sçavoir à quoi s'en tenir.

Histoire d'Anchife

Tros Roi de Troye avoit eu deux fils, Ilus & Affaracus; celui-ci eut un fils nommé Capys, qui fut pere d'Anchife & grand-pere d'Enée: ainsi il étoit du sang royal du côté pater-(a) Homere, nel (2); & si nous en croyons la plûpart des Anciens, la Déesse Venus étoit sa mere Il n'y arien de si fameux parmi les

Iliad. l. 20. (3) Idem , nus. Virg. &c.

Poëtes, que le commerce d'Anchife avec cette Déeffe (3); Hymn. de Ve- mais apparemment que cette Fable fut inventée pour cacher quelque galanterie, & calmer la jalousie de la femme d'Anchise, qui le voyoit aller trop souvent sur les bords du fleuve Simois, où il étoit apparemment devenu sensible aux charmes de quelque Bergere qui fut peut-être appellée Venus à cause de sa beauté. C'étoit apparemment cette Venus qu'Homere dit avoir été fille de Dione (4), & de laquelle Ciceron fait men-(5) De Nat. tion (5) Les Poëtes ajoutent que Venus avoit défendu à fon Amant de parler de cette avanture; mais que n'ayant pu s'en

Deor. L 3.

taire, il fut frappé de la foudre, dont selon Servius, il perdit la vûe: d'autres disent que la playe qu'il en reçut, ne put jamais se fermer (a). Ce qui a donné lieu à cette Fable, pour le dire en paffant, c'est qu'anciennement on regardoit la foudre

<sup>(</sup>a) Consultez sur tout ceci le docte Meziriac sur Ovide, ou Baile qui l'a copié dans fon Dictionaire critique , Art. Anchife.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. VI. comme l'instrument le plus terrible de la vengeance des Dieuxs & ceux qui en étoient frappés, étoient comme des especes d'excommuniés ; ce qui avoit fait regarder Anchife comme l'objet de la colere des Dieux, ainsi que Virgile l'a fait entendre dans les vers que Scaron traduit ainsi :

Viel, casse, mal propre à la guerre, Je ne fers de rien fur la terre. Spectre qui n'ai rien que la voix Je fuis un inutile poids , Depuis le temps que de son foudre Jupin me voulut mettre en poudre (a)

Cependant Anchife vécut jusqu'à l'âge de 80. ans , & fut enterré, selon Eustathe (1), sur le mont Ida. Les sentimens sont (1) Surle 22 pourtant fort partages là desfus: Virgile le fait mourir à Dre- de l'Iliade. pane en Sicile; Paufanias en Arcadie; Denys d'Halicarnaffe & d'autres, le conduisent jusqu'en Italie, où il finit ses jours.

Enée son fils fut élevé à la campagne jusqu'à ce qu'il fut Histoire de mis entre les mains d'un Gouverneur, & quelques années d'Enée. après, Priam lui donna sa fille Créuse en mariage, dont il

eut un fils nommé Iule, ou Ascagne (b).

Comme Homere est le plus ancien Auteur qui ait parlé de ce Prince, c'est dans l'Iliade que nous devons chercher son caractere, & apprendre ce qu'il fit au siège de Troye. Le célebre Pere Hardouin prétendoit même qu'il étoit le véritable Heros du Poëme que je viens de nommer, qui n'avoit felon lui, été composé que pour flatter les Rois de la Troade, descendans d'Enée, qui regnoient encore du temps de ce Poëte, qui étant Ionien devoit les connoître. En un mot,

(b) Le Poere Leschée, & l'Auteur des Pausanias, loc. cit. Cypriaques, donnent à Enée pour femme

(a) Im pridm invijut Diest, O inut:

li mome

Demore, sa que me Diviúm pase asque
homium rere

Pulmais affavis omis Counigit igui.

Vieg. An. 1. 1.

& Venue, Invoience affavis omis Groce. V.

& Venue, Invoience affavis omis Groce. V.

Ppp ij

484

(t) Eneid.

Liv. 2. & 3.

Î Î liade, fuivant ce fçavant homme, n'étoit que l'Hifloire de la chute de la branche ainée des Rois de Troye, c'eft-à-dire, de Laomedon & de Priam, à la quelle devoit fucceder la branche cadette, ou celle d'Affaracus, d'où descendoit Enée, comme on l'a déja dit dans l'article qui regarde la succession des Rois de Trove.

Entre les belles actions que ce Poëte raconte d'Enée durant le siège, il dit qu'il se battit contre Achille, mais que Neptune l'enleva du combat ; & je pense, pour le dire en passant, que ce qui a donné lieu à cette fiction, c'est que le combat entre Achille & Enée avant duré tout le jour, la nuit l'interrompit, ou plûtôt quelque sête de Neptune les obligea de le suspendre. Enée se distingua sur tout la nuit de la prise de la ville, où fans nous arrêter à tout ce que Virgile raconte fur ce sujet (1), d'une maniere plus poëtique qu'historique, Denys d'Halicarnasse dit qu'il entra dans la citadelle d'Ilium, & qu'il la défendit jusqu'à l'extrémité; que voyant qu'il étoit impossible de la sauver, il sit sortir par une fausse porte les femmes, les enfans & les vieillards, & fortit enfuite lui-même avec la garnison, en se battant en retraite jusqu'au mont Ida, qui étoit le lieu du rendez - vous; que la il forma une petite. armée de tous ceux qui étoient en état de porter les armes ; & les Grecs n'ofant risquer le combat, ils firent un Traité avec eux, par lequel ils leur permirent de se retirer. Enée six construire une flotte de vingt Vaisseaux près de la ville d'Antandre, au pied du mont Ida, fur laquelle s'étant embarqué. il arriva d'abord en Thrace, où il fonda la ville d'Enia, qu'il peupla des gens les plus inutiles.

Etant parti de là il s'arrêta dans l'Ilfe de Delos, où Anius le grandPrêtre d'Apollon le reçut favorablement (a). Ayant enfuite côtoyé l'Ilfe de Cythere, il artiva à un cap du Peloponnefe, qu'il appella Cymrium, du nom d'un de ses Compagnons qui y fut enseveli; & étant entré dans la Grecc, il guitta la flotte pour aller consulter à Dodone l'Oracle de Jupiter (b). Ce situ

 <sup>(</sup>a) Nous dirons dans la fuire l'Hiftoire de cet Anius & de les filles.
 (b) Enée étoit fort superfixieux: mais Visgile lui donne à tout moment le titre de pieges.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. VI. la qu'il trouva son beau-frere Helenus, qui passoit en ce payslà pour un grand Prophete. Arrivé au pays des Salentins, où Idomenée forti de Crete, établiffoit sa nouvelle Colonie, il voulut continuer sa route par le Phare de Messine, mais il sut obligéde relâcher en Sicile, où il aida Elimus & Egeste qui venoient aussi de Phrygie, à bâtir deux villes de leur nom, leur laissant ceux de l'équipage de ses Vaisseaux, que la fatigue ou le grand âge rendoienr inutiles. Enfin étant forti de cette Isle, il arriva heureusement à Laurente sur les côtes de la Tyrrhenie, proche l'embouchure du Tibre, dans le pays des Aborigenes (1). Ces Peuples effrayés à l'arrivée d'une flotte (1) Denve montée par des étragers, s'affemblerent sous les ordres de leur d'Halic. L 1. Roi Larimus: mais ce Prince s'étant informé du motif qui les amenoit dans ses Etars, & ayant appris que c'étoient des Troyens. qui sous la conduite d'Enée fils d'Anchise, & de Venus, cherchoient après l'embrasement de leur patrie, un lieu pour s'établir, & y fonder une ville, ainsi que les Oracles le leur avoient prescrit; informé que leur Chef étoit un homme sage & pieux, qui portoit avec lui ses Dieux Penates; voyant d'ailleurs avec un étonnement mélé de respect, une nation illustre. dont l'Histoire des malheurs étoit déja connue, & un Heros qui la commandoit disposé à la verité à traiter à l'amiable : mais en même temps à tenter d'obtenir par la force ce qu'il demandoit, il s'avança lui-même vers Enée, lui donna la main en figne d'amitié, & les deux armées se réunirent. Le souvenir d'un Oracle, & on sçair à quel point on étoit alors frappé de leurs prédictions, qui avoit annoncé à Latinus l'arrivée de quelques étrangers, dont le chef devoit être fon gendre, fut la principale cause des avances qu'il sit à Enée. Il le conduisit dans son Palais; & pour serrer par les nœuds les plus étroits l'alliance qu'il venoit de faire avec lui, & unir pour toujours les deux nations, il lui donna peu de temps après en mariage Lavinie sa fille unique & héritiere de ses Etats. Enée avec le secours de son beau-pere & des Latins, bâtit alors une ville qu'il appella Lavinium, du nom de sa femme, dont il eut un fils nommé Ascagne.

Ce matiage cependant attira aux Troyens & aux Aborigenes Ppp iij

un ennemi commun. L'avinié avant l'artivée d'Enée avoit été promife à Turtus Roi des Rutules, qui habitoient la partie maritime de la Campanie, près dulieu où Rome fut bâtie dans la fuite. Ce Prince jeune & ambitieux, neveu de la Reine Amate, femme de Latinus, indigné quon lui eût préfère un étranger, déclara la guerre à fon rival, & lui livra une bataile, qui coûta cher aux deux paris. Les Rutules à la verité furent vaincus, mais il en coûta la vie à Latinus qui commandoit en perfonne avec fon gendre. Enée reflé feul le maître des Etats de fon beaupere, n'oublia rien pour prévenir les nouveaux efforts que Turtus faifoit pour repare cette pertre; fût-tout lorfqu'il eut appris qu'il venoit de lâtre alliance avec les Etruriens, dont la puissance étoit alors fort redou-table.

Mezence qui en étoit Roi, tenoit sa cour à Coré, ville opulente, & une des plus fortes du pays. Comme ce Prince, au rapport de Tite-Live, avoit toujours regardé de mauvais ceil la Colonie Troyenne, & qu'il voyoit dans l'accroiffement de la puissance de ces étrangers, un juste sujet d'allarme pour lui & pour ses voisins, il ne fit aucune difficulté de se liguer avec les Rutules. Cependant Enée, dénué de secours, dans un pays où il ne venoit que de s'établir, voyant qu'il avoir besoin de s'unir étroitement les Aborigenes, pour soutenir l'orage dont il se voyoit menacé, chercha les moyens d'y réuffir. Pour y parvenir il resolut de faire en sorte que ce Peuple & les Troyens qui l'avoient suivi, n'en fissent plus déformais qu'un feul, gouverné par les mêmes loix, fous le nom de peuple Latin. Ce trait de politique lui réussit, & il gagna tellement par-là l'affection de ces Aborigenes, qu'ils lui furent toujours depuis aussi fidelles & aussi attachés que les Troyens eux-mêmes. Enée raffuré par cette union, ne voulut point attendre l'ennemi dans la ville: il se mit en campagne, & les deux armées s'étant bientôt rencontrées, il se donna un sanglant combat où il perdit la vie.

Comme on ne trouva point fon corps, qui étoit apparemment tombé dans le fleuve Numicus, près duquel s'étoit donnée la bataille, on dit que Venus après l'avoir purifié Expliquée par Hilfoire. Liv. VI. CHAP VI. 487 dans les eaux de ce fleuve, l'avoit mis au rang des Dieux. On lui éleva un tombeau fur les bords du fleuve, monument qui fubifioir encore du temps de Tite-Live, & où on lui ofti dans la fuier des facifices fous le nom de Jupiter Indigere. Ce Heros mourut âgé de 38. ans, & n'en regna que trois. Son fils Afcagne lui fucceda, & bâuit la célebre ville d'Albe, où fès defecndants regnerent fur le pays Latin, juf-d'Albe, où fès defecndants regnerent fur le pays Latin, juf-

qu'à Numitor, grand-pere de Romulus.

Le Royaume d'Albe , felon Arnobe , dura 420. ans ou 432. selon Denys d'Halicarnasse, sous quatorze Rois. Enée regna trois ans, fon fils Ascagne 38, tant dans la ville de Lavinium, que dans celle d'Albe, où il transfera le trône-Après sa mort on alia chercher de tous côtés sa belle - mere Lavinie, qui s'étoit cachée dans des forêts où elle accoucha d'un fils qui prit, à cause de cela le nom de Sylvius, que les Rois d'Albe se firent honneur de porter dans la suite : on le furnomma aussi Posthumus, parce qu'il étoit né après la mort de son pere. Jule fils d'Ascagne vouloit disputer la Couronne à ce jeune Prince; mais le Peuple Latin l'obligea à lui céder ses prétentions, & on lui donna la charge de Souverain Pontife, qui demeura long-temps dans la famille de ce Prince. Sylvius regna 29. ans, & fon fils Eneas Sylvius 31. Latinus qui lui succeda en regna 50. Alba 29. Capet 26. Capis 28. Calpet 30. Tyberinus 8. Ce fut ce Prince qui s'étant nové dans l'Albule, lui donna le nom de Tybre qu'il porte depuis ce temps-là. Agrippa en regna 41. A celui-là succeda le Tyran Alladius également hai des hommes & des Dieux . pour avoir voulu usurper les honneurs divins : il sur puni de son impieré, & se noya dans un étang après dix-neuf ans de regne. Aventinus qui donna fon nom au mont Aventin. garda la Couronne trente-fept ans; Procas vingt-neuf, Amulius, qui supplanta son frere Numitor, regna 42. ans, jusqu'à ce que Romulus son petit - neveu, & fils de Rhea Sylvia fa niéce. lui ôta la vie, & rétablit son grand-pere sur le trône d'Albe, dont il fut le dernier Roi; quoique cette ville ait duré jusqu'au temps de Tullus Hostilius troisième Roi de Rome.

<sup>(</sup>a) Voyez ce qu'on a dit là-dessus dans l'Histoire des Dieux.

qui la fit détruire après la défaite des Curiaces (a): ainfi Enée, comme on voir, précede Romulus de 400, ans.

Avant Enée il y avoit eu cinq Rois dans le pays Latin, Janus, Saturne, Picus, Faune & Latinus, dont les Regnes, si nous en croyons Eusebe, avoient duré 150. ans (b). Leur Histoire est remplie de Fables, & on ne connoît rien dans ce pays de plus ancien que Janus. Voilà ce que l'Histoire d'Enée renferme de plus vraisemblable; & l'on doit regarder tout le reste comme des embellissemens. J'ai suivi, au reste, l'opinion la plus commune; Denys d'Halicarnasse, & Tite-Live, qui font plus conformes à Virgile, ont été mes guides. Je n'ignore pas que sur cet article, ainsi que sur presque tous les autres de ces temps fabuleux, les Auteurs varienr infiniment. Il y en a qui voulant ôter aux Romains la gloire d'avoir eu pour Fondareur cet illustre chef des Troyens, ont prétendu qu'Enée ne passa jamais en Iralie (c): que ce Prince regna dans la Troade, suivant la prédiction qu'Homere rapporte dans son Ilia-

Ce Poëre, en effet, parlant du combat où Enée alloit périr fous les coups d'Achille, dit « qu'il feroit mort infailliblement si Neptune, qui s'apperçut du péril où il étoit, & qui » prévit les suires facheuses que cerre mort auroit pour le parti » des Grecs, n'eût parlé aux Dieux en ces termes : Grands » Dieux, j'ai une douleur fensible du fort du magnanime Enée, qui, dompté par les mains d'Achille, va descendre » dans les Ensers pour avoir suivi trop légerement les conp feils d'Apollon. Ce Dieu après l'avoir engagé dans le péril, » l'abandonne, & ne pense pas seulement à le garantir de la · mort qui le menace. Il n'a point de part à l'offense, pourquoi . faut il qu'il périsse pour les fautes d'autrui ? D'ailleurs il offre + tous les jours aux Dieux de l'Olympe de nouveaux presents,

Arrachons-le

Tite-Live, liv. 1. (b) Voyez fur les anciens peuples d'I-

talie , les Distertations de Theodore Ric-(c) On peut voir à ce sujet la Differta-

pion du fçavant Bochart ; elle est dans la

<sup>(</sup>a) Voyez Denis d'Halicarnassa, liv. 1. [ Traduction en Vers françois de l'Eneide par M. de Segrais, qui n'y put jamais ré-pondre; mais Theodore RicKius y a trèsbien répondu , & à Cluvier , dans fa Differtation fur les anciens Peuples d'Italie. Chap. 12. qu'il faut confulter.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. VI.

» Arrachons-le donc des bras de la mort, quoique nous foyons » du parti contraire, de peur que le fils de Saturne ne s'irri-

» te si Achille vient à le tuer : car enfin les Destins ont pro-. mis une plus longue vie à ce Prince, afin que la maison de

» Dardanus, que Jupiter a plus aimé que tous ses autres en-" fans qu'il a eus de femmes mortelles, ne soit pas entiere-

. ment éteinte. Ce Dieu a une aversion extréme pour toute » la maison de Priam, & c'est Enée qui doit regner sur les

. Troyens, & après lui toute sa posterité jusqu'à la fin des - fiécles.

Junon lui répondit : « Dieu de la mer, c'est à vous de voir si » vous fauverez Enée, ou si vous le laisserez périr; car pour » Pallas & moi, nous avons fait des fermens inviolables de-» vant tous les Immortels, de ne donner jamais le moindre se-

 cours à aucun Troyen, non pas même quand les flammes - dévoreront leur ville, & que les Grecs y mettront tout à » feu & à fang.

» Neptune ayant entendu cette réponse de Junon, va au · milieu de la mêlée à travers les piques, se rend sur le lieu où Achille & Enée combattoient, & le tira du combat.

Ce passage formel est très - considerable & très - propre à détruire la prétention des Romains, dont la chimere étoit de vouloir descendre d'Enée; car indépendamment de ce que je remarque ailleurs, qu'Homere qui étoit Ionien, ne met cette prédiction dans la bouche de Neptune, selon toutes les apparences, que parce qu'il voyoit la posterité d'Enée encore en possession du trône des Troyens; auroit-il fait parler ainsi Neptune qui étoit leur ennemi déclaré? Ainsi tout ce que les Historiens ont écrit du voyage d'Enée en Italie, pourroit être regardé comme un Roman, uniquement fait pour détruire toute vérité historique, puisque le plus ancien d'eux, est postérieur à Homere de plusieurs siécles, pendant que ce Poëte vivoit 260. ans seulement, ou environ, après la prise de Troye, & qu'il écrivoit dans quelques-unes des villes d'Ionie, voifine ou peu éloignée de la Phrygie. Aussi avant Denys d'Halicarnasse quelques Historiens ayant senti la force de ce passage d'Homere, avoient voulu l'expliquer pour le

concilier avec cette Fable; & ils avoient dit qu'Enée, après avoir été en Italie, étoit retourné à Troye, & y avoit laissé fon fils Ascagne. Denys d'Halicarnasse peu content de cette folution qui ne lui paroiffoit pas vraifemblable, a pris un autre tour pour conserver aux Romains la gloire de descendre d'un fils de Venus, en difant que par ces paroles, il regnera fur les Troyens , Homere a entendu qu'il regnera fur les Troyens , qu'il aura menés avec lui en Italie. N'est-il pas possible, dit-il, qu'Enée ait regné sur les Troyens qu'il avoit menés en Italie, quoiau établis ailleurs ?

Cet Historien qui écrivoit dans Rome même, & sous les yeux d'Auguste, vouloit faire sa cour à ce Prince, en expliquant ce passage d'Homere favorablement pour la chimere dont il étoit entêté. C'est un reproche qu'on lui peut faire avec quelque juftice; car que les Poëres flattent les Princes par leurs fictions, on ne doit pas en être surpris; mais que les Historiens corrompent la gravité & la severité de l'Histoire, pour substituer à la verité la fable & le mensonge, c'est ce qu'on ne doit pas pardonner. Strabon a été bien plus raisonnable; car quoiqu'il écrivit ses Livres de Géographie vers le commencement du regne de Tibere, il a pourrant eu le courage d'ex-(a) Liv. 13. pliquer cet endroit d'Homere, & d'affürer (1), que ce Poète a dit & voulu faire entendre qu'Enée resta à Troye , qu'il y regna, toute la race de Priam ayant été éteinte, & qu'il laissa le Royaume à ses enfans après lui. Il est inutile de parler ici de la plaisante correction que Strabon nous apprend que quelques Critiques

noiffable. Il y avoit encore une tradition peut-être aussi autorisée que celle que je viens de rapporter, suivant laquelle il étoit douteux si l'Ascagne qui succeda à Enée en Italie, étoit le fils de Lavinie, ou cet autre Prince de même nom qu'il avoit eu de Créuse qui suivit son pere dans ses voyages, & qu'on

avoient faite au texte d'Homere en lifant, murresse, au lieu de Tootege ; il regnera fur tout l'Univers , au lieu de , il regnera fur les Troyens; comme si Homere eut connu & prédit dès ce temps-là que l'empire du monde entier étoit promis à la famille d'Enée; la flatterie pour Auguste y est trop recon-

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. VI. furnommoit Iule. C'étoit cependant de ce dernier, petit-fils de Venus, que les Romains se flattoient de descendre, & que la maison des Jules faisoit gloire de tirer son origine & son nom.

Encore autre tradition qu'a fuivie Conon (1). Après la pri- (1) Nat. 46. se de la ville de Troye, dit-il, Ence, pour éviter de tomber entre les mains des Grecs, se retira vers le mont Ida, mais à peine y étoit-il établi, qu'Eytius & Scamandre fils d'Hector l'en chasserent , l'obligerent d'aller chercher fortune ailleurs , & regnerent en fa place. Ce qu'il y a de singulier dans ce récit de Conon, c'est qu'il nomme deux enfans d'Hector, qu'on ne connoît gueres, tous les Anciens n'avant parlé que du feul Aftyanax.

D'autres Auteurs, tant il y a de diversité sur cet article dans les Anciens, prétendent qu'Enée fut fait prisonnier par Pyrrhus, & qu'après la mort de son vainqueur, il se retira en Macedoine:on a même des Auteurs encore qui ont écrit qu'Enée étoit absent quand Troye fut prise, & que Priam son beau-pere l'avoit envoyé en Italie avec quelques troupes : quelques-uns, comme nous l'avons dit, prétendent qu'Enée trahit la ville de Troye, par la haine qu'il avoit conçue con-

tre Priam qui le méprisoit; Servius (2) parle de cette trahison (4) In II. après Tite-Live, dont on ne trouve plus le passage parmi ce Eneid. qui nous reste de cet Auteur : d'autres ont écrit qu'il mourut en Thrace ou en Arcadie: d'autres enfin, que Turnus tua Enée, & qu'Ascagne vengea son pere en tuant Tur-

Il n'est pas possible de concilier des sentimens si opposés, & ce ne seroit pas les concilier férieusement que de dire avec Tryphiodore (3), que Venus avoit transporté par les airs Enée (3) Poème en Italie. Laissons donc les Romains en possession de leurs sur la prise titres, & ne leur envions pas la gloire de descendre d'Enée

& de Venus.

Mais avant que de finit ce Chapitre, je dois expliquer encore d'autres Fables qu'on a mêlées dans l'Histoire du Prince qui en fait le fujet. Commençons par celle de ses amours avec Elife, devenue si célebre sous le nom de Didon. Elle Qqqij

étoit fille de Belus II. Roi de Tyr en Phenicie. Pygmalion fon frere monta fur le trône après la mort de fon pere (a), & Elife fut mariée à Sicharbas (b), Prêtre d'Hercule, frere de fa mere, qui possedoit d'immenses richesses; mais que la crainte de l'avare Pygmalion lui faisoit tenir si cachées, qu'on ne sçavoit que par quelques conjectures qu'il étoit si riche. Il n'en fallut pas davantage pour enflamer la cupidité du Roi, qui fans avoir égard au fang qui les unissoit, le fit cruellement affaffiner.

Elife diffimulant fon reffentiment, témoigna qu'elle vouloit abandonner un fejour qui ne faifoit que renouveller fa douleur, pour venir demeurer avec Pygmalion (c). Celui - ci qui crut qu'elle apporteroit les tréfors de son mari, lui envoya un Vaisseau & des gens pour l'escorter; mais s'étant embarquée, elle eut la précaution de mettre dans le Vaisseau quelques balots chargés de fable ; & ayant témoigné qu'elle vouloit immoler aux manes de son mari tout ce qu'elle avoit de plus cher, elle les fit jetter dans la mer, disant aux Soldats que c'étoit l'argent de l'infortuné Sicharbas, & qu'ainsi ils n'avoient d'autre parti à suivre, que de s'enfuir avec elle : que Pygmalion qui les verroit venir sans les trésors de Sicharbas, les feroit tous mourir; ce qui les obligea d'aller chercher une retraite contre les perfécutions de ce Prince. Ils aborderent d'abord dans l'Isle de Chypre, où Didon fit enlever cinquante filles, qu'elle fit épouser à ses compagnons de voyage. Le vent les jetta ensuite sur les côtes d'Afrique, où cette Princesse sit construire une citadelle, auprès de laquelle on bâtit ensuite la ville de Carthage, tant le concours du Peuple & des Marchands qui y aborderent de tous côtés, fut grand. On publia dans la fuite une Fable, qu'il faut expliquer ici.

<sup>(6)</sup> Voici l'ordre de la Généalogie: Ju- | Statue en devint amoureux; & Venus piter, Epaphus, Libye, Bellus I. Agenor, Jayant animée, il en eut Paphus qui bă-Phenix, Belus II. ou Metrès, Pygmalion it la ville de Paphos dans l'Illed et Chy-& Didon.

<sup>(</sup>b) C'est le Sichée de Virgile.

le Roi de Tyr, avec un autre Pygmalion personne dont il étoit amoureux. Roi de Chypre, & qui ayant fait une belle

pre, & le Temple de Venus , dont on a tant parlé; Fable qui n'a d'autre fondement (c) Il ne faut pas confondre avec Ovide | finon qu'il rendit fenfible quelque belle

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. VI. On dit que Didon acheta des habitans du pays aurant d'espace de terre qu'un cuir de bœuf pourroit en couvrir ; que làdessus elle fit couper un cuir en plusieurs pieces, qui environnerent une affez grande quantité de terrain pour y bâtir une citadelle, qui fut appellée à cause de cela Byrsa, qui veut dire cuir de bœuf (1); mais cette Fable est dûe aux Grecs, qui prétendoient trouver dans leur langue l'étymologie de toutes les Antiquités, & qui ne sçavoient pas que Bolfra, ou Bothrah, en langue Phenicienne, veut dire une (2) Bochart, citadelle (2); ainsi au lieu de dire simplement que Didon bâ- Can.1.c.14. rit une citadelle , ayant trouvé ce mot barbare dans les An- Idol L 1.c.3. nales qu'ils lisoient, & ne sçachant ce qu'il signifioit, ils le traduisirent par celui de Byrsa, qui n'ayant aucun sens dans cet endroit, ils firent le commentaire que nous venons de voir. On ajoute que ceux qui creusoient les fondemens de cette citadelle, y trouverent une tête de cheval, qu'ils regarderent comme un présage de sa grandeur future ; autre Fable ; si nous en croyons Bochart, fondée sur ce que cette citadelle se nommoit Cacabé, mot qui dans la langue des Pheniciens

veut dire un cheval (a). Après que les Pheniciens, que Didon avoit conduits dans cet endroit de l'Afrique, y eurent fait cet établissement, ils voulurent obliger la Reine à épouser Iarbas Roi de Mauritanie, qui leur avoit déclaré la guerre, & elle demanda trois mois pour se résoudre. Pendant ce temps-là ayant fait élever un bûcher, comme pour appaifer par quelque facrifice les manes de son premier mari, elle se donna un coup de poignard dont elle mourut. Cette action lui fit donner le nom de Didon, qui veut dire femme forte, & par un étrange renversement d'Histoire, Virgile, au lieu de la représenter comme une semme qui se donne la mort, pour ne pas épouser un second mari, dit que le départ d'Enée fut cause de son désespoir.

Mais ce qu'il y a de singulier encore, c'est qu'il fait un anachronisme de près de 300. ans, qui a été déja remarqué bien des fois, car il n'y a pas moins de temps entre Enée & Didon ; & quoiqu'il y ait plusieurs opinions sur le temps où

(a) Bochart, loc. cit. ajoute que le nom de Carthage vient de Cacabé.

Qqqiij

elle a vécu (a), on convient qu'elle est posterieure de quelques siécles au Heros Troyen, & personne ne doute de l'anachronisme de Virgile: Troye ayant été prise du temps des Juges, & Pygmalion frere de Didon n'étant venu au monde que sous le regne de Joram Roi de Juda. Aussi, selon Bochart (b), Didon étoit tante de la fameuse Jesabel, qu'Achaz épousa, & qui causa tant de troubles dans le Royaume d'Israël. Mais, pour dire quelque chose de plus précis. Didon sortit du Royaume de Tyr la septiéme année du regne de Pygmalion, 247. ans après la prise de Troye, & 953. ans avant Je-

Ses sujets après sa mort lui rendirent les honneurs divins, (1) Heroic 7. & lui établirent un culte religieux (c). Selon Ovide, elle avoit rendu les mêmes honneurs à fon mari Sichée.

fus-Christ.

L'Histoire des filles d'Anius chez lequel Enée avoit fait quelque sejour, & qui selon Ovide, furent changées en Pi-Anius Roi de l'Isle de Delos, & en même-temps grand-Prê-

geons, demande aussi que j'en explique la Fable.

tre d'Apollon (d), étoit de la famille de Cadmus du côté de fa mere Rheo, fille de Staphilus qui reconnoiffoit Bacchus pour 2) Diod. 1.7. fon pere. Rheo (3) ayant eu quelque galanterie, fon pere l'exposa sur mer dans un petit Vaisseau, avec lequel elle aborda dans l'Isle de Delos, où elle accoucha d'Anius, qui de son mariage avec Doripe, eut trois filles extrémement ménageres, & qui firent de grands amas des offrandes qu'on portoit au Temple d'Apollon. Les Grecs pendant le siège de Troye, envoyerent Palamede pour demander des vivres à Anius, & l'obligerent même de donner ses filles en ôtage. Cependant ces Princesses trouverent le moyen de s'échapper; ce qui fit dire que Bacchus les avoit changées en pigeons. Quant à ce qu'on prétendoit qu'elles changeoient tout ce qu'elles touchoient en vin, en bled, & en huile, on étoit fondé, selon le sçavant Bochart, sur les étymologies des noms de ces

(c) Voyez son Epitre à M. de Segrais, loco citato.
(d) Rex Anius, Rex idem hominum Phabique Sacerdos. Virg. 1 3.

<sup>(</sup>a) Sil. Ital. de Bell. Punic. lib. 1. Villeius Patere. liv. 1. Appian. in Libycis, &c. (b) Voyez Meziriac fur l'Epitre de Didon à Enée, & la Telemcom. pp. 77. & suw.

Expliquées par l'Histoire, LIV. VI. CHAP. VI. trois filles, Eno, Spermo & Elais, qui pouvoient signifier du vin, du bled, & de l'huile qu'on offroit pour l'ordinaire à Apollon, & dont elles firent des magasins qui servirent beau-

coup à l'armée des Grecs.

Pour ce que dit Virgile, qu'Enée étant arrivé en Italie fut consulter la Sibylle qui le conduisit dans les Enfers, ce n'est qu'un Episode inventé par ce Poëte, pour embellir son Poëme, & nous ne repeterons point ici ce qui a été dit ici de ces fameuses Prophetesses dans le premier Tome (1). Il se rencon- (1) Liv. 5. tre pourtant encore quelques autres Fables dans l'Histoire d'Enée qui ne sont ni importantes ni difficiles à expliquer. La premiere est celle de la ville d'Ardée, qu'on dit avoir été changée en oifeau (2) : c'est que les troupes d'Enée ayant mis le feu à cette ville, capitale des Rutules, on publia qu'elle avoit été métamorphofée en cet oiseau, qui porte le même nom que cette ville (3). Apparemment qu'elle fut retablie dans la suite, puisque nous apprenons de Tite-Live qu'elle subsistoit encore du temps des Tatquins.

La seconde est celle des Vaisseaux d'Enée changés en Nymphes par Cybele (4), mais ce n'est qu'un Episode pour embellir (4) Virg. Lo. l'histoire de ce Heros; car la vétité est que Turnus y mit le feu, pour ôter à son ennemi tout moyen de lui échapper: & parce qu'on vouloit du merveilleux dans tout ce qui regardoit ce Fondateur de l'Empire Romain, Virgile prit le prétexte de ce que ces Vaisseaux étoient faits de bois de sapin confacré à Cybele, pour dire que cette Déeffe pour se venger de l'affront qu'elle recevoit par-là, les avoit changés en

Nymphes de la mer.

La troisième est celle de cette truye blanche qui montra à Enée le lieu de son établissement. Voici de quelle manière Denys d'Halicatnasse (5), & Tite-Live (6) la racontent. Enée ayant appris de l'Oracle de Dodone, ou felon d'autres, de la Sibvile, qu'il devoit s'arrêtet à l'endroit où une truye blanche mettroit bas ses petits; lorsque ce Prince fut arrivé en Italie, & qu'il se préparoit à faire un facrifice pour s'éclaircir encore davantage fur sa destinée, la truye qui devoit être immolée, s'échappa des mains des Sacrificateurs, &

(2) Ovid. Met.liv. 14.

(3) Ardea

(5) Ant. (6) Liv. 1.

La Mythologie & les Fables

s'enfuit du côté de la mer. Enée qui se ressourie de l'Oracle, la suivri jusqu'à ce qu'elle s'arrêta dans un lieu fort élevé. Comme ce licu étoit inculte & streile, ce Prince ne comprenoir pas comment cela pouvoit s'accorder avec les promefes magnisques de l'Oracle, lorsqu'une voix sortit du bois voisin, & lui sit entendre que c'étoit - là qu'il devoit bàtir une ville, & qu'après y avoir demeuré autant d'années que cette truye setori de petits, les Dessins lui promettoient un établissement plus considerable. Enée obéir à la voix céleste, & commença à jetter les sondemens d'une ville qui sut appellée Lavinium, comme nous l'avons dit: le jour d'après la truye sit trente petits, ce qui sut un présage que dans trente ans il devoit bâtir une autre ville.

Cette Fable fignife apparemment qu'Enée ne put obtenit d'abord qu'un petit coin de terre flérile & couverne de bois ; & que dans la fuire après la défaite de Turnus & fon alliance avec Latinus ; il fut en état de s'agrandir. Peue-être même que comme il étoit fort fuperflitieux ; il arriva que le hafard fit échapper la victime, & qu'il la fuivit comme un préfage que les Dieux lui donnoient. Les mêmes Auteus racontent encore d'autres prodiges aufquels on ne doit pas ajouter plus defoi.

#### CHAPITRE VIL

### Histoire de Memnon.

L n'eft pas douteux, comme on le verra dans la fuite de ce Chapitre, que Memnon fils de Tithon, comme parent & allié de Priam, lui mena des troupes fur la fin du fiége de Troye, & tous les Anciens qui ont fait mention de cette guerre, en conviennent. Il eft vrai qu'Homeren'en parle point dans fon lliade, parce que ce Prince n'étant arrivé que vers emilleu de la dixiéme année du fiége, temps auquel étoient arrivés tous les incidens qui composent ce Poème, il n'a pas

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. VII. du le nommer parmi les autres alliés des Troyens. Cependant comme il a recueilli dans son Odyssée plusieurs traits qui regardent cette même guerre, il dit (1) que le fils de l'Aurore (1) Odyff.L4. tua Antiloque fils de Nestor; ce que tous les Scavans entendent de Memnon, par les raisons qu'on verra dans la suite. Ce même Poëte le nomme même dans le onziéme Livre, lorsqu'il fait dire à Ulysse, que de toutes les Ombres la plus belle après Memnom, étoit celle d'Eurypile. Mais il n'est pas trop-aifé de déterminer qui il étoit, & d'où il venoit, les Sçavans étant fort partagés à ce fujet ; les uns suivant les traditions Grecques, le faisant venir de Perse où son pere Tithon s'étoit retiré; les autres d'Egypte, soit que ce sut Amenophis, ou Sethos, ou quelque autre Prince qui regnoit alors : difficultés des deux côtés, moins grandes cependant, en suivant ce qu'en dit l'Histoire Grecque, qu'en s'en rapportant à ce que nous scavons pour ce temps là de celle d'Egypte. Pour en être convaincu, il n'y a qu'à voir l'embarras où se sont trouvés Perizonius & M. Fourmond l'aîné, qui ont examiné cet article avec beaucoup de foin.

Le premier en effet ne sçait à quel Roi d'Egypte s'arrêter pour y trouver Memnon; il semble pourtant qu'après bien des discussions, il conclud que ce Prince étoit fils de Protée, qui selon Homere, y regnoit du temps de la guerre de Troye; & que Protée est le même que Sethos, ou le Tithon des Grecs. Mais en suivant ce sentiment, on se trouve bien-tôt dans un nouvel embarras. Pausanias parlant de la célebre Statue de Memnon, dit que c'étoit celle d'un Roi que les Egygtiens nommoient Phenomphas, ou Amenophis: or vers ce tempslà on trouve deux Princes de ce dernier nom; scavoir, le huitième & le dix septième de la dix-huitième Dynastie des Diospolitains. Duquel des deux étoit la Statue ? Eusebe, & & après lui Syncelle, croyent qu'elle est du premier; & Perizonius prétend tantôt que c'est du second, quelquesois il hé-

fite, ad alterutrum ego retulerim hunc Memnonem.

D'ailleurs, & c'est encore pour notre Scavant un second embarras, on fçait que Strabon (2) rapporte que le Memnon (1) Googdu siège de Troye étoit nommé par les Egyptiens, Ismandès, L.17. Tome III,

La Mythologie & les Fables

ou Mandès il faut donc qu'il trouve son Mennon dans ce Prince, ce qu'il ne manque pas de faire: mais toujours nouvelles difficultés. Diodore de Sielle nomme Maron ce Mandès, & assure que ce fur lui qui si construire le Labyrinshe: il faut donc chercher encore une sois le Memnon des Grees, dans celui qui sit saire pendant son regne cet ouvrage qui a sit l'admiration du monde; & commenta-til eu le temps d'y faire travailler, son pere Tithon étant mott dans une extrême vieillesse. À lui ayant perdu la vie su siège de troye il sialoit au moins un long regne & une paix durable pour faire travailler à cet édifice, que l'line appelle, portensossimem humani ingensi opsa. Le chést avert et plus supreman de l'éspri humanin.

M. Fourmond l'aîné (a), fait affez sentir la foiblesse de l'opinion de Perizonius, & que ses seules incertitudes dérruisent d'elles mêmes. En effet, ce sçavant homme ayant fait Ammemenès fils de Protée, il lui préfere ensuite Amenophis : puis il revient au premier; & aprés bien des discours, il dit la même chose que Manethon, dont il fait profession d'abandonner le fentiment. Le même M. Fourmond prouve affez bien ensuite sous quel Roi d'Egypte Troye sut prise, persuadé qu'il faut préserer Manethon, Auteur Egyptien, à Herodote & à Diodore de Sicile ; mais trouve-t-il le Tithon des Grecs & fon fils Memnon dans celui qui vivoit à Diospolis au temps du siége de cette ville? C'est ce qu'il ne m'a pas paru prouver. D'ailleurs, & ceci regarde également tous ceux qui cherchent en Egypte le Prince qui vint au fecours des Prygiens, fur quel fondement peut-on affürer que le Roi d'Egypte de ce temps-là étoit parent & allié de Priam, & qu'il envoya du fond de la Thebaïde où il regnoit, fon fils avec vingt mille hommes, au secours d'une ville si éloignée, & dont apparemment il n'avoir jamais oui parler ? Les Rois d'Egypte , furtout ceux de Diospolis qui regnoient en ce temps-là, fiers de leur puissance, de leurs forces, & de leurs richesses, méprisoient souverainement les autres Rois, & ne vouloient faire avec eux aucune comparaifon.

(a) Reflex. fur les Hift. des anciens Peuples , Tom. II. p. 169.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. VII. 499 Il faut donc en revenir à la tradition des Grecs, la seule vraifemblable fur cet article. Hesiode est le premier qui l'ait employée; Pindare la fit valoir dans la fuite, & Ovide y a ajouté de nouveaux traits de sa façon. Il est vrai qu'elle est accompagnée dans ces Poëres de plusieurs Fables, mais ces fictions ne sont pas des énigmes impénétrables, ainsi qu'on le verra à mesure qu'elles se presenteront.

Reinerus Reinecius, dans son scavant Ouvrage sur les anciennes familles (1), croit que Tithon étoit fils de Tros, & (2) Tom. III. frere de Laomedon, & il préfere ce sentiment à celui d'Ho- de Trojan. mere, suivi en cela par Apollodore, Ovide & Higyn, qui rio. p. 13. prétendent qu'il avoit pour pere Laomedon, & qu'il étoit par conséquent frere de Priam. Tithon peu content de son appanage, & son frere Laomedon qui avoit succédé à Tros son pere, ne lui donnant pas apparemment beaucoup de part au Gouvernement, il n'avoit d'autre occupation que la chaffe qu'il aimoit éperduement. Devançant tous les matins le lever du Soleil pour aller dans les bois tendre fes toiles, on dit par une métaphore affez naturelle qu'il étoit amoureux de l'Aurore; & comme par quelque chagrin dont nous ignorons la cause, il abandonna la Phrygie pour se retirer à Suse où regnoit alors Teutame, il en fut reçû favorablement, le Royaume dePriam relevant alors du Roi de Perfe. Cette retraite donna lieu à une feconde fiction. On publia que l'Aurore avoit enlevé Tithon; fable à laquelle donnerent lieu fans doute, ce que nous venons de dire de fon amour pour la chaffe, & sa retraite dans un pays qui étoit à l'orient de la Phrygie.

Teutame procura à Tithon un bon établissement dans ses Etats, & lui fit épouser Ida, dont il eut Memnon; & comme l'exercice du corps, quand il n'est point outré, est trèspropre à fortifier le temperament & à faire jouir d'une bonne fanté, Tithon ne mousut que dans une extrême vieilleffe. Nouvelle fiction encore : on publia que fon Amante l'avoit changé en Cigale, soit pour nous apprendre qu'il avoit vêcu long-temps; car, fuivant l'opinion populaire, on croit que cet infecte, femblable au Serpent, rajeunit tous les ans, en changeant de peau; foit pour nous marquer que

La Mythologie & les Fables fuivant l'usage ordinaire des vieillards, il l'imitoit par son

cacquet.

Memnon conduisit à Troye dix mille Persans, & autant d'Ethiopiens, avec un grand nombre de chariots. Il étoit parti, felon Paufanias, non du fond de l'Ethiopie, mais de la ville de Sufe en Perfe, & des bords du fleuve Choaspes; & son voyage étoit si sûr que les Phrygiens montroient encore du temps de cet Auteur, la route qu'il avoit tenue, ses marches, & ses divers campemens. Nous apprenons le même fait de la plûpart des Anciens, & en particulier de Diodore de Sicile, de Quintus Smyrneus, & d'Ausone. Ce Prince se distingua d'abord par sa bravoure, & sit un grand carnage de tous les Grecs qu'il rencontra. Il tua Antiloque qui étoit accouru au secours de son pere Nestor, prêt à succomber sous ses coups, & lui fauva la vie aux dépens de la sienne. Homere qui ne parle point de Memnon dans fon Iliade, comme je l'ai déja remarqué, n'a pas oublié ce trait d'Histoire dans son Odyssée (1). Ce Poëte après avoir dit que le discours de Menelas au fujet d'Ulysse avoit fait répandre des larmes à tous ceux qui étoient presens, ajoute : Le fils du Sage Nestor Pysistrate ne demeura pas seul insensible; son frere Antiloque, que le vaillant fils de l'Aurore avoit sue dans le combat, lui revint dans l'esprit, et à ce souvenir , le visage baigne de larmes , il dit à Menelas , &c.

(t) OdvfC L 4. V. 187.

> Nestor inconsolable de la mort de son fils, qui s'étoit se généreusement dévoué pour lui, engagea Achille de le venger; & ce jeune Heros ayant attaqué Memnon, le tua enfin après un rude combat, que Quintus Smyrneus décrit dans un grand détail. On lui fit de superbes funerailles. Selon quelques Anciens, on porta ses cendres en Perse, pour confoler fon pere qui vivoit encore (a), quoiqu'il foit plus vraifemblable que son corps fut brûlé, & ses cendres mises dans un tombeau sur le rivage de Troye; & que le tombeau que Strabon dit qu'il avoit dans le Susiane, n'étoit qu'un simple Cénotaphe qu'on y avoit élevé à fon honneur. Ce combat

<sup>(</sup>a) La mort d'Antiloque & le combat de Memnon avec Achille, font représentés dans la Table Iliaque, & l'étoient aussi, selon Pausanias, sur un ouvrage de Bathycles.

Expliquées par l'Histoire. Liv. VI. CHAP. VII. 501 d'Achille avec Memnon n'avoit pas été oublié par Polygnote,

ainsi que le rapporte Pausanias.

Il arriva peut-être que pendant la céremonie de ses funerailles, quelques oiseaux passagers qui venoient en ce tempslà en Phrygie, s'arrêterent en cet endroit; ce qui fit publier par quelques flatteurs, qu'ils étoient fortis de ses cendres (1), & on les nomma depuis les Memnonides. Elien (2) dit que liv. 13. ces oiseaux étoient noirs, faits à peu près comme des Eper de Anim. viers, qui venoient tous les ans en Automne du pays de Cysique, sur la montagne où étoit le tombeau de ce Prince; qu'ils se divisoient en deux bandes, se battoient. & que les victorieux s'en retournoient après le combat. Pline ajoute (3), (3) L. 2.0.26. qu'il y a plusieurs Auteurs qui assurent la même chose ; & si nous en croyons Cremutius (4), ils faisoient tous les cinq ans (4) Apud le même manege en Ethiopie, prés du lieu où étoit le Palais Plin loc. cit. de Memnon. Paufanias, Solin, & quelques autres, en parlent aussi. Le premier, après avoir dit que Polygnote avoit représenté sur le beau tableau, dont le sujet étoit la prise de Troye, ces oifeaux, qu'on ne nommoit pas autrement que les oiseaux de Memnon, prétend que ceux qui habitoient les côtes de l'Hellespont assuroient que tous les ans à jour précis, ils venoient balayer un certain espace autour du tombeau de ce Prince, où l'on ne laissoit croître ni arbre, ni herbe, & qu'ensuite ils l'arrosoient avec leurs ailes, qu'ils alloient exprès tremper dans l'eau du fleuve Esopus.

Ce qu'on publioit de la Statue de ce Prince, qu'on voyoit à Thebes en Egypte, n'eft pas moins merveilleux (a): on difoit que lorfque les rayons du Soleil venoient à la frapper, elle rendoit un fon harmonieux. Strabon, Auteur très-judicieux, dit avoir été témoin lui-même de cette merveille, ee qu'on ne peut attribuer que, ou à la qualité de la pierre dont elle feotr faire, ou aux supercheries des Prêres, ou plutôr à quelque resson fecter que le (gavant Pere Kirker dit, après Paufanias, avoir été une espece de Clavecin renfermé dans la Statue, & dont les cordes relâchées par l'humidité de la

<sup>(</sup>a) Voyez Paul in Assic. Strabon , Pline , Tacite, Lucien, Philostrate, Treraès, &c. R rr iij

nuit, se tendoient ensuite à la chaleur du Soleil, & se rom-(1) Paufan. poient avec éclat, faifant (1) un bruit femblable à celui d'une corde de viole qui se rompt. Cambyse qui n'avoit pas épargné le bœuf Apis des Egyptiens, voulant s'éclaireir de ce mystere, & y soupconnant de la magie, sit briser cette Statue depuis la tête jusqu'au milieu du corps.

Mais il est nécessaire d'observer que les Anciens varient tellement au sujet de cette Statue, qu'on ne sçauroir auquel (1) Liv. 17. s'arrêter; si Strabon(2), Auteur, témoin oculaire, & qui ne cherche point à en imposer, ne nous apprenoit qu'il l'avoit vûe lui-même & entendu le bruit qu'elle faisoit. « J'étois, dit-il, " avec Ælius Gallus, & avec une troupe d'amis, lorsque con-· siderant le Colosse, nous entendions un certain bruit, sans » pouvoir affürer toutefois, s'il venoit de la Statue, ou de la » base, ou s'il venoit de quelqu'un des assistans: car je croi-· rois plutôt toute autre chose, que d'imaginer que des pierres » arrangées de telle ou telle maniere, puissent rendre un pa-- reil fon ».

A l'autorité de ce sçavant Géographe, on pourroit joindre celle de Paufanias, qui dans fon voyage d'Egypte, vit les triftes restes de cette Statue, que Cambyse avoit fait briser. La partie inferieure de ce Colosse, dit-il, étoit encore sur fon pied d'estal, pendant que le reste du corps étoit renversé à terre, & faisoit tous les matins au lever du Soleil le bruit (3) L. 36 c.7. dont on vient de parler. Pline (3), à la vérité, ainsi que Taci-(4) Arn. 1 2. tc(4), avancent le même fait, mais fans en avoir été témoins; &

(5) In Toxi. Lucien (5) nous apprend que Démétrius alla exprès en Egypte, pour y voir les Pyramides, & la Statue de Memnon, de laquelle forroit une voix au lever du Soleil. Ce que le même Auteur ajoute dans le Dialogue du faux Prophete, ne paroît qu'une raillerie : « Lorsque, dit-il , j'étois dans ma jeunesse en Egypte, j'eus envie d'aller voir la merveille qu'on publioit » de la Statue de Memnon, qu'elle rendoit un certain son au lever du Soleil; & je l'entendis ce son, non comme les autres, qui n'entendent qu'un vain bruit, puisque Memnon » lui-même rendoit un Oracle en sept ans que je rapporterois,

» si je ne jugeois la chose inutile ».

Expliquées par l'Hissoire. Liv. VI. Chap. VII. 503 Quoiqu'on voye bien que Lucien badine en cet endroit, il est vrai cependant qu'on a cru que la Statue dont nous parlons, rendoit des Oracles.

Ceux qui ont fil les Poètes figuent combien on a mis de broderie fur l'article de la mort de Memnon. On voir dans leux Ecrits, tantôt les Dieux en plein confeil, ne fiquevir que refoudre, & fe déterminer enfin à la mort de ce Prince: tanto fi l'Aurore en dueil refiler au monde fa lumiere, jufqu'à ce que Jupiter l'eût déterminée à reprendre fes fonctions ordinaires. &ce.

Si l'on demande d'où vient que Tithon son pere, ayant demandé à l'Aurore son épouse de vivre plusieurs siécles, & s'ennuyant enfin des instruités de la vieillesse, souhaitea d'être changé en Cigale, ce qui lui su accordé; je réponds que cela veut dite en hon françois, que Tithon vécut très-long-temps, & qu'il fut peut-être, à l'exemple des autres vieillards, s'il grand parleur, & si grand babillard, qu'on le compara à la Cigale ; ou plusto en composa à la Cigale; ou plusto en composa à la Cigale ; ou plusto en composa à la Cigale en courir de la rosée, qui tombe au lever de l'Au-rore; ou bien, si l'on veut, c'est que ce Prince affoibli par son grand âge, avoit souvent recouvré ses forces par les remedes qu'on lui donna; ce qui le sit comparer à la Cigale qui change de peau & reprend ses forces, que son chant éternel & la chaleur du Soleil lui fon perdre.

On ne trouve pas moins de varieté dans les Anciens & dans les Modernes fur Memnon que fur fa Statue. Comme Hefiode avoir dit qu'il étoir Roi de Thebes, les Auteurs Grees qui vinrent dans la fuite, loin d'examiner fi ce que difoir ce Poëte avoir quelque fondement dans la chronologie & dans l'Hiffoire d'Egypre, l'adopterent fans reftriction. Paufanias, Strabon, Diodore en parlent comme Pindare & Ovide. Il leur fufficioi de Gavoir qu'Hefiode avoit dit que Memnon étoit fils de Tithon fiere de Laomedon, pour débiter que ce Prince n'avoir pas manqué de l'envoyer au fecours de Priam fon neveu. Que fi ces mêmes Auteurs le font Roi d'Ethipe, epir quoiqu'elficode diffe qu'il étoit Roi d'Egypre, chefice de l'accept de l'envoyer au fecours de Priam fon neveu. Que fi ces mêmes Auteurs le font Roi d'Ethipe.

qu'avant Psammeticus, les Grecs ne connoissoient gueres bien l'Egypte, croyant que ce Royaume ne s'étendoit gueres au-delà du Delta, prenant tout le reste, sur-tout la Thebaïde, pour l'Ethiopie, comme le remarque Strabon (a). L'Auteur dont je parle ici, a répandu beaucoup d'érudition sur cet article, ainsi que sur la Statue de Memnon; mais pour le concilier avec les autres Grecs, on peut dire qu'il y a eu plusieurs Princes du même nom, & que l'Histoire d'Amenophis a peut-être servi à embellir celle de Memnon. M. le Clerc a un sentiment bien plus singulier au sujet de ce Prince : il croit que c'étoit Hammon ou Cham fils de Noé ; & Vossius (b) affüre qu'il étoit le même que Baaltis, Divinité mâle & femelle des Syriens, appellée par les Grecs Aphrodité, & représentée sous la forme d'une pierre : aussi Philostrate, comme le remarque 'ce scavant Auteur , dit que Memnon sut changé en pierre noire, ou plutôt en une Statue de pierre noire, dans le goût des anciennes, dont les yeux étoienr fermés, les bras & les jambes jointes, & fort semblables à des pierres brutes. C'est l'idée qu'en donne cet Auteur dans la vie d'Apollonius de Thiane, quoique tous les aurres parlent de la Statue de Memnon, qui étoit à Thebes en Egypte, comme d'une figure Colossale, avant la bouche ouverte, & semblable à un homme qui veut parler.

Pour terminer cette Histoire, je dois ajouter que nous n'avons rien de plus positif fur son livjer, que ce qu'en raporte Diodore de Sicile i (avoir, que ce Prince sils de Tithon condussif à Troye let troupet Alspriennes, sous le regne de Teutame, qui étois le vingnième Roi depuis Ninus & Semiramis, les Alspriens possibant alors, depuis plus de mille ans, l'Empire de l'Asse, Priam qui étois tributaire du Royaume de Teutame, lui ayant enmoyt sous l'avoir en l'

(b) Observat. sur Pomponius Mela.

Diodore,

<sup>(</sup>a) Liv. I. Homere a confondu ces deux Pays dans fon Odyffee, liv. 4. Voyez Marsham, Saculo 15.

Expliquées par l'Histoire, LIV. VI. CHAP. VII. Diodore, étant de la Susiane, cette partie de la Perse, nommée la Susiane, étoit alors soumise aux Assyriens, & que ces Ethiopiens étoient des Ethiopiens Orientaux, bien distingués dans les Anciens, des Ethiopiens qui sont au midi de l'Egypte. Tel fut le pays de Memnon, & celui du fecours qu'il condussit à Troye. Ceux qui font ce Prince originaire de Phrygie, donnent lieu à croire que ce peut être la raison pourquoi Teutame le choisit pour commander les troupes qu'il envoyoit à Priam. Que le Royaume de Troye ait été tributaire de l'ancien Empire des Assyriens, outre ce qu'on vient de rapporter de Diodore de Sicile . Platon le dit formellement (1) : mais voici un passage tiré du Traité de M. Huet (1) De Legibi fur la situation du Paradis terrestre (2), qui éclaircit mieux Liv. 3. l'Histoire de Memnon, que tout ce qu'on en a dit avant lui. . Memnon, dit ce scavant Prelat, étoir fils de Tithon & de » l'Aurore. Tithon étoit frere de Priam Roi de Troye, & on » lui a quelquefois attribué la fondation de la ville de Sufe, capitale de la Susiane. Du nom de Memnon son fils , la ciatadelle a éré nommée Memnonium, le Palais & les murs, Memnoniens, & Sufe même, la ville de Memnon, pour ■ la vénération qu'on y avoit pour lui; & l'on bâtit en fon » honneur un Temple, où les Affyriens l'alloient pleurer, ce · qu'il faut entendre des peuples de la Susiane. C'est ce Mem-» non qui vint au secours des Troyens, dont il tiroit son ori-» gine, & qui fut tué par Achille. Quand les Grecs ont feint . qu'il étoit fils de l'Aurore, ils ont voulu faire entendre qu'il » venoit de l'Orient..... Je fçais que l'Histoire de Memnon est fort embrouillée, & rapportée fort diversement. La » plûpart des anciens Auteurs ont dit qu'il étoit Ethiopien : . leur erreur est une suite de celle qui a fait confondre Chus, » qui signifie la Susiane, avec Chus qui signifie les pays si-» tués fur les bords du golfe Arabique, je veux dire l'Ethiopie & l'Arabie ..... Ce qu'on doit raifonnablement penfer tou-. chant l'expédition de Memnon , se peut recueillir de Dio-» dore, & de quelques autres. Le Royaume de la Troade eroit de la dépendance de l'Empire d'Affyrie. Tithon frere de Priam qui possedoir ce Royaume, alla à la Cour du

Tome III.

- Roi d'Affyrie, qui lui donna le gouvernement de la Susia-» ne. Il s'y maria étant déja vieux ; & parce que fa femme » étoit d'un pays situé à l'orient de la Grece & de la Troade, » les Grecs qui tournoient toute l'Histoire en fictions, dirent » qu'il avoit époufé l'Aurore. Memnon & Emathion fortirent » de ce mariage : la guerre étant ensuite survenue, Priam de-» manda du secours à Teutame, ou du moins à quelque aure Roi d'Affyrie, qui lui accorda vingt mille hommes, - & deux cens chariots de guerre. Diodore dit que ce se-» courséroit composé de dix mille Ethiopiens, & de dix mille » Susiens, revenant à l'erreur vulgaire, & confondant le Chus a d'Ethiopie avec le Chus de la Susiane. Pour rendre ce se-» cours plus utile, Teutame en donna le commandement à " Memnon, jeune Prince de race Troyenne, & qui par cette raison s'interessoit à la conservation de Troye. Il retint Ti-» thon auprès de lui, à cause de sa prudence qui le lui ren-» doit nécessaire dans ses conseils, & à cause de son âge trop » avancé pour cette expédition. Memnon trouva de la résis-» tance dans sa route. Les Solymes, qui depuis ont été nom-» més les Pisidiens, voulurent lui disputer le passage; mais il » les défit, & tout ce qui s'opposa à lui. Il nettoya les passa-» ges, & repara les chemins, & merita par cette longue & » dangereuse marche, que ce chemin portât son nom, & sut » appellé Memnonien. Il soutint devant Troye les efforts des » Grecs avec beaucoup de valeur; mais enfin il fut tué par A-» chille. On parle diverfement du lieu de sa sépulture : car sans » rien dire de Philostrate, qui veut qu'il n'ait point eu de se-» pulcre, & qu'il fut changé en cette pierre miraculeuse, la "Troade, la Phenicie & la Susiane se le disputent, & sur-» tout l'Ethiopie, quoiqu'elle n'ait point d'autre droit à sa se-» pulture, non plus qu'à sa naissance, que celui que lui donne » l'équivoque du mot Chus. Mais malgré l'obscurité que cette » équivoque a jettée dans cette Histoire, Philostrate, Geor-» ge Syncelle, c'est-à-dire, le Coadjuteur de l'Eglise de Con-» frantinople, & Suidas qui avoit lû & copié de bons Auteurs, quoique fouvent peu judicieusement, n'ont pas laissé de ren-» dre témoignage à la verité; le premier en disant que Meninon

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. VIII. 407 . l'Ethiopien , c'est-à-dire , Amenophis , n'est jamais venu à Troye, & qu'on l'a confondu mal à propos avec Memnon . le Troyen, ne comprenant pas comment Memnon au-■ roit pu amener de si loin du secours aux Troyens, ni même » par quelle avanture Tithon se seroit allé établir en Ethiopie, - & s'en seroit fait Roi : le second, en distinguant exactement Amenophis Roi de Thebes d'Egypte, qui est aussi ap-» pellé Memnon, d'avec la pierre parlante de Memnon fils ■ de Tithon, qu'il met au nombre des Rois d'Assyrie : & » Suidas, en affürant que Memnon n'étoit point Ethiopien, mais Sulien. Paulanias, quoique d'un esprit fort pénétrant. » n'a débrouillé qu'à demi cette confusion : disant que Memnon l'Ethiopien ne vint pas d'Ethiopie à Troye, mais de » Sufe. Eustathe & le Scholiaste de Pindare, qui porte le nom de Triclinius, écrivent que Memnon & Emathion son frere » étoient feuls blancs au milieu de ces Ethiopiens, quoique Virgile & les autres fassent Memnon noir. Cette remarque » confirme ma pensée : car quoique les Poëtes & les Roman-» ciers se soient donné la liberté de feindre qu'Andromede & Chariclée étoient nées blanches parmi les noirs, néanmoins » cela est si singulier dans le cours ordinaire de la nature. o qu'il y a bien plus de raison de croire que Memnon étoit - blanc, parce qu'en effet il n'étoit point Ethiopien.

#### CHAPITRE VIII.

## Histoire d'Eurypile.

PARMI les Alliés des Troyens, Eurypile doit tenir un rang confiderable, autant par fa naissance que par ses belles qualirés, qui lui meriterent le nom de Heros de la part même des Grecs; car Ulysse, qui vit son Ombre lorsqu'il descendit aux Enfers, lui donne cette qualité.

Il étoit fils de Telephe, & petit-fils d'Hercule; & du côté de sa mere Astioche, sœur de Priam, il tiroit son origine du Sff ii

fang des Rois de Troye.

₹08

Ce Prince étoit un des plus beaux & des mieux faits de fon temps; mais ce n'étoit pas de ces beautés effeminées. puisqu'aux qualités personnelles dont la nature l'avoit favorisé, il joignoit beaucoup de courage & de valeur. Nous apprenons en effet de Quintus Smyrneus, & on le voit sur la Table Iliaque, qu'il ôta la vie à Nireus, fils du Roi Charosi, & d'Aglaia, qui avoit amené de Synna ses troupes sur trois (1) II. liv. 1. Vaisseaux, ainsi que le dit Homere (1), & après un rude combat, il tua aussi Machaon fils d'Esculape, qui vouloit venger

la mort de Nireus.

Comme il n'arriva au siége de Troye qu'à la fin de la dixieme année, il n'est pas étonnant qu'Homere n'en ait point parlé dans son Iliade; mais il ne l'a pas oublié dans l'Odysfée, comme je l'ai déja remarqué. Voici de quelle maniere parle Ulyffe à Alcinous (2), à l'occasion de ce que fit Neopliv. 11. v. 570. toleme lorsqu'il sut arrivé du siège de Troye, après la mort de son pere. « Ne croyez pas qu'il se tint au milieu des ba-» taillons ou des escadrons; il dévançoit toujours les troupes - & voloit le premier à l'ennemi.... Il a tué de fa propre

 main une infinité de vaillans hommes dans la fanglante mê-» lée. Je ne sçaurois vous nommer ici tous ceux qui sont tom-» bés fous fes coups ; je vous dirai feulement que c'est à lui » que nous devons la défaite du Heros Eurypile, & de ses

- troupes qui se firent toutes tuet autour de son corps. Ces ■ belliqueuses bandes de Céréens étoient venues à cette guer ore, attirées par des presens, & par l'espérance d'épouser des »femmes Troyennes ; leur Général devoit être gendre de » Priam. Je n'ai jamais vù un si beau Prince; il n'y avoit que

- Memnon qui fût plus beau que lui.

Cet endroit d'Homere nous apprend bien des circonstances de l'Histoire de ce Heros que nous ignorerions sans lui. Que ce Prince étoit un des plus beaux de son temps; qu'il combatit vaillamment au siège de Troye, qu'il sut tué par Pyrrhus ou Neoptoleme fils d'Achille; qu'il avoit conduit à ce fiége les Cétéens fur lesquels sans doute il regnoit. Les Cétéens, au reste, habitoient la Mysie, partie de l'Asie mineure qui étoit proche du fleuve Caïque. C'est ce que nous

(a) Odyff.

& fuivans.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. VIII. 509 apprend Quintus Smyrneus (1) lorsque parlant de l'arrivée d'Eurypile au siège de Troye, il dit qu'il étoit survi des belliqueux Cétéens qui habitoient sur les rivages du Caique; ou, pour parler plus juste, sur les bords du Cetius, autre fleuve voisin du Caïque, ainsi que le prouve une Médaille rapportée par Spanheim, & frappée à Pergame, du temps de l'Empereur Adrien. Oue si on demande pourquoi les Pergameniens sirent cette Médaille, c'est, comme le dit ce sçavant Antiquaire, après Aristide, parce que ce peuple mettoit au nombre de ses sondateurs Telephe pere d'Eurypile. Les Pergameniens, pour flatter Adrien, avoient représenté sur cette Médaille ce Heros sous la ressemblance, & avec les mêmes traits qu'Antinoüs.

Nous apprenons encore du passage d'Homere qu'Eurypile étoit venu au siège de Troye dans l'espérance de devenir gendre de son oncle Priam, qui lui avoit promis sa fille Casfandre en mariage. Enfin, que les Cétéens ses sujets, qui se firent tous tuer autour de leur Roi, avoient été attirés au même siége dans l'espérance d'épouser des femmes Troyennes; car c'est ainsi que s'exprime Madame Dacier, quoique le texte d'Homere porte seulement : Ses compagnons Cétéens

se firent tuer antour de lui, pour des presens de femmes.

Strabon qui a rapporté dans sa Géographie ce passage d'Homere, en parle ainsi: Homere nous propose plusot ici une Enigme , qu'il ne nous expose un point d'histoire clair & net. Carnous ne scavions ni quels peuples c'étoient que ces Cétéens, ni ce qu'il faut entendre par ces presens de femmes, & les Grammairiens en nous debitant leurs fables, nous débitent leurs imaginations bien plus qu'ils ne tranchent la difficulé. Il y a donc là deux énigmes au lieu d'une. La premiere consiste à sçavoir qui étoient ces Cétéens qu'avoir emmenés Eurypile au siège de Troye. La feconde, ce qu'on doit entendre par ces presens de semmes. Mais la premiere n'est plus un énigme : on sçait, & je l'ai déja prouvé par l'autorité de Quintus Smyrneus, auquel on peut ajouter Hesychius, que c'étoient des peuples de la Mysie qui habitoient aux environs du Caïque, & que c'étoit-là que Telephe pere d'Eurypile s'étoit établi. Strabon en convient, & dit que c'eff le fentiment d'Homere. Ce même Auteur aussifi convient qu'un totrent qu'on nommoit le Cétée, se jettoir dans le Caique, pourquoi donc n'a-t'il pas voulu comprendre que les peuples qui habitoient aux environs, pouvoient s'appeller les Cétéens? Madame Dacier dans ses No-11. tes sur l'Odysse (1), a sâché d'expliquer la seconde difficulés, unis pour ne tien dissurant peut le par pour se no coninon

voient s'appellet les Céréens? Madame Dacier dans ses No(1)Tom. It. tes sur l'Odyssée (1), a tâché d'expliquer la seconde difficul(1) et ; mais pour ne rien dissimuler, elle n'a pour son opinion
que Dictys de Crete, dont l'autorité n'est pas généralement
reconnue. Cet Anteur croyoir qu'il s'agissioir dans le passage
d'Homere des presens que Priam avoit envoyés à sa sœur
Astioche, pour l'engager à faire venir son sils à fon secours,
en prometrant de plus à son neveu de lui faire épouser sa sille.
On met parmi ces presens une vigne d'or, qu'on dit que
Jupiter avoit donnée autresois à Tros. Quoiqu'il en soit, si

fecours plusieurs Princes en leur promettant sa fille Cassan.

(a) Æa.1.4 dre. Virgile (a) nous apprend que Corebe y étoit venu dans ce desflein, & Homere dit la même chose du Thrace Othrionée.

#### CHAPITRE IX.

## Histoire de Laocoon.

A O C O N par sa naissance, par sa dignité, autant que Virgile décrit si bien dans le Livre II. de l'Eneide, & qui ett représentée sur un des plus beaux monumens qui nous reftent de l'Antiquié, merite bien un Article separé. Les Anciens qui ne s'accordent pas au sujet de la famille dont il tiroit son origine, conviennent rous cependant qu'elle étoit illustre. Hygin (3) dit qu'il étoit sils d'Accrets, & frere d'Anchise, Les Commentateurs de ce Mythologue ont cru, avec raison, qu'il y avoit saute en cer endori, & que si Laoconé étoit frere d'Anchise, il falloit substituer au lieu d'Accrets,

Expliquées par l'Helloire, LIV. VI. CHAP.IX.

Capys, qui de l'aveu de tout le monde, étoit pere de ce Prince Troyen. Prêtre d'Apollon, le fort lui avoit déferé ce même honneur pour Neptune, comme nous l'apprenons de Virgile (a), & c'étoit en qualité de Prêtre de ce Dieu qu'il immoloit un Taureau fur le bord de la mer, le jour qui préceda la prise de Troye. Pendant que les Troyens étoient attentifs à confiderer le cheval de bois que les Grecs avoient laifsé dans leur Camp, Laocoon fortit de Troye, & après avoir vainement tenté de leur persuader de se désier d'un pareil present, qu'ils ne devoient regarder que comme une machine dont le vaste sanc cachoit leurs ennemis, ou qui serviroit à battre leurs murailles, il lui lanca fon javelot, qui la fit

retentir d'un bruit confus.

Cette action fut regardée de tout le monde comme une impieté, & on en fut encore bien plus persuadé, lorsque dans le temps même que ce Prêtre offroit le facrifice dont je viens de parler, deux affreux Serpens sor tis de l'Isle de Tenedos, selon Virgile, ou de celle de Calydne, si nous nous en rapportons à Bacchilides cité par Servius; après avoir traversé le bras de mer qui separe ces Isles de la Troade, allerent droit à l'Autel où facrifioit Laocoon, se jetterent sur fes deux fils, qu'Hygin nomme Antiphate & Tymbræus (b); & après les avoir déchirés impiroyablement, saisirent Laocoon lui-même qui venoit à leur secours, & le firent périr miserablement (c).

C'est cette avanture qui a donné lieu au chef-d'œuvre de Sculpture qui la représente. Cet admirable Grouppe, ouvrage, selon Pline de trois célebres Sculpteurs de l'Isle de Rhodes, Agesander,, Polydore, & Athenodore, fait d'un seul bloc de marbre, étoit du temps de cet Auteur dans le Palais de l'Empereur Tite, & est aujourd'hui dans les Jardins du Belveder (d).

<sup>(</sup>a) Lascoon dullus Nepsuno forse Sacer- | par-là de ce que Laocoon s'étoit marié, contre la défense expressequ'il lui en avoit dor, Æn. lib. 2. (b) Theffander dans Servius les appel- | faite.

le Melanthus & Ethrone. (d) Leocoon qui eff in Titi Imperatoris (c) Hygin attribue cette trifte catastro-phe à la colete d'Apollon, qui se vengea rie artis preferendum. Ex uno lapide, eum

Il n'est pas difficile à ceux qui en ont vû l'original, ou la belle copie, qui est en bronze à Trianon, de s'appercevoir que ce groupe est fait sur la description de Virgile, dont il rend parsaitement l'esprit & l'expression. Mais je dois observer que les Traduceurs de ce Poète; le dernier même qui est si delegant, n'ont pas rendu de même toute sa pensée, s'étant contentés de dire que les deux Serpens par leurs replis tortueux, avoient embrassié deux sois le corps de Laocoon, & deux sois son col, & ont laissé ce qu'il ajoute, & ce qui en même temps met le demier trait à cebeau Tableau, superant capite crevicibus altis, il falloit donc dire que malgré ces differens replis, sis i élevoient encore au dessis de Laocoon & toute la tête, & de toute la partie superieure de leur corps.

& liberos, draconumque mirabiles nexus, Agefander, Polyderns & Ashenodorus Rhoë de confilii sensensia secere summi artifices dis. Plin. lib. 36. c. 5.

#### CHAPITRE X.

Histoire de Paris, d'Helene, de Menelas, & d'Oenone.

Ecuse éant groffe, eu un fonge funette: il lui fembloit qu'elle potroit dans fon fein un flambeau qui devoit embrafer un jour l'Empire des Troyens. Les Devins confultés für ce rève, dirent que le fils que cette Finneffe mertroit au monde, feroit la caufe de la défolation du Royaume de Priam. Ainfi la Reine érant accouchée, on le fit expofer fur le mont 1da, où quelques Bergers le nourrient. Alexandre (ceft le nom qu'il porta d'abord (a)) devenu grand, fe rendit faneux parni fes compagnons, & de devint amoureux d'une belle Bergere nommée @none, fille du fleuve Cedrene; c'ett-à-dire d'un petit Roi de cette Contrée, qui donna fon nom à ce fleuve; & en eut un fils d'une extrême beauté,

nommé

<sup>(</sup>a) Ce nom qui est dérivé d'un mot Grec qui veut dire, difendre, sessimir, lui sur donné par les Berges du mont lât, à cause du courage qu'il avoit sau paroître à défendre ses troupeaux. On croit qu'il avoir porté apparavant celui d'Élacus.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. X. nommé Corythe. Enone jalouse de Paris qui avoit enlevé Helene, comme je le dirai dans un moment, l'envoya à Troye, lui recommandant de voir affidument sa rivale; & le seune homme s'acquitta si bien de cette commission, que Paris en prit de l'ombrage; & étant entré un jour dans l'appartement de fa femme, & le trouvant assis auprès d'elle, le tua dans un transport de colere. Enone outrée de ce nouvel attentat, fit mille imprécations contre son amant; & comme elle pénétroit dans l'avenir, & qu'elle avoit quelque connoissance des plantes . & de l'usage qu'on en peutfaire dans la Medecine, presens qu'on disoit qu'elle avoit recus d'Apollon qui en avoit été amoureux, elle prédit que l'infidele Paris seroit blessé un jour; mais que vainement il auroit recours à elle, comme je le dis ailleurs (a).

Pendant ce temps-là il arriva une avanture qui fit connoître Alexandre : un des fils de Priam lui ayant enlevé un taureau, pour le donner à celui qui remporteroit le prix dans les Jeux funebres qu'on devoit célebrer à Troye, il y alla lui-même, combattit contre ses freres, & les vainquit (1). (1) Hygin; Déiphobe, ou felon d'autres, Hector voulut le tuer; mais Alexandre ayant montré les langes avec lesquels il avoit été exposé (2), fut reconnu par Priam qui le recut avec beaucoup (3) Servius de joye; & croyant que l'Oracle qui avoir prédit que son fils sur le cinquie causeroit la perte de son Royaume, avant qu'il eût l'âge de de, trente ans, étoit faux, puisqu'il les avoit accomplis, il sut conduit au Palais, & on lui donna le nom de Paris.

Quelque temps après, son pere l'ayant envoyé en Grece ; sous pretexte de sacrisser à Apollon Daphnéen, mais en effet pour recueillir la succession de sa tante Hesione, il devint amoureux d'Helene, l'enleva, & attira fur sa patrie cette sanglante guerre dont nous venons de parler, dans laquelle il perdit la vie. On dit qu'Enone lui avoit prédit toutes les circonstances de sa vie, & qu'il viendroit mourir un jour entre ses bras; ce qui arriva : car se voyant blessé, il se sit porter

(a) Conon, narr. 23. raconte ainfi la mort du jeune Corythe, & il n'est pas le seul des Anciens qui parle de ce fils de Paris & d'Oenone. Parthenias, qui cite à ce fujet les Troiques d'Hellanicus, Lycophron & fon Commentateur, Tzetzès en font auffi mention.

Tome III.

fur le mont Ida pour la prier de le guerir ; mais tous ses remedes furenr inutiles : la playe que lui avoit faite une des fleches empoisonnées d'Hercule, dont Philoctete l'avoit blessé, étoit mortelle. La malheureuse Enone mourut de regret de la perte de cet infidele Amant.

Paris au reste, si nous en croyons Darès Phrygien qui l'avoit vû (a), étoit un fort bel homme ; il avoit le teint blanc, les yeux beaux, la voix douce, & la taille belle : il éroit d'ailleurs prompt, hardi, courageux & vaillant, comme Homere le dit en plusieurs endroits. Il blessa Diomede, Machaon, Menelas, Antilochus, Palamede, & tua Achille; & si celui-ci, & quelques autres Chefs de l'armée des Grecs, lui reprochent quelquefois fa beauté, & lui disent qu'il étoit plus propre à faire l'amour que la guerre, c'est un effet de leur emportement. Disons maintenant un mot d'Helene.

Hiftoire d'Helene.

Helene étoit fille de Tyndare Roi de Sparte, & de Leda: on scait ce qu'on doit penser de sa naissance, & de la Fable qui la fait passer pour fille de Jupiter. Comme cette Princesse étoit extrémement belle, Thesee l'enleva à l'âge de sept ans, fuivant quelques Auteurs, ou de dix, selon d'autres, & la mit entre les mains de sa mere Æthra, à Aphidnès. Ses freres l'avant délivrée, elle fut recherchée en mariage par plusieurs Princes qui s'affemblerent à Spatte, c'est-à-dire de toute la Noblesse du pays, dans un temps si fécond en Heroïsme: Ulysse fils de Laerte, Diomede fils de Tydée, Antiloque fils de Nestor, Agapenor fils d'Ancée, Sthenelus fils de Capanée, Amphiloque, Thalphius, Mnesthée, Ajax fils d'Oilée, Ascalaphe fils de Mars, Elpenor, Eumele fils d'Admete. Polypere fils de Pyrithous, Podalire & Machaon fils d'Esculape, Philoctere, Eurypile, Protesilas, Ajax & Teucer fils de

(a) Destruction de Troye. Corn. Nep. | comme ils le disent. Jamais deux Auteurs & Dion. Chryfold. disent la même chose. ne parutent avec plus de marques de sup-l'avertis une fois pour toutes que lorf- que dans cette Histoire de la prise de Troye lement acciens; c'est-à-dire, du troisiéaue dans certe Histoire de la prife de Troye blement anciens; c'est-à dire, du troisée des circonstances qui accompagnent cet me ou quatrième sécle, & qu'ils paroifévénement, je cite Darès Phrygien & Dy- | fent avoit lu des ouvrages que nous n'a-&ys de Crete, ce n'est pas que jo croye qu'ils ayent affist à la prile de cette ville, | fer leur autorité.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. X. Telamon, Patrocle fils de Menecée, & Menelas fils d'Atrée; en un mot, presque tous les Princes qui se trouverent dans la fuite à la guerre de Trove, & qui étoient les enfans de ceux qui avoient affifté à la conquête de la Toison d'or, ou à la guerre de Thebes, disputoient, selon Apollodore (1), cette belle conquêre qui devoit un jour donner la couronne de Spar-

(1) Liv. 3.

te à son vainqueur. Tyndare étonné de voir tant de concurrens demander sa fille, craignit que s'il en preféroit quelqu'un, les autres n'excitaffent quelque fedition; mais Ulyffe qui ne fe croyoit pas affez puiffant pour être preferé aux autres, & qui étoit venu à Sparte, plus par politique que par amour, l'affûra qu'il le tireroit d'affaires, s'il vouloit contribuer à lui faire épouser Penelope : ce Prince le lui ayant promis, Ulysse dit qu'il falloit faire prêter ferment à tous ces rivaux, que quand il auroir donné sa fille à l'un d'eux, ils se joindroient à celui qu'il auroit choifi, pour le défendre contre ceux qui voudroient la lui difputer. L'orsque Tyndare eut exécuté le conseil du prudent Ulvsse, il se détermina en faveur de Menelas, frere d'Agamemnon qui avoit déja époufé Clytemnestre son autre fille.

Les commencemens de cet Hymen furent très heureux : & même fon avanture avec Paris, que nous avons ci-devant rapportée, n'éteignit pas entierement la passion de Menelas pour elle, puisqu'après la ruine de Troye, cette perfide lui ayant indignement livré Déiphobe qu'elle avoit époufé après la mort de Paris, il fut affez bon pour croire que ce facrifice étoit une marque de tendresse (a), & se reconcilia avec elle. quoique quelques Auteurs n'en conviennent pas (b).

Après la mort de ce Prince, ou si nous en croyons Pausanias (2), pendant qu'il erroit encore, Megapenthe & Nico- (1) In Lacont strate ses fils naturels la chasserent, & elle fut obligée, selon

(a) Egregia interea cuejux arma esmia rellus
Amours, O filam capat jubitaren estjene.
Itara telle van Mondam, O temus gasale;
Scherc la magusum foreau fore sumuna amasi ;
Scherc la magusum foreau fore sumuna amasi ;
O berufinia, i iv. 7, filim ramini d'une Crume de Menales, qui postifair Heleng
Fefre à la masia ; & Enripède dans la Troude, la finir fort quereller per fore main. Ttt ii

La Mythologie & les Fables

(1) Liv. 2. Herodote (1), de se retirer à l'Isse de Rhodes, où Polizo, pour venger la mort de son mari Tlepoleme tué au siège de Troye, lui envoya dans le bain deux femmes de chambre, qui la pendirent à un arbre. Les Rhodiens, si nous en croyons Pausanias, lui éleverent un Temple sous le nom d'Helene Entitris, c'est-à-dire, pendante à une branche, & lui décernerent les honneurs divins.

Ce ne fut pas là le seul Temple qu'on éleva à l'honneur de cette Princesse. Les Lacédémoniens lui en avoient fait bâtir un dans un lieu de leur ville, appellé Terapné, au-dessus de celui d'Apollon; & ce Temple, dit-on, avoit la vertu singu-(2) Liv. 6. liere d'embellir les femmes laides ; du moins Herodote (2)

raconte qu'une femme de Sparte extrêmement riche étant accouchée d'une fille fort laide, une personne inconnue apparut à la nourrice, qui lui conseilla de la porter souvent dans leTemple d'Helene, & elle devint si belle dans la suite, qu'étant mariée à Agete confident d'Ariston Roi de Sparte, ce Prince en devint amoureux & l'épousa. Si ce prétendu miracle avoit été bien averé, & que l'officieuse nourrice n'eût pas changé l'enfant, je suis sûr qu'il n'y auroit pas eu dans toute la Grece de Temple plus frequenté que celui d'Helene.

Comme les Grecs avoient fait de l'Isle Leucé, une espece de Champs Elyfées, ainsi que je l'ai dit dans l'Histoire d'Achille, ce fut-là, disent-ils, qu'habitoit l'Ombre d'Helene; & (5) Narr. 18. Conon raconte (3) que lorsqu'Autoleon y alla pour être guéri d'une blessure qu'il avoit reçue en combattant contre les Opun-

(4) Iliad. 1.3. tiens (4), Helene fensible encore dans cet heureux sejour au mal que Stesichore avoit dit d'elle dans ses vers, lui sit enendre que si ce Poëte vouloit recouvrer la vûe, il devoit l'avertir de

se retracter & de chanter la Palinodie.

Il ne faut pas oublier, au reste, de dire qu'il se rencontre des difficultés immenses sur l'âge de cette Princesse. On croit communément qu'elle étoit fœur jumelle de Caftor qui affifta à la conquête de la Toison d'or, arrivée environ trente-cinq ans avant la prise de Troye; on ne sçauroit donner moins de quinze ans à ce Prince lorfqu'il fit le voyage des Argonautes; ainsi il s'ensuivroit qu'elle auroit eu au moins quinze ans Expliquées par PHifloire. Liv. VI. CHAP. X. 517
lorique Thefée l'enleva, & foixante fur la fin du fiége de Troye. Cela étant, ne doi-ton pas trouver ridicule la décifion des Confeillers de l'Priam, qu'il confultoit (1) pour (1) Hiad. L. p.
favoir fi on devoir faire la paix en rendant Helene, & qu'il a
voyant arriver dans ce moment, opinerent gravement qu'une fi belle perfonne valoit bien la peine qu'on fouffirt pour la poffeder, rous les malheurs de la guerre. Si l'on met avec Eufebe la conquête des Argonaures plus de foixante ans avant la guerre de Troye, en ce cas-là Helene auroit eu plus de 
80. ans: aufit Lucien la repréfente-t-il alors comme une vieille décrépire.

On pourroit dire à la verité, que la beauté de certaines femmes se conserve plus long temps que celle des autres. Nous voyons, en effet, que Sara avoit quarre-vingsans lorsqu'Abimelech, touché de la beauté, la fit enlever: mais on n'a point besoin de toutes ces suppositions. Ce sont ceux qu'éloignent trop les événemens de ce siécle-là, qui y doivent avoir re-

cours.

En effet, dans le fysteme que j'ai suivi, toutes ces difficultés disparoissent. Je suppose même qu'Helene étoit sœur jumelle d'un des Tyndarides, ce qu'on pourroit absolument nier, & la faire de plusieurs années plus jeune. Castor & Pollux purent affifter à l'expédition des Argonautes âgés feulement de quinze ou feize ans. Il n'est pas étonnant que deux jeunes Princes qui voyoient partir toute l'élite de la Grece pour une expédition où il y avoit tant de gloire à acquerir, avent obtenu de leur pere la permission de faire avec eux leurs premieres armes. Cette expédition arriva environ 35. ans avant la prife de Troye, à laquelle par conséquent Helene devoit n'avoir que cinquante ans. On pourroit retrancher encore du nombre de ces années, puisque les Anciens nous apprennent que lorfque Thefée l'enleva, il avoit bien cinquante ans paffés. & qu'elle n'en avoit que sept, ou dix au plus. Or Thesec étant mort vers la premiere année du siège de Troye, ou dans celle qui le préceda, âgé d'environ 70. ans, il n'y auroit eu en ce cas-là, lors de la prise de la ville, que trente ans qu'elle avoit été enlevée par ce Heros, lesquels joints à sept ou à dix. Ttt iii

n'en font que 37. ou 40. qu'elle avoit lorsque la ville fut prise. Il est vrai que dans cette supposition il faut convenir qu'Helene n'étoit pas fœur jumelle des Tyndarides. Or il n'y a rien d'extraordinaire ni dans l'un, ni dans l'autre de ces deux partis: une femme peut être encore aimable à cet âge-là; & il n'est nullement étonnant que Déiphobe l'ait épousée après la mort de son frere Paris.

(1) In Corinch.

(z) Dion. Prax.

Que si on m'oppose que Pausanias (1) rapporte le sentiment de trois Anciens, qui prétendent, comme je l'ai dit dans l'Histoire de Thesée, que ce Heros en avoit eu une fille, alors je conviendrai qu'on peut lui donner treize ou quatorze ans lorsqu'elle fut enlevée, ce qui n'augmente pas de beaucoup fon âge. Au reste, ceux qui comme Scaliger, ne mettent que vingt ans entre l'expédition des Argonautes & la prife de Troye, sont encore moins embarrassés de cette difficulté.

Quoiqu'il en foit, j'ai fuivi l'opinion la plus commune fur Paris & Helene, & sur les causes de la guerre de Troye; car enfin, dans quelle incertitude ne jetterois-je pas les Lecteurs, si je leur étalois toutes les varietés qui se trouvent à ce sujet dans les Anciens. Si je leur difois qu'il y en a parmi eux qui prétendent (2) qu'Helene n'épousa point Menelas; que recherchée en mariage par tous les Princes de son temps, elle préfera Paris à tous les autres; que Menelas qui en étoit amoureux, leva une armée contre Troye, & qu'Achille ayant été tué dans un combat, Ulysse conseilla aux Grecs d'abandonner l'entreprise, & de laisser même sur le rivage un cheval de bois doré, comme un ex voto, afin que Minerve favorisat leur retour. Si j'ajoutois encore ce que j'ai déja dit dans l'Histoire de Pro-. tée, que Paris en emmenant Helene, avoit été jetté par la tempête fur les côtes d'Egypte, où suivant le rapport que firent les Prêtres de ce pays à Herodote, on avoit retenu cette Princesse, jusqu'à ce que Menelas vint la chercher; qu'Homere n'ignoroit pas, au rapport même d'Herodote, toutes ces circonstances; mais qu'il avoit ajusté sa fable à l'envie qu'il avoit de plaire aux Grecs; que suivant d'autres Auteurs, non (3) Voyez moins accredités (3) Helene ne fut enleyée que par Thefée.

beryins für le qui ne la mena pas à Aphidnès, comme on le croit commu-

Expliances par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. X. nément, mais en Egypte, où il engagea Protée de la garder jusqu'à son retour, & que cePrince la donna dans la suite à Menelas qui alla la lui demander; enfin que la guerre de Troye, dont je viens de parler, ne fut pas entreprise à l'occasion d'Helene, mais à cause de l'ancienne querelle entre Hercule & Laomedon, & de l'enlevement d'Hesione que Priam vouloit ravoir. En effet, disoit au milieu de Troye même Dion Chrysostome, dans la Harangue dont j'ai déja parlé, si les Grecs avoient pris & faccagé la ville de Troye, comment auroit-il pû arriver que revenant chez eux vainqueurs & triomphans, ils eussent été si mal reçûs, qu'il y en eut qui furent assassinés, pendant que la plûpart des autres, chassés honteusement, furent obligés d'aller chercher des établissemens dans des pays éloignés? Comment seroit il arrivé encore que les Troyens vaincus & subjugués, au lieu de se retirer dans les differentes contrées de l'Asie, où ils avoient des amis & des alliés, eussent traversé les mers & passé près des côtes de la Grece, pour aller fonder des villes & des Royaumes dans l'Italie, & dont quelques-uns même d'eux, comme Helenus, s'établit au milieu de la Grece ? Il n'y a là nulle vraisemblance ; & il faut abandonner la tradition commune.

#### CHAPITRE XI.

Histoire de Protesilas, de Calchas, & de Philocetuse.

PROTESILAS merite une des premieres places parmi les Heros de ce temps-là, pour s'être dévoué à une mort certaine, en faveur des Grecs, & avoir abandonné le lendemain de les noces, une époufe aimable & qu'il aimoit tendrement. Hygin dit (1) qu'il s'appelloit [loalis (a), & qu'ayant (1) Fab. 10] quitté fon époufe dès les premiers jours de fon mariage, pour se joindre aux autres Grecs, quoiqu'un Oracle eût

(a) Cette action fit changer fon nom en celui de Protefilat.

€ 20

annoncé que celui qui descendroit le premier sur le rivage ennemi perdroit la vie, voyant que les autres n'osoient le faire, il facrifia fa vie pour le falut de ses Compagnons, & étant descendu de son Vaisseau, il sut tué par Hector (a). Sa semme Laodamie, fille d'Acaste, pour se consoler de cette perte, fit faire une Statue qui ressembloit à son mari, & la tenoit toujours auprès d'elle. Un valet l'ayant vûe dans le lit de Laodamie, alla dire à Acaste que sa fille étoit couchée avec un homme; il y accourut, & n'ayant trouvé que cette Statue, il la fit brûler pour ôter ce trifte spectacle à sa fille; mais Laodamie s'étant approchée du feu, se jetta dedans, & y perdit la vie; & c'est ce qui a donné occasion aux Poëtes de dire que les Dieux avoient rendu la vie à Protesilas pour trois heures, & que se voyant obligé après ce temps-là de rentrer dans le Royaume de Pluton, il avoit persuadé à sa semme de le fuivre.

(1) Liv. 9.

Strabon (1), qui parle en trois ou quatre endroits de sa géographie, de Protessias, dit que ses Etats étoient dans la Thefalie, s'étendioient depuis la Phitoitde où regnoit Pelée, jusqu'à la mer, & que se villes principales étoient Antrone, Phyla, &c. & cela conformément à Homere, qui dans le second Livre de l'Iliade, dit qu'il avoit emmené avec lui sur quarante Vaisseaux qui habitoient Philucé, Pyrrhese, Icone, Antrone & Pholée.

(a) Nar. 13.

Je ne f(ais, au refle, fi ce que rapporte Conon (a) de P ro reflas, regarde un autre Prince de mêtine nom, ou s'il a abandonné, comme il lui arrive affez fouvent, la tradition fuivie par Homere & par tous les Anciens, puifqu'il dit qu'il furvécut à la prife de Troye, & qu'ayant été arrêré par une tempête, entre Mendès & Scione, Ætilla fille de Laomedon, & fice de Priam, qu' étoit au nombre de fes éclaves, perfuada à fes compagnes de mettre le feu à fes Vailfeaux, afin qu'elles ne fuffent pas conduires dans la Grece: ce qui ayant été executé, il fut obligé de s'arrêter à Scione, où il bâtit une ville de même nom.

(a) Homere , liv. 2. dit seulement qu'il sut tué par un Dardanien.

Comme

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. VII.

Comme dans toures leurs expéditions les Anciens méloient Calchae toujours la Religion, ils n'en entreptenoient aucune sans emmener des Prêtres & des Devins ; & on offroit les factifices & les autres vœux publics dans un camp, aussi régulierement que dans la ville la plus policée. Telles furent les fonctions de Calchas pendant la durée du siège de Troye. On le confultoit comme Devin, & il offroit comme grand-Prêtre, les facrifices & les offrandes. Homere qui en parle en differens endroits de l'Iliade, nous laisse entrevoir partout qu'on avoit pour lui une grande considération. Ce sur lui qui ordonna le facrifice d'Iphigenie, pour obtenir un vent favorable; & qui par l'augure tiré d'un Serpent qui avoit dévoré un oiseau avec fes neuf petits, prédit que la ville de Troye ne seroit prise

qu'après dix ans de siége. Lorsque l'Armée fut attaquée de la peste, on consulta Calchas, qui fans ménager les interêts du Général qui avoit enlevé Chryféis, décida qu'il devoit la rendre à fon pere (1). (1) Had.Lt.

Avant que d'allumer le bûcher pour faire brûler le corps d'A
ble liaque. jax qui venoit de se tuer à cause du resus qu'on lui avoit fait des armes d'Achille, Calchas dont on demanda l'avis pour sçavoir si ce Heros méritoit cet honneur, décida qu'il ne devoit point le recevoir. Dans le pillage général de la ville de Troye, ce même grand-Prêtre défend qu'on touche à la maifon d'Enée, & on lui obeit. Est-il question d'immoler Polixene aux manes irrités d'Achille, on consulte Calchas, & il se trouve present au sacrifice barbare qu'on fair de cette Princeffe qu'on immole au reffentiment de Pyrrhus; & s'il ne lui porte pas le coup mortel, c'est qu'elle le prévînt, comme le raconte si élegamment Ovide dans le quatorzième Livre de ses Métamorphofes. En un mot, il ne se passoit rien de considérable dans l'Armée, qu'on ne le confultat auparavant. Il étoir fils

de Theftor, & est souvent appelle par les Poetes Thestorides. Après la prise de Troye n'ayant pas voulu s'embarquer avec les chefs des Grecs, il s'en alla par terre accompagné d'Amphiloque fils d'Amphiaraus, à Colophon, ville d'Ionie, où le trouvant un jour dans un bois facre d'Apollon, il y rencontra Mopfus, aurre Devin célebre de ce temps-là, lequel lui

Tome III.

ayant proposé de lui dire combien une truye pleine qui passoit par-là, portoit de petits dans son ventre, & n'ayant pu le de-(1) Pherecide. viner (1), & Mopfus ne s'y étant point mépris, il en mourut

de chagrin. C'est ainsi que Pherecide racontoit le sujet de la mort de ce Devin. Hesiode dit que Mopsus l'avoit désié de deviner combien un figuier qu'il lui montra, avoit de figues, & raconte de même le reste de l'avanture ; mais Sopocle, tant il y a d'incertitude fur ces fortes d'histoires, avoit suivi une tradition tout-à-fait

(1) Apud differente de ces deux-là. Ce fut felon lui, non à Colophon dans Phot. Narr. 6. l'Ionie, mais dans la Cilicie que mourut Calchas. Enfin Conon (2) qui convient avec Pherécide du lieu où ce Devin cessa de vivre, rapporre une cause bien differente de sa mort. Amphimaque Roi de Colophon médiroit une expédition dans le temps que Calchas arriva à sa cour, où Mopsus s'étoit distingué dès long-temps non-seulement par le talent qu'il possedoit de connoître l'avenir, mais aussi par son courage & par sa valeur. Le Roi les consula l'un & l'autre. Calchas lui prédit une victoire signalée, pendant que Mopsus ne lui annonça que des malheurs Le Roi ayant suivi le conseil du premier, fut entierement défait, & le Prophete en mourut de chagrin.

Philoctete.

Philoclete fut un des Heros des plus célebres de ce tempslà. Il étoit fils de Paran, & Compagnon d'Hercule, qui en mourant lui laissa ses fléches, dont l'une dans la suite lui devint fatale. Car après s'être engagé par serment de ne point revéler le lieu où il déposoit le corps de ce Heros, & les Grecs dans la suite prêts à partir pour Troye, ayant appris de l'Oracle de Delphes que pour se rendre maîtres de cette ville, il falloit qu'ils fussent en possession des steches d'Hercule, envoyerent des Députés à Philoctete, pour apprendre en quel lieu elles étoient cachées. Philoctète qui ne vouloit ni violer son serment, ni priver les Grecs de l'avantage que devoient leur procurer ces fléches, après quelque réliftance, montra avec le pied le lieu où il avoit inhumé Hercule, & avoua qu'il avoit ses fléches en son pouvoir. Cette indiferetion lui coûta cher dans la fuite; car dans le temps

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. VII. ou'on l'emmenoit à Troye, une de ces fléches étant tombée fur le même pied avec lequel il avoit montré le lieu de la sepulture d'Hercule, il s'y forma un ulcere qui jettoit une si grande puanteur, qu'à la follicitation d'Ulysse on le laissa dans l'Isle de Lemnos, où il souffrit pendant dix ans tous ces maux & toutes ces douleurs, que l'illustre Auteur du Telemaque décrit si éloquemment d'après Euripide (1) & Ovide (2). (1) In Phi-Cependant après la mort d'Achille les Grecs voyant qu'il étoit impossible de prendre la ville sans les fléches qu'il avoit emportées avec lui à Lemnos, Ulvsse quoiqu'ennemi mortel de Philoctete, se chargea de l'aller chercher & de le ramener, ce qu'il executa en effet. C'est ce voyage & cette négociation, pour le dire en passant, qui font le sujet d'une des plus plus belles Tragédies que l'Antiquité nous ait transmifes.

Philoclete ne fur pas plutôt artivé dans le camp des Grecs, que Paris lui fit offiri un combat fingulier; mais le Heros Grec l'ayant blessé mortellement d'une de se, sséches, il alla mourit entre les bras de sa chere ®none. Comme son ulcere n'éctiv point encores guéri, n'osant après la prisé de Troye retourner dans son pays, il alla dans la Calabre, où il bâtit la ville de Petilie, & stru censin guéri par les soins de Machaon, comme nous l'apprenons de Properce (3) & d'Ovi-

de (a).
Philoctete avoit été un des plus célebres Argonautes, ainsi que je l'ai dit dans leur Histoire ; & comme il survécut long-temps à la prife de Troye, c'est une nouvelle preuve de la proximi-

té de ces deux événemens.

(a) Tarda Philotleta Jangvis erura Macham,

Vuuij

#### CHAPITRE VIII.

# Histoire d'Idomenée & de Merion. TD OMENE'S Roi de Crete, étoit fils de Deucalion, & pe-

tit fils de Minos II. qui avoit eu pour pere Lycaste fils de Minos premier, qui par conféquent étoit le trifayeul d'Idomenée. Ce Prince, au rapport d'Homere, accompagné de Merion fon coufin-germain (a), conduifit au siège de Troye les troupes de Crete avec une flotte de quatre vingts Vaiffeaux (b), & s'y distingua par quelques actions d'éc lat. Le Poëte que je viens de nommer, décrit le combat de ce Prinee avec Othryonée, qui dans l'espérance d'épouser Cassandre fille de Priam, étoit venu à son secours de Cabese, ville de (1) Stheph. Cappadoce (1), à qui il ôta la vie, l'infultant même après fa mort, suivant le mauvais usage de ce temps là, sur ce qu'il s'étoit flaté d'emmener avec lui cette Princesse. Assus chef de l'armée qu'avoient fournie Percoré, Sefte, & Abyde, villes situées sur les côtes de la Propontide, & voisines de la Phrygie, voulant venger Othryonée, recut le même fort que lui, pendant que Merion, moins heureux ou moins brave que son coufin manqua d'un coup de fléche Déiphobe qui l'avoit arraqué.

Aprés la prife de la ville, Idomenée & Merion, chargés des dépouilles des Troyens, s'en retournoient en Crete, Jordis furent accueillis d'une tempête qui penfa les faire périr. Dans le pressant agrer où se trouvoit la storte, Idomenée sit vocu à Neptune de lui immoler, s'il retournoit dans son Royaume, la premiere chose qui se presenteroit à lui. La

La Table Iliaque représente ces trois combats à peu près de la même manière ou Homere les décrit, & les autres An-

ciens sont d'accord avec ce Poëte.

(a) Merion, (elon Diod de Sicile, l. s. en fait monter avoit pour pere Molus fecond fals de Mile nombre à 90, mais on croit que le texte nos & frere de Deucalion.

Expliances par l'Histoire, LIV. VI. CHAP. VIII. tempête cessa & il aborda heureusement au port de Crete, où son fils, averti de l'arrivée de son pere, fut le premier objet qui parut devant lui. On peut s'imaginer la surprise, & en même temps la douleur d'Idomenée en le voyant. En vain les fentimens de pere combattirent en sa faveur, la Religion, ou plutôt la superstition l'emporta; & il résolut d'immoler son sils au Dieu de la mer.

Quelques Anciens prétendent que le sacrifice fut confommé; mais d'autres croyent, avec plus de raison, que le peuple prenant la défense du jeune Prince, le retirerent de l'Autel. Quoiqu'il en foit, il se forma une conjuration générale contre Idomenée, qui ne se trouvant pas en sureté dans ses Etats, fit voile en Italie, où il bâtit peu de temps après son arrivée, la ville de Salente, que M. de Fenelon a rendue célebre par le bel épifode que lui a fourni cet événement.

Ceux qui ont cru trouver l'origine de la plupart des Fables anciennes dans l'Ecriture sainte, dont les Payens qu'on prétend en avoir eu quelque connoissance, avoient abusé, n'ont pas manqué de dire que le vœu témeraite d'Idomenée n'étoit qu'une copie de celui de Jephté. C'est ainsi qu'en ont effectivement parlé M. Huet (1), le P. Thomassin (2), & quelques (1) Demons. autres : on a beau leur opposer que des motifs également pref- Evang. p. 4sans ont pu engager Jephté & Idomenée à faire le même vœu; (1) Lect, des qu'à l'un ce fut sa fille qui se presenta devant lui, & à l'autre son fils unique, & mille autres raisons qu'il est aisé d'imaginer. ils ne laissent pas de persister dans leur sentiment, & la moindre ressemblance leur suffit pour faire des paralleles étendus. Mais j'ai affez refuté ailleurs ces paralleles toujours trop pouf-

Mais peut-être que ce vœu d'Idomenée n'est qu'une chime- la Source 14re inventée après coup, du moins suivant une autre tradition, Diodore de Sicile (4) n'en fait aucune mention, lui qui affez (4) Liv. 5. voisin de l'Isle de Crete pouvoit en sçavoir des nouvelles aussi certaines que ceux dont j'ai parlé, & qui avec cela cite ses rarants, comme Epiménides le Théologien, Solicrate, & Dosiade, lequel, suivant Athenée, avoit écrit l'Histoire de Crete. Il dit au contraire que ce Prince & Merion son cousin,

#### La Mythologie & les Fables

aprés la prise de Troye, revinrent heureusement dans leur patrie, & qu'après leur mort, on leur éleva un magnifique tombeau, où ils recurent les honneurs divins. On montroit même encore du temps de Diodore cetombeau dans la ville de Gnofle, avec cette infcription:

#### Ici gift Merion auprès d'Idomenée.

Les Crétois leur facrifioient comme à des Heros; & dans les guerres qu'ils avoient à foûtenir, ils les invoquoient comme leurs protecteurs. On voit par-là que le vœu dont j'ai parlé, l'expulsion d'Idomenée, son voyage d'Italie, & la construction de Salente, étoient du moins des faits fort incertains.

On dira peut-être que ce Prince s'étant rendu célebre dans la ville qu'on prétend qu'il fit bâtir en Italie, & y avant fait observer les sages loix de Minos premier son trisayeul, les Salentins lui rendirent les honneurs divins . & établirent un culte religieux, qui dans la fuite fut adopté par les Crétois; mais quelle apparence que ces infulaires eussent honoré comme un Dieu, & invoqué dans les occasions les plus importantes, un homme qu'ils auroient chassé comme un témeraire & un impier

Concluons qu'il y a du moins beaucoup d'incertitude au fujet du fondateur de Salente, & qu'il peut très-bien être arrivé que cette ville fut bâtie par un autre Idomenée, qu'on a confondu avec le Roi de Crete.





## SECONDE PARTIE.



O UR rendre cette Mythologie complete, j'ai encore deux articles à trairer. Lo premier regarde quelques l'ables particulieres qui n'ont aucune liatfon avec les évonemens de l'Hiftoire fableuefe , qui ont fourni jufqu'ici la matiere de ce Volume: car je n'ai gueres manqué de rappeller celles

qui y avoient quelque rappport.

Le fecond concerne les Jeux des Grecs; non ces Jeux d'amusement dont Meursius & quelques autres nous ont donné l'Hisfoire; mais ces exercices publics qui fassoire partie de leur Religion, & qui la plùpart avoient été institutés dans les temps héroiques. Ces deux Articles feront la matiere des deux Livres siuvants.



## LIVRE SEPTIEME.

Explication de quelques Fables particulieres qui se rencontrent dans les Mythologues.

firent inventer. Céroit ordinairement quelque mariage de Prince, ou la naissance de quelque enfant célebre, ou le déserpoir amoureux de quelque Princesser de cocasions, les beaux espris du temps ne manquoient gueres de composer quelque Epithalame & quelque Elegie, où sabandonnant aux saillies de leur génie, ils faisoient presque toujours intervenir les Dieux dans ces avantures; melant ainsi le surrature de le subblime, à des faits qui souvent ne le méritoient pas.

On trouve de ces fortes de fables dans Apollodore, Hygin, Antoninus Liberalis, Conon, Nicandre de Colophon, Placiade Laclance, & dans quelques autres, principalement dans Ovide, qui est de tous les Anciens celui qui en a fair le recueil le plus ample; & je dois avouer, par rapport à ce derniter, que les ayant expliquées à la fuite de ses Métamorphofes, je ferai fouvent obligé de me copier. Car comme elles ne font la plupart qu'allusion à un fair particulier, on n'a rien ou peude chole à ajouer, quand une fois on l'a recueilli. Mais des personnes éclairées m'ont fair entendre que je ne devois m'en faire aucun ferupule : qu'une Mythologie, telle que celle que je prefente aujourd hai au Public, devoit tour contenir, que les Lecteurs étoient en droit de l'exiger, & que

Expliquées par l'Histoire. LIV. VII. CHAP I. fouvent ils n'avoient ni la volonté, ni le pouvoir de consulter d'autres Ouvrages.

#### CHAPITRE I.

Histoire de Terée, de Pandion, de Progné, de Philomele, des filles de Pandarée, & de celles d'Erechthée.

VIDE (1) & Hygin (2) racontent fort au long, quoiqu'avec quelque difference, cette Histoire : je l'appelle

ainsi parce que Strabon, Pausanias, & plusieurs autres Anciens, conviennent que l'évenement qui donna lieu aux fictions dont on l'a ornée, est véritable. Pandion, second du nom, Roi d'Athenes, avoit deux filles

(1) Liv. 6. (2) Fab. 45.

extrémement belles, nommées Philomele & Progné. Comme il n'avoit point d'enfans mâles, il chercha un gendre qui fût puissant, & voisin de ses Etats. Terée, Roi d'un petit Royaume peu éloigné de l'Attique, fut celui qu'il choisit, & il lui fit épouser Progné, esperant d'en tirer quelque secours dans la guerre qu'il avoit contre les Thebains : mais la brutalité de son gendre lui causa dans la suite tant de chagrin, qu'il en mourut. En effet, quelques années après fon mariage, foit que Progné fut morte, comme le veut Hygin; ou que ce fut à la sollicitation de cette Princesse qui desiroit de voir sa sœur. comme le raconte Ovide, Terée alla à Athenes la demander à son pere, dans le dessein de l'emmener en Thrace, où sa fœur l'attendoit avec imparience. Pandion refusa long-temps de répondre à l'empressement de son gendre, comme si veritablement il eût prévu que ce voyage devoit être funeste à sa fille; mais enfin il la lui accorda, en donnant des Gardes à la jeune Princesse pour veiller à sa conduite. Aussi-tôt que Terée se vit en possession de cette beauté, qu'il aimoit éperduement, il ne songea plus qu'à satisfaire sa passion ; & dès qu'il put prendre terre, il fit mourir les Gardes que Pandion avoit fait embarquer avec lui, & ayant conduit Philomele, ou fur une mon-Tome III.

tagne, comme le dit Hygin, ou dans un vieux Château qui lui appartenoit, ainsi que le prétend Ovide, il lui sit violence; & destêperé des reproches sanglants qu'elle lui sit, il lui coupa la langue & la laissa enfermée dans le Château sous la garde

de quelques personnes affidées.

Cependant Philomele par le moyen d'un morceau de point d'éguille qu'elle traç, a fix connoître à fa fœur le malheur qui lui étoit ariivé, laquelle profitant d'une des Fêtes de Bacchus, pendant laquelle il étoit permis aux fermines de courir à travers les champs, elle alla au Château où étoit fa fœur, l'emmena avéc elle, l'enfettma secretement dans le Palais, ptus fon fils Itys (a), le mit en pieces, & l'ayant fait cuire, le sit fervit dans le festin qu'elle donnoit à son mari à l'occassion de la Fête dont on vient de pater. Philomele parosissin à la sin du repas, jetta sur la table la tête de cet ensant. Le Roi outé de rage & de sureur, mit l'épée à la main pour tuer sa femme & sa belle sœur; mais ces deux Princesses sant montées sur un vaisseau qu'elles avoient sait préparer à ce dessein, aritverent à Athenes avant qu'il et pu les atteindre.

Jusques-là tout est naturel; mais les Poëtes ne manquent gueres d'ajouter à de pareils évenemens l'intervention des Dieux: on publia que Progné avoit été changée en Hirondelle, Philomele en Roffignol, Itys en Faifan ou en Chardonnerer, & Terée en Hupe. Les Mythologues trouvent des raisons convenables à ces métamorphoses : on a voulu, disentils, par ces changemens symboliques peindre le caractere de ces différentes personnes. Comme la Hupe est un oiseau qui aime le fumier & l'ordure, on a prétendu nous marquer par-là les mœurs impures de Terée; & parce que le vol de cet oifeau est fort lent, on fait voir en même temps, qu'il ne put point attraper les Princesses, son vaisseau étant moins bon voifier que le leur. Un vers d'Aristophane, dans le premier Acte de fa Comédie des Oiseaux, où Terée pour diminuer l'éronnement d'Eulpis, surpris de voir ce Princesous une figure fi hideuse, nous donne affez à entendre que c'étoient les

<sup>(</sup>a) Paufanias met ce meurtre für le compte des femmes de Thrace, ce qui est plus vraitemblable.

Expliances par l'Histoire, LIV. VI. GHAP. I.

Poëtes Tragiques qui souvent avoient inventé, ou du moins donné cours aux anciennes fictions, & nommément à celleci, puisque Terée dit: ainsi a-t'il plu à Sophocle de me désignrer de la forte (a). Le Rossignol qui se cache dans les bois & les broffailles, semble vouloir cacher sa honte & ses malheurs; & l'hirondelle, qui fréquente les maisons, marque l'inquiérude de Progné qui cherche vainement son fils qu'elle a inhumainement massacré.

Tout cela est fort ingénieux, mais malheureusement d'autres Auteurs très-anciens ont détruit toutes ces belles réfléxions. En effet Anacreon, & après lui Apollodore, disent que Philomele fut changée en Hirondelle, & Progné en Rossignol. Quoiqu'il en foit, on prétend que cet évenement étoit arrivé à Daulis, ville de Phocide, ou Terée étoit venu demeurer; ce qui peut-être vrai, en disant que ce Prince voulant secourir Pandion son beau-pere, qui étoit en guerre avec les Thébains, étoit venu avec sa Cour dans la Phocide, pour

être plus en état de le secourir.

On peut fixer l'époque de cet évenement vers l'an 1440. avant l'Ere chrétienne, sous le regne de Pandion II. Roi d'Athenes. Eusebe le fait remonter un peu plus haut, puisqu'il croit que Progné & Philomele étoient filles de Pandion premier du nom, qui succeda à Erichtonius. Au reste il y a apparence que Terée périt en poursuivant sa femme & sa sœur, puisque Pausanias (1) nous apprend qu'on voyoit son tombeau à (1) In Attie.

Mégare. Homere (2), dont l'autorité est d'un si grand poids dans ces (2) Ody E. matieres, a suivi une autre tradition. En effet dans l'endroit lib. 19. où il parle des sujets de chagrin de Penelope; « Cette Prin-- cesse, dit il, faisoit entendre ses regrets, comme la plaintive .. Philomele, fille de Pandarée, toujours cachée entre les » branches & les feuilles des arbres, dès que le Printemps est revenu, fait entendre fa voix & pleure fon cher Itys, qu'elle a

. tué par une cruelle méprife, & dans ses plaintes continuel-. les , elle varie ses tristes accens. » Il paroît par cette compa-

(a) Nous n'avens plus cette Tragédie de Sophocle,

732 La Mythologie & les Fables raison, qu'Homere n'a connu ni Progné ni Terée, & qu'il a

suivi la Tradition que je vais rapporter.

Pandaré, fils de Merops, avoir trois filles, Merope; Cleothere, & Ædo; celle ci, qui étoit l'ainée, fur mariceà Zethus frere d'Amphion, dont elle n'eut qu'un fils, nommé Ityle. Jaloufe de la nombreufe famille de Niobé fa belle fœur, elle réfolut de truer l'ainé de sen seveux; se comme fon fils étoit élevé avec son coussin, & qu'il couchoit avec lui, elle l'avertit de charger de place la nuir qu'elle vouloit commettre ce crime. Le jeune Ityle oublia cet ordre, & fa mere le tua au lieu de son neveu. Homere dans le Livre suivant (1), revient à la même Histoire, & ajoure qu'arrês que les Dieux eurent rendu orphelines les deux sœurs d'Ædon, Merope & Cleothere, en faisant mourir leur pere & leur mere, ellessiernet enlevées par les Harpyes, qui les livrerent av Furier

dans le temps qu'elles alloient être mariées Pour répondre d'avance à quelques difficultés que pourroit faire naître l'Histoire qu'on vient de lire, il est nécessaire de (1) Liv. 2. distinguer avec Thucydide (2), la Thrace où Terée habitoit,

de la Thrace proprement dite. Cette derniere étoit fort éloignée de la Grece, par rapport à la premiere, qui confinoit à
I Theffalie. La Capitale où habitoit Terée, s'appelloit Daulis; c'et véritablement dans ce canton, ajoute ce judicieux
Ecrivain, & non dans la Thrace proprement dite, qu'arriva la
funefle avanture du jeune Itys, maffacré par fa mere & par fa
tante; & il eft vrai-femblable, dit-il encore, que le Roi d'Athenes avoit donné fa fille à un Prince voifin, dans l'efpérance d'en tirer de prompts fecours contre fes ennemis. Une
preuve, conclut le même Auteur, qui affüre que c'étoit à
Daulis que s'étoit paffée l'avanture, c'et que les Poëtes donnent ordinairement au Rossignol, ou à Philomele, l'épithete
de Dauliat.

Antoninus Liberalis, fur l'autorité de Nicandre dans fon Ornithologie, raconte une avanture affez femblable à celle qu'on vient de lire. Pandarée d'Ephefe, dit-il, avoit deux filles, l'une nommée Ædon, qu'il maria à Polytechne, de la ville de Colophon dans la 'Lydie', l'autre appellée Cheidioaie.

(1) Odyff.

Expliquées par l'Histoire, LIV. VII. CHAP. I. Les nouveaux Epoux furent heureux tandis qu'ils honorerent les Dieux; mais s'étant vantés un jour qu'ils s'aimoient plus que Jupiter & Junon , cette Déeffe offensée de ce discours leur envoya la Discorde qui les eut bientôt brouillés enfemble. Polytechne étoit allé chez fon beau-pere lui demander sa fille Chelidonie, que sa sœur avoit envie de voir, & l'ayant conduite dans un bois, il lui fit violence. Celle-ci pour fe venger apprit à Ædon l'insulte qui lui avoit été faite, & l'une & l'autre résolurent de faire manger au mari Itys son fils unique. Polytechne informé de cet attentat, pourfuivit fa femme & sa belle-sœur jusque chez Pandarée leur pere, où elles s'étoient retirées, & l'ayant chargé de chaînes, & lui ayant fait frotter tout le corps de miel, il le fit jetter au milieu des champs. Ædon s'étant transportée dans le lieu où étoit son pere, tâcha d'éloigner les mouches & les autres infectes qui le dévoroient; & une action si louable ayant été regardée comme un crime, on alloit la faire mourir, lorfque Jupiter touché des malheurs de cette famille, les changea tous en oifeaux de même espece que ceux dont nous avons parlé.

Enfin il se trouve encore une autre fable à expliquer dans la même famille de Pandion. Encethée son sils avoir quatre sil-les (1) qui, je ne sçais par quelle bizarrerie, s'obligerent par fer
1) Hysin ment de ne pas survivre les unes aux autres is que si l'une venoit à mount; les autres s'oteroient la vie. Dans ces entres la 

10 pue l'Attique appartenoit à son pere mais il sur vaincu dans 
le combat qui se donna à cette occasion. Neptune son pere, 
pour ôter à Erechthée tout sijet de joye pour cette vicloire, 
demanda qu'Othonée, la fille de ce Prince, lui su timolée, 
ce qui sit executé. Ses sœurs se donnerent la mort, & Erech
thée sit ut d'dun coup de soudre que lui lança Jupiter à la

priere du même Neptune.

#### CHAPITRE II.

#### Histoire de Lycaon.

O 10 10 Le J'aye dit un mot de ce Prince, dans l'Hicélebre, ainsi que quelques - uns de fes décendans, pout ne pas 'métendre d'avantage sur lon sujet. D'abord je dois avetir que les Anciens distinguent deux Princes de ce nom: le premier étoit fils de Phoronée, & regnoit dans cette partie de la Grece, qui dans la suite sur appellée l'Arcadie, & & laquelle il avoit donné le nom de Lycoanie, environ 250. ans

après Cecrops.

Le fecond, dont il s'agit dans la Fable que l'entreprende d'expliquer, lui fucceda, & Gru un Prince également poli & religieux; mais par une inhumaniré qui n'étoit que trop commune dans ces temps groffiers, il fouilla la fète des Lupercales dont il fur l'influtueur, fuivant les Marbres d'Arondel, en immolant des viclimes humaines. Cette fête, après avoir été interrompue pendant quelques fiécles, fur érablie à Athones, du temps de l'andion, comme nous l'apprenons de la dixhuitéme époque des Marbres de Paros. L'ycurgue abolti à La-cédemone la barbare courume d'y offitir des viclimes humaines. «E Evandre porta quelque temps après cette même fête en Italie.

Lycaon bătit fur les montagnes d'Arcadie la ville de Lycofuere, qui eft regardée comme la ville la plus ancienne de Loure la 'Grece; & ce fut fur l'Aurel qu'il y éleva en l'honneur de Jupiter Lyews, qu'il commença à offirir les factifices barbarde dont je viens de parler. Voilà le fondement de la Fable d'Ovide, & ce qui a fait dire aux Poëtes qu'il avoit donné à Jupiter un feftin dans lequel il lui avoit fait fevir les membres d'un cfelave qu'il avoit fait égorger; car c'eft ainfi que s'explique Paufanias dans fes Arcadiques. Sa cruauté, & fon nom, qui engrec veut dire un loup, l'ontfait changer en cet animal

Expliquées par PHistoire. LIV. VII. CHAP. II. 535 aussi féroce que carnassier. Lycaonavoit été d'abord fort cheri de son peuple, à qui il apprit à mener une vie moins sauvage

que celle qu'il menoit aupatavant.

Suidas raconte la Fable du repas dont on vient de parler, fuivant une tradition qui paroît elle-même une nouvelle fable. Lycaon, dit cet Auteur, pour porter ses sujets à l'observation des loix qu'il venoit d'établir, publioit que Jupiter venoit le visiter souvent dans son Palais, sous la figure d'un étranger. Pour s'en éclaireir fes enfans, dans le moment que leur pere alloit offrir un facrifice à ce Dieu, mêlerent parmi les chairs des victimes, celle d'un jeune enfant qu'ils venoient d'égorger, perfuadés que nul autre que Jupiter ne pourroit s'en appercevoir : mais une grande tempête s'étant élevée avec un vent orageux, la foudre réduisit en cendres tous les auteurs de ce crime; & ce fut, dit-on, à cette occasion que Lycaon. institua les Lupercales.

Suivant Paulanias(1), les descendans de Lycaon s'établirent (1) March. dans l'Arcadie & dans les Provinces voisines, où ils bâtirent plusieurs villes : mais j'en ai déja parlé dans le commencement de ce Volume, à l'occasion des Colonies de la Grece, L'Auteur que je viens de citer paroit, à mon avis, trop crédule fur l'ar-

ncle de la métamorphose de Lycaon en loup.

« La chose, dit-il, n'est pas incroyable; car outre que le » fait passe pour constant parmi les Arcadiens, il n'a rien con-» tre la vraisemblance. En effet, les premiers de ce pays étoient » souvent les Hôtes & les Commensaux des Dieux : c'étoit la récompense de leur justice & de leur pieté : les bons étoient · donc honorés de la visite des Dieux, pendant que les mé-» chants éprouvoient sur le champ leur colere. De-là vient » que les uns furent alors déifiés : par la raison contraire on » peut bien croire que Lycaon prit la figure d'une bête, com-» me Niobé celle d'un rocher ».

Après la mort de Lycaon Nyctimus, l'aîné de ses fils lui fucceda, pendant que ses freres allerent chercher fortune en differens endroits, ainsi que je l'ai dit dans l'endroit que i'ai déja cité.

Comme Arcas fils de Califlo-monta sur le trône après Nicti-

536

mus & eur plusieurs descendaris, il y a apparence que l'Histoire d'Arcadie, ne faifoir aucune mention de la fable racontée par Ovide, qui dit que ce Prince encore fort jeune fur enlevé dans le ciel avec sa mere, que Junon avoir changée en ourse, dans le temps qu'il alloit la percet d'un coup de stêchus.

#### CHAPITRE III.

### Histoire de Narcisse, d'Echo, de Pyrame & de Thisbé.

(1) Narr. 14. N ARCISSE, né à Thespie ville de Béorie, comme nous l'apptend Conon (1), étoit un jeune homme d'une grande

beauté, & passoit pour être le fils de Cephise; c'est à-dire sans doute, du Prince qui donna son nom à cette riviere. Amoureux de fa figure, qu'il avoit vûe dans une fontaine, il fut si long-temps à la confiderer, ne comprenant pas que ce qu'il voyoit n'étoit autre chose que son ombre, qu'il se laissa confumer d'amour & de desir : c'est ainsi qu'Ovide raconte cette (1) In Béot. Fable; mais Paufanias (2), quoique d'aille rs affez crédule, dit que c'est un conte fait à plaisir. « Car quelle apparence, » dit-il, qu'un jeune homme foit affez privé de fens, pour » être épris de lui même comme on l'est d'un autre, & qu'il » ne scache pas distinguer l'ombre d'avec le corps ? Aussi y a-» t'il une autre tradition, moins connue à la verité, mais qui a » pourtant ses partisans & ses auteurs. On dit que Narcisse avoit » une fœur jumelle qui lui ressembloit parfaitement : c'étoit · même air de vifage, même chevelure, fouvent même ils s'habilloient l'un comme l'autre, & chassoient ensemble. » Narcisse devint amouteux de sa sœur, mais il eut le malheur » de la perdre. Après cette affliction, livré à la mélancolie, il » venoit sur le bord d'une fontaine, dont l'eau étoit comme un » mitoir, où il prenoit plaisir à se contempler, non qu'il ne » sçût bien que c'étoit son ombre, mais la voyant il croyoit » voir sa sœur, & c'étoit une consolation pour lui.... Quant » à ces fleurs qu'on appelle des Narcisses, si l'on en croit

Pamplus

Expliquées par l'Histoire. Ltv. VII. CHAP. III. - Pamplus, elles sont plus anciennes que cette avanture, car

long-temps avant que Narcisse le Thespien sut né, ce Poëte · a écrit que la fille de Cerès cueilloit des fleurs dans une prairie, lorsqu'elle sut enlevée par Pluton, & selon Pamplus les . fleurs qu'elle cueilloit, & dont Pluton se servit pour la trom-

· per, c'étoient des Narcisses & non des violettes ».

Peut-être, après tout, que le genre de mort de Narcisse; n'est fondé que sur son nom même, qui est dérivé d'un mot grec qui veut dire, être engourdi, sans sentiment, d'où les remedes affoupiffants, font appellés narcotiques. Je dis le genre de mort, car le fond de l'Histoire est vrai. Comme ce jeune homme n'avoit marqué que du mépris pour toutes les personnes qui avoient conçû de la tendresse pour lui, on dit que c'étoit l'Amour lui-même qui s'étoit vengé de son indifference, en le rendant amoureux de lui-même; & Ovide toujours porté au merveilleux, a fuivi cette histoire du côté qui lui en fournissoit. Elle est contée plus naturellement par Conon, de même que par Paulanias. On dit que depuis cette avanture les Thespiens honorerent l'Amour d'un culte particulier.

Il falloit que ce jeune homme fut destiné à n'avoir que des Echo. phantômes pour objets de ses passions, & de celles qu'il inf. piroit, puisqu'Ovide ajoute à ce que nous venons de dire, que la Nymphe Echo étoit devenue amoureuse de lui, & que ses mépris l'obligerent à se retirer dans le fond des antres & des rochers, où elle ne conserva que la voix; fable physi-

que, qui ne mérite pas d'attention.

Celle de Pyrame & de Thisbé, qu'Ovide raconte dans le Livre quatre de ses Métamorphoses, renferme un de ces Thisbé. faits particuliers que les passions n'amenent que trop souvent dans le monde. On croit que ces deux Amans, dont les parens ne s'aimoient pas, se donnerent rendez-yous sous un meurier qui étoit hors de la ville. Thisbé y arriva la premiere, & ayant été obligée de se cacher à la vûe d'un lion, son écharpe qu'elle laissa tomber, fut ensanglantée par cet animal, ce qui ayant fait croire à Pyrame qui arriva un moment après, qu'elle avoit été dévorée, il se tua de regret. Thisbé revenue sur ses pas, & ayant bien jugé en voyant son écharpe, que Tome IIL Yуу

La Mythologie & les Fables

fon Amant ne s'étoit tué que parce qu'il l'avoit crue morte, fe perca le fein du même glaire. Cet évenement, au reste, ne se

(1) Fab. 141. trouve que dans Ovide & dans Hygin (1).

Ovide parcourt quelquefois en passant, plusieurs traits sem-Dapha is, blables, qui paroissent isolés. Celui d'un certain Daphnis. changé en ro qu'il ne désigne point autrement, changé en rocher pour cher. avoir été insensible aux charmes d'une jeune Bergere, oft cependant fondé, dit - on, fur ce que fa femme, pour s'en faire

Rhodope changés en Montagnes.

aimer, lui donna quelque breuvage qui le rendit stupide. La Métamorphofe d'Hemus, Roi de Thrace, & de fa femme changés en montagnes, pour avoir voulu se faire adorer fous les noms de Jupiter & de Junon, nous apprend que l'impieré de ce Prince & de sa femme fut punie, & qu'ils périrent peut-être l'un & l'autre dans les montagnes, où le peuple indigné de les voir s'égaler aux Dieux, les avoit obligés de fe retirer.

Salmacis.

Le même Poëte raconte que la Nymphe de la fontaine Salmacis avant voulu embraffer Hermaphrodite, fils de Mercure & de Venus (a), qu'elle aimoit, lui fit changer de fexe; fur quoi les Mythologues ont débité bien des rêveries : voici ce qui a donné lieu à cette fable. Il y avoit dans la Carie, près de la ville d'Halicarnasse, ainsi que nous l'apprennons de Virruve, une fontaine qui fervit à humanifer quelques Barbares, qui ayant été chassés par la Colonie que ses Argiens établirent dans cette ville, furent obligés d'y venir puiser de l'eau; & ce commerce avec les Grecs les rendit non-feulement très-polis, mais les fit donner dans le luxe de cette Nation voluprueuse; & c'est ce qui donna à cette sontaine la réputation de faire changer de sexe. L'on pourroit penser encore que l'eau de cette fontaine amollissoit le courage, & rendoit effeminés ceux qui en bûvoient , comme il y en a d'autres 6) Synt. 5. qui rendent stupides ou furieux. Lylio Giraldi (2) prétend que - cette Fable tire fon origine de ce que cette fontaine étant enfermée de murailles, il s'y passoit de temps en temps des avantures qui lui donnerent cette réputation ; mais comme ce

(4) Hermaphrodise eft un mot compose d'Hermes, qui en grec veut dire Mercure ; & de Aphredite, qui est le nom de Venus.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VII. CHAP. IV.

Mythologue ne prouve point sa conjecture, il vaut mieux sapporter la réflexion de Strabon, qui dit qu'il ne sçait pas pourquoi cette fontaine étoit en si mauvaise réputation, puisque la molesse vient moins de l'air ou de l'eau, que des richesfes & du luxe. Cette Fable est écrite par notre Poëte d'une ma-

niere qui n'expose que trop clairement les effets de la volupté. A ces métamorphofes le même Poëte joint celle de Celme, Celme. lequel, dit-on, (1), fidele à Jupiter pendant son enfance, de- (1) Mena vint à la fin si indiscret, qu'il mérita d'être changé en diamant. liv. 4-Pline qui a regardé cette Fable comme un trait d'Histoire, dit que Calme étoit un jeune homme fort moderé & fort fage, & fur leguel les passions ne faisoient aucune impression; & que c'est pour cela qu'on l'a changé en diamant. Il y a des Anciens qui prétendent que Celme, pour avoir revelé que Jupiter dont il étoit le pere nourrissier, étoit mortel, fut enfermé dans une tour impénétrable, & que pour cela il fut appellé le Diamant. D'autres enfin prétendent qu'il fut toujours fidele à Jupiter, & que ce Dieu, pour le récompenser, le combla de biens & de richesses.

### CHAPITRE

Histoire des Pygmées, & de Pygas, leur Reine; de leurs combats avec les Grues & les Perdrix ; & où l'on examine ce que c'étoient que les Pygmées dont parle le Prophete Ezéchiel.

Ly a peu de Fables dans l'Antiquité, plus célebre que Les Pyg-celle des Pygmées. Homere, le premier qui en ait parlé, mées. n'employe cette fiction que dans une comparaison; mais cette comparaison - là même en renferme la partie la plus considérable. « Lorsque, dit-il , toutes ces nations différentes furent nen bataille, les Troyens s'armerent avec un bruit confus &c . des cris percans, comme des oiseaux, tels que les Grues sous » la voûte du Ciel, lorsque fuyant l'hyver & les pluyes du Sep-Yyyij

» tentrion, elles vont avec de grands cris vers le rivage de » l'Ocean, & portent la terreur & la mort aux Pygmées, sus

- lesquels elles fondent du milieu des airs ».

Plusieurs Poëtes qui sont venus après lui (car nous n'avons plus parmi les Ouvrages d'Hesiode, ce que Strabon dit qu'il en racontoit) ont la plûpart parlé des Pygmées suivant la même idée. Nonnus s'est servi de la même comparaison, en parlant de l'armée de Bacchus : Ovide dans fes métamorphofes, & dans fes Fastes (1): Antoninus Liberalis, Juvenal, en un mot presque tous les Poëtes, ont copié Homere: Stace (2) ajoute à cette tradition, que les Pygmées ont tout l'avantage

(1) Met. l.6. & Faft. l. 6. (a) Liv. 1. Sviv. 6.

dans le combat, que leur livrent les Grues. Claudien décrit le retour de ces oiseaux après s'être battus contre les Pygmées. Mais d'autres Auteurs plus hardis ont cherché à

(4) Sat. 13. encherir sur les idées d'Homere. Juvenal (4) parlant de la taille des Pygmées, dit qu'elle n'avoit qu'un pied de hauteur. Selon d'autres c'étoient des avortons, qui montés sur des chêvres & fur des beliers d'une taille proportionnée à la leur, s'armoient de toutes pieces pour aller combattre des oiseaux qui venoient tous les ans de la Scythie les attaquer, ainsi que le rapporte Pline après Aristote ou, qui faisoient tirer leurs chariots par des perdrix, au rapport de Basilis dans Athe-

(5) Liv. 9. née (5). Selon d'autres, leurs femmes accouchoient à trois, ou à cing ans . & étoient vieilles à huit. Leurs villes & leurs (6) Liv. 9. maisons, comme le dit Pline (6), n'étoient bâties que de

coquilles d'œufs, & ceux qui demeuroient à la campagne, suivant Aristote & Philostrate, n'avoient pour retraite que des trous qu'ils pratiquoient dans la terre, d'où ils fortoient au temps de la moiffon, pour aller couper leurs bleds avec des coignées, comme s'il s'étoit agi d'abbattre une forêt. On (7) Met. L 6. voit dans Ovide (7) & dans Elien (8), une Reine des Pyg-(8) Hift.

gmées qui fiere de sa beauté méprise Junon, qui la change en Grue; & dans Philostrate, une armée de ces petits hommes, qui attaque Hercule endormi après la défaite d'Antée. & qui prend pour le vaincre les mêmes précautions qu'on

prendroit pour former un siège. Les deux ailes de cette petite armée fondent fur la main droite de ce Heros, & pendant

Expliquées par l'Histoire. LIV. VII. CHAP. IV. 541 que le corps de bataille s'attache à la gauche, & que les Archers tiennent ses pieds assiégés, le Roi, avec ses plus braves fujets, livre un affaut à la tête. Hercule se reveille, & riant du projet de ces Myrmidons, les enveloppe dans la peau du

Lion de Nemée, & les porte à Eurysthée.

Ce qu'il y a de particulier dans cette Fable, c'est que les Historiens en parlent comme les Poëtes, sans adoucissement & fans reftriction; & eux qui foulagent si fouvent les Mythologues, quand il s'agit de ramener ces anciennes fictions à un sens raisonnable, ne servent en cette occasion qu'à augmenter leur embarras. En effet, Ctesias, Nonnosus (1), (1) Phot-Pline (2), Solin, Pomponius Mela (3), Basilis dans Athe- Natr. 40. née (;), Onéficrite, Aristée, & Egesias dans Aulugelle; les (1) Loc. cie. tite taille, & fur leurs combats avec les Grues. Aristote fur- Dei tout, en paroît bien persuadé : Ce qu'on raconte des Pygmées, (7) In Ezech.

dit-il , n'est point une fable , c'est une verite.

Il n'y a pas tant d'uniformité parmi les Historiens, lorsqu'ils parlent du pays des Pygmées. Philostrate & Pline les placent dans les Indes, vers les sources du Gange, & ce dernier qui compiloit differentes Relations, les fait habiter tantôt vers les extrémités septentrionales de l'Europe, tantôt vers les bords du Strymon ou de l'Hebre. Etienne de Byfance leur donne une origine greque; mais les Auteurs plus anciens les placent dans l'Ethiopie; & c'est-là veritablement qu'il faut les chercher, comme on le verra dans la fuite.

Les Auteurs modernes se trouvent encore plus partagés que les Anciens, au fujet de ce petit peuple & du pays qu'ils habitoient. Ouelques-uns les font habiter dans la Laponie d'autres dans la Thuringe, &c. mais je renvoye ceux qui voudront connoître plus en détail leurs opinions, à la Differtation que j'ai faite sur ce sujet, & qui est imprimée dans les Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres (8). Mais de (8) Tom. s. toutes les opinions des Sçavants, la plus singuliere est cel- pag. 101. le d'un Professeur d'Allemagne, nommmé Wonderart (a).

(a) L'Ouvrage où cet Auteur avance cette opinion, porte pour titre : Hermanus

Selon cet Auteur, la Fable des Pygmées & des Grues renferme l'Histoire de deux peuples qui habitoient la Megaride, les Pagéens & les Geraniens. Après de longues guerres les Geraniens demeurcrent les maîtres, & donnerent des loix aux Pagéens. Homere, ajoute-t-il, fondé fur la ressemblance des noms, fait allusion à cette Histoire, en la représentant sous le symbole du combat des Grues & des Pygmées : c'est-là tout le mystere. Les Poëtes, pour donner le change à leurs Lecteurs, se servoient souvent de semblables figures; & tout l'arrifice de la Poësse consistoit à transporter l'Histoire des peuples voifins & connus, dans des pays éloignés. Si Ovide & Antoninus Liberalis, dit cet Auteur, ont dit que les Pygmées furent gouvernés par une femme, c'est que les Pagéens tomberent fous la domination des Geraniens, qui leur avoient toujours été inférieurs; & si Elien avance que les Pygniées rendirent les honneurs divins à leur nouvelle Reine, c'est que les Pagéens ramperent devant leurs nouveaux maîtres: & si l'on a publié que cette même Reine fut changée en Grue, & qu'elle fut obligée de s'envoler pour éviter le ressentiment de ses sujets. c'est qu'enfin les Pagéens secouerent le joug, & forcerent les Geraniens à se retirer dans les montagnes où leur ville étoit firuée.

Lotqu'on eft une fois entré dans le pays des conjectures; les conquétes n'y font pas bien difficiles. Dans le remps de leur profpérité, ajoute le Professeur Allemand, les Geraniens étoient devenus si fiers qu'ils méprifoient leurs voisses : villes de Corinthe, d'Athenes, de 'Thermus, & d'Orope, leur parurent des rivales ausquelles ils pourroient dispuer l'Empire des la Grece. Voilà ce qui fait dire à Elien, que Gerané avoir préseré sa beauté à celle de Junon, de Minerve, de Diane & de Venus, qui représentoient les quatre villes qu'on vient de nommer; & si Ovidea ajoute que Junon l'avoir changée en Grue, c'est que les Corinthiens, avec le secours des autres villes, ayant vaincu les Geraniens, compostrent contre cux une Sayre sanglante, dans laquelle Co-

VVonderart detella Mythologia Gracorum, in decantato Pigmzorum, Gruum & Perdicum bello. Liglia 1714. Expliquées par l'Hispire. Liv. VII. CHAP. IV. 543. Continhe, ou Esphire, foir représencés lous le nom de Junon, H'pa; Athenes sous celui de Minerve, Ajiris; Thermus sous celui de Diane, Apriluis, co Copo sous celui de Venus, Appelira. Les Pagéens & les Geraniens ne parurent dans cet ingénieux Ecrit, que comme des hommes méprifables, dont la vanité méritoit d'être le jouet de leurs vossins, se suivant l'analogie de leurs noms, on les appella des Grues & des Pryemées.

Mais quelles preuves peut-on donner d'une opinion si singuliere? On trouve bien à la verité dans la Grece les villes dont parle ce sçavant Professeur; mais il n'est nulle part fair mention de leurs guerres, encore moins de cette Satyre Corinthienne, qui ne paffera jamais que pour une pure imagination de l'Auteur. Où voit-on Corinthe représentée sous le nom de Junon, Thermus fous celui de Diane, & Orope fous celui de Venus? Mais, dit-il, les Poëtes pour déguiser leurs fujets, en transportoient souvent la scene dans des pays éloignés. C'est là son grand principe, qu'il repéte à chaque page; cependant rien n'est plus contraire à la verité. Homere a été si exact à ne point changer les lieux que ses Heros avoient parcourus, qu'il a toujours été regardé comme un excellent Géographe , & Strabon fixe souvent la position de ces lieux fur ses descriptions : Virgile & les autres Poëtes ont suivi la même méthode. Qu'on life les Métamorphofes d'Ovide, celles fur-tout qui ont un rapport marqué avec l'Histoire, on verra qu'il a scrupuleusement conservé le nom des pays où les événemens qui y donnerent lieu, se sont passés.

Mais, fans m'arcéer à réfuter une opinion qui tombe d'elle-même, je demande s'il y auroit de la témérité à fuivre fui les Pygmées, une tradition qui fe trouve appuyée fur un figrand nombre de témoignages? Ne pourroit-on pas, à l'abri de l'autorité de tant d'Auteurs, adopter tout ce qui da débité fur leur fujer? Peur être que dans un fécle moins éclairé, & où la critique preferiroit des bornes moins féveres on pourroit fuivre une opinion qui paroit d'abord fi bien établie; mais le nombre des fulfrages n ell pas toujours une preuve de la verité: les Auteurs se copient fouvent les uns lesaures; & on eft éronné qu'après une longue lifte, l'autorité du premier eft flouvent la feule qu'il faille caminier. Or Homere, qui eft à la tête du Catalogue que je viens de donner, eft un Poëte qui mêle à tour propos d'ingénieules fictions à des traditions peu certaines. Arifote, auteur plus grave, prend à la verité le ron affirmatif : & parce que les relations les plus autentiques ne nous apprennent rien des préendus combats des Grues & des Pygmées, Pomponius Mela ethobligé de dire que cqui fait qu'on ne trouvé pas aujourd'hui ce petit peuple, eft qu'il a été détruit par les Grues : Contra Grues diminands dépendencement plus signe d'un Poète tragique, que d'un Hifforien.

Avant que d'exposer mon sentiment, je dois faire remarquet d'abord, que les Grecs charmés du merveilleux, l'employoient à tout propos; exagérant toujours ce qui leur venoit des pays étrangers. Ils avoient oui parler de quelques hommes d'une taille extraordinaire; & il ne leur en fallut pas davantage pour former des Geants capables de déraciner les plus hautes montagnes. Ils avoient appris de même qu'il y avoit en Ethiopie un peuple extraordinairement petit par rapport aux autres hommes: charmés d'en faire un contrafte avec les Géants, ils imaginerent leurs Pygmées, c'est-à-dire, suivant l'étymologie de ce mot, des hommes qui n'avoient qu'une coudée de hauteur : comme si la nature s'éloignoit avec tant d'excès de l'ordre qu'elle suit dans ses ouvrages. Je crois donc, pour moi, que les Péchiniens sont les veritables Pygmées d'Homere : en effet, il y a toute forte d'apparence que c'est la ressemblance du nom & la petite taille de ce peuple, qui ont donné lieu aux Grecs de les appeller des Pygmées, du mot my pir, le poing, ou plutôt de celui de woyar, qui signifie une coudée, & qui a tant de conformité au nom des Péchiniens, que l'analogie en paroît parfaite. Les Poëtes n'ont pas toujours cherché des rapports si marqués, pour en faire le fondement de leurs fables. Ils avoient appris par le récit de quelques Voyageurs, que les Péchiniens étoient d'une petite taille; que les Grues se retiroient en hyver dans leur pays, & que ces peuples s'affembloient pour les détruire; quel fond à un Poëte Grec pour une Fableaussi jolie que celle que j'explique!

Expliquées par l'Histoire. LIV. VII. CHAP. IV. Mais ce n'est pas sur une simple conjecture que je prétends établir mon opinion : je vais faire voir que tout ce qu'on a publié des Pygmées, convient aux Péchiniens. Premierement, les Anciens affûrent qu'il y avoit dans l'Ethiopie des hommes d'une très-petite taille, & Herodote (1) raconte que quelques (1) Liv. 1. jeunes Nasamones ayant voulu, par un esprit de curiosité, pénétrer dans les déferts de l'Afrique, ils avoient rencontré des hommes extrémement petits, qui habitoient une ville dans laquelle il passoit un sleuve, qu'Etéarque Roi du pays qui racontoit cette Histoire, croyoit être le Nil. Diodore de Sicile & Strabon, sans parler des autres, conviennent aussi qu'il y avoit de ces petits hommes dans divers pays de l'Afrique; & Aristore ajoute que cette petitesse s'y trou-

voit aussi dans les animaux. De même, Nonnosus, au rapport de Photius, trouva dans le même pays des hommes d'une petite taille; & Ctesias l'avoit dit long-temps avant lui (2). Les Voyageurs modernes, (1) I'ne Bib.n. 3. dont l'autorité est ici d'un grand poids, sont d'accord avec les Anciens, fur la petite taille des Ethiopiens. Bergier & Alvarès (3) le disent formellement des Nubiens: Job Ludol(3) Voyez
phe (4) ajoute que ces peuples sont generalement très petits, les Voyages & c'est parmi eux, si on en croit Thevenot (5), qu'on prend (4) Comm. presque tous les petits hommes qu'on envoye dans les Cours sur l'Histoire des Princes du Levant. Toutes ces Relations font conformes (1) Kerueil à Hefychius, qui confond les Pygmées avec les Nubiens, de Voyages. Nasa Huzualos. Mais, ce qui confirme encore davantage mon opinion, c'est qu'il faut chercher les Pygmées dans le pays où se retirent les Grues à l'approche de l'hyver Oril est certain que c'est dans l'Ethiopie, comme le dit Aristote (6), & si Homere & Nonnus disent que c'est près de l'Ocean, Anim c'est que veritablement le Nil, anciennement appellé Ocean, y coule. Or c'est-là précisément qu'habitoient les Péchiniens, & que M. Delisse, dans sa Carre d'Afrique, place les Bakkes, qui fuivant l'analogie de leur nom, ne squiroient être que les Péchiniens de Prolomée.

(1) Phot.

Pour les fables que j'en ai rapportées, on doit les regarder comme des imaginations poétiques, entre autres celle de la Tome III. Zzz

546

petite taille que leur donne Juvenal ; car , s'il eft vrai, comne il l'effe ne ffér, que le trop grand froid, ou le trop grand chaud empêche les animaux de croitre, & que c'eft pour cela que les Lappons & les autres peuples du Nord, ainfi que ceux de la Zone torride, font plus petits que ceux des Zones tempérées , cela ne va jamais aux excés dont parle ce Poite. Ainfi comme les plus grands hommes qu'on connoille n'ont gueres plus de fix pieds de haut, les petits en autoru trois & demit ou quatre. Que l'on cire quelques exemples de Nains encore plus petits , on conçoit bien que cela ne tire pas à conséquence, pour tour un peuple, non plus que ceux de quelques Géants qui ont excedé de beaucoup la taille des autres hommes.

Quant au combat des Pygmées avec les Grues, tant chané publicient dans une certaine faifon de l'année pour donner la chaffe à ces oifeaux, & emp-chet qu'ils n'y fiffent leurs petits, & ne dévoraffent leur récolte Ceux qui ont dit que les Pygmées habitoient dans les trous de la terre, les ont confondus avec les Troglodytes, qui étoient dans le même pays, & qui avoient pris ce nom parce qu'ils demeuroient dans des cavernes

La Fable de Pygas, qu'Ovide (1) dit avoir été changée en Grue, & qui fit en uite à son peuple une guerre sanglante,

(t) Meta I. 6. Pygas.

n'eft pas difficile à expliquer, lorsqu'on a là Antonirus Libé(a) Mes, Lio- ralis (a). En effer, cer Auteur affure fur la foi de Boëus, dont
il cite à ce propos la Theogonie, qu'il y avoit parmi les Pygmées, c'eft à dire sans doute, parmi les peuples à qui les
Grecs ont donné ce nom, une Princeffe fort belle, nommée
Enoé, qui maltrairoit fort son peuple. Ayant épousé Nicodamas, elle en eut un un fils nommé Mopsis que les fujoes
lui enleverent pour l'élever à leur manière. La cruauté de cette

Reine, sa fierré, ou peu-être le nom seul de Gerané, qui est le nom grec de la Grue, qu'elle portoit, selon Elien, a donné lieu à la Fable qui dit qu'elle su changée en ceofeau. La guerre qu'Ovide dit qu'elle déclara à son peuple, sur faite appartemment à cause de l'enlevement du jeune Prince.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VII. CHAP. IV. 547 Finissons par dire un mot des Pygmées dont parle Ezéchiel. Ce Prophete, après avoir fait une belle description de la ville de Tyr & de fes avantages, dit felon la Vulgate; mais les Pygmées qui sont sur vos tours, ont mis le comble à votre beauté (a). Les Interprétes ont paru fort embarrassés à expliquer ce passage, & il semble à les entendre, que les Pygmées obligés de ceder à la guerre continuelle que leur faisoient les Grues, s'étoient retirés sur les côtes de la Phenicie, pour se mettre au service des Tyriens, qui les placerent sur leurs tours; comme si de pareils soldats avoient pu faire l'ornement d'une ville, qui, felon le même Prophete, avoit dans ses troupes des foldats de presque toutes les nations. Il est bien vrai que les Septante nomment ces foldats, quels qu'ils foient, fimplement, ou haxes, des gardes; & dans une autre leçon Madoi, les Medes,, que le texte Chaldéen porte Gapadin, les Cappadociens, ayant changé le M. en II; mais l'Hebreu s'est servi du mot de Gammadin: & comme Gomed fignifie une coudée, c'est ce qui a donné lieu à l'Auteur de la Vulgate, à faint Jerôme, & à Aquila, de traduire ce mot par celui de Pygmæi.

L'origine de l'équivoque est par là bien prouvée; mais il reste toujours à sçavoir qui éroient ces Gammadins qu'on avoit mis sur les Tours de la ville de Tyr. Etoit-ce de veritables Pygmées, comme Schottus, Bartholin & quelques Interpréres l'ont dit après R. Chimchi? ou les habitans de Maggedo, ainsi que l'ont avancé d'autres Sçavants : ou de simples Gardes, comme le veut Forsterus (1), ou enfin les Gamaliens (1)Liv.11.19. dont parle Pline? Pour moi, après avoir examiné ce paffage avec attention, voyant que le Prophete femble préferer les Gammadiens aux Perfes, aux Affyriens, aux Grecs, & à tous les autres peuples qui avoient pris parti dans les armées des Tyriens, & qui ajoute qu'ils faisoient l'ornement de leur ville; je crois qu'il a voulu parler des Divinités qu'on avoit placees sur les Tours avec leurs armes & leurs fléches, comme on mettoit les Dieux Pataïques fur la proue des Vaisseaux, dont ils fai-

<sup>(</sup>a) Sed & Pygmæi qui erant in turribus tuit pharetras fuas fufpenderunt in murit tuie per gyrum, ipfi conpleverunt pulchritudinem tuam.

ressembloient à des Pygmées.

Ainfi disparoissent les conjectures des Commentateurs, qui, fur la simple signification du mot Gomed, avoient mis der Pygmées sur les Tours de Tyr, au lieu de trouver dans le paffage du Prophete, ou un peuple robuste & adroit à tirer de l'arc, & nommé à la sitire des autres, comme le plus dissingué; ou les Dieux turclaires d'une ville idolàtre qui mettoit en eux toute da conssance.

#### CHAPITRE V.

# Histoire de Cephale & de Procris.

A Fable de Cephale & de Proctis est une de celles qu'Ovide décrit avec le plus d'étendue & avec le plus d'élegance (1). L'Histoire nous apprend que ce Prince, fils de Deïonée Roi de Phocide, étoit un des plus accomplis de fontemps. Comme il aimoit passionnément la chasse, & qu'il se levoit tous les jours de grand matin pour y aller, on disoit qu'il étoit amoureux de l'Aurore. Procris son épouse, qui aimoit Preleon, comme nous l'apprenons d'Apollodore, faifoit sans doute courir ce bruit, afin de cacher ou d'autoriset fon intrigue. Cependant Cephale qui en eut quelque foupçon, abandonna la campagne où il se tenoit ordinairement, & revint à Thoricus où demeuroit la Reine. Procris informée du retour de son mari, alla chercher un asyle à la Cour de Minos II. qui en devint amoureux, & qui en la congédiant dans la fuite, lui fit present d'un chien excellent, qu'il crut devoit être agréable à Cephale. Elle le lui donna en effet pour se racommoder avec lui. On publia que ce chien, qu'Ovide nomme Lélape, étoit l'ouvrage de Vulcain; que ce Dieu l'avoit

Expliquées par l'Histoire. LIV. VII. CHAP. V. donné à Jupiter, & Jupiter à Minos; Minos à Procris & celle-ci à son mari, qui le prêta à Amphitryon pour délivrer les environs de Thebes d'un Renard qui y causoit du ravage, & auguel par une superstition également impie & cruelle, les Thebains exposoient tous les mois un de leurs enfans, croyant par-la mettre à couvert les autres de la fureur de cet animal. Ce Renard, instrument de la vengeance de Bacchus irriré contre les Thebains, ravageoit, au rapport de Pausanias, les environs de Teumesse. Ovide ajoute que dans le temps que Lelape alloit le prendre, ils furent l'un & l'autre changés en pierres ; mais dans le fond cette Fable fignifie feulement qu'on délivra le pays de quelque brigand qui y faifoit du ravage, & qu'on pourfuivit jusques dans sa retraite; ce qui donna lieu à fa métamorphofe (1).

Cephale s'étoit enfin reconcilié avec sa femme, mais comme il la tua à la chaffe, quoique par mégarde, on crut que c'étoit par un reste de ressentiment qu'il conservoit contre elle ; & l'Areopage, Juge de cette affaire, le condamna à un exil perpetuel (2). Son fils Celéus lui fucceda, & regna dans (3) Apoilod. l'Isle de Cephalenie : Celéus fut pere d'Arcesius, grand-pere d'Ulysse qui conduisir à Troye les Cephaléniens avec les Ithaciens. Enée, second fils de Cephale, regna dans la Phocide après la mort de son grand-pere Desonée. Cephale vivoit du temps de Minos II. c'est-à-dire, environ cent ans avant la

guerre de Troyc.

Je ne connois qu'Apollodore(3), qui admette deux Cephales . l'un fils de Mercure & de Hersé fille de Cecrops, l'autre fils de Déionée Roi de Phocide, & de Diomede fille de Xutus (4). Le premier fut ravi par l'Aurore, & alla habiter avec elle dans la Syrie, où il en eut un fils nommé Tithon, lib 1. pere de Phaëton. Le fecond épousa Procris fille d'Erechthée Roi d'Athenes. Cependant dans le Livre troisième cet Auteur femble confondre les actions de ces deux Princes, Ovide, &c après lui tous les Anciens, n'ont parlé que du fils de Déionée; qui fut ravi par l'Aurore, & qui l'ayant abandonnée, retournavers Procris.

(t) Voyez

Palephate.

(2) Liv. z.

## CHAPITRE VI.

Hisloire de Céyx & d'Alcyone , de Philammon , d'Autolycus , de Kioné , & de Thamiras .

U N Auteur est fatissait lorsqu'à mesure qu'il avance dans (1) Divia. vecute x exemples. J'ai dir plus d'une sois, après Lacàtance (1), Lut liài. L' que les Poètes n'avoient pas inventé le sond de leurs Fables, & qu'ils n'avoient fait que leur prêter les ornemens de la Poètie.

Ceyx & Al. Celle de Céyx & d'Aleyone en est une preuve convaincante.

Ce Prince, contemporain d'Hercule l'ur qu'il sit la céremonie
de l'explaion, est fort connu dans l'Histoire Greeque. Paulanias
(s) In Am. nous apprend (2) qu'Eurysthée ayant sommé Céyx de lui li-

nous apprend (a) qui Euryfihée ayant fommé Céyx de lui livere les enfans d'Hercule, ce Pince qui ne fe trouva pas affez fort pour foutenir une guerre contre un Roi si puissant, envoya ces jeunes Pinces à Thesée qui les prit fous la proteible. Céyx avoir épousé Aleyone, dont la Généalogie se trouve dans le premier Livre d'Apollodore. Pour se délivrer du chagin que lui avoit caus se la mort de Dédalion son ferre, & celle de sa niéce Kioné, Céyx alla à Claros pour consulter l'Oracle d'Apollon. Il sit naufrage à son texour, & Aleyone en sur si si sur comme le prétendent Ovide & Hygin. On publia qu'ils avoient été changés l'un & l'autre en Aleyons; circonstance qui n'a d'autre sondement que le nom de cette Princesse: est peut par les sur les sur

les fit comparer à ces oifeaux, qui paffent pour le symbole (j) Liv. 1. de Tamout conjugal. Apollodore (5) ne donne pas une idée si favorable qu'Ovide, de la pieté de ces deux personnages. Selon cet Auteur, ils périrent par leur orgueil. Jupiter outré de que ce Prince portoit son nom, & Aleyone celui de Junon, Jes changea l'un en Plongeon, & l'autre en Aleyon Aleyone

Expliquées par l'Histoire, LIV. VII. CHAP. VI. étoit fille d'Eole, non de celui qui étoit le Dieu des vents, comme le prétend Ovide, mais du fils d'Hellen, de la race de Deucalion

Je n'ajouterai rien ici fur le temps auquel vivoit Céyx, l'époque en étant fuffisamment connue par l'Histoire d'Hercule, de Telamon, & des autres Heros qui étoient ses contem-

porains.

Que l'on compare maintenant ces faits historiques avec la magnifique & pompeule description qu'en fait Ovide (1), & (1) MecLis-I'on verra combien une imagination véritablement poétique est capable d'embellir des sujets sur lesquels elle s'exerce, quoique presque toujours aux dépens de la verité, qu'elle ne res-

pecte pas affez.

Il ne sera pas hors de propos de joindre ici ce que l'Antiquité nous apprend de Philammon, d'Autolycus, & de Kioné (a), par la liaison qu'a leur Histoire avec celle que je viens de raconter Philammon , Delphien , celui-la même qui com- Philammion. posa sur la naissance de Latone, de Diane & d'Apollon, des Autolycus, a Poësies qui se chantoient, & qui sur le premier qui établit des Checurs de Musique dans le Temple de Delphes, étoit frere jumeau d'Autolycus, ayeul maternel d'Ul, sie; & connu par la subtilité de ses larcins. Ils étoient fils de la Nymphe Kioné. que quelques-uns nomment Philonide, & dont le pere Déion ou Dédalion (2), frere de Céyx Roi de Trachine, habitoit (1) Hygin, aux environs du Parnasse. La beauté de cette Nymphe, s'il Fab. 100. en faut croite les Poètes & les Mythologues (3), la fir aimer (3) ldemils d'Apollon & de Mercure, qui le même jour en devinrent pysiton, Horn, l'un & l'autre amoureux, & de ces amours naquirent au bour Odrif 19. de neuf mois Autolycus & Philammon, dont le premier fut veil 432. reconnu pour fils de Mercure, & le second d'Apollon Kioné (4). fiere d'avoir sçû plaire à ces deux Divinités, ofa se (4) Ovid ib. préserer à Diane : elle en sur punie, & cette Déesse la tua à coups de fléches ce qui n'a d'autre fondement que sa mort prématurée, suivant le principe que j'ai établi en plus d'un en-

<sup>(</sup>a) Voyez les Remarques de, M. Burette far le Traité de la Mufique par Planaroue. Memoires de l'Académie des Belles-Lettres , Tom. X. d'où j'ai tire mot à mot tout cet article, ne croyant pas pouvoir y rien ajouter.

droit de cet Ouvrage. Son pere affligé de la mort d'une fille unique qu'il aimoit tendrement, fut changé en Epervier; fiction tirée de ce qu'apparemment il abandonna le pays pour aller s'établir dans un lieu éloigné.

(1) Ovid. ibid. v. 317.

Philammon tenoit de son pere (1) le talent de la Poësie & celui de la Musique, saisant valoir l'une & l'autre par l'agrément de sa voix, qu'il accompagnoit des sons de sa syre. Il eut (s) Suidas pour fils le fameuxThamiras(2). Tatien (3) range ce Poëte Mu-Voc. Philam- cien parmi les Ecrivains qui ont fleuri avant Homere, & le

(3) Pag. 136. Scholiaste d'Apollonius de Rhodes (4), après Pherecyde, dit que ce fut lui, & non pas Orphée, qui accompagna les Argo-(4) Lib. 1. nautes dans leur expédition. Pausanias (5) raconte qu'aux Jeux Pythiques, où l'on proposoit des prix pour la Poësie & pour

(s) Lio. 7. la Mulique, le premier qui les remporta fut Chrysothemis fils de Carmanor; le second, Philammon, ( que le sçavant Traducteur François, trompé par la version Latine, fait fils de Chryfothemis) & le troisième, Thamiris, ou Thamiras; qu'Orphée, & Musée qui affectoir d'imiter en tout ce dernier, dédaignerent de se mettre sur les rangs, & qu'un autre Musicien, nommé Eleuther, y merita le prix par les seules graces de sa voix, quoiqu'il n'eût chanté en l'honneur d'Apollon que les Poesses d'autrui Or cette Poesse consistoit en des Hymnes à l'honneur de ce Dieu, lesquels se chantoient au son de la lyre

& de la Cithare. On peut inserer de ce passage de Pausanias, (observe M.

Fabricius (6), ) que dans ces Jeux chaque Poète chantoit ordi-Grac. L. 1. c. nairement ses propres vers, & non ceux des autres. Le même Historien ajoute (7) que Philammon passoit pour avoir institué (7) L. 2. c les mysteres Lernéens; mais que la Profe & la Poësie employées dans ces mysteres, & composées l'une & l'autre en langage Dorien, dementoient une antiquité si reculée, puifqu'avant le retour des Heraclides dans le Peloponnese, les Argiens n'avoient d'autre dialecte que l'Attique, & qu'au temps de Philammon le nom de Doriens n'étoit pas même connu. Si nous en croyons Plutarque, Philammon composa non-seulement des Cantiques, où il célebroit la naissance de Latone, de Diane & d'Apollon, mais il fut l'inflituteur de ces

Chœurs

Expliquées par l'Histoire. Liv. VII. CHAP. VI. 553 Chœurs de Mufique qu'on chantoit autour du Temple de Delphes. Ces Checurs étoient composés de troupes d'hommes & de femmes qui dansoient en chantant les louanges des Dieux au son des instrumens de Musique; ce qui faisoit dans le Paganisme une partie considérable du culte divin.

Si la Mufique avoit rendu Philammon un des hommes des plus célebres de son temps, elle ne servit qu'à rendre malheureux fon fils Thamiras , qu'il avoit eu d'Agiope. Celui-ci , (au sujet duquel Baile dans son Dictionaire critique, & Fabricius dans sa Bibliotheque Grecque, ont dit des choses affez interessantes) quoique fils d'un pere qui habitoit à Delphes, naquit cependant à Brinelas, ville des Edoniens, peuples de Thrace (i), ou à Odryfe, ville du même pays, où sa mere (i) Suidas, au mot Thas'étoit refugiée pour cacher sa grossesse, sur le refus qu'avoit miras. fait Philammon de l'épouser. Elevé dans les principes d'un art que son pere possedoit avec tant de persection, sa science ne fervit qu'à le perdre. Il eut la témerité de défier les Muses elles-mêmes (2): elles accepterent le défi, à condition que s'il (1) Schol. étoit vainqueur, elles se rendroient à discretion, & que s'il mere. étoit vaincu il subiroit la peine que meritoit son arrogance. Il eur le malheur de fuccomber dans un combat si inégal, & livré à toute la vengeance de ces Déesses irritées, il en perdit la vûe, la voix, l'esprit, & en même temps le talent de jouer

de sa lyre, qu'il jetta de désespoir dans un fleuve de la Messenie, qui de-là prit le nom de Ballyre (a). Homere, parlant de la ville de Dorion, dit que c'étoit-là

qu'étoit arrivée l'avanture de Thamiras avec les Muses, laquelle, au rapport de Pausanias, étoit représentée sur le beau Tableau de Polygnote , dont le sujet étoit la descente d'Ulysse aux Enfers. Thamiras y paroissoit assis près de Pelias. ayant les yeux crevés, l'air trifte & humilié, les cheveux & la barbe négligés, & falyre, dont les deux branches & les cordes étoient cassées, jettée à ses pieds. Quoique l'autorité d'Homere, qui parle du combat de Thamiras avec les Muses. dût être d'un grand poids sur l'esprit de Pausanias, il paroît

<sup>(</sup>a) De deux mots grecs samin, jetter, & hija, lyte. Tome III. Aaaa

'La Mythologie & les Fables

554 cependant persuadé (1) que ce célebre Musicien ne devint aveugle que par maladie, & que cette difgrace lui fut commune avec Homere; avec cette difference, que celui-ci n'en fut point découragé, au lieu que celui-là renonça pour le reste de ses jours à la Poesse & à la Musique. On publia après sa mort que son ame étoit passée dans un Rossignol, comme celle d'Orphée dans un Cygne, fymboles de la douceur avec laquelle ces deux célebres Musiciens chantoient les airs qu'ils accompagnoient de leur lyre. Comme Thamiras avoit appris la Poesse & la Musique de Linus, dont il avoitété disciple avec Orphée & Hercule , il est aisé de déterminer le temps auquel il vivoit, par celui de ses deux contemporains, dont j'ai marqué les époquest

Mais ne nous prévenons pas aifément au fait de cette Mufique, ni des inftrumens qui l'accompagnoient. On n'en a fans. doute publié tant de merveilles, que parce que jusqu'au temps des personnages dont on vient de parler, on n'avoit rien ensendu de pareil, ni d'approchant, quoique dans le fond ni les instrumens ni l'art de la composition ne sussent pas portés alors dans un grand dégré de perfection; & on peut très-biens'en rapporter à ce que dit Horace des premiers Joueurs de Flûte, & l'appliquer à la Trompette, & à la Lyre, & à la Cythare (a).

(a) Tibia non us nuns Orichalco vinela, Tabaque Æmula ; fed tenuis simplexque foramine pauco , Aspirare, ut adesse Chorit erat utilis . asque Nondum spissa nunis complore sedilia statu. Art. Poce.

#### CHAPITRE VIL

# Histoire d'Orion.

Orion. T A Fable d'Orion est une des plus célebres, & en même temps desplus obscures de l'Antiquité. Plusieurs Scavants modernes fe sont efforcés d'en pénétrer le sens; & je tâcherai, en rapportant leurs fentimens, de mettre le Lecteur en

Expliquées par l'Histoire. LIV. VII. CHAP. VII. état de juger lequel a le mieux réuffi. Il n'est pas douteux que le fond n'en foit historique; mais il est certain aussi qu'on y a mêlé beaucoup d'Astronomie. D'abord, la naissance d'Orion presente un mystere aussi indécent qu'obscur.

Jupiter, dit-on (1), Neptune & Mercure voyageant fur la (1) Euphaterre, logerent chez Hyrieus qui, apparemment par une fau- rinus & Hyte de Copiste, est nommé Byrséus dans Hygin, & furent si gin. contents de la reception qu'il leur fit, qu'il lui demanderent ce qu'il fouhaitoit le plus au monde, promettant de le lui accorder. Hyriéus leur témoigna qu'étant sans enfans, il ne désicoit rien tant que d'en avoir, & peu de temps après nâquit Arion, de la maniere que le racontent Hygin (a), & tous les autres Mythologues, & prit de-là le nom d'Ourion, ou Arion. Dans la fuite, pour effacer le fouvenir de fon origine, on changea la premiere lettre de son nom, & il sut appellé Orion; ce qu'Ovide exprime si bien dans ce vers pentametre.

## Perdidit antiquum listera prima sonum.

Homere qui parle en plus d'un endroit d'Orion, ne dit rien de la Fable de sa naissance, qui apparemment n'avoit pas été inventée de son temps, & Phérécide, cité par Apollodore, disoit seulement qu'il étoit fils d'Euryale. Homere ne nous apprend autre chose au sujet de ce célébre personnage, sinon qu'il fut tué par Diane, en quoi il a été suivi par tous ceux qui font venus après lui. Ce qui est sûr, c'est qu'Orion se rendit très-fameux par son amour pour l'Astronomie, qu'il avoit apprife fons doute d'Atlas, qui felon Homere, demeuroit dans le voisinage de Tanagre, sur une haute montagne d'où il étudioit le Ciel, ou dans l'Isle de Calypso sa fille.

Orion aimoit d'ailleurs passionnément la chasse; ce qui est fans doute le fondement de la liaison de son Histoire avec

Aaaaij

<sup>(</sup>a) Jeste, Népramer, Méremine in C<sup>\*</sup> in servem denersus , unde natus de Brantom ed hypiram eggra in-halpistum Oriens. Les Goodenent de cette ficios est, venerum ; qui cum ale vi héralistr effort accepti, opismon i delerma d'apid per ces trois Divinités, qu'Hrista, & non serve. Ili libera o parav. Méremina de tam-res quan Bérrait. Tra ét a immolarac, co- un castan, comme il de decine, co-que me Bérrait. Tra ét a immolarac, co- un castan, comme il de decine. rium proculit. Illi in eum urmam fecerune,

times.

celle de Diane. Il étoit un des beaux hommes de son temps; & d'une taille si avantageuse, que par une hyperbole, trop outrée à la verité, on disoit qu'il pouvoit marcher à travers les flots de la mer, & paroître au dessus de l'eau, de toute la tê-(1) Homer. te (1); ce qui veut dite qu'il étoit souvent sur met dans quel-Odyf L1. que Vaisseau. On ajoute à cette fiction que ce fut dans le temps qu'il traversoit ainsi la mer, que Diane voyant la tête d'Orion, ne sçachant ce que c'étoit, le tua d'un coup de fléche ; ce qui nous apprend qu'il mourut dans un de s'es voyages mari-

pollod, L. s.

Il avoit époufé en premieres noces une femme nommés (2) Phere- Fide (2), que la vanité perdit ; car ayant voulu égalet sa beauté à celle de Junon, cette Déesse la fit mourir. Orion étant passé dans l'Iste de Chio, pour retourner à Tanagre dans la Béotie, lieu de sa naissance, demanda à Enopion sa fille Me-

rope en mariage; mais celui-ci lui ayant crevé les yeux aprés (3) Idem ib. l'avoir enyvré, le laissa sur le bord de la mer (3). Orion s'étant levé après que sa douleur sur appaisée, arriva à une forge, où ayant rencontré un jeune garçon, il le prit sur ses épaules. le priant de le guider au lieu où le Soleil se leve, & où étant arrivé, il recouvra la vûe, & alla se venget de la cruauté d'Enopion.

Cette circonstance de la vie d'Orion, toute fabuleuse qu'elle paroît, pourroit, ce me semble, s'expliquer, en disant que la playe de ses yeux n'étant pas incurable, il en guerit, peur-êtte même avec de l'eau de forge. Apollodore ajoute que devenu célebre dans l'art qu'avoit pratiqué Vulcain, il fit un Palais foûterrain pour Neptune son pere, & que l'Aurore, que Venus en avoit rendue amoureuse, l'enleva & le porta dans l'Isle de Delos; nouvelle Fable, suite de ce que je viens de rapporter de son voyage au lieu où le Soleil se leve . & qu'on: peut aussi expliquer comme celle de Tithon & celle de Cephale, fur ce qu'il aimoit passionnément la chasse, qu'il se levoit de grand matin, & qu'il alla s'établir dans l'Isle de De-

Quoiqu'il en soit, ce sut là que Diane lui ôta la vie à coups. de fléches, ou parce qu'il avoit voulu faire violence à Opis,

Expliances par l'Histoire. LIV. VII. CHAP. VII. 557 une de ces filles qui venoient du pays des Hyperboréens, porter leurs offrandes à Delos, comme le difent la plupart des Mythologues; ou, suivant une autre tradition, parce qu'il avoit voulu contraindre Diane à jouer du Disque avec lui; ou, si nous en croyons Nicandre, pour avoir osé toucher le voile de cette Déesse d'une main impure: & comme il mourut dans le temps que le Soleil parcourt le Signe du Scorpion, on publia que cet animal lui avoit ôté la vie par une de ses piqueures,& que c'étoit Diane qui avoit fait sortir de terre cet animal, pour se venger de l'insulte qu'elle en avoit recue; ce qui au rabais du merveilleux, fignifie ou qu'il mourut de quelque maladie contagieuse, ou à la fleur de son âge : car quoique ces fortes de morts fussent attribuées à Apollon pour les hommes. comme celles des femmes à Diane, il y a des exemples qui mettent sur le compte de cette Déesse la mort de quelques hommes.

Pausanias dit qu'on voyoit le tombeau d'Orion à Tanagre dans la Béotie; mais ce n'étoit apparemment qu'un Cénotaphe, puisqu'il fut enterré dans l'Isle de Delos. C'est Homere, qui le premier a attribué la most d'Orion à la jalousie de Diane. « La belle Aurore, fait-il dire à Calypso, n'eut pas plutôt » jetté un regard favorable fur le jeune Orion, que l'envie » s'alluma dans le cœur de Diane, qui ne cessa qu'après que la » Déesse avec ses fléches mortelles eut privé l'Aurore de son

» cher Amant, dans l'Isle d'Ortygie (1) ».

Ce Poëte fait encore deux fois mention du même Orion (2); l'ancien nom de l'Isse de 10. Lorsque parlant de la bonne mine des deux fils de Neptu- Delos ne & de Tyro, Ephialte & Otus, il dit que leur beauté ne le (1) Odyst. cedoit qu'à celle d'Orion. 20. En difant que dans les Enfers il étoit occupé sans cesse à poursuivre les bêtes séroces ; marquant par-là qu'il avoit été un célebre chaffeur : car en l'autre monde, fuivant l'ancienne Theologie, chacun s'occupoit aux

mêmes exercices qu'il avoit aimés pendant sa vie.

On doit bien juger que la circonstance des trois Divinités qui vont loger chez le pere d'Orion, a porté nos Hebraïfans à croire que cette Fable étoit la même, ou qu'elle étoit copiée d'après l'Histoire d'Abraham qui reçût les trois Anges, quiminrent lui annoncer la naissance d'un fils, quoique Sara sa

(1) C'étoit

La Mythologie & les Fables

(1) Biblioth. Univ. T. 6.

. femme ne fitt plus en âge d'en avoir. M. le Clere (1) en a cette idée, fans cependant s'être étendu fur les étymologies Grecques & Hebraïques, qui auroient pu donnet quelque vraifemblance à cette prétention. Blaeu, qui avoir pris le nom de Cofficié, i informe de la cofficie de la voir pris le nom de Cofficié, i informe de la cofficie de la coff

(1) Ced. Poet. Aftr. Art. d'Orion.

vraisemblance à cette prétention. Blaeu, qui avoit pris le nom de Casius (2), infinue aussi que cette même Fable avoit beaucoup de rapport avec celle de Jacob, d'autant plus qu'on nomme le baton de Jacob, les trois étoiles les plus brillantes de la Constellation d'Orion, & que le nom de Jacob, qui veut dire fort contre le Seigneur, à cause du combat mystérieux qu'il eut avec un Ange, peut y avoir donné lieu. D'ailleurs les Arabes nomment la Constellation d'Orion, Algebar, ou Algebao, le Fort, le Geant. M. Michel, dans un Ouvrage intitulé, Fasciculi Bremenses, s'est efforcé de prouver la conformité de cette Fable avec l'Histoire d'Abraham & de sa femme; mais les preuves & les étymologies qu'il en rapporte, ne son gueres concluantes. Enfin M. l'Abbé Fourmont, de l'Académie des Belles-Lettres, a donné une Dissertation très-étendue pour prouver que cette Histoire étoit la même que celle de ce Patriarche: mais comme cette Differration n'est pas encore imprimée, il ne m'appartient pas de prévenir le Public à ce fujet.

En général, ces Auteurs peuvent dire en faveur de leurs fentimens, qu'Orion étant de Tanagre, ville de Béotie, pays où Cadmus s'étoit établi, y avoit apporté la Religion des Phenicions, on pouvoit y avoir connu l'Histoire d'Abra-

ham, si célebre dans tout l'Orient.

Mais fans entrer plus avant dans de femblables difeussions; disons qu'Orion fiy placé dans le Ciel, où il forme la plus brillante des Constellations; se comme elley occupe un grand espace, cela pourroit bien avoir donné lieu aux Anciens, & en particulier à Pindare, de dire qu'il étoit d'une taille monftrœussement grande, ce que Manilius exprime par ces mos; magni pars maxima sell. Rien n'étoit plus connu dans les Anciens que certe Constellation. Il en est même fait mention dans plusieurs endroits de l'Écriture Sainte (3), & les Septance, comme à Vulgaze, la nomment Orion, de même que

ciens que cette Confiellation. Il en est même fait mention (1) Tok.co. hans plusieurs endroits de l'Écriture Sainte (3), & les Septanto, tes coame la Vulgate, la nomment Orion, de même que Anno, c., les Grecs. Lycophron lui donne le nom de Tripsier, par là v.

Expliquées par PHilliere. LIV. VII. CHAP. VIII. 519
mailon qu'en rapporte Euphorion, qui dit auffi que les Béotiens
l'appelloient Candaor. Les Arabes ont fait une femme d'Orion,
qu'is nommoient Algianza, dont le mari, appellé Sokeil,
etoit extrémement amoureux (a).

La Fable des filles d'Orion, qui felon Ovide, se dévoue- Le Fille ent pour le falut de Thebes, affligée de la pefte, & dont les d'Orione endres furent changées en garçons, fignific fans doute que lèur exemple donna du courage aux jeunes Thebains, qui ayant mené jufques-là une vie molle & effeminée, n'avoient ofé pour le falut de leur patrie se livrer à la mort.

(a) Voyez Thomas Hyde, Religion des anciens Perses, d'après Oulug-Bec.

#### CHAPITRE VIII.

Explication des Fables de Biblis & de Caunus; d'Iphis & de Iante, d'Anaxarete; d'Arion, &c.

E monde offre souvent des scenes, que des passions mal combattues dès leur commencement, rendent également criminelles & dangereuses. Telle sut la passion insensée de Biblis pour son frere Caune, dont Antoninus Liberalis, &c. Ovide (1) nous ont donné l'Histoire, & qu'ils ont embellie Caune. d'une circonftance qui n'est que le fruit de leur imagination. Ils font traverser plusieurs pays à cette fille, pour chercher. fon frere qui la fuyoit, & la font enfin arriver dans la Carie . où, selon le premier, elle sut changée en Hamadryade, dans le temps qu'elle alloit se précipiter du haut d'une montagne ; & selon le second, en une Fontaine qui a depuis porté sonnom. Ils devoient dire au contraire, que cette avanture étoit arrivée dans la Carie même, puisqu'il est sûr, selon le témoignage d'Apollodore (2), & de Paulanias (3) qui Milet leur pere . (2) Livit. étoit forti de l'Isle de Crete pour aller conduire une Colonie (3) la Aus dans la Carie, où il conquit une ville, qu'il embellit & augmenta, & à laquelle il donna son nom: Pausanias ajoure que

tous les hommes qui étoient dans cette ville ayant été tués pendant le siège, les vainqueurs épouserent leurs femmes & leurs filles. Milet eut pour son partage Cyanée, fille de Méandre; & c'est de ce mariage que naquirent Caunus & Biblis. Cette Princesse ayant conçu pour son frere une slamme criminelle, chercha par toutes fortes de moyens de le rendre fenfible : Caunus ne paya tous les empressemens de sa sœur, que d'indifference & de mépris, & se voyant sans cesse persécuté, il alla chercher dans des lieux éloignés une tranquillité qu'il ne trouvoir plus dans la maison de son pere. Biblis ne pouvant vivre fans lui, ni fouffrir un fejour où elle ne voyoit plus fon frere, se retira dans les bois où elle mourut de chagrin. Ovide qui n'échappoir point les occasions de peindre les foiblesses & les défordres du cœur, s'est beaucoup étendu sur cette Histoire, car cette avanture n'est que trop veritable. Biblis fut changée en Fontaine; fymbole des larmes qu'elle avoit versées en abondance, & il est vrai qu'il y avoit prés de Milet une fontaine qui portoit son nom.

Pausanias (1) qui en Historien ne dit rien de la métamor-(a) Loc. cit. phose, nous apprend seulement que dans le pays des Milesiens étoit une Fontaine de Byblis, près de laquelle étoit arrivée l'avanture célebre des amours de cette Princesse. Conon,

(2) qui n'est pas toujours conforme à Ovideni aux autres My-Phorin, Narr. thologues, dir que c'étoit Caunus qui étoit amoureux de sa fœur, & quoiqu'elle eût auffi de l'inclination pour lui, elle ne fit jamais paroître que des sentimens vertueux. Caunus désesperé de sa résistance, chercha dans la fuite un remede à sa passion; & Biblis ne pouvant plus vivre sans lui, se retira, comme on vient de le dire, au milieu d'un bois, où après avoir versé un torrent de larmes, elle attacha sa ceinture à un nover, & s'y pendit.

Cependant Caunus arriva en Lycie, & là une Naïade étant (3) Elle s'ap- fortie du fond d'un fleuve (3), tâcha de le consoler, & lui proposa la souveraineré de cette contrée, dont elle pouvoit disposer. Caunus la crut, l'épousa, & en eut Egiale, qui lui succeda, & qui pour raffembler les peuples qui lui étoient foumis, & qui jusques-là avoient mené une vie errante & vaga-

bonde,

pelloit Pro-

Expliquées par l'Histoire, LIV. VII. CHAP VIII. 561 bonde, bâtit une ville qu'il appella Caune, du nom de son pere. Ovide qui a suivi dans ses Métamorphoses la tradition commune, convient dans fon Art d'aimer, que Biblis fe pendit.

Arfit, & eft laqueo fortiter ulta nefas.

Milet vivoit du temps de Minos premier, & il avoit époufé, felon quelques Auteurs . Acacallide fa fille : mais s'étant brouillé avec son beau-pere, il sut obligé de sortir de l'Isle de Crete, & de fe retirer dans la Carie. Ainsi l'époque du regne de Minos que j'ai marquée ailleurs, servira à faire voir le temps auquel on doit rapporter l'Histoire que je viens de raconter.

Ovide a écrit cette Fable avec tout l'art d'un homme qui connoissoit parfairement les soiblesses du cœur humain; mais il entre dans des détails trop délicats pour des oreilles cha-

ftes.

L'avanture d'Iphis qui change de sexe par la puissance d'I- Iphis & Janfis (1), pour posseder une Maitresse qu'il aimoit tendrement, té, est un de ces faits que la Medecine peut revendiquer sur l'Hi- Met. Lo. stoire; & dès-là je dois me contenter de dire que je n'ai rien trouvé dans l'Antiquité fabuleuse, qui eût le moindre rapport avec cette avanture, mais on peut consulter Ovide, qui l'a décrite avec beaucoup d'art.

Le même Poëte, qui avoit voulu recueillir toutes les fictions, raconte aussi l'avanture d'un autre Iphis, que l'insen- Anaxarette. fibilité d'Anaxarette qu'il aimoit, obligea de se pendre de défespoir, pendant qu'Anaxarette sur changée en Rocher; sym-

bole de la dureté de son cœur.

Mais ne nous arrêtons point à ces bagatelles; venons à la Fable d'Arion qui offre un fait plus interessant & plus historique. Arion (1) étoit, suivant Hygin & Probus, de la ville de Methymne dans l'Isle de Lesbos : c'étoit un Poëte Lyrique, & un habile joueur de luth. Etant allé en Italie à la fuite de Periandre Roi de Corinthe, fon protecteur & fon ami, il y gagna beaucoup de bien pendant le sejour qu'il y fit. Comme il s'en retournoit, les Matelots qui conduisoient le Vaisfeau où il étoit, ayant voulu le tuer pour avoir fes richesfes, il

Tome III. Вььь



les pria de lui permettre avant de mourir, de jouer quelques airs, esperant peut être de les attendrir par la douceur de la fymphonie. On dit que plusieurs Dauphins s'étant assemblés autour du Vaisseau, il se jetta dans la mer, & que l'un d'eux l'ayant chargé fur fon dos, le porta jusqu'au Cap de Tenare, d'où étant allé chez Periandre, il lui apprit son avanture : ce Prince ayant fait venir les Matelots, les fit mettre en Croix.

(1) Liv. 9. (2) Noct.

Pline (1) & Aulugelle (2) affürent, après Herodote, que Auic. lib. 16, cette Histoire est arrivée de la forte, & ils s'étendent fort sur l'amitié des Dauphins pour les hommes, dont il est vrai qu'ils fuivent les Vaisseaux sans s'épouvanter (a) : mais il est plus vraisemblable, qu'Arion, pour éviter d'être tué par les Ma telots, se jetta dans la mer affez près des côtes, d'où il se sauva à la nage, & qu'il publia lui-même pour se donner de la reputation, la fable du Dauphin. Quoiqu'il en foit, on croit que c'est ce Dauphin d'Arion qu'on a placé parmi les Astres. Arion vivoit du temps de Periandre, & vers la vingt-huitiéme Olympiade.

> Je dois ajouter cependant, qu'il y a des Auteurs qui disent que le Signe du Dauphin est composé d'un certain Delphinus, qui fit confentir Amphitrite à épouser Neptune; d'autres d'un de ces Mariniers que Bacchus changea en Dauphins.

Nyctimene, & Epopée.
(3 Hygin, Fab. 204.

Mais puisque je viens de parler de Lesbos, je dois joindre ici la Fable de Nyctimene, fille d'Epopée Roi de cette Isle(3), qu'Ovide & les autres Mythologues appellent Nyctéus laquelle fut changée en Hibou. Le fair est que son pere avoit concu pour elle une passion criminelle, & qu'elle alla se cacher dans le fond des forêts; ce qui donna licu à sa méramorphose. La-(4) Ad 3. Clance (4) transporte la scene de cet événement dans l'Ethio-

Theb. v. 507. pie, dont selon lui, Nyctéus éroit Roi.

Harpalice. (s) Hygin, Fab. 206.

La Fable d'Harpalice (5) offre un fait également odieux, plus tragique encore, & malheureusement plus autorisé dans l'Histoire: mais je dois tirer le rideau sur ces sortes d'infamies.

Dryope.

Celle de Dryope est plus touchante & moins affreuse. Com-

(a) Voyez Lucien dans le Dialogue de Neptune.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VII. CHAP. VIII. 563 me elle étoit un jour dans un bois avec fon enfant (1), elle (1) ... Ovid. voulut arracher une branche de l'arbre appellé Lotos, & fut Met. liv. 10. dans l'instant changée en arbre ; ainsi que le décrit Ovide d'une maniere fort touchante : mais c'est un de ces faits peu interessants, qui n'a pour fondement que la conformité du nom de cette Nymphe, avec celui du Chêne que les Grecs appelloient Drys, & qui a beaucoup de ressemblance avec le Lotos. Que si on vouloit le rapporter à l'Histoire, on pourroit dire que cette Princesse sur punie pour avoir voulu profaner un arbre de quelque bois confacré aux Dieux.

Celle d'Oléne, changé en Rocher, offre à peu près une Olene & Ga femblable avanture. On dit que pour garantir sa femme Le-femme Lethée du châtiment que son impieté meritoit, il vouloit se mettre à sa place; mais il ne sut pas en son pouvoir de l'en garantir (2), & tout ce qu'il gagna fut d'avoir part à sa peine, & (1) Met.Lio. il fut changé en rocher comme elle. Cette avanture n'a fans doute d'autre fondement, sinon que ce Prince périt avec sa femme dans les Rochers où ils s'étoient retirés pour se garantir des poursuites des Prêtres qui accusoient Lethée de quelque profanation.

Les Cerastes, dont Ovide raconte les métamorphoses (3), Les Cerastes peuples de l'Isle de Cypre, n'ont été changés en Taureaux, des Propetique pour nous marquer les mœurs barbares & ruftiques de ces (3) Met. L. 11. Infulaires, qui faifoient rougir les Autels du fang des Etrangers. Une simple équivoque a donné lieu à cette Fable ; car

Ceraste veut dire cornu:

Unde etiam nomen traxere Cerastæ (4);

& la raison pourquoi on leur donnoit ce nom, c'est que l'Isle de Cypre est environnée de Promontoires qui s'élevent dans la mer, & font voir de loin des pointes de rochers; ce qui la fit nommer Cerafle, ou Cornue : voilà la fource de la Fable (5).

Les Propetides qui habitoient dans la même Isle, étoient Chandle c3. des femmes fort débauchées. Justin & plusieurs autres Auteurs difent des choses étonnantes sur la coutume qu'on avoit dans cette lile, de profituer dans le Temple même de la Déesse Bbbbij

(4) Ovid. ib.

(1) Bochart.

La Mythologie & les Fables

Venus, les jeunes filles. Pouvoir-on mieux honoret une Déeffe mariée, que rous les Dieux avoient furprife en adultere? Ovi-(i) Met.l.11. de (1) dit que Venus les avoit jettées dans la profitution, pour fe venger de leurs mépris. C'est apparemment l'insensibilés que ces femmes avoient pour leur honneur, qui donna occa-

(2) Idem I.10. fion aux Poëtes de les changer en rochers (2).

Les Cercopes en Singes. Il en est de même à peu près de la métamorphose des Cercopes en Singes:

Ut iidem

(3) Ovid. Met. lib. 14. Dissimiles homini possent similesque videri (3).

Cette Fable n'ayant d'autre fondement, finon qu'il y avoir fur une montagne de Sicile de certains Bandits fins & rufés, qu'on appella Cercopes, qui est le nom que les Grecs donnoient à une espece de Singes.

Nous pourrions aufli dire à peu près la même chofe de ce Berger qu'Ovide dir avoir été changé en Olivier fauvage, pour avoir infaite des Nymphes qui danfoient; parce qu'apparemment il für puni de fon infolence: fa métamorphofe fymbolique marque le caractère de ce brutal:

(4) Ovid. Met. l 14. .... Succoque licet cognoscere mores (4).

# CHAPITRE IX.

Suite des Fables tirées du même Ovide.

(1) Met. liv. 15.

E Poëte (5) conformément aux Historiens, raconte l'avanture de Cyppus Capitaine Romain, à qui au rerour d'une conquête, ou en fortant de Rome, suivant Valere Masime, il patut des cornes fur le front: à l'occassion dequoi les, Devins & les Augures qu'il confulta, lui prédirent de concert que s'il entroit à Rome, il en feroit déclate Roi; & comme il connoisso il entroit à Rome, il en feroit déclate Roi; & comme il connoisso il el lorgement que les Romains avoient pour le nom seul de Roi, il aima mieux se bannir volontairement. Charatés d'un trait s'il genereux, les Romains mitent sur la

Expliquées par l'Histoire. LIV. VII. CHAP. IX. porte par laquelle il étoit forti , une tête de bronze avec des cornes , & elle fut appellée Randusculana , parce qu'anciennement on appelloit le cuivre, ou le bronze, Raudera.

A ce récit, je dois joindre quelques Remarques. La premiere, que Valere Maxime se trompe en disant que ce pro-

dige arriva lorsque Cyppus sortit de Rome: c'étoit en revenant de la guerre, & après avoir amené du secours au Consul Valerius; en quoi Ovide est plus conforme à l'Histoire que Valere Maxime. La seconde, que le Sénat décerna des terres à Cyppus, qui bâtit une maison de campagne sur le fond que la République lui avoir donné ; ce que notre Auteur ne dit pas, La troisième, que cer évenement arriva la troisième année de la 135. Olympiade, l'an de Rome 525. & 137. ans avant Jesus-

Christ.

 Pour ce qui regarde la vérité de cette Histoire, les Auteurs font fort partagés; & Pline lui-même (1), qu'on a fouvent ac- (1) Liv. 11. cufé d'adoprer les choses les plus incroyables, dit que les c. 37cornes de Cyppus font austi fabuleuses que celles d'Acteon. Il y a cependant des Naturalistes qui prétendent qu'une imagination forte & vive peut opérer de semblables merveilles, & on ne peur pas nier qu'on n'ait vû quelquefois des excroissances affez femblables à des cornes. Bayle dans fes Nouvelles de la République des Lettres (2), dir qu'on avoit vû il n'v (2) Juillet, avoit pas long-temps à Palerme, une fille qui avoit des cornes par tour le corps, affez femblables à celles d'un veau. D'ailleurs, Valere Maxime, tout crédule qu'il éroir, nedit pas que c'éroient de veritables cornes, mais quelque chose d'approchant: in capite ejus subitò veluti cornua emerserunt. Malgre tout cela, je crois qu'on peut penser que Cyppus à son rerour à Rome, ayant rêvé qu'il lui étoit venu des cornes à la têre . confulta les Augures, qui lui ayant répondu qu'il feroit Roi s'il rentroit dans la ville, il aima mieux s'en bannir pour toujours.

Enfin le même Poëte touche en paffant quelques métamorphofes encore moins importantes, qu'il tâche de lier comme il peut à fon fujer. Telles font celles du vieux Cerambe, qui fut, dit-il, changé en oiseau du temps du Déluge; fiction qui Вьььій

Cerambe.

nous marque qu'il se sauva heureusement de quelque inondation. Il fut, ajoute t-on, changé en cette espece d'Escarbot qui a des cornes; & c'est l'étymologie de son nom qui a donné lieu à la métamorphose (a).

Les femmes de l'Isle de Cos changées en Vaches. Les habitans de l'Isle de Khodes ea

Rochers.

Celle des femmes de l'Isle de Cos changées en Vaches. n'a été inventée que sur ce que les Compagnons d'Hercule en tuerent quelques-unes, pour les immoler aux Dieux. On a dit que les habitans de l'Isle de Rhodes avoient été changés en rochers, parce qu'ils périrent la plûpart dans une grande inondation qui submergea presque toute' l'Isle, & sur - tout la ville de Talife, dont les habitans s'appelloient Telchines, nom que les Grecs leur avoient donné à cause de leur mechanceté. En effet, ils étoient, selon Diodore, la plûpart sorciers & enchanteurs, tâchant par toutes fortes de maléfices de nuire à leurs voisins. Ainsi l'inondation qui les fit périr, fut regardée comme une punition divine, & donna lieu à publier qu'ils avoient été métamorphofés en rochers.

Alcidamas.

Le même Auteur dit que la fille d'Alcidamas fut changée en Colombe, pour marquer sa fécondité: Hirie en Etang, parce qu'à la mort de son fils Cygnus elle se précipita dans un

Combe.

étang qui porta depuis son nom : Combe en oiseau, parce qu'il échappa adroitement & contre toute apparence, au complot de ses enfans qui vouloient le faire mourir : Mera en Chienne, Mera.

symbole de sa rage & de son désespoir, Diane l'ayant chassée Menephron de sa compagnie à cause de ses galanteries : Menephron en

brête brute, pour marquer l'horreur que tout le monde eut de fon infame passion; on croit que sa mere le fit mourir avant qu'il eût executé son dessein : Arné en Chouette, parce qu'ayant vendu fa patrie, on marqua son avarice par le symbole de cet oifeau, qui, felon l'opinion populaire, aime l'argent. Phillyre mere du Centaure Chiron, en Tilleul, à cause

que cette femme portoit, dans la langue Grecque, le nom de cet arbre.

Metra & Celle de Metra fille d'Erifichthon, metite un peu plus Erifichthon. (1)Met. 1 8 d'attention : c'est Achelous qui la raconte à Thesée (1). Eti-

<sup>(</sup>a) Les Grecs l'appelloient l'Escarbot, sigencer, à cause de ses cornes.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VII. CHAP. IO. 567 fichthon ayant coupé un arbre confacré à Cerès, cette Déesse s'en vengea en le rendant si affamé, qu'enfin il se dévora lui-même. En vain sa fille Metra, à qui Neptune qui l'avoit aimée, accorda le don de se pouvoir métamorphoser en plufieurs figures, s'étoit vendue à différents maîtres pour procurer à son pere quelques alimens ; tout fut inutile , il périt miserablement, comme nous venons de le dire. Ovide décrit la faim canine d'Erisichthon avec tous les ornemens de la Poësse: mais, après tout, on croit que les différentes métamorphoses de cette fille, cachent ses déreglemens.

Notre Poëte ajoute qu'elle avoit épousé Autolycus, ce fameux Voleur, si connu pour avoir volé les bœuss d'Eurytus. Callimaque dans fon Hymne à Cerés, décrit au long la Fable d'Erifichthon, & lui donne pour pere Triopas, fils de Neptune. & de Canuce fille d'Eole. Jules Scaliger(1) a tâché d'ajuster la (1) Poët. 1,5. narration d'Ovide avec celle du Poète Grec, par les parents c. 8. d'Erifichthon, que l'Antiquité a regardé comme un impie, & fur-tout par son gendre Autolycus, grand-pere d'Ulysse : on voir qu'il vivoit quarante ou cinquante ans avant la prise de

Troye.

Celle d'Esague mérite aussi quelque attention : voici ce Esague qu'en rapportent Apollodore (2) & Ovide (3), qui conviennent d'abord qu'il étoit fils de Priam, & qu'il fut métamorpho(1) Liv. fé en Plongeon, mais ils ne font pas d'accord fur les autres (3) Met.L11. circonflances de cette Hiftoire. Le dernier de ces deux Auteurs, comme on l'a vû ailleurs, dit que la mere d'Esaque se nommoit Alixothoé, & qu'elle étoit fille du fleuve Cebrene, ou comme on lit dans quelques Auteurs, du Granique. Il ajoute qu'Esaque poursuivant Hesperide dont il étoit amoureux, cette Nymphe avoit été piquée d'un serpent; & que ce jeune Prince ne pouvant supporter la mort d'une personne si chere, s'étoit précipité dans la mer, & avoit été changé en Plongeon. Apollodore dit qu'Esaque étoit fils de Priam & d'Arisba fille de Merope, sa premiere semme; que son pere lui sit épouser Sterope, qui étant morte fort jeune, il en sut si affligé qu'il se précipita dans la mer. Cet Auteur ajoute que Priam ayant répudié Arisba pour épouser Hecube fille de Cisséus.

Esaque voyant sa belle-mere grosse de son second fils, avoit prédit à son pere que cet 'enfant seroit un jour la cause d'une guerre fanglante, qui causeroit la ruine de Troye, & que sur cette prédiction l'enfant fut exposé sur le mont Ida. Tzetzès ajoute qu'Esague avoit dit à son pere qu'il falloit faire mourir la mere & l'enfant qui venoit de naître ce jour-là; & que Priam informé que Cilla femme de Thimoëtes étoit ce même jour accouchée d'un fils, il la fit mourir avec fon enfant; croyant par-là pouvoir éviter l'effet de la prédiction. Servius, sur l'autorité d'Euphorion , conte la chose de la même maniere ; mais un ancien Poëte, cité par Ciceron au premier Livre de la Divination, dit que ce fut l'Oracle de Zelia, petite ville au pied du mont Ida, qui avoit rendu cette réponse, en interprétation du songe d'Hecube. Pausanias dans ses Phociques, prétend que c'étoit la Sibylle Herophile qui avoit interprété ce fonge, & plufieurs autres Auteurs en donnent la gloire à Caffandre. Quoiqu'il en foit, Apollodore nous apprend encore qu'Esaque avoit appris à prédire l'avenir, de son grand-pere Merope. Il en laiffa apparemment les principes dans fa famille, puisque nous voyons que Cassandre & Helenus l'exercerent dans la fuite. La métamorphose d'Esaque en Plongeon eft un de ces épisodes qu'on imaginoit pour consoler les parens; & ce dénouément doit souvent servir de principe, pour expliquer la plupart de ces fortes d'évenemens.

Phillis & Demophoon. Phillis éroit fille de Lycurgue, Roi des Dauliens, Peuple de Thrace. Demophoon, Roi d'Athenes, fils & fucceffeur de Thefée, etant paffé à Daulis, s'en fit ainner; mais ayant appris que Mnethhée étoit mort au retour de la guerre de Troye, il fit obligé de partir pour allet prendre poffelion du Royaume d'Athenes que ce Prince avoit ufurpé fur Thefée. Il promit é Hillis de revenir dès que fes affaires feroient finies, & lui marqua à peu près le temps. Le jour qu'elle l'attendoit étant arrivé, elle courur neuf fois au rivage où il devoit aborder, en en apprenant aucune nouvelle, elle le pendit de défetpoir, ou felon d'autres fe jetta dans la mer. Le lieu où elle finit fes jours, fut appellé les neuf étamis, svoern vue, en mémoire de cette courle neuf fois réitérée: ç'a été auffi le premier nom de

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. IX. la ville d'Amphipolis , bâtie au même endroit , qu'Antipater dans une épigramme de l'Anthologie appelle le tombeau de Phillis. Nous avons dans Ovide une belle épître de cette Princeffe à Demophoon, où elle lui marque tout son amour, & l'empressement qu'elle a de le revoir, & dans laquelle il paroît que Demophoon avoit promis de revenir au bout de quatre mois. Voilà la veritable histoire de Phillis; mais pour donner du merveilleux à cette avanture, on publia que les Dieux l'avoient changée en Amandier, parce qu'en effet cet arbre s'appelle en Grec, philla. Hygin (1) ne parle point de cette (1) Fab. 19. métamorphose : il dit seulement qu'il vint des arbres sur le tombeau de cette fille, dont les feuilles dans une certaine faifon de l'année paroissent mouillées comme si elles répandoient des larmes pour elle. Il ne falloit dans ces anciens temps qu'un peu de ressemblance, pour coudre une métamorphose au bout d'une veritable histoire. Mais si on me demande la raifon pour laquelle, au retour de Demophoon, l'Amandier fleurit, je repondrai que cette circonstance n'est que le jeu de l'imagination de quelque Poëte; ou qu'elle renferme, tout au plus, quelque trait peu important de Physique. On prétend que comme l'Amandier fleurit pendant que le vent Zephyre fouffle, & que ce vent fouffle dans la Thrace du côté d'Athenes, on dit que c'étoit l'amant de Phillis qui venoit la visi-

Egeste, fille d'Hippotas, noble Troyen, sut envoyée en Sicile par son pere, pour l'empêcher d'être exposée au monftre que Neptune avoit suscité pour punir Laomedon : le fleuve Crinifus en devint amoureux, & se changea en ourse pour changé en la séduire, comme Virgile nous l'apprend (a). Cette fable ren- ourie. ferme une histoire, enveloppée comme toutes les autres, sous les fictions des Poëtes; & il n'y a qu'à en rabattre, ou plutôt, à en expliquer deux circonstances : celle du fleuve Crinisus, qui doit être entendue du Roi qui a été dans la suite confondu avec le fleuve du même nom; & celle de sa métamorphose,

ter. & qu'elle se réjouissoit de son retour en s'épanouissant.

(a) Troia Criniso conceptum flumine mater Quem genuit . . . occurris Acestes. Horridus in jaculis , & pelle Libystidis ursa Tome III,

Ccce

qui peut s'expliquer en disant que Crinisus se cacha dans des rochers & des cavernes pour épier Egeste, ou plutôt qu'il monta sur un vaisseau nommé l'Ourse, pour la poussuivre.

Quoiqu'il en foit de cette fable, Egeste devint meredusameux Aceste Roi de Sicile, si connu dans l'Enéide pour avoir reçû magnifiquement Enée & fes Compagnons, comme fes Alliés. Voici de quelle maniere Denys d'Halicarnasse raconte cette histoire, dépouillée des fables des Poètes. Laomedon, mécontent d'un noble Troyen, lui fit ôter la vie, ainsi qu'à tous ses fils, & fit vendre ses filles à quelques Marchands, à condition qu'ils les transporteroient dans des pays éloignés. Cependant un jeune homme de qualité s'étant trouvé dans le vaisseau qui les conduisoit, devint amoureux d'une de ces jeunes filles, & l'ayant achetée, il la mena dans l'Isse de Sicile, où il l'épousa. Quelque temps après elle devint mere d'Alcefte, qui après la mort de Laomedon obtint de Priam la permission de revenir à Troye, où il se trouva pendant la guerre: mais voyant son pays ruiné par les Grecs, il s'en retourna en Sicile fur les vaisseaux qu'Achille avoit abandonnés près de quelques rochers où ils avoient touché. Enée y étant arrivé quelque temps après, lui aida à bâtir deux villes, & y laissa les gens les plus inutiles de son équipage.

Telles étoient les fables d'Ovide qu'il me reftoit à expliquer; & si jen laisse quelques unes, c'est pour ne pas abuser de la patience de mes Lecteurs, en métendant sur des sujets qui ne méritent aucune attention, & n'ont aucune liasso

avec l'histoire du monde.



#### CHAPITRE X.

Des Fables recueillies par Conon, & par Antoninus Liberalis.

ON ON vivoit du temps d'Archelaüs Philopator, dernier Roi de Cappadoce, à qui il avoit dédié un peit Ouvrage qui contenoit cinquante Narrations ou Hifloires, ittées des anciens Auteurs; à Comme Archelaüs obtint de Marc-Antoine ce Royaume, environ quarante ans avant l'Ere chrétienne, on voit par-là en quel temps vivoit Conon, qui dès-là fe trouve différent de l'Aftronome du même nom, qui florifloit fous Prolemée Philadelphe, Comme Photius l'avoit copié, ¿c'el lui qui nous l'a confervé.

Conon avoir fouvent suivi destraditions différentes decelles des autres Mythologues, fans nous apprendre où il les avoir prifes. Je crois avoir rapporté dans les occations qui se font présentées, celles des narrations de cet Auteur, qui avoient quelque lainfon avec les fables que j'ai expliquées dans les cours de cet Ouvrage: pour celles dont je n'ai pas fait mention, ce sont pour la plipart de petites historiettes qui n'ont aujourd'hui rien d'intéréfant.

Antoninus Liberalis, que les Sçavans croyent être celui dont pate Suctone, qui le met au nombre des plus illustres Grammatirens, & dont Eustebe fait auffi mention dans fa Chronique, a voit composé un ouvrage fur les Métamorphoses; mais il a eu soin de nous instruire qu'il les avoit tirées, ou du Livre de Nicandre, qui portoit pour titre Erspiranyas de simagement se figures, ou de l'Ornithologie de Boeis, ou de quelques autres Anciens, dont les Ouvrages sont perdeus. J'en ai aussi rapporte le plus grand nombre, quand l'occasson s'en est presentée; & il sustina d'avertir le Lecteur que la pispar des autres ne conteinnent que des faits sifolés, & que presque tous les changemens de ceux dont parle cet Auteur, soit en bêtes Cocca l'in terme de l'entre de controlle de l'entre de l'entre

brutes, ou en oiseaux, ou en quelque autre sorme que cesoit répondent presque toujours à leurs nons : ainsi les regles qu j'ai données dans le premier volume, suffisent pour les entendre & pour les expliquer.

## CHAPITRE XI.

# Fables tirées d'Hygin.

Icarius, & TE commence par celle d'Icarius, fils d'Ebale, qui (1) ayant donné du vin à quelques Bergers de l'Attique, ils s'envyrerent, & croyant qu'il leur avoit fair avaler du poison, le tuerent & le jetterent dans un puits. Une chienne le découvrit à sa fille Érigone, qui se pendit de désespoir. Sur cela la peste ravageant la ville d'Athenes, l'Oracle sut consulté, & l'on apprit que Bacchus vengeoit la mort d'Icarius, qui leur avoit appris à planter la vigne. On chercha les meurtriers, & on les fit mourir. On institua même une sête à l'honneur d'Icarius & d'Erigone, pendant laquelle on leur offroit en sacrifice du vin & des raisins, pour reconnoître le bien qu'ils leur avoient fait en leur apprenant à cultiver la vigne. On n'en demeura pas là, & on publia dans la suite que les Dieux les avoient placés dans le Ciel, où Icarius formioit la constellation de Bootés, Erigone le signe de la Vierge, & Mera la chienne d'Icarius, celui du Chien ou de la Canicule.

Il n'y a rien là d'extraordinaire que l'Apothéose, le reste n'a pas besoin d'explication. Apollodore (a) rapporte qu'Icarius eut de la femme Periba cinq sils, Thoas, Damassippe, Imensime, Aletès & Perilaüs, & une autre fille nommée Po-

nelope, qui fut mariée à Ulysse (a).

Theonée. L'Histoire de Theonée que rapporte le même Hygin (3), (3) Fab. 90 fournit une avanture assez touchante. Cette Princesse étoit

<sup>(4)</sup> Voyez ce qui a été dit ce ce mariage dans l'Histoire d'Ulysse.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VII. CHAP. XI. fille de Thestor, & sœur de Leucippe : des Pirates qui la trouverent sur le bord de la mer où elle se promenoit, l'enleverent & la vendirent à Icarus Roi de Carie. Son pere qui l'aimoit passionément, fit équiper promptement un vaisseau pour poursuivre les ravisseurs; mais ayant fait naufrage sur les côtes de Carie il fut pris & conduit à la Cour du Roi, qui le fit mettre en prison. Leucippe n'apprenant aucunes nouvelles de fon pere, alla confulter l'Oracle pour sçavoir ce qu'il falloit faire pour le trouver, & elle eut pour réponse qu'il falloit couper les cheveux, & aller le chercher sous l'habit d'un Prêtre d'Apollon, jusqu'à ce qu'elle l'eût trouvé. Cette jeune fille partit sur le champ, & arriva en Carie avec l'équipage que l'Oracle lui avoit ordonné de prendre. Theonée touchée de la beauté du jeune Prêtre, en devint amoureuse; & comme il refusa de répondre à sa tendresse, elle le fit charger de chaînes, & ordonna à Thestor de le faire mourir secretement. Celui-ci étant entré dans la prison avec le glaive que Theonée lui avoit donné, dit au prétendu Prêtre, dont apparemment le trifte fort le touchoit, qu'il étoit encore plus malheureux que lui, puifqu'ayant perdu ses deux filles, Leucippe & Theonée, on l'obligeoit encore à une action si cruelle ; il ajouta qu'il aimoit mieux mourir que de la commettre, & là-dessus il se mit en état de se percer le sein. Leucippe reconnoissant son pere, lui arracha le poignard, courut à l'appattement de Theonée pour lui ôter la vie, & appella son pere Thestor à son secours ; à ce nom Theonée s'écria qu'elle étoit sa fille. Icarus informé d'un évenement si extraordinaire, les combla tous trois de présens & de caresses, & les renvoya dans leur pays. C'est au reste le même Thestor, qui étoit pere de Calchas si connu au siège de Troye, comme le remarque Hygin, ainsi on voit le temps auquel cette histoire est arrivée.

Alopé fille de Cercyon, & qui reconnoissoit Vulcain pour Alopéchanpere (1), étois si belle qu'elle inspira de rendres sentimens au sée as Foa-Dieu de la mer, qui en eu un sils qu'elle sir exposer secréte: since ment, pour dérober à son pere la connoissance de sa soibelse. Fib. 28p. En l'exposant elle le couvrit d'une partie desarobe qu'elle avoit. 28p. déchirée à ce dessent une jument égatée du troupeau lui don-

Cccciii

noit à tetter, lorfqu'un Berger qui la cherchoit, ayant và cette effece de protige, enleva cet enfant « le porta dans fa cabane. Son compagnon charmé de la bonne mine de cet enfant, le lui demanda « l'obint, mais nud: celui qui venois de le recevoir demanda auffi la robe, qui lui fur refuée, « ces deux Bergers ayant pris querelle à ce fuier, il sporterem leurs plaintes à Cercyon, qui reconnoisflant l'habit de fa fille, ordonna qu'on ôtât la vie à la mere, « qu'on expofât de rechef l'enfant; « comme une autre jument prit foin de le noue feir les des qu'on expofât de rechef l'enfant; « comme une autre jument prit foin de le nom d'Hipporhoùs. Thefée, comme nous l'avons dit dans fon histoire, ayant tué le cruel Cercyon, rendit les Etats de ce Tyran à Hipporhoùs, cau décendoit comme lui de Nevune.

Argé changé en Biche. (1) Hygin, Fab. 205.

Là métamorphofe d'Argé changée en Biche par le (1) Soleil, irrité de ce qu'elle avoit dit d'un Cerf qui fuyoit devant elle, que quand il iroit aussi vite que cet Altre, elle l'atteindroit, nous cache l'avanture d'une fille, inconnue d'ailleurs; qui aimoit fort la chasse, & qui périt dans les sorêts. Bochart (2) dérive le nom d'Argé du mot Hebreu Arga, qui signisse le cri des Cers; & se si cela est, on peut dire qu'elle n'avoit pas la voix belle.

(1) Hier. Part. prem. col. 883.

A ces fables que je devois expliquer, les autres l'ayant été dans le cours de l'Ouvrage, le même Auteur a joint un autre Ouvrage mythologique, auquel il a donné le nom de Ciel Poètique-Affronomique, dans lequed il fait voir que prefique tous les fignes & les confiellations portent le nom de quel que Heros; leurs ames, faivant l'aucienne Théologie du Pagnifme, étant allées les habiter après leur Apothéofe : c'est ainsi que Cephée, Cassions qui portent ces nomes la Caillio, celle de la grande Ourse; son sits Artophilax; Cassion & Pollux, le signe des Jumeaux; Chiron, celui du Centaure; Medée, la Coupe; Amathée, la Chévre; Cygnus, le Cygne; Pegase, le Cheval; le Dragon des Hespenides, le Serpent; le Taureau & l'Aigle dont Jupiter prit les figures pour enlever Europe & Ganymede, les deux signes qui en portent

Expliquées par l'Histoire. LIV. VII. CHAP. XI. les noms; la couronne d'Ariane, celle qui est dans le Ciel; la Lyre, celle de Mercure ou d'Orphée; Erichtonius, le Cocher, appellé Heniochus ou Auriga; Hercule qui tua près du fleuve Sangar dans la Lydie, un affreux Serpent, ou felon d'autres, Lyncus qui voulut faire périr Triptoleme, le signe du Serpentaire ; la fléche est celle dont se servit le même Hercule pour tuer l'Aigle qui dévoroit le foye de Promethée; le mouton qui fauva Phryxus, le Belier; le Cancer, celui que suscita Junon pour mordre Hercule dans le temps qu'il étoit occupé à tuer l'Hydre de Lerne ; le Lion , celui de Nemée ; Aftrée, ou felon d'autres, Erigone, celui de la Vierge ; le Scorpion, celui que Diane fit fortir de terre, pour se venger de l'insolence d'Orion; le Centaure, ou selon plusieurs Auteurs, Creton, pere nourricier des Muses, le Sagittaire; Pan, ou Ægipan, le Capricorne; le Verseau, Ganymede; Venus & son fils, les Poissons, parce que c'est sous la figure de poissons qu'ils se déroberent dans la Syrie aux poursuites de Typhon; le monstre que Neptune suscita pour dévorer Andromede, la Baleine; le Nil, ou l'Ocean ( car ces deux noms ont été donnés à ce fleuve ) l'Eridan, ou Canopus; Orion, la constellation qui porte son nom; comme le Liévre celeste est celui que poursuivoit le chien de ce célébre Chasseur, ce qu'il semble faire encore dans nos Planispheres.

Il y a cependant d'autres Auteurs qui content à ce figiet une autre històrie. On n'avoit, diffentils, jamais vû de liévres dans l'îlde de Lero, ou plutôt d'Hiero, lorfqu'un jeune homme qui fonaitoit passinontement qu'il y en eût pour avoir le plaiir de les courre, y en apporta un, & pri fi grand soin de ses petits, qu'en peu de temps toute l'îlde en fut peuplée, & sil y multiplierent tellement dans la fuite, qu'ils y conlumoient tout, & y caustrent la famine; en forte qu'on su colligé de se extermine. Les Dieus, ajouret-on, en placerent un dans le Ciel, y pour apprendre aux hommes que les choses que l'on solutie le plus pernicieuses. Le chien que Jupiter donna à Europe pour la garder, & dont Minos sit présent à Procris, & cellec-ià Cephale fon mari, forme le signe qui porte ce nom, quoiqu'on pré-

(a) 14 ent ende auffi que c'est celui d'Étigone. Procyon (1), constellation ainsi nommée, parce qu'elle se leve avant le grand Chien, représente celui du célebre Orion; Argo est formée de la Navire des Argonautes i le Centaure représente le fameux Chion; l'Autel, ouvrage des Cyclopes, celui su lequel les Dieux sacrificerat avant que de livret paraille aux Titans; l'Hydre sur laquelle est le Corbeau, avec une cone antique, est ou cet oiseau lui-même, ou Coronis mere d'Esculape, changée en Corneille: le Poisson, celui qui procura de l'eau à l'is, ou suivant d'autres Auteurs, à Derecto, dans le temps qu'elle étoit extrémement alterée, aussi paroiril dans le Cele en tiret du Verseau. Les Mythologues, pour le dire en passant, regardent ce poisson comme le pere des deux autres, qui forment dans le Zodiaque le Signe qui porte leur nom: le Dauphin celui qui saux Artos.

On ne dit rien ici dés ciaq Planettes qui portent le nom d'aurant de Divinités; in des Hyades, dont on a parlé dans l'Hiftoire d'Atlas; ni de la Voye lackée, dont la Fable a été rapportée dans l'Hiftoire d'Hercule; ni enfin de quelques aversés Signes ou Confidellations, pour ne pas répéter ce qu'on en

a dit.



LIVRE



# LIVRE HUITIEME

DES JEUX DES GRECS.



ENTENDS, comme je l'ai déja dir, para ces Jeux, certe forte de Spelacles que la Religion avoit confacrés, & qu'on donnoit dans la Grece, & enfuite à Rome, ou dans un Cirque, ou dans un Stade, ou dans dates endroits, quelque nom qu'ayent porté les Lieux definés à cet uface. Je discribés à cet uface. Je dis, que la Reli-

gion avoit confacrés, car outre qu'il n'y en avoit aucun qui ne fitt dedié à quelque Dieu en particulier, ou à plufieurs, on n'en commençoit jamais la folemnité, comme nous l'apprenons de Tertullien, qu'après avoir offert des facrifices, & fait d'autres cérémonies religieufes (a): & lorîque dans la fuire les Romains adopterent ces Jeux, le Senat donna un Arrêt qui prortiq qu'ils feroien toujours dédiés à quelque Divinité. Si nous voulons remonter à l'origine de ces Jeux, le même Tertullien dit que les Lydiens en furent les premiers inventeurs, & que Tyrthenus obligé de ceder à fon

(a) In ludis quanta sacra, quanta sacrificia pracedunt, intercedunt, succedunt. De Spect.

Tome IIL

Dqqq

78 L

fiere la part qu'il prétendoir avoir dans les Etats que son pere leur avoir laillés, ayant conduit une Colonie dans cette partie de l'Italie, qui depuis fu appellé Tyrthenie, y porta l'ufage ()) Liv.11. de ces sortes de spectacles. Herodote (1), & après lui Denys

(s) Lin. a d'Halicamaffe, avoient dit (a) la même chofe long-temps auparant, & le premier de ces deux Anciens nous apprend que ce fut pendant une famine qui défoloit la Lydie du temps d'Atys fils de Manès, que les Lydiens pour foulager leurs maux, voyant que la terre cultivée ne répondoit point à l'élépérance du laboureur, inventerent pour s'amufer plutieurs fortes de Jeux; mais, à dire vrai, ceux dont parle Herodote étoient plutôt des Jeux de délaffement que des Speclacles de Religion.

Je ne fçais fi c'et des Lydiens que les Grecs en prirent l'idée; mais il est sûr que leur ulage fut connu dans la Grece, dés les temps héroiques. Ces leux des Gerees, car c'est de ceux là & de quelque-suns de ceux des Romains que je prétends parler dans ce Livre, avoient été institués en differentes occasions, & la Religion ou des devoirs pieux avoient

toujours été les motifs de leur inflitution.

On peut les considérer, ou comme destinés à être célebrés dans des temps marqués, rels que les Olympiques, les Pyrhiques, les Neméens, & ceux de l'Ishme; ou comme de simples vœux exécutés sur le champ; ou comme des devoirs rendus à d'illustres morts, rels que cœux qu'Acasse si Célebre à la mort de son pere Pelias, les Grecs en l'honneur d'Achille, & Encé à l'amivertaire de la mort d'Anchise son pere venue publics ou particuliers. Les premiers étoient célebrés en l'honneur des Dieux ausquels ils étoient confacrés; les autres étoient ordonnés à Rome par les Magistras, fur-tout pendant qu'ils étoient Ediles ou Préteurs. Selon Lachance, les Jeux étoient des jours de Fête, dédiés aux Dieux, ou pour célebrer leur naissance, ou la dédicace de leux Temples (a); & leur célebration consistoir en différentes sortes d'exercices ou de combats, ainsi qu'on le-dira dans la fuire.

Ausone avoit observé qu'entre les quatre principaux Jeux

<sup>(</sup>a) Ludorum celebrationes Deorum festa erans , qui quidem ob natales sorum , vel Templorum novoeum dedicationes suns constituti. Divin. Inst.lib. 6. c. 2.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VIII.

des Grecs, (çavoir, les Olympiques, les Pythiques, les Neméens, & ceux de 'Ifthme, ; il y en avoir deux confacrés aux Dieux, & deux aux Heros; mais fa remarque n'ell pas exacte: car il est für que le premier étoir dédié à Jupiter, le fecond à Apollon, le quarnéme à Neptune, & qu'il n'y avoir que le troisfème qui le fui à Archemore fils de L'ycurgue. Il est für de même, que les Jeux Equestres ou Curules étoient dediés au Soleil & à Neptune, Jes Agonaux & les Gynniques à Mars & à Diane; les Sceniques, les Poèriques & ceux du chant & de la Musique, à Bacchus, à Apollon, à Minerve. & à Venus, ainst des autres.

Comme la plupart de ces Jeux, du moins dans la Grece, avoient éré inflitués par les Heros, dans des occaí.ons importantes, ils ne faifoient pas difficulté d'y combattre eux-mêmes & on publioit que Sautme, Jupictre, & les autres Dieux avoient autrefiois dispué la viéloire. Dans la fuire, & lorsqu'il fur permis à tout venant d'entrer en lice, ces fortes d'exercices furent partagés: les Grands, les Rois mêmes, y parurent ou dans les courfes à cheval, ou dans celle des chars à deux ou à quatre chevaux ; pendant que les combats moins nobles, comme la Lutre, l'Eferimé & quelques autres, furent refervés pour le commundu peuple, & pour les Gladiateurs, qui de tous tenoient le dernier rang, & en même temps le plus méprifable.

Rien, au refle, n'étoit plus célebre dans la Grece, que ces l'eux, furt-out ceux d'Olympie: c'étoit fur eux que portoit prefique toute la chronologie Grecque, & on datoit les principaux évenemens fur le temps de leur célebration. Les Grecs ne parloient & ne s'occupoient fouvent que de ces Jeux; & comme ils étoient célebrés en differens temps & en differens lieux, on étoit toujours attentif à s' préparer. Souvent même les temps d'une Olympiade à l'autre, c'eft-à-dire, l'efpace de quatre ans révolus, n'étoient pas fuffiants pour cela. Ceux qui fe disposioent à y combartre, choisfisioent les meilleurs chevaux, les dreffoient avec foin, les exerçoient fouvent. & donnoient une attention particuliere à la beaut & à la légereté de leurs chars: en un mot, ces Jeux faisoient la principale atten-Dd dd ji La Mythologie & les Fables

₹80 tion & l'occupation la plus ordinaire des gens distingués, ou par leur naissance, ou par leurs actions ; fur-tout parmi la Jeunesse. On s'y rendoit en foule, non-seulement de tous les quartiers de la Grece, mais encore des pays voisins, & rien: n'étoit si magnifique que ces fortes d'Affemblées.

Ce qui rendoit les Grecs si viss sur cet article, étoit l'honneur qu'acqueroient les Vainqueurs, & la réputation que les victoires remportées dans ces Jeux leur donnoient dans toute la Grece, & même dans les autres Pays. On les distinguoit en toutes occasions, & ils avoient par tout les places les plus honorables. Les plus grands Poëtes fe faifoient un devoir de célebrer ces vainqueurs, & c'est à leurs triomphes que nous devons les Odes de Pindare. Ce n'étoit pas, sans doute, par un motif d'avarice qu'on s'efforçoit d'enlever la victoire à ses concurrens : une simple couronne de laurier, d'olivier, de peuplier, on de quelque plante, & des Statues élevées en l'honneur des Vainqueurs, étoit la récompense qui leur étoit destinée. Il est vrai que dans la suite on attacha à la Victoire d'autres marques de distinction; que ceux qui l'avoient remportée, avoient ordinairement les premieres places dans les Assemblées publiques, & que souvent en abattoit un pan des murs, pour recevoir comme en triomphe ceux qui avoient été vainqueurs à Olympie ; mais toujours est il certain que la gloire étoit le feul motif qui animoit tous ceux qui entreprenoient de combattre dans ces Jeux. Je dis que l'avarice n'étoit pas le mobile ordinaire des combattans, quoiqu'elle pût l'être dans les Jeux funebres, où l'on proposoit pour récompense, ou des Esclaves, ou des Meubles, ou même de l'argent ; mais ces Jeux ne se célebroent oirdinairement qu'une



#### CHAPITRE I.

Motifs de l'institution de ces Jeux, & leurs differentes especes.

T'Ar dit que la Religion avoit souvent donné lieu à l'institution de ces Jeux; mais je dois ajouter que la politique y avoit aussi bonne part; & cette politique avoit deux objets principaux : l'un, que par là, les Grecs acqueroient dès leur eunesse l'humeur martiale, & se rendoient propres aux combats & aux autres expéditions militaires; l'autre, qu'on en devenoit plus dispos, plus alerte, plus robuste: ces exercices étant trés-propres, suivant les plus habiles Medecins, à augmenter les forces du corps, & à procurer une vigoureuse fanté. On doit bien juger, au reste, qu'un pareil sujet n'a pas échappé ni aux Anciens ni aux Modernes : aussi en ont-ils parlé les uns & les autres ; les Peres même de l'Eglife, Tertullien, Clement d'Alexandrie, S. Cyprien, & S. Augustin, en ont fair mention dans leurs Ouvrages. Mais aucun Ancien ne s'y est plus étendu, sur-tout pour les Jeux Olympiques, que Pausanias qui en a fait une description très-détaillée & trèscuricufe.

On divíloit ordinairement ces fortes d'exercices en trois claffes; en courfes, en combats, & en fipefacles. Les premiers, qu'on nommoir Ludi Equesser. (Fur Curules, consistoient en des courses qui les fisioient dans le Cirque, dédicé au Soleil ou à Neptune: les seconds étoient appellés Agonales ou Gymnais, d'où fut tiré le nom de Gymnassisque, qu'on employoit pour les signifier tous en general, & qui etoient composés de combats & de lutte, tant des hommes, que des bêtes instruites à ce manége, & c'étoit dans l'Amphiteatre, consacré à Mars & à Diane, que se sities, Mussic, consistient en Tragédies, Comdédies, & Sartyres, qu'on représentoit sur le Theatre, en l'honneur de Ddd di ji.

La Mythologie & les Fables

T82

Bacchus, de Venus, d'Ápollón & de Minerve.
Sous ces claffes generales étoient renfermés tous les Jeux
de la Grece & de Rome: tels étoient les Jeux Pythiens, Jes
Neméens, ceux de l'Ifflime, les Olympiques, les Pythiques,
les Megaleliens, les Actiaques, les Apollinaires, les Capitolins, ceux de Certès, ceux du Crique, les Equeffres, les
Floraux, les Ificlafiques, les Juvenaux, les Hieroniques,
ceux de la Jeuneffe, ceux des gens manés, les Neroniens, Jes
Plebétiens, les Romains, les Séculaires, les Troyens, & plufieurs autres; enfin les Jeux funcbres, tels que ceux dont j'ai
parfé il y a un moment.

Ceux-ci n'éroient ordinairement célebrés qu'une fois, & ne revenoient pas comme les autres à des temps marqués. Je dis ordinairement, car il y en avoit quelques-uns qui, quoique funebres dans leur origine, comme les Néméens, inflitués à l'occasion de la mort d'Archemore, & quelques autres, devintent perpetuels, & furent repris à des temps reglés.

Parmi ceux qui se renouvelloient, il y en avoit dont le temps de la cesebration éroit sixé & marqué, & quo n nommoit pour cela, Stativi; édaurtes qu'il falloit que le Magistrat indiquât, Indictroi; d'autres ensis qui étoient la suite d'un vœu fait dans des occasions importantes. Voitui: il y en avoit ensis d'annuels, de triennaux, de décennaux, de Seculaires, &c.

Il faut seulement remarquer que tous ces Jeux n'étoient pas particuliers à la Grece, puisqu'il y en avoit plusieurs, ainsi qu'il est aisé de le voir, qui étoient d'institution Romaine.

#### CHAPITRE II.

Des Instituteurs de ces Jeux.

HYGIN, à la Fable 273. nonmoit quinze Inflituteurs de Jeux julqu'à Encé qui étoit le quinziéme; mais les noms des quatre premiers ne le trouvenr plus, ni dans les Manuf crits de cet Auteur, ni dans les Imprimés, fans que Kunius

Expliquées par l'Histoire. LIV. VIII. CHAP. II. ni ses autres Commentateurs se soient mis en peine de remplir cette lacune. Ce chapitre d'Hygin commence donc par le cinquieme Instituteur des Jeux. Danaüs, dit-il, fils de Belus, institua à Argos des Jeux en l'honneur du mariage de fes filles; & comme on y chanta des Epithalames ( car ces Jeux n'avoient d'autres combats que ceux de la Musique) on leur donna le nom d'Hymenées. Lyncée son gendre fils d'Egyptus, qui est dans notre Auteur le sixième, en établit dans la même ville en l'honneur de Junon Argienne (a). Les Vainqueurs dans ces Jeux, au lieu d'une couronne, recevoient un bouclier, parce que Lyncée sauvé du meurtre général des autres enfans d'Egyptus, tira du Temple de cette Déesse le bouclier que Danaüs y avoit consacré, pour le donner à son fils Abas, qui l'eut après la mort de son beau-pere. Ces Jeux se renouvellerent à des temps marqués. Le septiéme Instituteur, suivant le même Auteur, fut Persée, qui en fit la célebration aux funerailles de Polydecte, qui avoit pris soin de son éducation ; & Persée y combattant lui - même, eut le malheur d'y tuer fon grand-pere Acrise, d'un coup de palet. Le huitième fut Hercule, qui fit célebrer des Jeux Gymniques à Olympie en l'honneur de Pelops, fils de Tantale; & ce Heros y remporta le prix du Pancrace, c'est-à-dire, suivant Aristore, du Pugilat & de la Lutte, ou pour parler plus juste, de la lutte simple, & de la lutte composée. Les sept Chess qui conduisoient l'armée à Thebes, instituerent les Jeux Neméens en l'honneur d'Archemore, fils de Lycurgue & d'Eurydice, comme nous l'avons dit en parlant de la guerre de Thebes, & ils font comptés par Hygin pour les neuvièmes Instituteurs. Eratoclès, ou plutôt Thesée, est le dixième, qui institua dans l'Isthme de Corinthe des Jeux en l'honneur de Melicerte, fils d'Athamas & d'Ino, qui prirent le nom d'Ishmiques : ces deux derniers se renouvelloient auffi à des temps marqués. Les Argonautes, que le même Auteur met pour les onziémes, célebrerent des Jeux funebres en l'honneur de Cyzique, que Jason avoit tué par mégarde : le saut, la

<sup>(</sup>a) Ces Jeux furent appelles assessagy ais , d'un mot compose d'assès , en

lutte & le javelot, furent les trois combats qu'il y donna. Aca? ste fils de Pelias, après le retour des Argonautes, en fit célebrer de funebres en l'honneur de fon pere, où la plûpart de ces Heros disputerent le prix. Zethus fils de l'Aquilon, y fut vainqueur, ainsi que Calais son frere, au Diaule, ou à la course redoublée (a). Caftor à celle du Stade, & Pollux son frere, au combat du Ceste ; Telamon à celui du Palet ; Pelée à la lutte; Hercule à tous les combats ; Meleagre à celui du Javelot ; Cygnus fils de Mars, y tua Diodotus dans un combat à outrance; Bellerophon fur vainqueur à la course du cheval ; Iolaus fils d'Iphiclus, de la course des chars, où il vainquit Glaucus fils de Sifyphe, dont les chevaux s'emporterent. Eurithe fils de Mercure eut l'avantage à tirer de l'arc; Cephale à la fronde; Olympe, disciple de Marsyas, à jouer de la trompetre; Orphée fils d'Eagrus, eut le prix de la Cithare; Linus fils d'Apollon celui du chant; Eumolpe celui de la voix jointe à la trompette.

Ces Jeux, comme il est aisé de le voit, surent très-solemnels, & on y donna presque toutes les sortes de combats, qui souvent n'étoient qu'en partie dans la plûpart des autres

Jeux.

Priam eft le treizième, qui après avoit fait expofer fon fils Paris, fit célebrer pluseurs années après, des Jeux près d'un Cenotaphe qu'il avoit fait ériger en son honneur, dans lefquels combattitent Nelée fils de Neréus, Helenus, Deiphoe de Polyteté, et ous trois fils de Priam, Telephe fils d'Hercule, Cygnus, Sarpedon, & Paris lui-même, qui ayant vaincus fis fres, fut reconnu par son pere.

Achille eft dans cette lifte le quatorziéme, qui fit célebret des Jeur funchers en l'honneur de Patrocle, qui fon fi bien décrits dans le vingt-quatriéme Livre de l'Iliade d'Homere. Enfin Enée eft le dernier, qui en fit célebret chez Acefte fon Hôte, en l'honneur d'Anchife fon perc, mort depuis un an ,

fut lesquels on peut consulter le cinquiéme Livre de l'Enéide.

Comm 4

<sup>(</sup>a) C'est ce qu'on appelloit Dolichodromor. Voyez le Traité de Metcurialis, Liv. z. pag. 159.

Expliquées par l'Histoire. Liv. VIII. CHAP. III.

Comme cet Auteur ne fait point mention des Jeux Pythiens, célebrés en l'honneur d'Apollon, ni de quelques autres à peu près de la même antiquité, je ne doute pas que leurs Inftituteurs n'ayent été ceux dont il parloit dans l'endroit de

ce Chapitre, qui se trouve perdu.

Tous ces Jeux avoient chacun leurs combats & leurs cérémonies particulières; & c'étoient ces combats & ces exercices qui composoient la Gymnastique des Anciens ; mais comme je ne dois pas traiter à fond ce sujet qui n'a point de rapport à la Mythologie, je renvoye les curieux au Traité de Jerôme Mercurialis, à celui de Pierre Faure, & aux scavantes Differrations de M. Burette, répandues dans presque rous les volumes des Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres.

Cependant pour instruire ceux qui n'ont nu'le habitude avec ces Auteurs, je vais donner ici une notion générale de cette

Gymnastique.

#### CHAPITRE III.

Où l'on explique ce que c'étoit que la Gymnastique.

E mot Gymnaftique vient d'un mot Grec, & veut dire Nud, parce que c'étoit en cet état que combattoient les Athleres, du moins depuis l'accident arrivé à Orcippus, dont le calcon s'étant dénoué, l'embarraffa, & l'empêcha de remporter la victoire; ce qui arriva à la trente-deuxiéme Olympiade. Il y avoit dans les Jeux des Grecs différentes forres d'exercices, tous propres à faire paroître la force, l'agilité & l'adresse; & lorsqu'ils n'étoient pas portés à l'excès, très - utiles à la fanté. Offman dans son Dictionnaire (1), fait (1) Au mos monter le nombre de ces exercices à cinquante-cinq; mais Gynnaft. les plus ordinaires étoient la Course, le Saut, le Disque ou le Palet, la Lutte ou le Pancrace, le Javelot, & le Pugilat; & ces exercices composoient ce qu'on appelle le Pentatle. Dans les Jeux scéniques, c'étoit le Chant, la Musique, & les Tragédies, où les Musiciens & les Poëtes disputoient le prix. Tome III.

Ce combat est très-ancien, puisqu'il en est fait mention dans

les Jeux célebrés par les Argonautes.

J'ai dit que la Course étoit un de ces exercices, & je dois ajouter qu'elle se faisoit ou à pied, ou à cheval, ou sur des chars tirés par deux, ou par quatre chevaux; ce qu'on exprimoit par les mots de Biges, ou de Quadriges. Cette course étoit simple ou redoublée ; dans celle-ci on parcouroit deux fois le stade, ou la lice, & elle s'appelloit Diaule.

Le Palet étoit une espéce de carreau, fait ou de bois, ou 'de pierre, ou de fer ; & la victoire étoit adjugée à celui qui le jettoit le plus loin. Les Palers étoient fort grands & fort pesans, & il en arrivoit quelquesois de funestes accidens : ce fut d'un coup de ces Palets qu'Apollon, ou quelqu'un deses Prêtres tua le jeune Hyacinthe, & Perfée son grand pere Acrise, comme nous venons de le dire. Menage, dans ses Origines, dérive le nom de Palet de l'Arabe Palat, qui signifie lapidibus sternere, abbattre à coups de pierres; mais il y a bien de l'apparence que ce mot ne venoit pas de si loin, & tiroit son origine de Palastra.

Le Pugilat étoit un combat qui se donnoit avec le Ceste:: le Ceste étoit une espéce de gantelet fait de cuir de bœus. Dans les premiers temps le cuir de ces gantelets étoit plus doux, plus mollet, & par cette raison ils étoient appellés μελίχαι. Dans la suite ils furent d'un cuir plus dur. Les combattans s'en couvroient les mains & les bras jusqu'au coude par le moyen de plusieurs courroyes; & avec ces gantelets ils se portoient des coups si terribles, qu'ils se cassoient souvent

les dents & se brisoient les mâchoires.

Les Bebryciens excelloient fur-tout dans ce combat du Ceste : aussi Virgile dans la description des Jeux funébres d'Anchife, feint qu'Entellus qui se distingua dans ce combat, venoit de ce pays-là, ainsi que je l'ai dit d'Amycus, dans l'hifloire des Argonautes.

La lutte confistoit dans un combat de deux personnes corps à corps, & celui qui par force ou par adresse renyersoit le champion avec lequel il combattoit , & l'empêchoit de se relever, remportoit la vistoire. Cet exercice étoit un des plus

Expliquées par l'Histoire, LIV. VIII. CHAP. III. 587 ordinaires, & étoit en usage dans les temps Héroiques, comme il paroît par le combat d'Hercule avec Antée. Les Lutteurs se frottoient le corps d'huile, pour échapper plus aisément à leurs adversaires, & il n'y avoit pas de tour de souplesse qu'on n'employar pour obtenir la victoire. Lorsqu'un des deux champions étoit terraffé, il faisoit tous ses efforts pour se relever, pendant que son antagoniste lui serroit la gorge, lui marchoit sur le ventre, & le traitoit de la maniere du monde la plus inhumaine. La Lutte, ou simple ou composée, étoit appellée le Pancrace.

Le Saut se pratiquoit ou à franchir un fossé, ou quelque élévation, ou quelque espace marqué : ainsi les Anciens distinguoient plusieurs fortes de Sauts, comme on peut le voir dans Mercurialis (1). Il suffit de dire que celui qui sautoit le

mieux, & le plus loin, obtenoit le prix.

Le combat du Javelot consistoir ou à lancer une pierre, ou un javelor, ou quelqu'autre chose, avec le plus d'adresse & le plus loin qu'il étoit possible. Platon (2) admettoit de deux fortes de jaculations, si je puis me servir de ce terme, il ap- 18. pelle la premiere, τοζικών, l'autre, ακόντισμα, & Galien nous apprend qu'Apollon & Esculape en avoient été les inventeurs. Les Latins traduisoienr la premiere par le mot sagittatio, & la seconde par celui de jaculatio. On employoit également dans ces exercices, ou l'arc ou la balifte, ou un autre instrument (3), dont on se servoit pour suspendre à la stéche une courroye qu'on tenoit à la main pour mieux viser (a).

Comme de tous ces combats celui de la course, sur tout amentum. lorsqu'elle se faisoit à cheval ou sur des chariots, étoit le plus noble (b), celui des Gladiateurs, qui se battoient à outrance à l'escrime, étoit le plus méprisé. Ils se servoient ordinairement de deux épées, attaquant & se désendant également des

(a) Ces cinq exercices étoient exprimés par ces mots grecs. A'dun dienes andreier dedpier if madig

Salius difcus jaculum, curfus, & Lucta.

(b) Horace montre bien dans fa premiere Ode, l'estime qu'on en faisoir.

Suus quos curriculo pulverem Olympicum Collegiffe juvat , metaque fervidis

Evitata roris , palmaque nobilis Terrarum dominos evehis ad Deos,

Ecceii

Expliquées par l'Histoire. L. IV. VIII CHAP. III. 589

ne devroient pas s'enduire ainsi de boue, après s'ètre builés,
s di la me font rire quand je vois qu'ils esquivent les mains
ed leurs compagnons comme des anguilles que l'on presse.
En voilà qui sont la même chose à découvert, horms que
c'est dans le fable qu'ils s'enoient comme des poules, avant
que d'en venir au combar, a sin que la main de l'adverclaire air plus de prise, 8¢ que sa main ne coule pas sur l'huile & fur la sueur. Ces autres, couverts aussi de poussires,
s'entre-lassen à coups de pieds & de poings, sans essay
ed se renverser comme les premiers : l'un crache ses deus
avec le fable, d'un coup qu'il a reçu dans la mâchoire, sans
que cet homme vétu de poupre, qui préside à ces exercices, s'e mette en pine de les s'éparer. Ceux ci son voler la
poussire se, se mette en autre la l'air, comme ceux qui dispuent le prix

### CHAPITRE IV.

» de la course, &c.».

Des lieux destinés à la célebration des Jeux, & des Villes principales qui en donnoient les représentations.

Es exercices & les combats qui se donnoient dans ces de Leux étoient differens, & demandoient plus ou moinde terrain. On avoit construit dans les endroits où en les célebroit, des lieux dont l'espace & la commodité répondoient à la magnificence & aux omennes qu'ons y avoit poins; & ces lieux, quoique destinés aux mêmes exercices, n'avoient pas partout la même étendue ni la même forme, & ne portoient pas le même nom.

Dans les premiers temps, où regnois la simplicité, il paroticu que pour les Jeux, du moins pour ceux qui ne se celebriorient qu'une fois, on se contentoit de chossire en plein champ un lieu commode pour les exercices qu'on y devoit faire. Cett ains su que usu Achille pour la celebration des Jeux su mebres de Patrocle, & Enée pour l'anniversaire de son pere, pour lesquels on ne sis d'autres preparatiss, que de mesuser.

#### La Mythologie & les Fables

Îcîpace qu'on devoir parcouit, le netroyer, & y placer des bomes. Adrafte & les autres Chefs qui inflituerent les Jeux Neméens, n'y prirent pas d'autres précautions, quoiqu'ils eufent deflein de les faire repréfenter à des temps marqués : mais dans la fuite on conftruité, fur tout dans les grandes villes, des lieux propres à les célebrer avec toute la magnificence possible, & ces lieux protroient differens noms. A Pife, l'endroit defliné aux Jeux Olympiques, s'appelloient le Stade, dont on verra la description dans le Chapitre Guivant: à Rome c'étoit le Cirque, & à Conflantinople l'Hippodrome. Comme les courfes, soit à pied ou à cheval, ou fur des chariots, demandoient beaucoup d'espace, ces lieux étoient grands & spacieux, plus longs que larges, & tels qu'il les falloit pour les courfes qui s'y faitoient.

Pour les Sceniques on avoir des Théâtres publics; & pour les combats de l'efcrime & des Gladiateurs, foit des uns contre les autres, ou contre des bêtes létoces, des édifices faits exprès, qu'on nommoir Arénes, Colifèes, &c. & dans les uns & cans les autres on avoir eu foin de pratique un nombre prodigieux de loges, & d'autres places aufquelles on arrivoir par de petits efcaites ménagés dans l'épaiffeur des murs. Ces places étoient marquées pour les perfonnes d'états differens qui devoient les occuper. Le concours du monde y étoit toujours très-grand, car les Grecs & les Romains aimoient ces fortes de Speclacles; les derniers fur-tout, ceux des Gladiateurs, avec une fureur qu'il feroit difficile d'exprimer.

Dans ceux de ces Edifices où l'on combattoit contre des animaux, on avoit pratiqué dans le bas des cloisons, où on les tenoit enfermés, qui s'ouvroient par le moyen d'une coulisse, qui levoit lorsqu'on vouloit les lâcher dans l'Aréne, où ceux qui devoient s'e battre avec eux, les attendoient. On n'épargnoit rien pour avoir les animaux les plus séroces & en même temps les plus rares, & quelquesois on les faisoit venir du sond de l'Arique avec des dépense sextraordinaites. Comme on donnoit aussi dans quelques-uns de ces lieux des Naumachies, on y faisoit conduire de l'eau en si grande abondance, & l'espace qui la contenoit étoit s'un sale, que plusseurs galeres y manœu-

Expliquées par l'Histoire. LIV. VIII. CHAP. III. vroient à l'aise, & on y représentoit, dans toute l'exactitude

possible, un vrai combat naval.

Les Antiquaires ont eu grand foin de faire graver la plûpart de ces Edifices: Onuphrius Panvinus fur tout (1) nous a conservé ceux des Cirques de Rome, de l'Hippodrome, & plusieurs autres. Il en reste même encore dans cette ville & dans quelques autres, que le temps n'a pu détruire; tels que sont les Arénes de Nismes, celles d'Orange, & plusieurs autres; mais rien ne donne une idée plus grande de la magnificence de ces monumens, que les restes du Colisée qu'on voit encore : Rome, & qui a dequoi nous frapper d'étonnement, quoiqu'un des souverains Pontises du siècle passé en ait fait détruire une grande partie pour la construction d'un superbe Palais.

Après avoir donné une idée generale de ces Jeux, & des exercices qui s'y pratiquoient, je dois entrer dans quelques détails au fujet des principaux; de ceux fur-tout qui avoient été inflitués par les Grecs: mais je crois qu'il est nécessaire de rapporter auparavant une ancienne Inscription (a), que les Megariens avoient faite, pour y éternifer le fouvenir des victoires d'un illustre Athlete, parce qu'elle nous fait connoître les lieux differens où ces Jeux étoient célebrés.

Les Jeux Olympiques l'étoient à Pife, en l'honneur de Jupiter.

Les Pythiens à Delphes, en l'honneur d'Apollon.

Les Neméens, à Argos.

Les Isthmiens, dans l'Isthme de Corinthe.

Les Panathenées, à Athenes, en l'honneur de Minerve.

Les Olympiens, aussi à Athenes.

Les Pan-Helleniens, c'est-à-dire, de toute la Grece, dans la même Ville.

Les Eléusiniens, aussi à Athenes.

Les Héracliens, en l'honneur d'Hercule, à Thebes.

Les Trophoniens, à Lebadia.

Les Eleutheriens, à Platée.

(a) Spon, Voyage de Grece, Tom. I. p. 189. & Tom. III. p. 221. où on en trouve une presque semblable dans les Marbres d'Arondel,

La Mythologie & les Fables

Le Bouvier de Junon, à Argos. Les Pythiens, à Milet dans l'Ionie.

Les mêmes, à Magnesie.

Les Jeux communs de l'Asie, à Philadelphe. Les Jeux Actiens pour Apollon, à Nicopolis.

Les Pythiens, à Side.

392

Les mêmes, à Perga. Les mêmes, à Thessalonique.

Les Esculapiens, a l'honneur d'Esculape, à Epidaure.

Les Capitolins, à Rome.

Ceux qu'on appelloit Eusebia, à Pouzzol.

Les Jeux en l'honneur des Empereurs, à Naples.

Parmi ces Jeux differens, la Grece en diffinguoit principalement quatre anciens, qu'elle folemnifoit avec beaucoup de folemnife ; les Olympiques, les Pythiques, les Neméens, & .ceux de l'Ifthme, fuivant ce Vers d'Ausone:

Quatuor antiquos celebravit Achaia ludos,

dont je vais parler dans les quatre Chapitres suivants.

### CHAPITRE V.

# Des Jeux Olympiques.

J E commence par les Jeux Olympiques, comme les plus L'élebres, & peu-être les plus anciens de la Greec. Ce en est pas qu'on sache au juste le temps de leur institution, sur laquelle il y a diverse opinions dans les Anciens. Diodore de Sciele prétend qu'ils furent institués pour l'Hercule de Crete, un de ces Dachyles Idéens, dont jai parlé dans l'Histoire de Jupiter. Mais comme cet Auteur ne nous apprend autre chose à ce sujet, je vais prendre pour guide Pausainas, qui paroit avoir eu un soin particulier de se faire infruite dans lon Voyage de Grece, de tout ce qui regardoit cette solemniré. «Quant aux Jeux de la Grece, dicil., voici

Expliquées par l'Histoire. LIV. VIII. CHAP. V. - ce que j'en ai appris de quelques Eléens qui m'ont paru fort » profonds dans l'étude de l'Antiquité. Selon eux, Saturne est le » premier qui ait regné dans le Ciel, & dès l'âge d'or, il avoit · déja un Temple à Olympie. Jupiter étant venu au monde, » Rhea fa mere en confia l'éducation aux Dactyles du mont » Ida, autrement appellés, Curetes. Ces Dactyles vinrent en-» fuite de Crete en Elide, car le mont Ida est en Crete. Ils » étoient cinq freres, scavoir Hercule, Peonéus, Epimede, - Iasius, & Ida. Hercule, comme l'aîné, proposa à ses fre-» res de s'exercer à la course, & de voir qui en remporteroit » le prix, qui étoit une Couronne d'olivier; car l'olivier étoit deja si commun, qu'ils en prenoient les feuilles pour en jon-» cher la terre, & pour dormir dessus : Hercule apporta le » premier cette plante en Grece, de chez les Hyperboréens. ..... C'est donc Hercule Idéen qui a eu la gloire d'inventer o ces Jeux, & qui les a nommés Olympiques; & parce qu'ils » étoient cinq freres, il voulur que ces Jeux fussent célebrés \* tous les cinq ans. Quelques-uns difent que Jupiter & Satur-» ne combattirent ensemble à la Lutte dans Olympie, & que » l'empire du monde fut le prix de la victoire : d'autres préten-» dent que Jupiter ayant triomphé des Titans, institua lui-- même ces Jeux, où Apollon entre autres fignala fon adref-» se en remportant le prix de la course sur Mercure, & celui » de Pugilat, sur Mars ».

Il ne sau pas s'imaginer que ces Jeux, depuis leur premiere inflitution, ayent été célebrés de suite: ils furent fouvent interrompus, & même pendant des temps très-considérables; puis renouvellés encore, & encore négligés, jusqu's cqu'ensin ils prirent une forme stable & durable; leur célébration revenant régulierement tous les cinq ans, c'est-à-dire, & au premier mois de la cinquiéme anhée: voilà pourquoi on comptoir cinq ans d'une Olympiade à l'autre, quoique dans le fond il n'y cut que quatre ans complets. Mais l'Auteur que je viens de citer, va nous instituire de ces interruptions & de ces reprises.

Cinquante ans après le Déluge de Déucalion, dit-il,
 Tôme III.

. Clymenus fils de Cardis, & l'un des descendans d'Hercu-» le Idéen, étant venu de Crete, célebra ces Jeux à Olym-» pie; enfuite il confacra un Autel aux Curetes, & nommément à Hercule, sous le titre d'Hercule protecteur. Endy-» mion, fils d'Aëthlius chassa Clymenus de l'Elide, s'empara · du Royaume, & le proposa à ses enfans pour prix de la » courfe: mais Pelops qui vint environ trente ans après Endymion, fit représenter ces Jeux en l'honneur de Jupiter, » avec plus de pompe & d'appareil qu'aucun de ses prédéces-» seurs. Ses fils n'ayant pu se maintenir en Elide, & s'étant · repandus en divers lieux du Peloponnese, Amythaon fils de " Cretheus, & cousin-germain d'Endymion, (car on dit » qu'Aëthlius étoit fils de cet Eole qui eut le furnom de Jupi-» ter ) Amythaon, dis je, donna ces Jeux au peuple. Après lui Pelias & Nelée les donnerent à frais communs. Augée » les fit auffi célebrer, & enfuite Hercule fils d'Amphitryon, » lorsqu'il eut pris l'Elide. Le premier qu'il couronna fut . Iolas, qui pour remporter le prix de la course du char, avoit - emprunté les propres cavales d'Hercule; car en ces temps-» là on empruntoit sans façon les chevaux qui étoient en répua tation de vîtesse.

Depuis Oxylus, qui ne négligea pas non plus ces Spectacles, les Jeux Olympiques furent interrompus jusqu'à Iphitus, qui les rétablit. On avoit même presque perdu le souvenir des exercices & des combats, qui y avoient été mis en usage dès leur origine : peu-à peu on se les rappella; & à mefure qu'on se ressouvenoit de quelqu'un de ces exercices, on l'ajoutoit à ceux qu'on avoit déja retrouvés. Pendant l'interruption dont on vient de parler, la Grece gémissoit déchirée par des guerres intestines, & étoit désolée en même temps par la peste. Iphitus alla à Delphes pour consulter l'Oracle sur des maux si pressants, & il lui fut répondu par la Pythie, que le renouvellement des Jeux Olympiques feroit le falut de la Grece; qu'il y travaillat donc lui & ses Eléens. Iphitus ordonna aussi tôt un sacrifice à Hercule pour appailer ce Dieu, puis célebra les Jeux.

Ces Jeux furent encore interrompus pendant l'espace de

Expliquées par l'Histoire. LIV. VIII. CHAP. V. 86. ans : enfuite ils furent recommencés, & ce fut à cette premiere Olympiade que Corcebus remporta le prix de la course. Cette victoire est d'autant plus remarquable dans l'Antiquité . que ce fut par cette même célébration, que l'on commenca de compter les Olympiades, qui ne furent plus interrompues depuis ; ce qui arriva 1776. ans avant Jesus - Christ; époque celebre parmi les Grecs, quoiqu'à parler exactement, ils ne se foient fervis des Olympiades pour compter les temps, qu'environ cinquante ans avant Alexandre le Grand, comme je l'ai remarqué dans une autre occasion. Mais on partit de l'Olympiade de Corcebus, & depuis ce temps là ces Jeux fervirent d'époque à toute la Grece, à la différence des autres Jeux, qui n'en fervoient que dans les pays où ils étoient célébrés. Ainsi les habitans de Delphes & les Béotiens employoient à leur Chronologie les Jeux Pythiens; ceux de l'Ifthme & les Corinthiens comptoient leurs années par les célébrations des Jeux Ifthmiques; les Argiens & les Arcadiens se servoient à cet usage de celles des Jeux Neméens; car je n'ai trouvé que ces quatre Jeux, dont la célébration ait servi d'époque

aux Grecs. Le lieu où se donnoient ces Jeux étoit nommé le Stade : c'étoit une espace de six cens pas, qu'on avoit renfermé de d'Olympie. murs, près de la ville d'Elis, & du fleuve Alphée. & qu'on avoit orné de tout ce qu'on avoit cru propre à l'embellir. Mais comme on avoit été contraint de s'affujettir au terrain, qui étoit inégal, ce Stade étoit fort irrégulier, ainsi qu'on peut le voir par le dessein qu'en a tracé sur la description de Pausanias.

M.le Chevalier Folard, & que M.l'Abbé Gedouyn a fait graver, pour l'inserer dans la traduction de cet Auteur Grec.

Ce Stade (1) étoit composé de deux parties : la premiere, (1) Pausan, dont la figure ressembloit assez à la proue d'un Vaisseau, étoit nommée la Barriere. C'étoit-là qu'étoient les Ecuries & les Remifes où se tenoient les chevaux & les chariots, & où ils s'apparioient. La seconde étoit nommée la Lice, & c'étoit dans l'espace qu'elle contenoit, que se faisoient les courses, foit à cheval, foit avec les chariots. Au bout de la Lice étoit la borne, autour de laquelle il falloit tourner; & comme celui **F**fffii

Le Stade

qui en approchoit le plus, formoit un cercle plus court, il étoit, toutes chofes égales, plutôt revenu au lieu d'où il étoit parri. C'étoit-là principalement que confiftoit l'adreffe de ceux qui conduifoient les chars, & où en même temps ils couroiment le plus grand danger. Car indépendamment de ce qu'ils pouvoient s'y rencontrer avec un autre char; si on venoit à toucher cette borne, l'effine se britoit en mille pièces, ou recevoit du moins quelque échec qui faisoit perdre tout l'avantage. Voilà ce qu' Horace exprime par ces mots, metaque fir(t) Ode 1. viaits ventaa roit (1).

Au delà de cette borne étoit encore une autre occasion de danger. C'étoit la figure du Genie Taraxippus, dont on a parlé dans le cinquiéme Livre du Tome II. qui étoit faite de mannere à effrayer les chevaux. On ne (çait si on l'avoit mise la exprès pour augmenter le danger de la course, ou si par respect pour ce Genie, on l'y avoit laissée, supposé qu'elle y sit avant la construction du Stade; mais il est toujours vrai que c'étoit un endroit fort dangereux.

Des deux côtés de cette Lice, dans soute fa longueur, étoient les places des Speckateurs. Les principales étoient pour les Juges & pour les perfonnes de confidération; le peuple, qui y accouroit en foule, se mettoit où il pouvoit : car rien n'est égal à la curiossité qu'on avoit pour ces sontes d'exercices.

J'ai dit que de la Barriere les chars entroient dans la Lice, & je dois ajouter que la feparation de ces deux lieux étoit fermée avec une corde. qui fe baiffoit par une efpece de méchanique, que décrit Paufanias; & c'étoit le fignal qui avertiffoit d'entre dans la Lice.

Ces Jeux qu'on célébroit vers le Solfice d'Eré, duroient cinq jours; çar un feul n'auroit pas fuffi pour tous les combats qui s'y donnoient. Comme ils étoient confacrés à l'upiter, de faifoient partie des céremonies religieuses du Paganisme, le premier jour étoit destiné aux facritices, le second, au Pentathle & à la course à pied, le troisséme au combat du Pancace & de la Lutte timple; les deux autres, aux course à

Expliquées par l'Histoire. LIV. VIII. CHAP. V. 597

pied, à celle des chevaux, & à celle des chars (a).

Comme les Athletes combattoient nuds dans ces Jeux, du moins depuis l'accident dont j'ai parlé, il étoit défendu aux femmes & aux filles, fous peine de la vie, d'y affifter, & même de parter l'Alphée pendant tout le temps de leur célébration (1); & cette défense, ainsi que les habirans du pays le (1) Pausan. dirent à Paulanias, fut si exactement observée, qu'il n'arriva ibid. c. 6. jamais qu'à une seule semme de violer cette loi. Cette semme, que les uns nomment Callipatire, & les autres Phevénia, étant devenue veuve, s'habilla à la façon des Maîtres d'exercice, & conduisit elle même son fils Pisidore à Olympie. Le ieune homme avant été déclaré vainqueur, la mere transportée de joie, jetta fon habit d'homme, & fauta par-dessus la Barriere qui la tenoit renfermée avec les autres Maîtres, & elle fut connue pour ce qu'elle étoit. Cependant on lui pardonna cette infraction de la loi, en confidération de son pere. de ses freres, & de son fils, qui tous avoient été couronnés aux mêmes Jeux; & depuis ce temps-là il fut défendu aux Maîtres d'exercices de paroître autrement que nuds à ces Speclacles. La peine imposée par la loi, étoit de précipiter les femmes qui oferoient l'enfraindre, d'un rocher fort escarpé qu'on appelloit le mont Typée, & qui étoit au delà de l'Al-

phée.

Il écoit aussi défendu aux hommes, sous peine d'une amende considérable, d'user de la moindre fraude pour être déclaté vainqueur; mais ni les lois ni les peines ne son pas toujours un frein capable de contenir l'ambition dans de justes bornes. Il y eut des supercheires, & la punition severe qu'on en tira, n'empécha pas qu'on ne retorbibat de temps en temps dans les mêmes fautes. On trouvoir, dir Pausinais (2), en allant du () lisid.c.a.i. U Temple de la Merc des Dieux au Stade, six Statues de Jupiter, qui toutes six étoient de bronze, & qui avoient été faites du produit des amendes ausquelles avoient été condamnés des Athletes qui avoient usé de fraude pour temporter le prix, ains que le marquoient les Infectipions en vers Elégia-

<sup>(</sup>a) Il y eut de temps en temps quelques varietés sur l'ordre dont je parle, ainsi qu'on peut le voir dans Pausanias, in Eliac. cap, 9.

Fff iij

ques qu'on y avoit mifes. Les vers qui étoient fur la premiere, avertifloient que le prix des Jeux 'Olympiques s'acqueroit, non par argent, mais par la légereté des pieds, & par la force du corps. Ceux de la feconde portoient que cette Statue avoit été érigée à Jupiter pour faire craindre aux Athletés la vengeance du Dieu, s'ils ofoient violer les loix qui leur étoient

prescrites; ainsi à peu près des autres.

On croit que ce fut le Theffalien Eumolpus, qui corrompit le premier à force d'argent, ceux qui se présentoient avec lui pour le combat du Ceste : on le punit pour avoir donné cet argent; & ceux à qui il l'avoit donné, pour l'avoir reçu. Quoique rien ne fut plus infamant que cette amende, & les monumens dont j'ai parlé, cependant il y eut un Athenien nommé Callipe, qui acheta le prix du Pentathle. On le condamna à l'amende, & Hiperide, député d'Athenes, ayant demandé sa grace, & n'ayant pu l'obtenir, les Atheniens défendirent au coupable de payer cette amende; mais les Eléens fermes à maintenir leurs loix, les exclurent des Jeux, & cet interdit dura jusqu'à ce qu'avant été consulter l'Oracle de Delphes, la Pythie leur déclara qu'elle n'avoit aucune réponse à rendre, qu'au préalable ils n'euffent fatisfait les Eléens. Les Atheniens fe foumirent à l'amende, dont le produit fut employé à confacrerà Jupiter six autres Statues, avec des Inscriptions qui en contenoient l'histoire.

Les concours prodigieux du monde qu'attiroit à Olympie la célebration de ces Jeux, avoit enrichi cette ville & toute l'Elide: auffi n'y avoir-il rien dans toute la Grece de comparable au Temple & à la Statue de Jupiter Olympien, dont jai fait la défeription dans le premier volume de cette Mythologie. Autour de ce Temple étoit un Bois facté, nommé l'Altit, dans lequel avec les Chapelles, les Autels, & les autres monumens confacrés aux Dieux, & dont on trouve une défeription fort détaillée dans l'Auteur que j'ai cité tant de fois, étoient les Statues, toutes de la main des Sculpteurs les plus célebres, etigées en l'honneur de ceux qui avoient remporté les prix dans ces Jeux; récompense précieufe, qui jointe à la couronne de lautier dont on leur ceignoit

Expliquées par l'Hifloire. L. I.v. VIII. CHAP. VI 599 la tête en prefence de rour ce qu'il y avoit de plus grand & de plus diffingué dans la Grece, & l'honneur que leur faifoient les villes pour les recevoir, étoient très-capables de foutenir cette ardeur, qu'on témoignoit pour obtenir la viclotenir

Remarquons, avant que de finir ce Chapitre, que les defeendans de Hellen ayant formé un nombre prodigieux de familles dans la Grece, y devinrent fi puilfans, & y acquirent tant de credit, qu'ils firent passer mei loi, par laquelle il étoit ordonné qu'il n'y auroit que ceux qui rapportoient leur origine à ces familles qui pussent être admis à disputer les pris aux, Jeux Olympiques: & Herodote nous apprend à ce fujet qu'Alexandre le Grand sur lui même obligé de prouver qu'il écoit un des Hellent, avant que d'être reçu'à entrer en Lice dans ces Jeux. Mais ce qui arriva de-là, c'est que tous les Grecs se trouverent sortis de quelqu'une de ces familles; tant elles avoient éét nombreules & répandues dans tout le pays, & dès lors le nom de Hellent, s particulier à un seul peuple, devint le nom general de tous ceux de la Grece.

Je me suis un peu étendu sur la célébration de ces Jeux; mais comme lis étoient en même temps, comme je l'ai di; les plus anciens & les plus solemnels de la Grece, & qu'on observoit dans les autres à peu près la mêmepolice & les mêmes loix; qu'il y avoit dans tous à peu près les mêmes exercices, des couronnes pour récompense, des Juges & des Combattans; que les uns & les autres étoient obligés par serment de se loumettre à certaines loix, j'ai cru qu'il étoit nécessaire de les bien faire connoître; je serai beaucoup plus court dans

la description des autres.

#### CHAPITRE VI.

## Des Jeux Pythiques.

JA1 dit dans l'Histoire d'Apollon (1), que la défaite du serpent Python avoit donné lieu à l'Institution des Jeux Py-Liv, L thiques, ce qui a fait dire à Ausone: (1) Egl.

Comme j'ai expliqué cette Fable, & fait voir ce qu'on devoit entendre par ce monstre qu'Ovide dit avoir été formé de la boue laissée sur la terre par le Déluge de Deucalion, il ne s'agit ici que de rapporter ce qui regarde particulierement ces Jeux. D'abord, il est incertain en quel temps ils furent établis, &

rinth.

(2) In Co- on ignore leur premier Instituteur. Car lorsque Pausanias (2) en donne la gloire à Diomede, qui fit bâtir un Temple à fon retour de Troye, en l'honneur d'Apollon Epibaterius (a), je suis persuadé qu'il se trompe, puisque leur institution précede de beaucoup le temps auquel vivoit ce Heros. Ce qu'on peut dire de plus vraisemblable à ce sujet, est qu'il établit dans le lieu où il fit élever le Temple dont on vient de parler, les mêmes Jeux qu'on célebroit depuis long-temps à Delphes.

Dans les commencemens, ces Jeux ne consistoient qu'en des combats de chant & de Musique, ainsi que l'observe le même Pausanias, & dès-là ils sembloient n'avoir été institués que pour y chanter les louanges du Dieu qui avoit délivré la terre d'un monstre qui alloit la désoler. Les autres exercices n'y furent admis que dans la fuite. Il paroît bien en effet que la chose étoit ainsi, par ceux qui y disputerent les premiers prix, puisqu'à la premiere représenta-

(3) Id ibid tion (3) Chrysothemis de l'Isle de Crete remporta la victoire, & ensuite Thamyris fils de Philammon. Ce qu'il y a de singulier, vû le respect qu'on avoit généralement pour tous cesJeux que la Religion avoit confacrés, & qui étoient spécialement dédiés à quelque Divinité, c'est que ni Orphée, qu'une haute fagesse & une profonde connoissance des mysteres rendoient recommandable, ni Musée, ne voulurent jamais s'abbaisser à disputer les prix des Jeux Pythiques. Un certain Eleuthere y fut couronné uniquement à cause de sa belle voix, car l'Hymne qu'il chanta n'étoit pas de lui. On dit qu'Hesiode ne sur pas reçu à y disputer le prix, parce qu'en chantant il ne sçavoit

<sup>(</sup>a) Aioss appellé d'un mot grec qui veut dire Consendo , je monte , pour marquer que ce Dieu étoit monté sur les Vaisseaux de Diomede , pour se délivrer lui-même du danger auquel lui & ses compagnons étoient exposés.

Expliquées par l'Histoire. LIV. VIII. CHAP. V. pas accompagner de la lyre. Pour Homere (1), on prétend (1) Id. Ibid. qu'il étoit allé à Delphes; mais qu'étant devenu aveugle, il avoit fait peu d'usage du talent qu'il avoit de chanter & de jouer de la lyre en même temps. Les Peintres y étoient aussi reçus à disputer le prix, & Timagore, sut préseré à Penée frere de Phidias.

Dans la suite on fit des changemens à ces Jeux. La troisiéme année de la quarante huitiéme Olympiade, les Amphictyons, laissant toujours subsister le prix de Musique & de Poëfie, y en ajourerent deux (2), l'un pour ceux qui accompa- (2) Id. ibid. gneroient de la flûte. l'autre pour les Joueurs de flûte seulement : puis enfin on admit à ces Jeux les mêmes combats & les mêmes exercices qu'à Olympie. La course, sur des chars tirés à quatre chevaux, après en avoir été long-temps exclue, y fut enfin introduite du temps d'Oreste. Les enfans même, par une loi expresse furent admis à la course du Stade fimple, & à la course du Stade repeté. Incontinent aprés, (c'est toujours Pausanias que je copie) c'est-à-dire, dans la Pythiade qui suivit celle où les enfans avoient eu permission de courir, on abolit le prix, & il fut reglé qu'il n'y auroit plus que des couronnes pour les Vainqueurs, comme aux autres Jeux de la Grece. Il paroît par là qu'il y avoit anciennement un prix en argent ou en habits, &c. comme aux Jeux funebres de Patrocle, mais nous ignorons en quoi il consistoit précisément.

On retrancha dans la fuite de ces Jeux, l'accompagnement de la flûte, parce qu'il avoit je ne sçais quoi de trifte, qui ne convenoit qu'aux Élegies; mais en récompense on y admit la courfe des Quadriges ; & Clifthene, celui-la même qui devint dans la suite le Tyran de Sicyone, sut couronné à la premiere de ces courfes.

A ces exercices & quelques autres dont parle Paufanias . on ajouta enfin le Pancrace, à la foixante-unième Pythiade, en laquelle Laïdus de Thebes eur la victoire. La couronne de laurier étoit d'abord la feule récompense des Vainqueurs, & les branches de cet arbre furent préferées à celles des autres arbres, par l'opinion où l'on étoit qu'Apollon avoit été amoureux

Tome III.

La Mythologie & les Fables

(1) Voyez de Daphné (1). Dans la fuire on donna une récompense en l'Hist. d'A- argent, dans les lieux même où regnoit l'usage des couronnes.

Finifions, en obfevant qu'anciennement ces Jeux n'étoient célébrés que tous les huit ans, mais que dans la fuite ills le furent rous les quare ans, & fervirent d'époque aux habitans de Delphes & des environs. Le temps de leur célébrairen, tuivant Diodore de Sicile, Paufanias & Plutarque, concouroit regulierement avec la troiliéme année de chaque Olympiade. Ce furent les Amphiètyons qui firent ce changement, furquoi on peut confulter le P. Petau, Scaliger, & en particulier les Cycles du Cavant Dodwel.

Les Romains, sur quelques vers de Martius, adopterent (3) Tit. Liv. ces Jeux Pan 642. de la fondation de leur ville (a) & leur donnerent le nont d'Apollinaires. Si vous voulez vaincre l'ennemi, portoir la prédiction de ce Devin, établiste des Jeux en l'homneur d'Apollon. D'abord c'étoit le Préteur qui étoit préposé à la représentation de ces Jeux, puis on établit des Quindetimvirs, qui en prirent soin, & qui devoient les donner à la maniere des Grees.

#### CHAPITRE VI.

#### Des Jeux Neméens.

(1) Ci-deflus

TAt raconté dans l'Histoire de la première expédition de l'Histoire Adrâte & les autres Ches de l'et et l'accompagnoient, avoient infitué les Jeux Néméens, après la trifie avanture arrivée au jeune Archemore, ou, comme d'autres l'appellent, Ophelès, fils du Roi Lycurgue, à qui Hypsiphile fille de Thoas donnoit à tetter. Cette tradition, touchant l'infitution de ces Jeux, quoique fort autorifée dans l'Antiquité, n'étoit cependant pas la feule qui eût cours dans la Grece, & il y en avoir une autre qui l'attribuoit à Hercule, qui les établit arbets avoir diviré la forêt de Nemée & les

Expliquées par l'Histoire, LIV. VIII. CHAP VI. 603 environs, de ce Lion si célebre dans la Fable, dont il porta toujours depuis la dépouille. C'est le sentiment de Tertulien, qui l'avoit puifé fans doute dans les Auteurs Grecs : Olympia Joui , qua sunt Roma Capitolina , item Herculi Nemea (1). Ces (1) De Spect. Jeux, au reste, quoique renouvellés à des temps marqués, c. 11. c'est - à - dire, ou tous les trois ans, suivant quelques Auteurs, ou plutôt tous les cinq ans, tenoient beaucoup des Jeux funebres. C'est ainsi qu'en ont pensé Stace (a) & Artemidore : la couronne qu'on donne à Nemée, dit ce dernier, (2) est du nombre de celles qu'on destine aux combats funebres, appellés ay aras imitaçies, de ceux qui étoient morts dans quelque combat.

On donnoit dans ces Jeux les mêmes exercices que dans les autres, même ceux de la Musique & des instrumens. Il est vrai que Pierre Faur qui soutient que cetre sorte de combar y étoit en usage, rapporte pour cette opinion un passage d'Hygin (3), qui ne prouve rien pour les Jeux Neméens, car (3) Fab. 273. ce Mythologue ne parle en cet endroit que des Jeux d'Argos, qu'il sçait bien distinguer de ceux de Némée, dont il fait un article à part ; cependant la chose n'en est pas moins sûre, puisque nous avons sur cela un passage positif de Paufanias (4), où il est dit que Philopemen assistant aux Jeux Ne- (4) L. 8. c. 50. » méens, où des Joueurs de Cithare disputoient le prix de la » Musique, Pylade de Megalopolis un des plus habiles en

» cet art, & qui avoit déja remporté le prix aux Jeux Pythi-. ques, se mit à chanter un Cantique de Timothée de Mi-

» let, intitulé les Portes, & qui commençoit par ce vers : He-» ros qui rend aux Grecs l'aimable liberte, aussi tôt tout le mon-» de jetta les yeux sur Philopemen, & tous s'écrierent que » rien ne convenoit mieux à ce grand homme ».

La récompense des Vainqueurs aux Jeux Neméens étoit une couronne d'Ache verte, en mémoire de vanture du ieune Archemore que sa Nourrice avoit mis sur quelques brins de cette plante, lorsqu'elle l'abandonna pour conduire les Chefs de l'armée Argienne; & leur célébration fervoit

(a) Illie & Siculi superaffem dona sepulchri, Er Nemeer Lucum, & Pelopis folemmia primi. Syl. L S. & Tom. II

gonautes.

#### CHAPITRE VII.

# Des Jeux Isthmiques. I L est nécessaire, avant que de parler de ces Jeux, de rap-

peller en peu de mots, ce que j'ai dit d'Ino & de Melicet-(1) Tom. I. re (1). Athamas Roi des Orchomeniens, peuples de Béotie, ayant répudié sa premiere femme, nommée Nephelé, dont il Hift. des Aravoit eu deux enfans, Phryxus & Hellé, pour épouser Ino (2) (a) Apollod. dont il eut auffi deux fils, Learque & Melicerte; celle-ci perfé-Met I. 5. &c. cuta les enfans du premier lit, au point de faire accroire à son mari, que l'Oracle de Delphes, pour faire cesser la famine dont elle étoit elle-même la cause, demandoit le sang de Phryxus; & le trop crédule Athamas ésoit sur le point d'immoler fon fils au falut de ses sujets : mais informé de tout le manége de sa femme, il rua son fils Learque, & se mir à poursuivre Ino fi vivement, qu'elle fut obligée de se précipiter avec Melicerte, qu'elle renoit entre ses bras, du haut de la roche Moluria, dans la mer. Un Dauphin, dit-on, ou plutôt les flots porterent Melicerte dans l'Isthme de Corinthe, & les Corinthiens à la persuasion de Sisyphe frere d'Athamas, après lui avoir fait de superbes funerailles, instituerent en son honneur des Jeux qui prirent le nom d'Isthmiques, du lieu où on les célebra la premiere fois

> Ces Jeux, où se donnoient les mêmes exercices que dans les autres, & principalement ceux de la Musique & de la Poësie, ayant été interrompus , apparemment par quelques guerres, furent dans la fuire rérablis par Thefée, qui les confacra à Neptune, dont il se vantoit d'être fils, comme au Dieu qui présidoit particulierement sur l'Isthme de Corinthe, & furent repris si regulierement tous les cinq ans, vers le milieu du mois Hecatombéon, qu'ils ne furent pas même discontinués après

Expliquées par PHistoire, Liv. VIII. Chap. VII. 605 que la ville de Corinthe cut été détruite à réduite en cendres par Mummius ; les Sicyoniens ayant reçu ordre de les célébrer (1) malgré le deuil & la défolation publique. Lorsque (1) Paulen, la ville sur enquire rétablie, les nouveaux habians teprirent le la Corinth. foin de ces Jeux, & continuerent de les donner avec beaux coup de regularité. Les Romains y furent admis dans la suite & les célébrerent avec tant de pompe & d'appareil, qu'outre les exercices ordinaires, on y donnoit le specale de la chasse, de la chasse que le on silvie parotire les animaux les plus rares; la ville de Corinthe n'épargnant rien pour plaire à ses Vainqueurs : & ce qui augmentoit encore leur célébrité, c'est qu'ils servoient d'époque aux Corinthiens & aux habians de l'Issume. Une couronne de seulles de Pin étoit la récompense de ceux qui remportoient la viscoire dans ces Jeux.

#### CHAPITRE VIII.

Des Jeux Sceniques: des prix proposés pour les Poëtes Tragiques dans les Jeux de la Grece.

N range parmi les Jeux de la Scene, les combats des Poëtes Tragiques, & ceux des Musiciens & Joueurs d'instrumens, qui y disputoient le prix. Rien n'égaloit la pasfion extrême qu'avoient les Grecs pour ces Spectacles, que l'ardeur avec laquelle s'y preparoient ceux qui devoient les donner. Ces Jeux éroient, comme on l'a dit, confacrés à Bacchus, à Apollon, à Venus, & à Minerve, & ne commençoient jamais sans qu'on eût offert auparavant à ces Divinités les facrifices ordinaires. L'Automne, remps auquel on fait la vendange, étoit la faison qu'on choisissoit, sur-tout pour la représentation des Tragédies, parce que ces Spectacles étoient spécialement consacrés à Bacchus. Les Poères Tragiques qui vouloient y disputer le prix, étoient obligés de préparer quatre pièces, trois Tragédies & une Satyte; c'est ce qu'on appelloit Tetralogie. Ces piéces, qui n'étoient gueres repré-Gggg iii

fentées que dans ces occasions, quoiqu'il soit arrivé quelquefois qu'on les ait reprifes, devoient avoir quelque rapport entr'elles; mais la Satyre n'étoit qu'une farce, affez semblable à celles qu'on jouoit autrefois fur nos Theâtres, ainsi qu'il paroît par le Cyclope d'Euripide, la feule piece de cette espece qui nous reste. Il est aisé de juger que ces Satyres étoient extrémement libres, & pleines de bouffonneries, & dès-là uniquement destinées à rejouir le peuple, & à attirer son suffrage. Il est étonnant que les premiers Génies des Atheniens se soient abbaissés à dégrader le Cothurne, jusqu'à un Comique si bas & si bousson.

C'est de cette sorte, c'est-à-dire, en y joignant les quatre piéces, qu'Eschile disputoit le prix avec ses contemporains: mais fi nous en croyons Suidas, Sophocle commença par oppofer Tragédie à Tragédie, & il y a apparence qu'on en usa ainsi dans la suite. En effet, c'étoit une chose bien singuliere de faire concourir ainsi des Piéces Tragiques & Comiques, quatre à quatre, puisqu'il pouvoit fort bien arriver qu'un ou deux Ouvrages d'un Poète, l'emportassent sur un pareil nombre de ceux de son concurrent, & que les deux pieces du premier fussent en même temps inferieures à celles du dernier.

Lorsque toutes ces représentations étoient finies, pendant lesquelles on avoit exactement recueilli les suffrages, on les comptoit, & on couronnoit publiquement celui qui avoit sur fon concurrent, l'avantage du nombre de ces suffrages. Le Poëte couronné prenoit le titre de Poëte Laureat, parce que c'étoit d'une couronne de laurier qu'on lui ceignoit la tête. Cette récompense, toute frivole qu'elle puisse paroître à des ames mercenaires, combloit l'ambition de ces grands hommes, & Ieur attiroit les distinctions les plus flatteuses. Au reste, l'usage de couronner les Poëtes a duré long-temps, surtout en Italie, sur quoi on pourra consulter la Dissertation de M. l'Abbé du Reynel, qui va paroître dans les Volumes des Mémoires de l'Académie des Belles - Lettres qu'on imprime actuellement.

Quant aux Jeux où l'on proposoit des prix de Poësse & de

Expliquées par l'Histoire. LIV. VIII. CHAP. VIII. 607 Musique, l'une n'allant gueres sans l'autre, il y en avoit parmi les Grecs dès les premiers temps, & en affez grand nombre. Ces fortes de combats étoient admis dans les grands Jeux, c'est-à-dire, dans les Jeux Pythiques, dans les Néméens, & dans ceux de l'Isthme: pour les Olympiques, la chose est un peu douteuse, du moins pour les temps Heroïques. En effet, Suetone (1) qui nous apprend que Neron y dif-(1) In Neputa le prix de la Musique, ajoute que ce fut contre la cou-tone. tume: Olympiæ quoque præter consuetudinem Musicum Agona commist. Mais, comme le remarque fort judicieusement M. Burette (a), peut-être que ces mots, contre la coutume, par extraordinaire, ne regardent que la faison, ou le temps auquel cet Empereur fit célébrer ces Jeux. En effet, si nous en croyons Athenée(2), Cleomene le Rapsode y chanta le Poëme d'Empedocle, intitulé les Expiations, & le chanta de memoi- c. 3. re. On peut ajouter à cette preuve , la remarque de Pausanias (3) qui nous apprend qu'il y avoit près d'Olympie un (3) Liv. 6. Gymnase, appelle Lalichmien, ouvert à ceux qui vouloient c. 23. s'exercer à l'envi dans les combats d'esprit, ou litteraires, de toute espece, & d'où apparemment ceux de la Poësse musicale n'étoient pas exclus. Le sçavant Académicien que je viens de nommer, ajoute à ces preuves, l'autorité d'Elien (4) (4) Var. Hift. qui rapporte que Xenoclès & Euripide disputerent le prix de La.c. 8. la Poelie dramatique dans ces mêmes Jeux, dès la LXXXI. Olympiade; & on trouve à la fin de la Chronique d'Eusebe, que dans la XCVI.il y eut un prix proposé pour les Joueurs de trompette, que Timée l'Eléen gagna.

Quoiqu'il en soit de ces combats par rapport aux Jeux Olympiques, il est sur qu'ils étoient ordinaires dans les trois autres que j'ai nommés, sur-tout dans les Pythiques, dont ils faisoient la premiere & la plus considerable partie.

Mais ce n'étoit pas feulement dans les grands Jeux de la Grece, qu'on propofoit ces prix de Poëfie & de Musique; on les admettoit encore dans pluseurs autres qui étoient célébrés dans différentes villes de la Grece; telles qu'Argos & Sicyo-

(a) Remarques sur le Traité de la Musique, par Plumrque-

(1) Traité de ne , comme nous l'apprenons de Plutarque (1) 3 Thebes; ainsi qu'on peut le tirer du Chapitre 25. du Livre 15. d'Elien. qui raconte que ce fur dans certe ville que Pindare fut vaincu dans cetre forte de combar par Corinne, & Lacedemone,

dans les Jeux Carniens (a), qu'on célebroit à l'honneur d'A-(2) Plurar- pollon, où Therfandre fut le premier qui remporta le prix (2). pue, ibidem. (3) Idem B. Athenes pendant la fête des Pressors (3), & celle des Pana-(4) Platon, thenées; Epidaure, dans celles d'Esculape(4); Ithome, ville de daus son Ion. Messenie, pendant la sête de Jupiter, comme le dir expresse-

ment Paufanias (5). Delos, Samos, Dion en Macédoine, & encore plusieurs autres villes , donnoient le Spectacle de ces Jeux.

Dans ces fortes de combats on accompagnoit la voix avec quelqu'Instrument, sur-tout avec la Cithare; mais je crois que quelquefois on disputoit à la voix seule sans Instrument ; comme avec quelque Instrument sans y joindre la voix.

(f)InProcem-Vitruve (6) observe qu'un des Ptolemées consacra à Apol-Ion cette forte de combat, apparemment dans le temps qu'il fur admis dans l'Egypte : mais dès les temps les plus reculés. car on en ignore l'origine, les Grecs l'avoient dédié aux Dieux que j'ai nommés. Je dis dès les temps les plus reculés, car

nous apprennons de Paulanias & d'Hygin que cette forte de combar fur donné dans les Jeux qu'Acaste fit célébrer en l'honneur de son pere Pelias, après se retour des Argonautes. J'ai fait voir déia que Linus, Thamyris, & quelques autres y avoient été vainqueurs dans ces temps héroïques. Les Poëtes & les Musiciens marquoient beaucoup d'empressement pour

Devin fameux, qu'Apollon même avoit sous le nom de fetes Carniennes. D'auttes, disgrace.

(a) Je ne sçais si j'ai rapporté ailleurs | suivant le même Auteur, donnent à cette l'origine de ces Jeux ; en tout cas les voi- fete , & au furnom de Carnien que portoit ci. La fête Carnea avoit été instituée à Apollon , une origine toute differente , & ( spartier ) dans un bois confacré à înfpiré, ayant cic tné par Hippotus fiis de Phylax, Appollon frappa de peste tout le lux; & que pour le sitchir, ils établirent camp des Doriens. On bannt le meur | un culte en son bonneur, jui donnent le trier, con appaifa les manes de Carnus pat nom de Carnien, en transposant les Let-des Expiations, ordonnées dans cette vue tres du nom de l'arbre qui avoit cause leur

ces

Expliquêts par l'Hispaire. Liv. VIII. Chap. VIII. 609 ces Jeux, & venoient fouvent de fort loin dans les lieux où on les célebroit : tant la gloire d'y obtenit la viêtoire avoir alors de charmes. Cette forte dedifpute, a utefle, devoit être fort amufante par ceux qui en étoient les térnoins.

Je ne dois pas oublier avant que de finir ce Chapitre, une Histoire que raconte Conon (1); car quoiqu'elle paroisse un (1) Nars. conte fait à plaisir, elle se trouve cependant munie de bonnes autorités. Deux Musiciens, dont l'un étoit de Locris, c'étoit Eunomus ; l'autre de Rhegium, c'étoit Aristan (a), étant allés à Delphes pour disputer le prix de leur art, il arriva qu'une corde de la Cithare du premier s'étant cassée, on vit dans l'instant voler une Cigale, qui s'étant abbatue sur la Cithare, suppléa si bien au défaut de la corde par son chant . qu'Eunomus remporta la victoire. Le même Auteur ajoute que quoique les deux villes qu'il nomme ne fussent separées que par le fleuve Alex, les Cigales chantoient du côté de Lociis, & étoient muettes du côté de Rhegium. Ce qu'il y a de fingulier, est que cette particularité se trouve attestée par Strabon, par Diodore de Sicile, Pline & Pausanias. Le premier de ces Auteurs en rend une raison très plausible, qui est que Rhegium est un pays couvert & humide, ce qui rend cet infecte engourdi, pendant qu'il est sec & découvert du côté de Locris, ce qui laisse à la Cigale la liberté de chanter. Lorsqu'on scait, comme la chose n'est pas douteuse aujourd'hui, que le chant des Cigales n'est que le mouvement rapide de leurs ailes dans les temps chauds, on trouve encore meilleure la raison de ce sçavant & judicieux Géographe : à quoi on peut ajouter que c'est sans doute cette singularité qui a donné lieu à la Fable. Les habitans de Locris avoient représenté en marbre Eunomus, avec une Cigale, sans doute pour faire croire que l'avanture étoit veritable.

(a) Ce nom ne le trouve pas dans Photius, mais Strabon qui rapporte le même conso, d'après Timée, y a suppléé.

Tome III.

Hhhh

Designer Comple

### CHAPITRE IX.

Suite du même Sujet.

A P R E's avoir parlé dans quelque détail des principaux de ces Jeux, de ceux qui les avoient inflitués, & du temps auquel on les repréfentoris ; il et à propos de donner du moins quelque connoiffance des autres, tant de ceux qu'on célébroit dans la Grece, que de ceux qu'i furent adoptés , ou nouvellement inflitués par les Romains; ce que je vais faire dans ce Chapitre, le plus briévement qu'il me fera possible, à mesure que leux noms se presenteront.

### Du Jeu Troyen, ou de la Jeunesse.

C = Jeu ou exercice, qu'Enée inflitua dans les Jeux fune-(1) Ving. raires de son pere (1), étoit pour la Jeunesse, qui divisée en fandel. 1: lus lustieurs efcadrons faisoit paroître également son adresse de fa valeur. Les Romains qui adopterent cette sorte de combar, le représentoient dans le Cirque. Sylla, au apport de Plutar-

(1) In 5/11. que (2), en donna le fipechaele; mais les guerres civiles en interrompirent l'exercice jusqu'à Cesar qui le rétablit, comme le dit Suetone: Trojam lusti turma duplex, majorum minorum-

6) la Car. que puersum (3); & depuis ce temps-là, les repréfentations en trent affer frequentes, puifque le même Aureur nous apprend que Tibere, Caligula, Claude, & Neron les donnerent au peuple Romain: mais aucun des Empereurs ne le fit ni avec tant de pompe, ni fi fouvent qu'Augufte, qui les fit repréfenter pour la premiere fois après la vidoire d'Actium, l'an de Rome 72-6. Ce Prince choisifioit pour cela parmi la Jeunesse Romaine, deux troupes, l'une d'un âge tendre, & l'autre d'un âge plus avancé; mojerum minoramve deletin, commes exprime Succone; persuade que parcet exercice il donneroit aux enfans de condition les moyens de se former, & de faire paroître leux adresse.

. Je crois que pour en donner une idée juste, je ne sçan

Expliquées par l'Histoire. LIV. VI. CHAP. IX. rois mieux faire que de copier ce qu'en dit Virgile. - Après les " differentes fortes de combats, dit ce Poëte, qu'Ence avoit » fait donner dans les Jeux funebres de son pere, il avertit se-» cretement Periphate, Gouverneur d'Ascagne, de le faire \* avancer avec sa troupe, qu'on avoit disposée dans un lieu · écarté, à l'infcu des Spectateurs; & à peine la carriere for · ouverte, qu'on vit s'avancer en bon ordre toute la jeune - Noblesse, dans un superbe appareil, montée sur des che-» vaux richement enhamachés, qui traverserent au petit pas » l'aréne, à la vûe de leurs parens, & de tout le peuple . Troyen & Sicilien, qui admiroit l'ordonnance d'une marche \* si bien concertée. Tous ces jeunes gens avoient l'armet en · tête, couronné de laurier, deux javelots à la main, armés · d'une pointe d'acier, & une chaîne d'or, en forme de col-» lier qui leur tomboit sur la poitrine. Cette troupe étoit par-» tagée en trois brigades, chacune composée de douze ca-· valiers, fous les ordres d'un chef, pour en regler les évo-· lutions. Après qu'ils eurent fait le tour de la Lice, Peri- phate donna le fignal, & ils partirent en même temps pour . fe ranger à leur brigade. Au fecond signal ils tournerent » bride, s'avancerent de front les uns contre les autres & pré-· fenterent leurs armes. Quelquefois on voyoit une des bri-- gades rompue & dispersée, se rallier & revenir à la charge : \* tantôt c'étoit un veritable combat , tantôt une marche pai-» fible. Prêts à se choquer rudement, ils évitoient les coups - avec adresse, & couloient légerement dans les intervalles, · imitant la mêlée confuse de deux armées. Ensuite par de nouvelles évolutions ils se développerent en un seul esca-· dron, comme si la paix les avoit rassemblés sous un même - drapeau. Le fameux Labyrinthe de Crete, qui par mille routes trompeuses jettoit dans un égarement inévitable, » n'avoit pas plus de sentiers entrecoupés; tant cette Jeunes-» se scavoit compasser ses mouvemens, combattre de front ou en retraite, feindre une fuite & faire volteface, se rompre - & fe rallier ».

Tel étoir l'ordre de ces Jeux; & lorsque dans la suite Hhhh ij (1) Vin, a. Afcagne bâit la ville d'Albe la longue (1), il remit en vogue ce divertiflement militaire, se en apptit l'exercice aux anciens Latins. Les Albains l'ayant reçu de lui, le tranfinitent à leurs defcendans. Rome enfin pour honorer la memoire de fes Ayeux, reprit l'ulige de cet ancien caroufel, se la troupe de jeunes gens qu'on dreffoit à cet exercice, s'appelloit encore du temps de Virgile, la bande Troyenne.

## Les Jeux d'Auguste.

(a) Annal.

TACITE nous apprend (2) que ces Jeux furent inflitués en l'honneur d'Auguste, à la requête des Tribuns du peuple, qui demanderent la permission de les donner à leur propres dépens, & qu'on en marquât la celébrarion dans les Fastes publics. Mais ce que cet Historien avance-là, n'est pas cracà, puisque ce ne fur ni en cette occasion que ces Jeux furent institués, ni qu'iis furent enregistrés pour la premiere fois dans les Fastes, puisque leur origine remonte à l'an 73; de Rome, lorsqu'Auguste après avoir parcouru la Grece & la Sicile érant arrivé à Rome, permit qu'on elevât un Autel à la Forrune de retour, Forsume Redact; & que ce jour sit marqué dans les retour.

(3) Diod. Fattes fous le nom Anguplaia (3); Ac c fur huit ans après, s-fur les fous le nom Anguplaia (3); Ac c fur huit ans après, s-fur le confulat d'Ælius Tubero, & de Paullis Fabius, que par un Arrêt duSénat ces Jeux furent infliués, & c délèbrés pour la première fois le quatriéme des Jeles d'Oldobre.

### Des Jeux Capitolins.

CES Jeur furent établis par les Romains, fuivant le rapport de Tite-Live, pour remercie les Dieux d'avoir fauvé le Capitole, lotque les Gaulois ravagerent la ville de Rome; & pour en augmenter la célébrité, & en même temps prendre le foin de les renouvellet dans les temps marqués, on infitieu un nouveau College de Prêtres: Capitolinos Ludes, dit est Auteur, folemnibus ains addidmus; Collegiunque ad id nowum, autore Stratus, condidimus. On donnoir ordinairement

Expliances par l'Histoire, LIV. VIII. CHAP. IX. 613 dans ces Jeux trois sortes d'exercices, la course à cheval, la dispute de la voix & de la musique, & les combats Gymnastiques ; c'est-à-dire, tous ceux qui composoient le Pentathle (1). (1) Petr.

### Les Jeux de Cerès.

Quo i Que les Grecs célébrassent les grands & les petits mysteres à l'honneur de Cerès, ainsi que nous l'avons dit dans le quatriéme Livre du Tome II. ils n'y représentoient cependant pas des Jeux : ainsi ceux dont je parle ici, doivent leur origine aux Romains, & ce fut selon Tacite (a), C. Mummius, pendant qu'il étoit Edile, qui en donna la premiere représentation dans le Cirque (b), mais il n'en fut pas l'Instituteur, puisque nous apprenons de Tite-Live, que long-temps avant lui, & dès la seconde année de la guerre Punique, sous la Di-Lature de Servilius Geminus, on en avoit donné le spectacle. La célébration de ces Jeux, qui duroit huit jours, commencoit le jour de devant les Ides, ou le onziéme d'Avril (2).

(2) Ovid.

Comme on renouvelloit dans ces Jeux le deuil de Cerès Fait. 1.4. pour l'enlevement de sa fille, ainsi que dans les mysteres d'Eléusis, les Dames Romaines y paroissoient en habits blancs, avec des torches allumées à la main, pour représenter cette Déesse cherchant sa chere Proserpine. Les hommes même qui y asfistoient, y venoient à jeun; car il n'étoit pas permis ce jourlà de rompre l'abstinence avant la nuit, celle du vin & des femmes étoit sur-tout recommandée, & observée avec beaucoup d'exactitude : la moindre souilleure en bannissoit les Spe-Etateurs, & le Heraut public avoit soin de commander à ceux qui auroient pû les profaner, de fortir de l'Assemblée. Il n'y alloit pas moins que de la vie, si on étoit convaincu d'en avoir altéré la pureté. C'est le témoignage qu'en rendent unanimement tous les Historiens qui ont parlé de la célébration de ces Jeux, & il seroit facile de les citer. Du reste, on y donnoit

Hhhhin

<sup>(</sup>a) Tandem flatuere Circenfixm luderum die, qui Cereri celebratur, exequi definasa... Annal. lib. 15.

<sup>(</sup>b) Circus erat compa celebris numeroque Deorum, Primaque vensofis palma petetur equis. Hi Cerers ludi , &c. Ovid. Fall. lib. 4. v. 39.

les mêmes spechacles que dans les autres Jeux, surtout colu de la course à cheval. Je cois qu'on les célébroit tous les cinq ans ; c'étoir du moins après un pareil intervalle que les Oracles Sibyllains avoient ordonné un jour de jeune pour s'y preparer, auquel on joignoit un bain d'eau chaude, comme très propre à la continence, & à la puteré avec laquelle oa étoit obligé de s'y préfenter.

## Les Jeux Actiaques.

(1) In Au. AUGUSTE, felon Suerone (1), après la victoire qu'il remporta fur Marc-Antoine, fit bâtir la ville de Nicopolis, & y établit ces Jeux en l'honneur d'Apollon, pour y être renou-

(1) Lib. 11. vellés tous les cinq ans. Dion Chryfostome (2) ajoute que dans leur célebration on admettoit les combats Gymniques, ceux de la Musique, & la Course à cheval; que ce Prince leur donna le nom d'Actiaques, du Promontoire de ce nom, où Apollon, auquel il se croyoit redevable de l'avantage qu'il avoit remporté sur son ennemi, étoit spécialement honoré; qu'il en commit le foin aux quatre Collèges de Prêtres; sçavoir, des Pontifes, des Augures, des Septemvirs, & des Quindecimvirs; & qu'on les célebra ensuite à Rome dans le Stade qu'on sit pour cela dans le Champ de Mars. Il paroît par ces deux Auteurs qu'Auguste étoit l'Instituteur de ces Jeux; mais Strabon, plus exact, nous apprend qu'on les célebroit au Promontoire d'Actium long tems avant lui, & qu'il ne fit que les renouveller, en rendre le spectacle plus solemnel, & en établir la reprife tous les cinq ans; au lieu qu'auparavant on les repréfentoit tous les trois ans : on y couronnoit les Vainqueurs, comme dans les autres Jeux.

## Des Jeux Agonaux, & des Jeux Astyces.

C es Jeux qu'on célebroit à Rome avec beaucoup de magnificence, écoient ainfi nommés de la victime qu'on y immeloit, & qu'on appelloit Agonia. Comme le Tybre inondoit quelquesois la plaine où étoit le Cirque, on les représentoit

Expliquées par l'Histoire. LIV. VIII. CHAP. IX. 615 près d'une porte de Rome, qui de-là prit le nom d'Agonale,

ainsi que les monticules qui étoient auprés.

Les Jeux Aflyces étoient Grecs d'origine, & en même temps Sceniques: les Romains les emprunterent des Atheniens, & l'Empereur Caligula les fit célebrer d'abord à Syracuse; mais il y avoit alors long - temps que les Napolitains, qui étoient sortis d'une Colonie Grecque, les représentoient. Les Sçavans sont partagés sur la signification du nom de ces Jeux: quelques-uns croient qu'il veut dire Urbani, parce qu'on les celebroit dans la ville, par opposition à ceux qu'on donnoit dans les campagnes, & qui pour cela étoient nommés Rustici. Ausone (1) qui dit que les Romains les avoient adop- (1) Idyll. 10. tés, semble les confondre avec les Jeux Actiaques; mais peutêtre que la veritable prononciation de ce mot, est Attiques, qui se trouve dans quelques manuscrits de Suetone.

### Des Jeux célebrés dans les Camps.

CES Jeux ne demandoient pas tant de façons & de céremonies que les autres : c'étoient les Soldats eux-mêmes qui, ou pour s'exercer, ou pour se desennuyer, les célebroient dans les Camps où ils se trouvoient. Rien cependant n'étoit plus propre à les tenir en haleine, que ces fortes de combats, parmi lesquels, outre la lutte, la course, & les autres exercices, il paroît qu'ils se battoient contre des animaux les plus féroces. C'est ce qu'on apprend d'un passage de Suetone, qui dit que Tibere pour faire voir qu'il jouissoit d'une parfaite santé, ear on foupconnoit le contraire, non seulement assista à cos Jenx, mais attaqua lui-même un Sanglier à coups de Réchtes.

### Des Jeux de Castor & de Pollux.

L E s Romains qui honoroient ces deux Heros d'un eulte particulier, comme je l'ai dit dans leur Histoire, établirent ces Jeux dans la guerre qu'ils eurent avec les Latins, qui venoient d'abandonner les Romains pour prendre le parti des Tarquins. Ce fut le Dictateur Aulus Posthumus qui fit un battre.

C 11.

you solemnel de faire représentet des Jeux en l'honneur de ces deux Heros, s'il étoit heureux dans cette expédition; & le Sénat qui confirma le vœu d'Aulus Posthumus, donna un (1) Denys Arrêt pour faire continuer ces Jeux tous les ans (1). Rien n'éd'Halic. liv. 7. toit plus magnifique que la pompe qui les précedoit, & qui

les accompagnoit, si nous en croyons Denys d'Halicarnasse. (2). Après les facrifices ordinaires, dit-il, ceux qui présidoient

à ces Jeux, fortoient du Capitole pour aller en ordre à tra-(1) Panvinus vers le Marchéjusqu'au Cirque (3), où on donnoit ce Spectacle : ils étoient précedés de leurs enfans, à cheval lorsqu'euxmêmes étoient de l'ordre des chevaliers , pendant que les Plébéïens fortoient à pied. Les premiers formoient des espéces d'escadrons, & les autres des colomnes de fantassins; pour montrer aux étrangers, qui accouroient en foule à ce spectacle, & qu'on recevoit à cette occasion avec toute la distinction possible, la ressource que Rome avoit dans cette brillante Jeunesse, prête à paroître dans peu au milieu de leurs armées. Cette marche, suivie des chars à deux & à quatre chevaux, & des autres cavaliers qui devoient courir dans le Cirque, étoit fermée par les Athletes qui devoient aussi y com-

> Des Jeux Megalesiens, célébrés en l'honneur de Cybele & des autres grands Dieux.

CES Jeux, inflituées par les Grecs & adoptés par les Romains, portoient le nom de grand Jeux; Megalenses, à cause de celui de la Déesse en l'honneur de laquelle on les céle-(4) De Arusp. broit, & qui étoit appellée la Grande-Merc. Ciceron (4) qui nous apprend qu'un grand concours de peuples & d'étrangers affistoient à ces Jeux, ajoute qu'on en donnoit le spectacle sur le mont Palatin, près du Temple, afin qu'ils fussent représentés en presence même de la Déesse. Leur célebration tomboit au jour d'avant les Ides d'Avril, qui étoit celui où les Romains avoient recu fon culte (a).

> (a) Pertulere Deum pridie Idus Aprilis : ifque dies festus factus fuit : populus frequ dana Dea in Palatium tulit , Letlifterniumque & ludi fuere , Megalefia appellata. Tit. Liv. 1.29.

Quelques

Expliquées par l'Histoire. Liv. VIII. CHAP. IX. 617

Quelques Auteurs ont confondu ces Jeux avec ceux des autres grands Dieux, qui avoient le même nom; mais Cicecon (1) les diffingue nettement. Les derniers avoient été in- (1) la Vert. stitués par l'ancien Tarquin ; les autres ne le furent que lorf- 1 5. que les Romains firent venir de Pessinunte le culte de Cybele, l'an 543, de Rome, sous le Consulat de Cornelius Cethegus, & de Cornelius Tuditanus. Le jour même de leur célebration étoit different, puisque ceux de Cybele tomboient au jour de devant les Ides d'Avril, comme je viens de le dire. après Tite-Live, & ceux des grands Dieux, le jour qui précedoit les Kalendes de Septembre, ainsi que nous l'apprend Ciceron (2).

(1) Loc. eit;

Des Jeux Floreaux.

Pour entendre ce que j'ai à dire dans cet article, il faut se rappeller ce que j'ai rapporté ailleurs de la Déesse Flore, honorée à Rome dès la fondation de cette ville, ou du temps même de Romulus & de Numa. Elle avoit des Prêtres & des Fêres, & elle étoit differente d'une Courtifane du même nom, qui institua héritier des biens qu'elle avoit gagnés dans un com-

merce infame, le Senat & le Peuple Romain.

Ce ne fut pas, au refte, comme l'ont cru quelques Auteurs; fur le bien que cette femme laissa par son testament, qu'on institua les Jeux Floreaux, & qu'on prenoit l'argent que coûtoit leur représentation ; mais des amendes ausquelles avoient été condamnés ceux qui avoient été convaincus de peculat, comme nous l'apprennent Ovide (3), & encore plus particu- (3) Fan. 1.7. lierement les Médailles, fur lesquelles on voit le Génie du v. 278. Peuple Romain, avec la figure d'un Bélier, ou d'une Brebis, fymboles du peculat. Ces Médailles qui sont d'argent, furent frappées pendant l'Edilité de Poblicius Malleolus, & l'inftitution des Jeux tombe fous le Confulat de Claudius Centhon & de Marcus Sempronius, l'an de Rome 513, mais ce ne fut que l'an 580, que ces Jeux devinrent annuels, à l'occasion d'une stérilité qui dura plusieurs années, & qui avoit été annoncée par des Prinptems froids & pluvieux ; le Senat, pour fléchir Flore & obtenit de meilleures recoltes, ayant Iiii Tome III.

donné cette année-là un Arrêt, pour faire célebrer tous les ans à la fin d'Avril (a) ces Jeux en l'honneur de cette Déesse;

ce qui fut executé régullerement dans la suite (b).

Quoique la dépenfe de ces Jeux ne fit pas prife fur lebien de la Courtiane Flore, il falloit expendant que ce fit à l'occasion de son testament qu'ils eusent été institués, quoique dans la fuite on les cêt dédités à l'ancienne Flore, puisqu'on y rappelloit le souvenix des désordres de la derniere, par la liberté excessive, disons plutôt par la licence effrénée & par l'impudence qui y regnoient, ainsi que je l'ai dir en fon lieu, où j'ai rapporté ce qui étoit artivé à Caton, qui en fortit pous ne pas gêner le Peuple que fa prefence incommodit.

### CHAPITRE X.

## De quelques autres Jeux.

JE ne finirois point fi je voulois parler dans quelque détail de tous les autres Jeurs, puifqu'il n's avoit point de villes confiderables dans l'Empire Romain, qui ne fe piquât d'en célebrer, ou à l'arrivée des Magifitats qui devoient les gouverner, ou à l'occafion des Victoires & des autres avanrages que remportoit la Republique. Les Magifitats ne manquoient pas suffi d'en donner à leurs dépens, lofqu'ils entroient en charge; & quoique de toutes les charges l'Edilité fit la moiss confiderable, c'étoit pournant pendant celle-là, qu'on faifoit pour ces fortes de Jeux la plus grande dépens, parce qu'on jugeoit par -là, de ce que ceux qui la possidoient, pouvoient faire losfqu'ils en auroient obtenu de plus confiderables. Enfin on en donnoit à la naissance des grandshommes, qu'on appelloit Natalinii, & en mille autres occa-

(a) Le quatrième des Kalendes de Mai.

(a) Omvengre Pares, & fi bene fieres annas;
Naminibus mifris annus fifta vovens.
Annainas voit: Confid cum Confide Lenus.
Puffunnis ladas préfaiere miks, Ovid. Eaft, lib. 5. v. 322.

fions. Cependant, comme parmi ces Jeux il y en a eu de fort celebres, quoiqu'ils ne fuffien pas ordinairement anu des, comme la plupart de ceux dont j'ai parlé jusqu'ici, il ne fera pas hors de propos en finissant, d'en donner une idée sommaire.

### Des Jeux du Cirque.

Quotque par les Jeux du Cirque on doive entendre feulement les combats, les courfes, & les autres exercices qui fe faifoient dans les lieux qui portoient ce nom, & qui avoient été confiruits pour y repréfenter toutes fortes de Jeux, cependant les Antiquaires comprennent fous ce nom, la courfe qui fut établie dans l'Ifithme de Corinthe par Enomatis Roi de Pife, pour fe défaire de ceux qui lui demandoient fa fille Hippodamie en mariage, & dans laquelle Pelops fut vainqueur, ainsi que je l'ai dit en son lieu: ou cette autre course qu'Hercule instituu dans l'Elide, & dans laquelle ayant remiporté la vicloire, il reçur une couronne d'olivier, de la main du même Pelops (a): primus Hercules hune konorem habuit, mantibus Pelops, comme le dit Laclance.

Romulus après l'enlevement des Sabines, fix célebrer les memes Jeux au milieu des Champs, car il n'y avoir point encore de lieu destiné à cet usage. Ces premiers Jeux des Romains portoient le nom de Confiailia; & si l'Virgile donne le mom de Jeux du Cirque à cecur là même que Romulus fit représenter dans l'occasion dont on vient de parler, cest par anticipation, sear ce ne fix que du temps de l'ancien Tarquiri que le premier Cirque fut construit. On donnoit aossi à cur le nome de grands Jeux, Ludi magni, Je ne m'étends pas davantage sur ses fortes d'édifices, propres aux courses des chars & des chevaux, & qui étoient en grand nombre à Rome & aux environs, parce qu'on peut en avoir le noms & les figures, dans Onuphrius Panvinus qui en a fait un Traité exprès.

(a). . . . . . primam Pifaa per arva , Hunc pius Alcides Pelopi certavis honorem , Paivereumque ferá crunem decenfa olivá. Scac. Theb. L 6.

### Les Jeux des Carrefours ou Compitales, & de quelques autres.

TARQUIN l'ancien ayant apperçu un prodige dans le facré Foyer de ses Dieux Penates, établit ces Jeux, qui furent célebrés dans la suite à certains temps marqués, c'est-à dire, pen-

dant l'hyver, & environ le temps des Saturnales.

Les Jeux Equeftres étoient ceux dont la célebration confiftoit en courses de chevaux, & les Romains en distinguoient de deux fortes. Les Decumanes étoient ceux qu'on représent toit tous les dix ans, & que le Senat avoit établis en l'honneur d'Auguste, qui tous les cinq ans, & quelquefois tous les dix ans, proposoit de quitter les rênes du Gouvernement, qu'il garda cependant toute sa vie. Ceux des feuilles éroient ainsi

nommés, ou parce qu'on en étoit couronné, ou parce que le (1) Ludi fo- Peuple en jettoit fur les Vainqueurs (1). Ceux des Gladiateurs prenoient leurs noms du combat à outrance, de cetre forte de combattans qui s'y exerçoient avec une fureur & un acharnement inconcevable, & pour lesquels les Romains avoient une curiofité inhumaine. Les Gymniques avoient recû le leur: de la nudité des Athletes, & des cinq fortes de combats qui s'v donnoient . & qui formoient ce que les anciens nommoient la Gymnaftique. Les Inflauratifs étoient ceux qu'on représentoit une seconde fois. Les Lustraux, Lustrales ou Rubigalia; avoient éré inftitués en l'honneur de Mars, & c'étoit pendant leur célebrarion qu'on purificit les armes, les trompettes, &c. Les Jeux de Mars, qu'on célebroit le premier d'Août, avoient été instirués en l'honneur de ce Dieu, pour éterniser la memoire du Temple bâti en son honneur du temps de l'Empe-

(2) Dion, reur Claude (2). Les Jeux nommés Novendiles, étoient les mêmes que ces Jeux funebres dont on a parlé, & qu'on donnoit à la mort des grands Hommes, ou des Empereurs. Les Palatins, Palatini, furent inflitués par Auguste en l'honneur de Jules-Cesar, & prirent ce nom, du Temple qui étoit sur le mont Palarin, où on les célebroit tous les ans pendant huit jours, à commençer le 25. Decembre. Ceux des Pêcheurs,

Expliquées par l'Histoire. LIV. VIII. CHAP. X. 621 Pilcatorii, étoient renouvellés tous les ans au mois de Juin, par le Préteur de la ville, en l'honneur de ceux des Pêcheurs fur le Tibre, dont le gain étoit porté dans le Temple de Vulcain, comme un tribut qu'on payoit aux morts. Les Plébliens se donnoient en l'honneur du Peuple, qui avoit tant contribué à éteindre la Royauté. Les Pontificaux étoient ceux que donnoient les Pontifes qui entroient en charge, à l'imitation des Questeurs, dont les Jeux portoient le nom de Ludi Questorii. Romani ou les Jeux Romains avoient été institués par Tarquin l'ancien (1), en l'honneur de Jupiter, de Junon, & de Minerve, ainsi que nous l'apprenons de Ciceron (2). Les Sacer, (1) Tit. Liv. dotaux étoient ceux que le peuple dans les Provinces obli- (1) InVair. 5. geoit les Prêtres de leur donner. Les Triomphaux, ceux qu'on représentoit à l'occasion de quelque Triomphe. Les Votifs, ceux aufquels on s'engageoit par quelque vœu ; & ceux-la étoient, ou publics, lorsque le vœu étoit public, ce qui arrivoit ou dans les calamités publiques, ou au fort d'un combat, ou dans d'autres occasions importantes; ou particuliers, lorsque quelque personne privée les faisoit représenter. Les premiers étoient donnés par les Magistrats sur un Arrêt du Senat : nous avons une Inscription qui fait mention d'un de ces Jeux

ére. Ludis Veivos presediu Imp. Cef. Diri F. Anguft.

Ludi Sigillares, s'appelloient ainfi à caule des petites figures, ou d'argent ou de quelqu'autre metal, qu'on s'envoyoit mutuellement en figne d'aminé, & cela ordinairement durant les Saturnales. Ludi Tauris, évoient ceux qu'on avoit infittués, à Phonneur des Dieux infernaux à l'occasion de la pefte qu'avoit caulée, fous le regne de Tarquin le Superbe, de la chair.

votifs & publics, pour l'heureux retour d'Auguste. Ti. Claud.

de Taureau qu'on avoit exposée en vente.

Enfin les Jeux Seculaires, n'étoient pas ainst nommés, comme on le croit commonement, parce qu'on les renouvellois feulement tous les cent ans junais lorsque certains Jeux quine se renouvelloient que rarement, étoient représentés plus d'une fois pendant la vie du même homme. C'est l'idée qu'en donne Ovide:

Jusserat & Phabo dici ; quo tempore ludes.

(1) Liv. 1.

Fecit, quos atas afpicit una femel. Trift. 1. 2.

En effet, leur origine telle qu'elle est rapportée fort au long (1) Liv. 11. par Valere Maxime (1) & par Zofime (2), n'avoit aucun rapport au noni qu'ils porterent dans la fuire. Volusius Valerius dit le premier de ces deux Auteurs, avant trois enfans, deux fils & une fille, qui étoient attaqués de la peste qui ravageoit le canton où il demeuroit, & voyant les remedes des Medecins sans effet, s'étant adressé au Génie de ses Dieux Lares; entendit une voix qui lui ordonnoit de les porter fur le bord du Tybre, & de leur en faire boire de l'eau. Il eut de la peine d'abord à obéir, attendu l'éloignement où il étoit de ce fleuve; mais enfin le mal & le danger augmentant, il prit le parti de se mettre en marche; & étant arrivé près du Tybre, dans un lieu nommé Tarenre, il leur donna à boire, & ils furent guéris. Pour remercier les Dieux d'un bienfait si signalé, il offrit des facrifices de victimes noires à Pluton, à Proferpine, & aux autres Divinités infernales, pendant trois nuits confecutives. Valerius Publicola, continue le même Auteur (a), qui fut fait Conful lorfqu'on chaffa Tarquin, croyant que la protection des Dieux étoit plus que jamais nécessaire aux Romains, renouvella l'an de Rome 245. les facrifices de Volufius, qu'il fit offrir for le même Autel & aux mêmes Dieux, & y ajouta des Jeux. Enfin nous apprenons de Varron, dont le témoignage est cité par Censorin (b), que les Romains consternés par differens prodiges qui arriverent coup fur coup, ayant confulté, suivant l'usage ordinaire, les Livres des Sibylles, apprirent qu'ils devoient renouveller les facrifices & les Jeux de Volufius, & les célebrer déformais tous les cent ans dans le Champs de Mars : c'est ainsi que ces Jeux devinrent seculaires.

Rien, au refte, n'égaloit la folemnité de ces Jeux. D'abord on envoyoit des Herauts dans toute l'Italie pour inviter tout

<sup>(</sup>a) Primos Ludos faculares, exallis Re- Dissparsi, & Professina Ludi Tarentini gibus poft Roman conditam annos 243. Va-in Campo Martis ferens, & hosfis furva im-terius Publicola inslitus.

molarentus; usique Iudi centrifino queque

Antias apud Cenfor de die natali, c. 17. anno fierent. Varro apud eumdem, loc. ideo libros Sibyllinos Decemvirt adiifent

Expliquées par l'Histoire. LIV. VIII. CHAP X. 623 lemonde à y venir, comme à une solemnité à laquelle on n'affisteroit pas deux fois; & lorsque le temps de leur célebration approchoit, les Confuls, les Decemvirs, & ensuite les Empereurs eux-mêmes alloient dans differens Temples offrir des facrifices, & faifoient distribuer au peuple les choses nécessaires, afin que chacun se mît en état d'expier ses crimes; comme des torches, du soufre & du bitume, & il n'y avoit personne d'excepté que les Esclaves. Le Peuple ainsi muni de la matiere de l'expiation, alloit en foule au Temple de Diane, qui étoit sur le mont Aventin, & chacun donnoit à ses enfans de l'orge, du bled, & des féves, pour offrir le tout en facrifice aux Parques, dans le deffein de les fléchir. Puis, lorfque la premiere fête confacrée à ces Jeux arrivoit, on employoit trois. jours & trois nuits à offrir des victimes à Jupiter, à Junon, à Neprune, à Vulcain, à Mars, à Diane, à Vesta, à Venus, à Hercule, à Saturne, aux Divinités des Fontaines, enfin aux Parques, à Proferpine, & à Pluton; & tout cela à Tarente même, lieu peu éloigné du Champ de Mars, où se devoient donner les Jeux.

La premiere nuit, à la feconde heure, les Confuls du emps de la République, & dans la fuire les Empereurs euxmêmes, accompagnés des Decemwirs qui préfidoient à certe folemmité, alloient fur le bord du Tybre, où ils élevoient rois Autels, fur lefquels lis immoloient rois agneaux 18 après avoir arrofé les Autels du fang de ces victimes, lis en faifoient brûler le relie. Cette céremonie étoit éclairée d'un grand nombre de lampes, & accompagnée du chant de pluifeurs Hymnes en l'honneurdes Dieux, & terminée par l'offrande de plufieurs victimes noires, telles qu'en avoient autrefois immolé Volufus & Publicola.

Pendant qu'on éroit occupé à ces fonditons religieufes, des-Ouvriers élevoient un l'héâtre, ès préparoient le lieu où devoient le faire les exercices ordinaires aux Jeux: puis le lendemain matin on alloit au Capitole, où après avoir offort un facrifice à Jupiter, on recounoit au lieu dont on vient de parler, ès on commençoit à célebrer les Jeux en l'honneur d'appollon & de Diane. Le lendemain les Dames Romainspollon & de Diane. Le lendemain les Dames RomainsLa Mythologie & les Fables

alloient au même Capitole l'actifier à Junon: enfin l'Empereur lui-même accompagné des Decemvirs alloit le même jour offrir à chacune des Divinités que j'ai nommées, les victimes

qui leur convenoient.

Le troilième jour, vingr-fept jeunes garçons des meilleures familles, rous en robe, & autant de jeunes filles, se transportoient fur le mont Palatin dans le Temple d'Apollon, où ils chantoient à l'envi des Hymnes & des Cantiques, pour rendre les Dieux favorables à l'Empereur, au Senar, & au Peurple Romain. Enfin pendant les trois jours & les trois nuits que duroir la folemnité de ces Jeur, rous les Théâtres de Rome, les Cirques, & les autres lieux publics destinés à ces fortes de Retes, étoient occupés par les spectacles qu'on y repréntation. On n'oublioit pas même les chasses, les Combats de bêtes, les Naumachies, &c. Le peuple passioit tout ce temps, là également dans la jove & dans la dévotion.

Cest ainsi que les Jeux des Grecs & des Romains étoient mêlés avec la Religion, & c'est ce qui m'a engagé à en dom

ner l'Histoire dans cette Mythologie.

Fin du Troisième & dernier Tome.

# TABLE

DES

## MATIERES

Contenues dans les trois Tomes de cette Mythologie.

Le Chifre Romain désigne le Tome, & le Chifre Arabe la Page.

#### v

A BADIR, nom de la pierre dévorée par Saturne. II. Abar, fils de Lyncée Roi d'Argos, & fon fucceficur III. Abeilles, qui noutrirent Jupitet. II. 14 Abellies, Dieu des Gaulois II. 673

Religion. I. 13a
Aborgenet, pays des Abongenes. II. 102.
Hercule diftribue à les Soldats une partie de ce pays. III. a So. Les Troyens
s'unifient avec les Aborigenes fous le

nom de peuple Lavin.

Abraham, fondateur du Judaifine. L. 151.
Si Sarug fon pere füt le premier auteur
de l'Idolairie: fi Abraham a rie luimième Idolairie, 161. L'Idolairie plas
ancienne qu'Abraham. 157. 178. 179.
43. Qu'il cioix verif daos la connoifance des Aftres. 403. Le voyage des
Argonautes eff-il emprunté des voya-

ges d'Abraham & de Moife. III. 200. Voye: Patriacher. Abjrithe fils d'Aries & frere de Médée maffacré par fa fœur, I. 390. II. 318. 240. Ce meutre eft une calomoie des anciens Tragiques. 255. II est racomé divertement par les Auteurs. 243 Abjetme, ancien Auteur des Chaldéens:

75.79

fragment de son histoire. I. Abyla, voyez Calpé. Tome III. Acacalide fille de Minos I. mariée à Apollon. III. 140. Enfuite avec Milet. 561. Voyet Milet. Acacur fils de Lycaon; quelle Ville il fon-

da. III.

Acana fils de Thefee. III.

Acara ou Alganistia, Tour objet de Religion chez les Arabes. I.

Acaranie, contrée de l'Épire: origine do ce nom. III. 187. Voyez la Note.

Acafte, fils de Pelias, & coufin de Jafon: fut un des Argonautes. III. 111. Fair célèbrer des jeux funebres en l'honneur de fon pere. 146. 147. Pourfuir fes forus pour le meurtre de fon pere. 188. Alkidamie femme d'Acafte. V oyez discharacte de fon pere. 188. Alkidamie femme d'Acafte. V oyez discharacte de fette.

Affidamie, Alcefle.

Acca Laurentia nourrice de Remus & de
Romulus, II.

Acca Laurentia ou Larentia, Courtilane
que les Romains honorerent fous le

nom de Flore. II. 370. & Juse. Voyez. Jeux Floraux, Flore. Actitatus : Peuples d'Efpagne , adoroient un Dieu de la guerre. II. 703 Acephales ou hommes fans tête. I. 69 Acephales ou hommes fans tête. I. 69 Acephales de Acejuar bonocés en Grece comme des Héros. III. 94

me des Héros. III. 94
Acerra, Instrument pour les facrifices. 1.
258
Aceste Roi de Sicile : fon histoire. III.

Achair, contrée de la Grece : voyez.

Kkkk

Achtens, Peuples de Grece: voyez Acheus.

Ils fono chaffés du Peleponese par les
Heraclides. III. 314

Abbitions, I leuve d'Etolie : combat du Dieu de ce Fleuve avec Hercule. 1. 27. il est honoré en Etolie, pourquoi. 1. 284. Hercule lui arrache une corne: explication de cette Fable. II. 293. III. 281. & fuiv.

Acheron, Fleuve d'Epire : qualité de ses eaux. II. 439, 440. On en a fait un Fleuve d'Enfer. ibid. autres Fleuves nommés Acheron. ibid.

Acherufe, Lac d'Egypte. II. 411. C'est de ce Lac que les Grecs ont pris l'idée de leur Acheron. 432. Autre Lac de ce nom dans la Thesprotie, d'où sort l'Acheron. 439

Acheus, qui donna fon nom à 1 nchase.

III. 57. Sa genéalogie 60
Achite 1/a genéalogie 111, 32, 451. Thetis le plonpe dans le Styx: fon éducation 452. 164 obligé de venir au fiége
de Troye.40-41. Il y conduit les Mirmidons, 397. fes conquetes pendant le
fiége 403. Son courroux courte Agamemnon. 413, 454. 8 a mort. 1864.

Il est honoré comme un demi-Dieu. 455. Voyez Deidamie, Polisene. Achiblées, sètes en l'honneur d'Achille. I. 277 Achiviens on Hovéens, nom des Grecs.

III. 69. Leur étymologie. 70-75
Achir, premier être dans le lystème des
Payens, I. 111

Achor , voyez Myagrus.

Acir, changé en Fleuve. III. 469
Acmen, pero du Ciel. I. 111. Son hiftoire,
fa mort & fon Apotheofe. II. 11

fa mort & fon Apotheofe. II. 11

Acmonie . detux Villes de ce nom bâties
par Acmon. II. 21

Acraut , furnom de Jupirer. II. 63

Acrains, Génie de la luite de Bacchus III.

Acrifus on Acrife, fils de Lyncée & pere de Danaé. III. 18. Sa mort. 122. voyez Danaé & Perfée.

Aftéen, sa généalogie. III. 73, sa mort. 74. est mis au nombre des demi-Dieux 80 Astiaques , sètes Actiaques en l'honneur

### MATIERES.

d'Apollon. I. 277. Jeux Adiaques inflitués par Auguste: pourquoi. III. 614. Voyez Jeux Alliaques.

Allique, pays de la Grece: ses différens noms. III. 37. Voyez la Note. Allium, Promontoire de l'Epire. I. 277.

Aller, grand pere d'Achille. III. 514

Aller, grand pere d'Achille. III. 512

tre Actor Argonaute. 512

Adad & Benadad, nome commune 202

Rois de Syrie. Leur fignification. I. 177
Adam, les Rabbins croyent qu'il fut créé
avec les deux fexes. I. 78
Adeona & Abcona, deux Divinirés Romai-

nes. II.

Ads f hagie, Déesse de la gourmandise:
Temple qu'elle avoit en Sicile. II, 580

Ader, nom de Pluton & des Enfers. I. 65.

Admete, Roi de Pheres, époux d'Aicelte:

Ta généalogie. III. 56. un des Argonautes. 112. & des Chaffeurs de Calydon.

Adad, Roi des Dieux chez les Phénicieus.

Adomée, les Arabes adoroient le Soleil fous ce nom. 1. 175

Adams ou Trommur, Dieu du Soleii ches les Phénicies. L'ex origine de la fable de Venus & d'Adopti. &e. fa naiflance, fes avantures, fa mort, 48. C faire, mis na rang des Deux, pourquot, on mis na rang des Deux, pourquot, na d'els Syrie Et, dels en Grece, 8 fintous I Athenne, 1.5. ficet etables en la faire de Proferpine dans les Enfers, 4.9. Venus le dispute à Proferpine. 4.9. 118. dans ten lette on laitor, incse, professione de la consideration de la concessione de la consideration de la contra de la Syrie de dispute de Proferpine.

547. 56t. sa métamorphose en Anemone. 56t. Voyez Aflarié. Adonis , Fleuve dont l'eau devient rouge en certains tems. I. 552

Advamileth & Anamileth, Dieux de Saphavaim. I. 94. victimes qu'onfeur offroit, 59. qui écoient ces Divinités, 59. Advalle Roi d'Argos: fon histoire. III. 17, donne fes deux filles en mariage à Polynice & 3 Tydée. 169. Il est un des fept Cheis de la guerre de Thebes, 370. In généalogue, 1es enlans. 379. 380.

### TABLE DES

Fable du Cheval d'Adrafte. 380, 381 Adrafté, une des Nimphes qui nourrirent Jupiter. II. 16 Adraftée ou Adraftie, fille de Jupiter & de

la Nécessité. II. 478. la même que Nemess.

Ba, Capitale de la Colchide. III. 133

Eacur ou Eaque. Voyez Eaque. Edo ou Edon, fille de Pandare. Voyez

Pandare.

Ædon fille de Pandarée. Voyez Pandarée.

Æea, Iile où Circé faifoit fon fejour. Hf.

Egine, Voyez Egine.

Egiochus, turnom de Jupiter. II. 69.

Ægiochus, furnom de Jupiter. II. Ægipans. Voyez Sasyres. Ægobolle. Voyez Egibole.

Acie, l'une des Harpies. I. 166. III. 218. Est, nom de la première femme dans la Theogonie des Pheniciens. I. 84. 85 Erope, l'emme d'Attée. III. 435. Voyez Artée & Thytle.

Æruma ou l'inquiétude. I. 106
Ær, Æfculanns & Æres, Dieux qui préfidoient à la fabrique de la monnoye de cuivre. I. 186. II. 601. 602

Etalides, l'un des Argonautes, fils de Mercure. III. 212, 213. 213. Etale Roi de Colchos, pere de Médée. I. 109. 177. II. 207. tue Phryxas fon

gendre. 103. veut faire perir les Argonautes. 133. Voyez Jajon, Phryxur, les Argonautes. Etter II. du nom, frere de Circé. III. 471. Æther, fa formation futrant les Grees. I.

Eshra. Voyez Eshra.

Æthilie, pere d'Endymion. II.

Æthist, fils d'Eole, furnommé, upiter. III.

Atolie. Voyez Etolie.
Atolie. Voyez Etolie.

Ætolut. Voyez Etole. Æton, Tun des Chevaux du Soleil. II. Aramede, frete de Trophonius. Sa mort. I.

Agamemon, fa généalogie III. 82. Haine héréditaire entre la mailon de Priam & celle d'Agamemon. 394. il eft Général de l'Arimée des Grees contre les Troyens. 396. il transfere le Royaume d'Argos à Mycenes. 437. fa mort. 438.

## MATIERÉS. 627 Aganier, fable qu'on a débité de cette fille.

Agantpe ou Hipocrene, fontaine de Beo-

Agapenor, fils d'Ancée Roi d'Arcadie, fe trouva au fiége de Troye. III. 21 Agavé, fille de Cadmus. I. 109 mere de

Penthée, sa fureur. III. 74 reçoit les honneurs divins après sa mort. 80. 81 Age, ou sécle d'or, en quel tems on l'a

Age, ou fécle d'or, en quel tems on l'a placé. Il. 102. Description de l'Age d'or. II. 102. d'où est venu l'idée de l'Age d'or.

Agener fils de Pleuron, fes enfans. III.

Agener Roi de Phenicie, sa généalogie,
fes enfans. III. 63. 65. 67. Voyez En-

rope.
Ageneria, Déeffe de Romains, qui donBott du courage. I. 186. II. 594
Age onia ou Anguronia, Déeffe du filence:
tete inflituée en fon honneur : comme
on la représentoit. II. 636 566, bout-

quoi on la joint à la Décife Volupia.

Aglaia, l'une des trois Graces. I. 108
Aglaure ou Agraule fille de Cecrops : fon
culte inhumain dans l'iffe de Chypre.
Il 18 elle eff chopote en problem.

III.38. elle est changée en tocher. 39 Agiséolus & Malachbolus, Dieux des Palmyreniens: comme ils étoient repréfentés. 1. 600. 601

Agonales ou Agonies, fêtes inflituées par Numa Pompilius : d'où elles tiroient ce nom. 187, 188 Agenius , Divinité. Voyez Agonales. Agrai ou Agras ou Agrates , nommés austi

Aleton ou Titans. I. 86
Agranet , fêtes des Grecs. I. 278
Agraulet , fêtes en l'honneur d'Agraule.
Voye Aglaure.

Agress & Haliéss, inventeurs de la Pécha & de la Chaffe. L. 85 Agriencs, fétes: comment on les célébroit. L. 278

Agrippa, un des Rois d'Albe. Tems de fon regne. III. 487 Agrims fils d'Uliffe & de Circé. I. 109 Agrius, un des Géants qui attaquerent Jupiter. II. 19

Kkkkij

quels sacrifices on lui offroit. L. 155

/graces, fameuse Divinité des Phéniciens. L.

ciens. I. 510
A Guy l'an neuf. Voyez Guy:
Asax fils d'Oilée, Capitaine du fiége de

Troye III. 397, viola Cassandre dans le Temple de Minerve, 411, 478. sia mort ibid. confiance des Locriens en sa valeur, même après sa mort. 459 jus. sis de Télamon : la grandeur de sa taille. II. 44. 45. Capitaine Grec du sièce de Troye III. 247 dissure avec

Jjur, fils de Télamon : la grandeur de fa taille. II. 44. 45. Capitaine Grec du fiège de Troye. III. 397. dispute avec Ulyse les armes d'Achille : son caractere, sa mort. Ajasties , setes en l'honneur d'Ajax. L.

Aichée , Dieu des Arabes , quel il étoit. I

Aidonée Roi d'Epire, confondu fouvent avec Pluton. II. 457. il y a eu deux Rois de ce nom.

Aigie, Olicau confacré à Jupiter. I. 346...

pourquoi. II. 54

Aimone, Troyenne qui avoit un Temple
en Grece. III. 95

An ,l'Air adoré sous le nom de Jupiter & de Junon. I. 183. Divination par le

moyen de l'air. 367 Aires, fictes en l'honneur de Cerés. II. 466

Ains Locarius, le Dieu des grands parleurs. I. 186. fon Temple à Rome. 380. 11. 637 Alabandus, Fondateur de la Ville d'Ala-

dlabandar, Fondateur de la Ville d'Alabanda en Carie: son culte. II. 578 dlacamenes, Fille d'Ogyges, nourrice de Minerve. Son culte. III. 24-25

Alafparut, ce qu'il étoit dans le l'yfleme des Chaldéens. I. 80 Alba un des Rois d'Albe, durée de son

regue. III. 487 Albe, Ville du pays Latin. Son Fondateur, ses Rois, la durée de ce Royaume. III.

Albula, Ancien nom du Tybre. III. 487 Alcathées, fête des Grecs. I. Alcée, pere d'Amphitrion. III. 19. 166

Alcefe, pere d'Amphitrion. 111. 19. 186
Alceffe, fille de Pelias, femme d'Admette.
111. 50. elle est poursuivie pour le
meurtre de son pere. 288. 189. Voyez
Admette, Acaste

Altibiade, pourquoi il fut banci. L . 232

### MATIERES.

Aktide ou Alcée, premier nom d'Hercnle.
III. 165, 156
Alcime, Alcimede & Aktine, Héros de la
Grece. III. 94, 95
Alcimeir. Roi des Phenciens: ses Jardins:

reçoit Ulife chez lui. UI. 477
Alcappe, fille de Mars, eut une avantuse
qui donna lieu à l'établiffement de l'Areopage. II. 151.153
Alcaneme mere d'Hercule. I. 109. II. 20.

Alement mere d'Hercule. 1. 109. Il. 10.

Ill. 10.6 kg génelaojee Ill. 19. 16. 10a
mariage avec Amphitrion. 167. naiffance d'Hercule. 168. 169
Alement, fils d'Amphiarais, fon hilloire
fe fa mort. Ill. 127. 376
Aleme, un des Héros de la Grece. Ill. 19.
Alloyene, fille d'Atlas, une des Pleiadet.

Alcyone, femme de Ceyx. Voyez Cryx.
Alcyonée, un des Géants qui attaquerent
Jupiter. I.I.
Alcyone, Oifeaux confacrés à Thetis. I.

L tot. Il.

Aleyens, Oifeaux confacrés à Thetis. I. 146. fymbole de l'amour conjugal. 550 Alea , furnom de Minerve. III. 10. Voyez Aleus.

Alecto, l'une des Furies. II. 478 Alector, fils de Magnes Roi de Magnesie.

Alers, fete célébre dans l'Arcadie. I. 178
Alemannu: , Roi de Bosens , & I Hercule
de leur Pays. II. 730
Aleto. Voyez Agrai.

Aleres, fils d'Epille & de Clytemnestre, tué par Oreste. III. 444 Aleres, l'un des Heraclides. III. 315. Voyez Sifyphe.

Aleur, fils de Nyctimus Roi d'Arcadie: fait bâtir le Temple de Minerve Alea. 111. 20. fils qu'il eut de Cleobule sa femme.

Alexandre, veut paffer pour fils de Jupiter. I. 309. 314. II. 606. comment il fut admis aux Jeux Olimpiques. III.

Algonquins, Peuples de l'Amérique, leur principale Divinité I. 132 Alses, fete d'Apollon chez les Grecs. I.

Alilar, Déesse des Arabes I. 16, 517, 518, 563, II. 145 Alladiur, Tyran d'Albe, sa témérité, sa mort. III.

Allegories , fi les fables font de fimples

### TABLE DES

Allegories.I. 8. 12. 19. 21. 23 116. 138
Alliance , Dieux qui préfidoient aux Alliances. I. 592. 593
Allironus. Voyez Alcippe.

Allionus. Voyez Alcippe.
Alloa, une des fêtes de Céres. I. 278
Aloèus Voyez Aloid. & Iphimedits.

Aloider, Géant qui attaquerent Jupiter.
11. 18. 517. explication de leur histoire.
518. 519

Alopis, changé en Renard. I. 71
Alorus, c'étoit l'Adam des Chaldéens. I. 80. 81
Aloiis, fils du Soleil & d'Antiope. III. 158
Alpha ou lipha, mor Phénicien. V oyez

Furope.

Alphaga, autre mot Phénicien. Voyez

Alphee, I.

Alphee, Beuve d Elide. I. 106. ses amours

pour la Fontaine Arethufe. II. 461, 461. Voyez dreihu e. Alphéjbée, fille de Phégée, épouse Alcmeon, qui la répudie ensuite : comme

elle est vengée de cet affront. III. 376
Alphasmanus, espece de Divination. I.
388
Alrunes, superstition des anciens Getmains II.
711. & suo.

Althée femme d'Oenée, mere de Méleagre Sa généalogie. III. 53. elle dévoue ion fils aux furies, 352. 353. son déserpoir.

Amalibee, Chevre qui nourrit Jupiter. II.

Ambryssus, un des Héros de la Grece. I II.

311

Amenus, Omanus & Anandratus, Divinités des Perses & des Cappadoriens. I.

Amafa: Roi d'Egypte Temple d'une feule pierre qu'il fit conduire à Sais. L. 107 Amazonets , pays qu'elles ont habité : guerres de Bellerophon, de Priam, d'Hercule contre elles. III. 131, qui elles étoient, s'il y a eu réittablement des Amazones. 289, 20, 5'il y en a encore aujourd hui 191. Temples qu'elles avoient bâts. 1. 108

Ambartakt, fetes de Cerès. I. 188
Ambartakta, Livre qui contient les
Dogmes des Indiens. L. 119
Ambaion, Divinité, I. 187

Ambre , lieu où il croit. II, 215. 216.

Voyez Heliades.
Ambrojie, une des Hyades. IL. 116
Ambrojies, letes en I honneur de Bacchus. L.

chus. 1.

Ame universelle qui animoit tout l'Univers, imaginée par les Philosophes i

The service of the se

Ameion, qui il étoit dans le lystème des Chaldéens, L. 80

Amilear, Divinité des Carthaginois. I. 535
Amilear fils de l'hraltor Roi d'Argos. III.

Marihan fils de Crethée, ses descendans.

III. 55.204 oncie de Jaion. 206
Amusie, l'Amitié déshée chez les Romaios:
comme on la repréfentois. II. 581
Ammon. \ oyet Jupter , Cham.
Ammon pare d'Adonis, & mari de Myt-

tha. I. 148. Is mort.

Januar, le plus ancien des Dieux in naiffance. I. 105. Amour bienfaifant, forti
d'un croit. I fou union avec. le Chaos.
110. autre origine de l'amour felon
Platon. 78. deux Dieux de l'Amour
thez. les Romains. 186. combien les
anciens ont admis d'Amours. Il. 159.
170. 171. Culte de ce Dieux. 173.

170. Cuite de ce Dieu. 173.
Amphiarais, Tameux Devin III. [5, 275.
un des principaux Chefe de la guerre
de Thebes, & un des Argonaues. 13.
270. fa mort : fa famille. 371. 375.
276. Cuite qu'on lui rendit apres fa,
mort. 177. O' fiiv.
Amphiaréts, fctes en l'bonneur d'Amphia

Amphicipen Roi d'Athenes, III. 39. Au-

DES 630 TABLE teur du Tribunal des Amphictyons:

ce que c'étoit que ce Tribunal. Amphidamas, Iun des Argonautes. IIL

Amphiloque fils d'Amphiaraus. III. 377 Amphion fils de Jupiter & d'Antiope. II. 10. III. 77. pourquoi dit-on qu'il bâtit les murs de Thebes au fon de fa Lyre. ibid. Voyez Zethut.

213

Amphon, un des Argonautes, fils d'un Roi d'Arcadie, III. Ampris , An:dophis ou Amemprinus , qui il

étoit chez les Chaldéens. I. 80 Amphitrite femme de Neptune : sa généalogie. I. 109. II. 301. etymologie de ce nom. ibid. deux Nereides auffi nom-

mées Amphitrites. 310. 311 Amphitryon , fa naiffance. III. 19. 166. perd le Royaume de Mycenes : sa retraite à Thebes avec Alcmene qu'il

épouse. 267. Voyez Alemene. Amulius , le Mars des Latins , perede Romus & de Romulus, II.

Amycleus, un des Héros de la Grece. III. Amycus Roi de Bebrycie : Pollux le fit périt. IIL 227

Amynus & Magus, ce qu'ils étoient chez les Chaldéens. I. 86.88 Anacees, fetes en l'honneur de Caftor &

de Pollux. I. 178. 187. III. Anaies ou Anaîles , étymologie de ce nom. I. 179. nom donné à pluficurs Dieux. 614 615. Voyez les Diescures & Cabires.

Anagogies, fetes en l'honneur de Venus I. Anaisis, furnom de Diane ou de la Lune chez les Cappadociens & les Arme-niens, I. 6:6, II. 145, fête en son honneur. I. 654. 655. fon Temple en Ar-

menie : sa statue d'or pillée. Anaxagore puni de mort, pourquoi. I. 44 Anaxandra , Héroine d'Athenes. III. 95 Anaxarere changée en rocher. III. 161. Voyez Iphis.

Anaxis , un des Héros de la Grece. III.

Anaxo Mere d'Alcmene. III. 29. 266 Ancée Eils de Neptune & d'Affipalée, un des Argonautes- III. 213, 214, fa mort finguliere qui donne lieu à un proverbe.

Anchise pere d'Enée. I. 109. sagénéalogie.

MATIERES.

III 419. 481. pourquoi il fut frappé de la foudre. 482. le tems & le lieu de fa Ancilea ou Anciles. Voyez Bouc

crés. ervantes, I. 187. II. Androgee, fils de Minos. II. fa mort III 149. & fuiv. Jeux funébres institués en fon honneur. Androgenies, fêtes en l'honneur d'Andro-

gée, I.

Andromaque, femme d'Hector, la généalogie. III. 420. Voyez la Nore. enfans qu'elle eut de Pirrhus & d'Helenus. ibid. comment les Poctes l'ont repréfenté.

Andromede fille de Cephée & de Caff pée, est exposée à un monstre marin : délivrée par Perfée qu'elle épouse III. 116. 117. ce qu'il y a de vrai dans son avanture, 118, les os du monitre apportés à Rome : leur dimension. t 19. Andromede Conflekation. t82 Anembrotus, un des Docteurs des Chal-

déens. I. 80 Angeronales, fêtes en l'honneur d'Angerona. I 288

Angerona. Vovez Ageronia. Anges, Culte rendu aux Anges, I. 168. t 70. les Geants fortis du commerce des Anges avec les filles des Hommes. L

Animaux , Culte rendu aux Animaux par les Egyptiens, I. 503, de quelle nature étoit ce Culte. 508. & faiv. ceux qui en tuoient quelqu'un étoient punis de mort. 504. 505. foin qu'on prenoit de de les enterrer. 507. Animaux du Zodiaque. 512. Animaux confacrés à chaque Divinité.

Amus grand Prétre d'Apollon à Délos. III. 484. fa généalogie , ses filles changées en Pigeons III. 484 494. Voyez Anna Perenna, Divinité Champetre des

Latins. Fetes en fon honneur. II. 180. Annedott, Génies honorés chez les

déens, I. Antandre, Ville de Phrygie, où Enée fit

### TABLE DES MATIERES.

birir fa flotte, III. 484 farée Dieu des Egyptiens. I. 494 avec les Grecs. III. 415, 417, 481. fe retira en Italie : Ville qu'il y bâtit.

Anterot ou le contr'Amour. Sa n

Antelion, Vovez Tilamene. Amhée, Géant fils de la Terre : fon combat avec Hercule, Ville qu'il avoit

fait båtir en Afrique. III. Anthesphories, fetes en l'honneur de Proferpine. I. 179

nthisterier , fêtes des Grecs. fractice fille d Autolicus ma phe. II.

Anticlée fille de Silyphe mariée à Laerte II. 508. III. 465 lutigone fille d'Oedine. III. 264, fa

Ansiliban. Voyez Liban. Antinous, Favori de l'Empereur Adrien, IL.

Antiochus fils d'Hercule & de Médée , un des Héros Eponymes. IIL 61 Antiope fille de Niciéus ; fes avantures. II. 20. III. 77 78. 80

Antiope ou Hippulite, une des Amazones. Hi. 180

Antithéer, mauvais Génies invoqué les Magiciens. IL. Antion pere d'Ixion. III. Antium, Ville d'Italie: Oracles qu 118. 319

nider , furnom des Mufes. II

Aparuries , letes des Atheniens : ce qui v

donna lieu. I. phacite, Oracle de Venus Ap

ea, Divinité des Eginétes & de tois. II. 573. III. hirodifies, letes de Venus. I.

e. 1.63. 91.105. 518. II. las. Voyez Azan.

Apis , Dieu des Epyptiens : il est changé en Boruf. L. es. figure de ce Boruf. 450. fes funérailles : fon fuccesseur, 481. qu'il y avoit deux Bœus Apis, 482. Oracle du Dieu Apis.

Apir Roi d'Athenes : sa généalogie III. 13. c'eft le Jupiter Amant d'Io & de Niobé. I. 463. en quel tems vivoit-il.

Apri Roi de Sie e, fa généalogie & fes descendans, III.

Apollon, ses differens noms. I. 16. 11. 8. sa généalogie selon les Phéniciens. I. 89. felon les Egyptiens. 98. felon les Grecs-109.11.20. Combien diftingue-ton d Apollons. IL 218. L'Apollon Egyptien est le modele de celui des Grecs. 119. & fuie. qui est l'Apollon des Grecs. 176. ce Dieu presque toujours confondu avec le Soleil. II. 117. 101. qu'il faut les diffinguer. 206. & fuiv. Prince Titan connu des Grecs sous le nom d'Apollon. 221. O fuiv. pourquoi chaffé du Ciel. 237. Culte qu'on lui

rendoit : animaux qui lui éroient confacrés. 138. les morts fubines attribuées à ce Dieu. I. 12, II. 132, 134. Oracles qu'il avoit en différens lieux. I. 210. 211. 220 Apollon Hyperboréen , Culte que lui ren-

doient les Hyperbotéens, I. 665.0 Juiv. Apollomies , fetes en I honneur d'Apollon, I.

Apon, nom d'une Fontaine près de Padoue : vertu qu'on lui attribuoit. I. 313 Apostrophie ou Aversarive, surnoms de

Venus, IL 159.160 Aporheofer , Origine de celles des Princes & des grands hommes. I. 33. 34. celle des Empereurs Romains. II. 606 Apparitions des Dieux ou Theoprie: croyan-

ce des Payens sur la présence de leurs Dieux II. Appeades, Déeffes chez les Romains, II.

549 Arabes, leur ancienne Religion. I. 175 180. 527. & furv. quand embraficrentils le Mahometisme, 530, noms qu'ils

donnoient au Soleil. Arachné, métamorphofée en Araignée. I. 64. II,

Araignée, les Indiens croyent que le monde eft un ouvrage filé par cet Infefte. I. Aratus, un des Héros de la Grecc. III. 94
Arbres, les Atbres ont été les premiers
Temples des Dieux. I. 194 Voyez. Biri facrés, Arbres confacrés à certaines Divinités. I.
Arcenciel. Voyez. Iris,

Arcadie, ses premiers habitans: ses premiers Rois jusqu'à Enivée des Cosonies d'Egypte & de Phénicie. III. 17.

Arcas fils de Jupiter & de Calypfo. II.

20. fon histoire. III. 10. Constellation
qu'il forme dans le Ciel.

Arcefilar fils de Jupiter & de Toredie. II. Arcefilar pere de Lacrte, sa généalogie. III.

Archemore fils de Lycurgue tué par un Serpent, Jeux institués en son honneur. III.

Archiprieres & Archiprieresses chez les

Grees, I. 265
Architectureignentée avant la sculpture. I.

Archiris, Venus Archiris adorée sur le mont Liban, I. 563 Archones d'Athenes: leur institution. III. 39. origine de leur Sacerdoce, & de

celui de leurs femmes. 1. 265. Vénération qu'on avoit pour eux. 364 Arculus, Dieu des Romains, ses sonctions. II. 596

Ardée, Ville des Rurules brûlée: Oiseau forti de ses cendres. III. 495
Ardnina, la Diane ou Déesse de la Chasse

des Gaulois. II. 648
Arecte, Ille où les Argonautes aborderent allant en Colchide. III. 331
Arente de Nifmes & d'Orange. II. 331
Artespage, ctymologie de ce nom: origino

de ce Tribunal II. 151, 152, & III,
40
Aréstoposés ou le grand Bûreur de Vin.
III.
51
Ares, nom de Mass chez les Grecs. II.

Ares, nom de Mass chez les Grecs. 11 t46. Voyez Mars. Ares-Koiii. Voyez Okki.

Arethuse, Nimphe d'une Fontaine. II.
451. Amours d'Alphée & d'Arethuse.
I. 61. II.
461

S MATIERES.

Argie, Nimphe changée en Biche. III.574 Argie Filte d'Adrafte, femme de Polinics. III. 309. 380

Argo, Dom du Vaisseau des Argonautes. III. 208. & Juro. Voyez Navira Argo.

Argonautes, caufes de leur expédition. III. 201. nombre des Argonautes, leurs noms. 211. O fuiv, leurs avantures

dans le voyage, 224. Ó fuiv. leur retour: il est raconté diversement. 238. Ó fuiv. Epoque de cet événement. 248. Ó fuiv. Argos ou Argus fils de Phrixus un dos

Argonautes, III.

Argos , Ville du Péloponele : fondation du Royaume d'Argos. I. 465, III. 22.

fes Rois jusqu'à l'arrivce de Danaus.

Argus fils de Jupiter & de Lardane. II.

Argus aux cent yeux, Gardien d'lo. I.
463. 464
Argus quatrième Roi d'Argos. I. 465. III.

Argus fils d'Alector, bâtit le Navire Argos fut un des Argonautes. III. 208. 215 Argynnis, surnom donné à Venus. II.

Ariadne fille de Minos, favorife Théfée, III. 157. Ở furo. Voyez Théfée, sa couronne changée en Astre. 156
Ariadnées, Fêtes en l'honneur d'Ariadne, I.

Ariman. Voyez Oromafe.

Arimafper, Peuples qu'on disoit n'avoir
qu'un cril. I.

68

Arimer, Arimeens ou Arimiens, Peuples de Syrie. I.

Arion. Voyez Orion.

Arion, Poete Lyrique de Lesbos: fauvé du naufrage par un Dauphin. III. 162 Arion, nom du Cheval d'Adrasse. III. 180 Arisba, premiere semme de Priam. III. 418. 167

Ariflée Roi d'Arcadie, prenoit foin des Abeilles. On l'invoquoit pout la confervation des Mouches à Miel. III.

Arifthener, prend soin d'Esculape qu'il trouve exposé. II. Arithmomanie, sorte de Divination. 1.368 Armémiens

TABLE DES Arméniens , leurs principales Divinités I.

656. 650 Armilustre, fête des Romains. 1. 188 Arminius, Genéral des Cherusques: Dieu

Arné, Nimphe chaogée en Chouette. III. Arnés, mere du Dieu des Vents: ses avan-

tures : fes enfans. IL. Arnus, fameux Devin d'Apollon : Jeux funébres en son honneur. III. 313. 314 Arfaces, Roi des Parthes, place après ta mort parmi les Aftres. 1.

As fince , Ville d'Egypte : respect qu'oo y avoit pour les Crocodiles. I. Arsemides. Voyez Titanides.

Artemijes, fetes des Grecs, en l'honneur de Diane Artemis. I. Artophilax, Cooffellation III. Att. Inventeurs des Arts. I. 55, regardes

comme des Dieux. 46. Origine des Arts en Egypte. 63. Culte qu'oo leur rendoit : pourquoi joint à celui de la Pauvreté. II.

Arvales, Prêtres chez les Romains. I. Arneris , Dieu d'Egypte : modéle de l'A-

pollon des Grecs. I. 458, sa mere grof-se de lui en veoant au monde. 461 Arujpices. Voyez Harufpices.

Afabrus, nom du Soleil chez les Ethio-piens. I. 126 Ascagne ou Jule, fils d'Ence & de Creule.

III. 48 3. Fondateur du Koyaume d'. Ibe. Durce de son regne. Ascaiaphe changée eo Hibou. I. 71. II.

440. 453. pourquoi. 460 Ascalaphe, uo des Argonautes, III. 215 Ascalon, Divinires qu'on y adoroit. I. \$43 Asclepies, fêtes eo l'honneur d'Esculape. I.

Afclepios, nom d'Esculape. Voyez Esculape.

Asclepius fils de Sydic. I. Afera, Afero ou Aferim, noms d'Affante ans l'Ecriture Sainte. I. 547. 562.

Voyez Aflarié. Afera, Ville bâtie au bas de l'Hélicon. III.

Afima, Dieu des Hemathiens. I. 542. fignification de ce nom. Afnes. Les Afoes au poil roux en hor-

reur aux Egyptiens. I. 479. les Juifs Tome III.

MATIERES.

accufés d'adorer la tête d'uo A'n . 509\* oo immoloit l'Afne à Priape. 11. Afop: Roi de Béotie , & pere d'Egine. Ill.

446. Voyez Lgine. Afope, Fleuve du pays des Phliasiens, III.

447. Voyez la Note. Afoth, Dieu qui y étoit honoré. I. 543 Afpafie , Prétreffe du Soleil I. 614. ou de Diane Anaitis. I. 616 2 . 8

Afperfoir fervant aux Sacrifices. 1. Affaracus ayeul d'Anchife , sa généalogie. III. 429. 482 Alfabinus, nom de Jupiter chez les Ara-

bes. II. Aftaroth, fignification de ce nom. I. 63.

Aflarté, la grande Divinité des Peuples de Syrie: l'Aftaroth de l'Ecriture Sainte : la Venus des Grecs I. 546. 547. mile au rang des Dieux : pourquoi. 547-501. 100 Culte toujours joint à celui de Baal dans les Livres Saiots. 162. comment on la représentoir. 563. qu'Adonis représentair le Sole I, & Assarté la Lune. 5 . 3. 564. foo Temple à Hie-

rapolis. 564. & à Babylone. 595 Affarte, fille d'Uraous, fuivant la Theogonie des Phéniciens. I. Afterie, sa naiffance & ses enfans. I. 107 Afficrien fils de Cometés, & Afferion fils

de Nelce, tous deux du nombre des Argonautes. III. 215.216 Afterius Roi de Crete : c'est le Jupiter

qui eoleva Europe : sa géocalogie. III. Afliager fille d'Ipheus , ses enfans. Ill-

180 410 Aflianax fils d'Hector. III. Affidamie fille d'Amintor : enfant qu'elle eut d'Hercule. III.

Affidamie , femme d'Acaste. III. 449. Voyez Pelée. Aflioche, fils d'Eole Roi des Isles Lipa-

Affioche, fille de Phalente, mere de Tiepoleme. III. Aftione. Voyez Chryfeit.

Aftrabacus, un des Héros de la Grece. Afirée , Déesse qui présidoit à la Justice. I

Aftres, divers sentimens fur leur origioe. L. 77. 84. 96. 105 107. Culte qu'on LIII

Aftrologie, qui en furent les inventeurs. I. 402. Vanité de cette science. 403.

Aftronemie, science bien distinguée de l'Aftrologie. I. 401. 404. qui fut le pere de l'Astronomie, II.

Aflyces. Voyez Jeux Aflices Afyles, des lieux d'Afyles chez les Payens. Leur origine, leurs priviléges, leur fuppression à Rome, L. 224. 226. 228.

Atabirius, nom donné à Jupiter. II. 64 Atalante, fille de Schoenée, ou de Menalion , fa naiffance. III. 358. fa légéreté à la course. ibid. son goût pour la Chasse : elle se trouve à la Chasse de Calydon. 359, elle est changée en Lionne. 358. Voyez Meleagre.

Ate Afille de Jupiter, fon caractere. L. 29. fut précipitée du Ciel. III. 170. Voyez

Dilcorde & Prieres. Atergatis. Voyez Derceto

Athames , Roi de Thebes en Béorie , pere de Phrixus & de Hellen. III. 53. 56. fut cause de l'expédition des Argonautes.

Atharit, nom de Mercure chez les Arabes, I. que

Athées , plus odieux à la Divinité l'Idolâtrie, I. Atheifme, s'il a commencé avant le Dé-

luge. I. 154 Athené, fille de Chronos. I. 89.90 Athené, fille de Cecrops : la Minerve des Grecs. Etymologie de ce nom. 1. 135.

Voyez Minerue Athenee, fête des Grecs. I.

Athenées, fêtes en l'honneur de Minerve. Athènes. Fondation de la Ville & du Royaume d'Athenes, III. 17. Cecrops premier Roi : ses successeurs. 40. Maftrats qui succederent aux Rois. 41. Minerve y est spécialement hono-

rée : lui donne son nom. II. 137. O faiv. Tribut honteux que Minos Roi

### MATIERES.

de Crete impose aux Atheniens : comment ils en furent affranchis. III. 152. 155. 156. Voyez Minos , Thefee. Atlantides, Peuples d'Afrique, leur Theo-

gonie. I. 99. II. 112.114 Atlantides ou les filles d'Atlas , forment la Constellation des Pleiades. I. 101. II. 112. 115. font aussi appellées Hes-

perides. Atlat , trois Princes qui ont porté ce nom : où ils regnerent. IL. 117 Aslas, un des Princes Titans, ses Etats. I. 100. fes enfans. 101. Il. 112. s'adonna à l'Astronomie, ibid. sa métamorphose en Montagne. I. 24. 28. III. 100, 115 Atlas , Montagne d'Afrique. Voyez L'ar-

ticle précédent. Athleres, leurs combats dans les Jeux. III.

Arrée & Thyefte : leur généalogie. III. 82. leur haine mutuelle. III. 435. 436 Atridet , nom donné à Agamemnon & à Menelas : étoient-ils les enfans d'Atrée. III.

Arropos, l'une des Parques, de qui elle étoit née. I. 106. 108. II. 485, fa fonction. 487. 489. 490. étymologie de fon nom. 488. comment elle étoit repréfentée.

Arreflation de vie & de mœurs qu'on mettoit dans le cercueil d'un défunt : les \*Moscovites pratiquent encore aujourd'hui cette coutume. IL Asys, fes avantures avec Cybele diverfement racontées. II. 355. 357. sa métamorphose en Pin.

Avenir. Seroit-il avantageux de sçavoir l'avenir. I. 405, le défir de scavoir l'avenir, fource de plufieurs fuperftirions, Voyez Divination, Magie, Aftrologie. Avencin, Mont du pays latin. D'où vient fon nom. II. 608. III. 180, 187 Averne, Lac près duquel les Poètes placoient l'entrée de l'Enfer. II. 419. fa

fituation. 416. 417. étymologie de ce Averranci, Dieux qu'on invoquoit contre les mauvais prélages. I. 154. 382.

Avella, nom du feu chez les Chaldéens. Livre de Zoroaftre qui avoir le même nom. II. Augé, fille d'Aléus, fils qu'elle eut d'Her-

#### TABLE DES MATIERES. 411

cule. III. 199. 410. fou mariage avec ce file.

Augias Roi d'Elide , un des Argonautes : fa généalogie. III, 216. Hercule nétoye fes étables. 276, fon ingratitude ; fa mort. Augiles ou Augilites , Peuples d'Afrique ,

leur Religion. L. Augures, fignification du mot Augure : ancienneté de l'art des Augures. I. 368. Collége d'Augures établi à Rome. 169. & fuiv. manière de tirer les Augures: Oifeaux dont on fe fervoit. 373.374. comment les Gauloistiroient les Augures. II. 647. 648. Baton Au-

don Arcadien , un des Héros de la Grece. 1. Aurore, sa naissance. I. 107. les enfans

qu'elle eut de Perfce, de Tithon & de Céphale, 109. ses amours avec Tithon. III. 499. Voyez Cephale & Tuhon. Auspices. Voyez Augures.

Aujoniens , Peuples d'Italie du tems de Janus. II. Ausels, leur antiquité. I. 218. leurs for-

mes: lieux où on en élevoit. 219. O fuiv. respect des Payens pour les Autels. 222. il n'y avoit point d'Autels pour les Dieux des Enfers II. 504 Aureclones, fignification de ce mot. III.

Autoleon. Voyez Leucé. Ausdieur, pere d'Anticlée, II. sa généa-logie, III.

Autolicus, un des Argonautes. III. Autonoé, fille de Cadmus, épouse d'Ariftée. I. 109. mere d'Acteon. III.

Autopsie ou commerce intime avec les Dieux. I. 396 Axinomanie, forte de Divination. I. 388 Axur ou Anxur , furnom de Jupiter , comme il étoit représenté. II. 75. 76 Azan, fils d'Arcas, Roi d'Arcadie : les premiers Jeux funébres célébrés à l'occasion de sa mort. III. Azilus , furnom de Mars à Edeffe, II. 151

BAAL, Bel on Baalfemen, le Soleil gnifient. I. 175. c'est le Moloch de l'E-

cricure Sainte. \$86. & fuiv. Baal-Berith , Dieu des Sermens, I. 534. Dieu de l'Alliance. 192. 192 Baal-Gad, Dieu des Affyriens, I. £87

Baal-Peor, Dieu des Syriens & des Ara-Baal-Phegor , Dieu des Moabites. I. 185. figuification de ce nom. C'est le même

que Priape. Babel, Nemrod Auteur du deffein de la Tour de Babel. I. 75.203. elle servit de

Temple à Bélus : description de cette Tour. ibid. C'est l'origine de la fable des Titans qui veulent détrôner Jupiter. II.

Babilone , Capitale de la Chaldée : fon idolâtrie. I.

Bacchanales , fêtes en l'honneur de Racchus : comment on les célébroit à Rome. I. 286. furent abolies,

Bacchanter , leurs différens noms. I. 269. II. 266. Comme elles célébroient les fetes de Bacchus, I. 187. II. Bacchus, combien de personnes ont porté

ce nom. II. 159. Le Bacchus des Egyptiens c'est Ofiris. II. 257. 258. fon nom & fes mysteres furent portés fort tard dans la Grece. 1.67. II.56. 258.262. s'il est le même que Moise, 160, 261, Bacchus Grec, fils de Semelé, 256, fa naiffance. 161. fon voyage aux Indes. 161. ses différens poms. 164. sa descente aux Enfers. 166. la Pantere lui étoit consacrée. 368. explication des symboles qui accompagnent ses figures. 169. & fuiv. fetes en son honneur. Voyez Orgies, Tricterides, Bacchanales. Cuke de Bacchus chez les Gaulois, II. Baffriane (la) fes ptemiers Habitans, II.21

Bariles , Pierres ponr lesquelles on avoir de la vénétation : leur otigine. II. 37-

Bagur, origine de la premiere bague qu'on ait portée. II. 119. Bague jettée dans la Mer par Minos, & rendue à Thefée par Amphierite, III. Bal, mot Carthaginois : ce qu'il fignifie. L.

Balba , Ville de Syrie. I-Bapres , Prêtres de Cotyto , fort méprilés ,

& pourquoi. II Barbarisme, Religion depuis Adam jus-qu'à Noé. I. LIII ij

### 6a6 TABLE DES 1

Eardes, Ministres de la Religion chez les Gaulois : quel étoir leur emploi : refpect qu'on leur pornoix. Il. 6:6. 6:17 Bas-reluss déterrés en 1711. II. 649. 650. explication des figures qui y font repréfentées. 651.0° fuire.

fentées. 651. Ó suiv.
Bassaride. Voyez Bacchante.
Bason, parent & Ecuyer d'Amphiaraus.

Sa mort. III. 377

Bassus, fon culte dans la Cyrenaique. I.
539. Fondateur du Royaume de Cy-

Bastus, Berger changé en Pierre de touche. II.

Bauto, vieille femme hôtesse de Cerès. II. 452 Baucis. Voyez Pailemon.

Bebrycie, ancien nom de la Bithynie. III.

Bebryciens, se distinguant dans le combat du Ceste. III. 576 Bed. Vovez Beth.

Beal, Voyez Berh. Betl-Phegor. Voyez Baal-Phegon Betlzebut, Divinité adorée a[Accaron. Si-

gnification de ce nom. Pouvoir qu'on lui attribuoit. I. 190. II. 191. qualité que lui donne l'Ecriture fainte. 191

Beelfemen. Voyez Basl. Behergir, Btamine Indien. I.

Bel quel Divinité c'étoit fuivant les Chaldéens. I. 76.119 Belatucadus ou Belersucadés, nom d'Apollon dans la grande Bretagne. II.

Belbuch , Génie adoré des Vandales , ce que ce nom fignifie. II. 730

que ce nom ignine. 11. 730 Belenar, Dieu des Gaulois: ses différens noms. 1 16. II. 668. Son origine. 669. 670. son culte.

Belider, nom des Rois d'Argos descendans de Danaus III. 38 Belier à la Toison d'or. Voyez Teisen d'er.

Argonautes. Autre Belier à la Toison d'or qui causa les malheurs des Pelopides. III. 43 4-437. 445

Belifama, nom de Minerve chez les Gaulois. Comme ils la repréfensoient. II. 671. 672

Bellerophon, fa généalogie. III. 571-572.
d'où ce nom lui fut donné. 115. 134.
fon hiftoire & fes exploits. 116. 6 faire.
fa postérité, sa fin. 132. tems auquel il
vivoit.
136

#### MATIERES.

Bellinus. Voyez Belenus.

Bellone, Déclie de la Guerre, sa naissance.

I. 184. son culte en Cappadoce. 658.

Pallas confondue avec Bellone. II.
137. qu'il faut les distinguer. 147. comme on la representoir. 148. 149
Belus, la grande Divinité des Babylo-

nems, I, 544. Culle du Soleil foss le nem de Belos, I, 183, 587. C'eft le Nembror de l'Ecriture Sainte : il porta aufii le nom de Mars. II. 150. fon I emple. I, 103, 544. augmenté par Nabuchodonofor. 304. pillé & démoli par Xerxès. 305

Selus, Roi de Tyr & de Phenicie, pere de Pigmalion & d'Elife. III. 491 Benadad. Voyez Adad.

Bestie, contrée de la Grece, d'où elle fut ains nommée. III. 69 Beresynthe ou Beresynthie, surnom de Cybele: d'où il eft pris. II 260, 622. Culte bele: d'où il eft pris. II 260, 622. Culte

bele: d'où il est pris. II 360, 675, Culte de Cybele Berecynthie chez les Romains & chez les Gaulois. Monumens qui la repréfentent. 675. & Juiv. Berginsu 3, Dieu particulier aux Bressans

II. 608
Berith. Voyen Baal-Berith.
Beroé, Dame Troyenne. I. 40

Berofe, ancien Auteur Chaldéen. I. 75
Feruth, femme d'Hypfiftus: fes enfans. I.
86
Feryth, Ville de Phenicie. I. 91

Befa, Dieu peu connu, fon oracle. I. 323 Befas ou Beffas, Dieu adoré à Abida. II. 575 Beth ou Bed, nom des Livres qui contien-

nent la Religion des Indiens. I. 118.

Briles. Voyez Basiles.

Besique, ancien nom de l'Andalousse. II.

Betit, Fleuve d'Espagne aujourd'hui le Guadalquivir. 1bid. B:tdut, fils d'Uranus & de Gé. I. 86. 88 Biat, fils d'Amithaon: son mariage avec la fille de Nelèc: ses descendans. III.

Biblis, sa passion pour son frere Caunus, Sa métamorphose en Fontaine, III.

Sibratle , Ville des Gaulois , honorée comme une Divinité. II. 686
Biche aux pieds d'airain , prife par Herr, cule. III. 276.

### TABLE DES

Billett, Oracles qui se rendoient par des Billets cachetés. I. 313. 317. 331. maniere de deviner par des Billets jettés dans l'eau. 366 Bimater , furnom de Bacchus, II. 264

Biton. Voyez Geobis. Bleds, inventeurs de l'art de semer les

Bleds felon les Phéniciens II. 188 felon les Grecs. Voyez Cerès, Triptoleme. Boedromie, fêtes d'Athenes, leur origine.

Baufs adorés en Egypte. I. 189. les Bœufs d'Apollon volés par Mercure. Il. 199. Borufs de Geryon. Voyez Hercule, Cacus.

Boyens, culte qu'ils rendoient à Hercule.

Bois facrés, leur origine des le commencement de l'Idolatrie. I. 194, 220. en usage chez les anciens Gaulois, Il, 612. 613. chez les Amériquains. I. 132. où toient ordinairement les Bois facrés défense de les couper ou dégrader, 223, O fuiv. Moife defend de planter des Bois autour des Autels du vrai Dieu, & ordonne de couper ceux des Idoles 214. O Suiv, Autels bâtis dans les Bois

Bolomantie, espece de divination. 1. 360 Bon , le bon Dieu ou le bon Génie , par qui invoqué. II. 580 Bonne Dèeffe, par qui elle étoit invoquée.

1. 184. la Terre adorée fous ce nom. Il. 349. fêtes qu'on célébroit à Rome en fon honneur. 351. & fuiv. Bonne Décsie Céleste. II.

Bonus Evensus , Divinité , comme on la représentoit. II. Bonzes, Ministres de la Religion à la Chi-

ne & au Japon. I. Boorés oule Charrier, Confellation. 1.181 Borée, le Vent Borée, de qui il naquit. L.

Boréefmes, fêtes en l'honneur de Borée, L.

Bornes des Champs, Dieu qui y préfidoit. I. 186. Vovez Terme. Boucliers facrés nommés Anciles. Origine

de ces Boucliers : leur forme : la fete des Boucliers facrés. 11. 154. 155 Boucs, vénération des Egyptiens pour ces Animaux. I. 109. 455. 499. raifon de ce Culte. 510. pourquoi on immoloit

I;

MATIERES.

637 des Boucs à Bacchus, II. Bour , Gâteaux qu'on offroit à Jupiter. I. 180

Brachmanes. Voyez Brammes. Brahma, Dieu des Indiens : ce que figni-

fie ce nom. I. 118.120 Bramines ou Brachmanes , Prêtres des Indes , leur emploi , le respect qu'on a poureux. I. 128, 129. leur Theogonie.

Brebis , Ville d'Egypte où elles étoient adorées, I. 180. origine de ce culte. 45 E Brefil, opinion des Brafiliens fur l'origine du monde. I. 130. 131

Brefe . Ville d'Italie : Dieux particuliers a cette Ville. II. Briarce, naissance de ce Géant : sa taille,

Brimo & Brizo , deux Déesses du sommeil chez les Grees. II. Brifeis , Captive d'Achille. III. 403 Aga-

memnon la lui fit enlever. Bruomarre, fils de Jupiter & de Carné. II

Britomartit, nom donné à Diane. II. 243 173 Bromius, furnom de Bacchus, II. 264 Bronzes , un des Cyclopes, I. 105 Bubafte ou Bubaftie, nom de Diane en

Egypte : ce qu'il fignifie I. 65. 418. II. Bubafte, Ville d'Egypte qui adoroit les Chats. I. 504. 505. on y célébroit en l'honneur de Diane une fète qui subsiste

encore aujourd'hui. \$ 17. 0 Juiv. Bubona , Déesse des Bouviers. I. 186, II. Punus. Vovez Æetés.

Buphagus, nom donné à Hercule. III. 206 Buphomes , fêtes célébrées à Athenes : d'où elle tiroit ce nom. I. Busiris , Dieu des Egyptiens. L. 418. ce qu'il étoit. 494

Bufiris , Ville d'Egypte : fête qu'on y célébroit à l'honneur d'Ifis. I. estris, Roi d'Espagne: voulut faire en-lever les Hesperides, sur tué par Hercule. II. 113. III.

Burés, un des Argonautes: honoré à Athenes après sa mort comme un Héros. III. 94. 221 uzen, un des premiers Dieux des Indiens...

> 129 LIIIii

638 TARLE DES MA

Byblos, premiere Ville de Phenicie. I. 89.
Adoois ou Thamous y étoit aduré.
543. Voyez Ifis.

Byr a , nom de la Citadelle de Carthage : table fur ce nom. III. 493

#### C

A BIRE, fille de Protée, mer des Dieux L. 60, to Dieux Cabires, I. 60, to Dieux L. 60, leur combre & leurs combre de comb

Cabiries, fêtes en l'honoeur des Cabires. I. 280 Cabrus, Dieu de la Ville de Phaselis. II.

Caca, Déesse des Romains. II. 594 Cacar, fameux Erigaod dans l'Italie, rué par Hercule. II. 594. III. 279

Cadix. Voyez Gades. Cadmia, Pierre ainsi nommée: son usage

II. vi. III.

Gamus, fish of Agenor Rod de Phonici Colomus, fish of Agenor Rod de Phonici Colomus, fish of C

Cadacée de Mercure , son origine , ses usages & ses proprietés. Il. 196. 201. on a aussi dono le Cadacée à Bacchus. 276 Caille , oo l'immoloit à Hercule. III. 302. proprieté qu'on attribue à l'odeur de cer Oileau. 303. Latone changée en Caille.

Voyez Latone. Cain, ses descendans : comment l'Auteur

### MATIERES.

de la Theogonie des Pheniciens Ies rapporte. I. 86. 37. leura défordere caufe du Déluge. 85. 13. de 186. 13. de Cadis & Zehéri, fils de Borée, du nombre des Argooaures. III. 116 ils pourfuivent les Harpies. 129. 130. [inginieration de leurs acoms: lis foot tuée par Herchereux arurét & des allee. 470. Calibar, Devin fameux de l'Armée des Grecc. III. 235. 151. préfot la durée

du fiége de Troye. 398. fa mort. 521. 522 Calciope, fille d'Æetés, mariée à Phrixus, III. 102. O finiv. fes enfans. 203. 204 Calender, à qui elles étoient confacrées. II.

Calcur, honoré comme un Héros à Eleufis. III. 91

Califte, enfant qu'elle eut de Jupiter. IL 20 Califte ou Callifte, fille de Lycaon, a aimée de Jupiter. II. 20. III. 20. elle est changée en Ourle, & devient Constellation.

Calliope, l'une des neuf Mufes. II. 153
Callipatira ou Phevenia, paroir aux Jeux
Olympiques cootre la loi qui en interdit l'eotrée aux femmes. III. 597
Callitheir, fille de l'Oréan. 8 femme de

Calitrhoé, fille de l'Océan, & femme de Chrysnor, ses enfans. I. 106. III. 99, autre de ce nom, fille d'Achelous, Voyez Alemeon.

Callin hot, Princeffe de Calydon, fa mort finguliere. III. 361. Voyet Carefur. Caligher, fittes de l'Isle de Lesbos. I. 181 Calpe & Abista, les Colonoes d'Iercule. I. 16. III. Calper, Roi d'Albe, durée de son regne, les fuccesseus. III.

Calvin rejette le Livre de la Sageffe. L. 158 Calyber, Forgerons inventeurs de l'acier. IL.

Calycopis, nom de la Venus mere d'Endymion.

III. 52
Calycopis, nom de la Venus mere d'Enée.
II. 160, 186

Calyden, fils d'Endymion fonda une Ville de fon nom : ses ancètres, sa postérité. III. 53. histoire de la fameule Chasse de Calydoo: guerre dont elle fut l'occasson. II. 57. III. 351. & Jav. épo-

#### TABLE DES MATIERES. que de cet événement.

Calypio, Reine de l'Ifle d'Ogygie, fa génealogie : reçoit Ulisse chez elle. III. 476. enfans qu'elle eut d'Ulisse. L. 109 Cambyse se moque des Dieux d'Egypte. I. 207. 234. 604. 610. 617. il tue le bouf Apis, & fait fustiger ses Pretres.

Camilles . Ministres subalternes des Temples. I. 176.608 Camoena, Déesse honorée à Rome. II.

599 Camoena, fornom des Muses- II. 254 Campé, personnage affez inconnu dans la Mytologie, II. 17-34-417

Canache , fille d'Eole , eafans qu'elle eut de Jupiter. III. 52. 53 Canashos, Fontaine de Nauplie, sa proprieté finguliere. II. 86

Canenzé, femme de Picus: métamorphofce en voix. II. 392. son culte dans le pays Latin. 608

Canope, Dieu des Egyptiens : comme on le représentoit. L. Capanee, un des sept Chefs de la Guerre

de Thebes. III. 370. comme il y périt. 371. sa semme se jette dans son bacher. 382. portrait de Capanée. 382. 383 Capitolinus , surnom de Jupiter. II. 64.

comment représenté. Capricorne, figne du Zodiaque. I. 500. III.

Caprotines, fêtes de Junon. I. 188 Capys, fils d'Affaracus, grand pere d'Enée. III. 430. 481

Caraibes , Amériquains , leur principale Divinité. I. Cardia , Décise des portes. I. 185. II.

Caries, fêtes en l'honneur de Diane. I. 181

Carmenta, mere d'Evandre. I. 188. Carmenta, femme d'Evandre. II. 280, 608 Carmentales, fêtes en l'honneur de Carmenta mere d'Evandre. I. 188

Carna, Déesse des Romains, son Temple. II. Carne, fille d'Eubalus, enfant qu'elle eut de Jupiter, II.

Carnea, Déeffe invoquée pour les enfans.

Carnées, fêtes en l'honneur d'Apollon. I.

360 Carthage , fa fondation , fable à ce fuiet.

III. 492. 493 Carshaginois, leurs Divinités: Oracles que rendoient certains Simulacres. I. 520. 133. & furv. Calte que les Carthaginois rendoient à Saturne & à Junon. 134. O furo. Hommes illustres qu'ils

mirent au nombre de leurs Dieux. 535 Cafins, furnom de Jupiter, comme on le représentoit. II.

Casque donné à Pluton par les Cyclopes, II. 17. ce Casque donné à Persée : sa

proprieré. III. 102 Caffandre, fille de Priam : prédifoit l'avenir : fa mort. III. 421. 422. 438.

Caffiopée, mere d'Andromede, Voyez Andromede. Cassiopée Constellation, I. 182. 459. III. Castaballe , Ville de Cilicie. Voyez Pe-

rafie-Castalie, Fontaine au pied du Mont Parpaffe, II.

Caftor & Polinx , leur naissance. III. 33t. font appelles Dioscures. 33a. ce que c'est que les seux de Castor & de Pollux. 333, mort de Castor. 334. immor-talité de Pollux parragée avec Castor : ce qui a donné lieu à cette fable. 335. leur culte. 336. & fuiv. comme ils font représentés. II. 655. si les Gaulois ont eu connoissance de ces Dieux, ibid. qu'ils ont été du nombre des Argo-

nautes. III. Casabashmes , Peuples d'Afrique , leurs Divinités, L. 539 Catophromanie, forte de Divination. L.

Cariar ou Caurur, Dieu des Romains. I. 186. II.

Caunus , frere de Byblis. Voyez Byblis. Cayfirius, un des Héros de la Grece qui avoit un Autel près du Fleuve Cayftre. III.

Cecropie. Voyez Cecrops. Cecrops originaire d'Egypte, conduit une une Colonie en Grece. II. 140. en quel d'Athenes, 161d, y établit le cuite des Dieux. II. 6. 9. III. 38. pourquoi diton qu'il étoit moitié homme & moitié ferpent. IL 107. III. 38. appella de fon nom le pays Cecropie.

### 640 TABLE DES MATIERES.

Criée, fils de Cephale Roi de Cephalénie, la généalogie III. 56.549 Ceinture de Venus. Voyez Cefte.

Crieno, fille d'Atlas. I. 101. II. 111. Crieno, l'une des Harpies. I. 106. II.

Crime, changé en Diamant. III. 539 Crites, origine de ce nom. I. 55. pays des Celtes: leur Religion. II. Celtsberiens, Peuples d'Espagne, ils ado-

Celtiberiens, Peuples d'Espagne, ils adotoient un Dieu sans nom. II. 703 Ceneus, surnom de Jupiter. II. 64 Cenees, un des Lapithes. III. 191, & des

Argonautes. 217
Centaures, leut origine. I. 13. leur naiffance. III. 183. s'ils font poffibles. 184.
étymologie de ce nom : qui étoient les

Centaures de la fable. 185. Ó suiv. Contaures de la fable. 185. Ó suiv. Contaurus & Lopithus, fils d'Apollon & de Stilbia. III.

Cephale, fils de Deronée: les amouts avec l'Autore. III. 548. il tue par mégarde la femme Procris. 549. les descendans: s'il y a eu deux Cephales.

Cerambe changé en Oiseau du tems du Déluge III. 65 Cerastes, Peuples de l'Isle de Chypre,

changés en Taureaux. III. 363 Créere, Chien des Enfers: d'où fut il engendré. I. 106. ſa figure, ſa fonction. II. 148. origine de ce nom & de cette ſable. 433. 437. Ø fuiv. combat de Pluron contre Hercule pour avait em-

Pluton contre Hercule pour avoit emmené Cerbere. III. 177. 187 Cercoper, Peuples changés en Singes. I. 71. III. 164

Cercyon l'Atcadien, vaincu pat Thesce.
III. 320
Cercales, setes en l'honneur de Cetès. I.

Grair, Alle de Sutune, I. 107, mete de Pluma, 10-11, 1-77, cella Defell det Blede, II. 451-160 culte en Sicile 47, 6 pinv. origine de fon culte dans la Greco & dans la Greco & dans la Sicile. 451. 6 pinv. origine de fon culte dens la Greco & dans la Sicile. 451. 6 pinv. Oyore Elmigincommento en la représentar. 471-1 quelles videntes en la représentar. 471-1 quelles videntes de la aimé Jánolo. 1 7-1, qu'elle a été honorée chre les Gaulois. II. 450 (pir, 50 Apoltogo § Temple bli en Qu'ir 50 Apoltogo (pir 100 Apoltogo § Temple bli en la companya de la compan

fon honneur. II. 605 Ceffe ou Ceinture de Venus, ses propriétés. II. 163, fut volé par Mercure.

Ceffe, combat du Cefte. III. 585, 386 Cutéras , Peuples de la Myfie, qui vinren au fecours de Troye. III. 508 Ceshim, petit fils de Japhet: où il s'établit. III. 508 Ceso, pere des Grées, fa généalogie. I

Cent. Voyer Cent.

Cryx., Roi de Trachine: ptit foin des enfans d'Hercule III. 312. il épouse Alcione. 138. métamorphose de Ceyx & d'Alcyone en Alcyons. 550. I. 70 Chalcis, Ville de l'Eubée. II. 17

Chaildénar, les plus anciens Peuples que l'on connoille 1: s'ils font les premiers Auteurs de l'Idolfrite. I. 175, 179, 543, leur tradition fur l'origine du monde. 75. 6 fuiv. ils étoient adonnés à la Magie. 39; ils font inventeurs de l'Affrologie.

Cam, fils de Noé: s'îl eft le Menès des

Egyptiens. I. 206. 484. 537. II. 76. c'eft le Jupiter Ammon. I. 538. II. 13 Champs, Dieu des Moabites: fignification de ce mox. I. 590

Champs Elistes. Voyez Elistes. Chanan, fils de Cham: où il s'établit. L.

Chandelier ou Candelabre pour les facrisces. I. 259 Changti, premier Dieu des Chinois. I.

Cheer, idée qu'en avoient les Chaldéens, I. 76. les Phéniciens. 84. les Grecs, 103. 105. 111. le Chaos d'Ovide. 116. fondement de toures les différentes idées du Chaos. 119. 479

Charet. Voyez Coloffe de Rhodes. Charifises, fils de Lycaon: quelle Ville il fonda. III. 19 Charités, noms des trois Graces. Voyez

Gracet. Charisies, fêtes qu'on célébroit à Rome. I.

Lason. Etymologie de ce nom : origine de la Fable, de la Barque. II. 411. 412. 431. 435. qui étoient ceux qui avoient droit de paffet dans la Barque. 447. la généalogie , fon pontrait. 435. le droit TABLE DES

de paffage. 435. 436. divers fentimens fur Charon. Chartres ou Pays Chartrain. Les Bois de ce pays fameux autrefois pour les affem-blees de Ralieian es de Religioo. II.

Charybde. Voyez Scylla. Chaffe-Moucher , Dieu Chaffe-Mouches. I. 189. 591. Voyez Beelzebut.

Chars, adorés chez les Egyptiens. I. 504 505.507

Cheiromocrate, fameux Architecte du fecood Temple d'Ephefe. I. 210 Che-kia ou Cha-ka, Idole des Chinois : fon

histoire I. 116. 117 Cheloné, Nymphe changée en Tortue. IL

Chemien , Divinité des Caraibes. I. 121 Chéne , Arbre confacré à Rhéa. I. 246. respect des anciens Gaulois pour le Cheoe. II. 612. 614

Cherfiphron ou Crefiphon , Architecte du Temple d'Ephele. I. 109 Cherfonnese Taurique. Voyez Tauride.

Cheval Pegafe, Voyer Pegafe, Cheval de Troye. III. Chevaux , leur Divinité Tutelaire. I. 186

Chevaux du Soleil. II 208.110, qui étoieot les Chevaux de Laomedoo promis à Hercule. III. 292

Cheure qui courrit Jupiter, Vovez Amalshée. Les Chevres adorées eo Egypte. I. 109-455-499 Chien, adoré eo Egypte. I. 495. 510. Voyez

Anubis. Hommes à tête de Chien. Voyez Concrephales. Chieo Constellation. III. 572. 575 Chienne d'Erigooe placé parmi les Aftres.

Chiliombe , facrifice de mille animaux. I.

Chimére, par qui engendrée. I. 106. por-trait de ce Monstre, vaincu par Bellerophon. III. 126. explication de cette 117. O fuiv.

Chine, Chinois. Religion des Chinois. I t 11. leurs Livres qu'ils appelleot Claffiques. 112. leur penchant pour la Magie. 124. la Secte des Tao-fé. 125. Secte de Ché-Kia. 116.117

Chiromantie, quelle science c'est. I. 367 Chiron, celébre Centaure : sa oaissance. III. 184. Les principaux Prioces de la Grece ont été les èleves, 191, 205.

Tome III.

MATIERES. 234. 452 fa mort : il forme la Constellation du Sagittaire 192, 595. Calendrier qu'il fit pour les Argonautes. 194.

Chloris, furoom de Melibée mere de Nestor. II. 136 sa généalogie : ses eofans furent tous tués par Hercule, à la réréserve de Nestor. III. Chomdas, Gouverneur de Thefée, hooo-

ré par les Atheniens comme uo demi-Dieu. III.

Choiserre, Oiseau coosacré à Minerve. I. 146. pourquoi, II. Chresmotheres , Ministres des Temples. L.

Chresphonee, un des Heraclides. IlL 314 Chrodo , Dieu des anciens Germains : comment représenté. II. 717 Chronier, fête en l'honneur de Saturne. I.

Chronique de Paros. Voyez Marbres. Chronologie des ancieos Grecs, peu certaioe, III.

Chronos, le Saturoe des Phénicieos. I. 86. & fuiv. uo des huit grands Dieux des Egyptiens. Chryalus, Roi d'Argos, descendant d'Ina-

chus. III. Chryfaor , forti du fang de Meduse , pere

de Gerioo, I. 106, 100, III. 09, ctymologie de soo nom : explication de cette fable. III. 108. 113. 114 Chryleis, Captive d'Agamemoon, il fut obligé de la reodre à son pere. III. 412

Chrysippe, fils de Pelops, tué par Atrée & Thyeste III. 435. 445 Chryfor, le Vulcaio des Phéniciens. I.

Ciden , petit-fils de Micos. I. donna fon oom a la Ville de Cidonie. III. 140 Ciel, origine du Ciel fuivant les Chaldéens. I. 76. fuivant les Phéniciens, 84. fuivant les Egyptiens. 96. suivant les Atlaotides. 99. suivant les Grecs, 105. III. fon mariage avec la Terre & fes cofans, ibid, comment il est traité par Saturoe.

Cigate, coofacré à Apollon. I. 246, conte qu'oo a débité d'une Cigale. III. 60 0. ce que c'est que le chant des Cigales.

Cilix , fils d'Ageoor , frere de Cadmus , donga fon nom à la Cilicie, III. 67. 81, Mmmm

Myrnha, I.

Gree , feur d'Æéres Roi de Colchos,
reçoir Médée & Jafon chez elle, puis
les chaffe. III. 141, pourquoi la dir-on
fille du Soleil ou d'Apollon. 271. 475,
pourquoi la dir-on Magicienne. 474.
elle reçoir Ulific chez elle. 473, change
la Nymphe Syrlia en Monfre. 470, fon
culte en Italie. 475, qu'il y a cu deur.
Princeffe. de ce nom. it did.

Circoncision, si la mutilation d'Uranus & de Saturne fait allusion à la circoncision d'Abraham, II.

Cirque. Voyez Jeux du Cirque. Ciffen métamorposée en Lierre. II. 669 Ciffetontes, setes en I honneur d'Hebé. I.

231 Ciflophorer, ce que c'est. II. 274. Médailles aussi nommées Cislophores. 276.

Citheronius, furnom de Jupiter. II. 64 Citherondes, furnom des Mufes. II. 255 Citheron, Roi de Platées, réconcilie Junon avec Jupiter. II. 36 Citheron, Montagne de la Béorie. II. 64

Cladée , honoré comme un Héros. III.

94

Claros , Ville célébre par l'oracle d'Apollon. I. 310. 313

Claudia , Vestale dont la vertu étois suf-

pecte, qui prouve son innocence. II.

363
Cledonismantie, sorte de Divination. I.

Clemence (la) érigée en Divinké. L. 187. II. 540 Cleobis & Bison, leur pieté envers leur

Chobis & Biton, leur pieté envers leur mere : flatues érigées en leur henneur : monument qui les représente. II. Chodée, fils d'Hillus, honoré comme un

Héros. III. 94 Cleomede, Cleonée. ibid. Cleopatre, femme de Meléngre, surnom-

mée Alcyone : ſa généalogie. III. 353. 353-357- ſa mort 358. Voyez Meléagre.

Clidomantie, espece de Divination. I. 368 Clio, la première des Muses: étymologie de ce norn; invention qu'on lui attri-

### MATIERES.

bue , & comme on la représente. II.

252
Cliter , fils de Nyclimmas Roi d'Accadie,
& son successeur. III.
Cloacina, Décsie des Cloaques. I. 186. II.
540 597

Clother, fille de Pandare, Voyez Pandare. Clothe, une des Parques: par qui engen-

drée. I. 106. 108. II. 485. emploi. 487. 490. étymologie de fon nom. 488. comme elle est représentée. 492. Clustus & Paracias, Dieux des Portes. I.

Clymene, fille de l'Océan , mere d'Atlas. I. 108. II. 111.117 Clymenau, fils d'Oenée, Roi de Calydon. III. 357

Clymenus, un des descendans d'Hercule Idéen. III. 594 Clyte, semme de Cyzicus. Voyez Cyzicus.

Clytemnestre, fille de Tyndare & de Leda. III. 332 Clytides. Voyez Jamides. Clytie, sa metamorphose en Tournesol. I. 30. II. 224

Clytius, Géant tué par Vulcain. II. 10 Cneph, premier principe dans la Théogonie des Egyptiens. I. 96. 456. 458. comme on le repréfentoit. ibid. Caalemus, Dieu de l'Imprudence. I. 186. Cacalus, Roi de Sicile, reçoit Dédale chez

lui: fait périr Minos. III.

165;
Cocyte, Fleuve ou Marais de l'Enfer. II.
411. 419. 428. 441
Cocytus, Médecin qui guérit Adonis. I.

Codrus, dernier Roi d'Athenes, III. 39 Calus. Voyez Ciel. Coéus ou Céus, fils du Ciel & de la Terre. I. 105, fes enfans. 107 Colax, fils de Jupiter & d'Ora. II. 20

Califée de Rome', reste de cet ancien Edifice. III. 997 Gallatina, Déesse adorée à Rome. II. 999 Callier donné à Eryphyle. V oyez Eryphyle. Gallina, Déesse des Latins. II. 383 Galombé ( la ) confacrée à Venus. I. 246.

II. 165. Colombes qui nourrient Jupiter. II. 54. Culte que les Affyriens & les Habitans d'Afcalon rendoient aux Colombes. I 190. 570. pourquoi, ibid.

#### TABLE DES MATIERES.

Colomnes d'Hercule. II. 700. III. 110.184. Coloffe de Rhodes, une des sept merveil-les du monde. L. 134

Comane, Ville du Pont : autre Ville de ce nom en Cappadoce. 1. 158 Combe, changé en Oifeau, III. 196 Cometo, fille du Prérélas, sa perfidie eu-

vers fon pere , fa mort. III. 167 Compitalia, fetes ainfi nommées. II. 400. 406

Comus, Dieu des festins & de la joye : son portrait. II. 553-554 Concorde (la) mise au rang des Divinités. I. 187. II. 530. ses Temples à Ro-

Confteilations, noms de plusieurs Constellations. I 1, 574. 575. on crovoit qu'elles étoient le féiour de l'ame de ceux

dont elles portoient le nom. I. 181. Confualés, fêtes en l'honneur du Dieu Confus. I.

Confus, un des Dieux de la Médecine. I. Contention (la), par qui engendrée : ses

enfans. I. Contratt, Divinités qui présidoient à la foi des Contrats. II.

Coq, le Coq confacré à Minerve : pourquoi. I. 246. II. 133- 145 Corail (le) forti du fang de Médule. III.

113.115 Corbeau consacré à Apollon. II. 118

Corcyre. Voyez Phéaciens. Corée, les l'euples de la Corée attribuoient la Divinité aux Fleuves & aux Monta-

Correr, fêtes de Proferpine. L 187 Coréfus, Prêtres de Bacchus. Voyez Callirhoé.

Cormite, fon premier nom : par qui bâtie. III. Corne d'abondance : d'où les Grecs l'ont

fait venir, II. Corner, s'il est possible qu'il en vienne aux hommes, III.

Corochus donne fon nom à la premiere Olympiade. Pourquoi. III. 595 Coronii, une des Hyades. II. 116 Croms, mere d'Esculape. II. 225. 556.

557. Sa mort , & fon changement en Comeille, 557. 558. elle eut une flatue

dans le Temple d'Esculape, 162, 179 Coroniz, Ville de Chypre. Voyez Salamine.

Corybantes, Prêtres de Cybéle, si l'ondoit les confondre avec les Cabires, I, 608, 613, comment ils célébroient les fetes de leur Déeffe. 613. II. 359. origine de

Corybantiques, fetes en l'honneur des Corybantes. I.

Carybas, fils de Jason & de Cybéle, II. 356, femme qu'il époufa. Coryche, fils de Paris & d'Oenone, sue par

fon pere. III. Cosmogonies, Voyez Théogonie.

Comomancie, forte de Divination, I. 368 Coffutius: Citoyen Romain qui acheva le Temple de Jupiter Olympien. 1, 111 Cottus, Géant, fils du Ciel & de la Terre.

I. 105. relégué avec ses freres aux extrémités de la Terre. Corriro , Déeffe de la débauche : ses scies.

IL 472. ses Pretter. Voyez Bapter. Concou, Oiseau confacré à Jupiter : pourquoi. II. 78

Coulewore, honoré comme représentant Esculape. L. Couronned'Ariadne changée en Astre. III.

159.161.575 Courfe, un des exercices qui se pratiquoient dans les Jeux. III. 185. 186 Crainte, Divinité : fille de Mars & de Vénus II. 584. Comment elle étoit représentée. 545. son Temple à Rome & à Sparte. ibid. la crainte des maux, une

des causes de l'Idolatrie. I, 154. 169 Cranaus, fecond Roi d'Athenes, III. Cramus, honoré comme un Héros. III.

Créius, fils du Ciel & de la Terre. I. 105 Créon, Roi de Corinthe donna sa fille à Jason. 111. 258. Voyez la Note. Sa mort

attribuée à Médée. Créon, Roi de Thebes, III, 157. marie fa fille Mégare à Hercule, 271. & sa fille Jocaste à Laius, 362, puis à Oedipe.

363. Voyez Laius, Oedipe. nitus, Divinité, comment réprésentée. I. 186. IL.

Crés, fils de Jupiter Roi de Créte, II. 16 Créte, Isle de Créte : Jupiter y fut élevé & y mourut.II. 23. 26. Teuctame pre-mier Roi Grec en Créte. III. 57. Lifte

\*Mmmmij

644 TABLE DES des Rois de Créte. 170. ses premiers Habitants.

Créthée, fils d'Eole : ses freres & sœurs.
III. 52. ses eofane & leurs descendans.

Crétois, d'où ils ont tiré leur nom. I. 55 Creuje, fille d'Erechthée Roi d'Athéoes, mere de Janus. II. 101. mere aussi

d'Ion & d'Achéus. III. 57 Creuje, mariée à Pénée, ses enfans & leurs descendans. III. 180

Creuse, fille de Priam, semme d'Enée. III. 419. 483. sa mort. Crinisus, chaogé en Ourse. III. 569

Criobole, forte de facrifice. I. 257
Crocedile, cet amphibie étoit en grande
vénération à Arlinoé. I. 505. & regardé avec horreur dans le refte de l'Egyp-

te. 506. comment il est le symbole de la Divinité.

S11

Croffus, Roi de Lydie : de qui il defcendoir

cendoit. III.

Crais, la Crois se trouve souvent parmi
les symboles des Divinités Egyptionnes. 1.

Cressphon. Voyez Cherssphron.

Chonius, furnom de Mercure. II. 302 Cuiraffes & Javeloss, leur usage porté dans la Gréce ou inventé par Cadmus. III. 69 Cunina, Déeste qu'on invoquoit pour les

enfans: fon emploi. I. 185. II. 592 Cupidon, fils de Véaus. II. 188. 162. les Amours de Cupidon & de Pfiché. 274.

& fuiv. Voyez Amour.

Curiers, qui teionen-ils. II. 55, ils élevérent Jupiter. II. 16. 23. leur origine.

Etymologie de leurs noms. 56. l'inflitution des Jeux Olympiques leur eft dde. ibid. ils curent des Temples après 
leur mon. 79, qu'il me faut pas les confondre avec les Cabires. I. 608. 612

Cyane, Nymphe de Sicilie changée en

Fontaine. II. 452. véoération pour cente Fontaine. 455. fondement de cette Fable.

Cyanées ou Symplégades. Ecueils à l'entrée du Pont Fusin. III. 221. les Ar-

trée du Pont Euxin. III. 131. les Argooaures passent entre ces écueils. 132. ce qu'en disoit la Fable. I. 68 Cyamppe, fils d'Adraste. III. 180

Cybéle, la Terre adorée sous ce com. I. 184. II. 349. Histoire de Cybéle suiwant Diodore de Sicile. II. 229. 354.

### MATIERES.

357. qu'il ya eu plusienrs Cybéles. 358fon Culte, se s'ètes, ses l'étres & ses Prètresses. 359. 361. ses diffèrens noms. 360. pourquoi l'appellois-t-on la Mere des Dieux. 361. Statue de Cybéle apportée à Rome.

Cribper, par qui engendeis: leur figure.
leur emploi. I. 10; armes qui'is frem
pour les Dieux. II. 17; 24. Apollon une
les Cyclopes. I. 32; Aleu Hiñoire,
cymologie de leur nom. Paurquoi leu
iron Forgerons de Vulcain, & Aatroopolyages. 4:6. 4:67. Culte qu'on
leur a rendu. 4:69. pourquoi paffoienlis pour enfans du Ciel & de la Terre,
g'our des Geants.
4:69. Geants.
Quéppe, nom d'ume Nymphe. II. 35;
Gyre, Oficiau confacre à 4'évau. II. 14:5;
Gyre, Oficiau confacre à 4'évau. II. 14:5;

& à Apollon. 238 Cygnus, fiere de Phaéton : sa métamorphose en Cygoe. II. 211.215.217 Ognus, sils de Neptune, aussi métamorphose en Cygne. III. 402. autres Prio-

ces du même nom. II. 217 Cylindus, fils de Phryxus & de Calciope. III. 203

Cyllabarut, amant de la femme de Dioméde. III. Cyllen, fils d'Elatus Roi de Phocide, doooa fon oom au Mont Cylleoe. III. 20 Cyllene, Montagne d'Arcadie. ibid.

Cynifica, Héroine qui remporta le prix aux Jeux Olympiques. III. 95 Cymopolie, fille de Neptune mariée à Briarée. I. 108

Cymoduje, nom d'une Nymphe. II. 332 Cymothoé. Cynocéphales, quelle espéce d'animaux. I.

Cynophoris, fêtes célébrées à Argos II. 18 t Cynofargés, furnom donné à Hercule. III. 307 Cyperiffe, jeune homme changé en Cy-

pres. II. 216
Oppus, Capitaioe Romain. Cornes qui
lui vinrent à la tête. III. 564, 565
Oppe, naiffance de Vénus dans cette IIIe.
I. 104. II. 161

Cyprès, confacté à Pluton I. 146. fymbole de la triftesse, on s'en servoit daos les sunérailles. II. 226 Cyprine, surnom de Vénus. I. 105 Cyrenaique, contrée d'Afrique. I. 539

Cythere

TABLE DES Cythère, Isle, sa figuation : elle étoit con-

facrée à Venus, pourquoi. II. 161. son Temple à Cythere. Cytherer, furnom de Venus, I. tos. II. 166 Cyzicus, Roi de Cyzique. Jason le tue fans le vouloir, & lui bâtit un Temple. III. 117. Clyte femme de Cyzycus fe

pend de défefpoir. Cyzique; Ville au pied du Mont Dyndi-117

me. 111.

ACES, quels étoient les Dieux de ces Peuples. I. Datiyles de Crete : différens des Cabyres. I. 608, 612, 613, les memes que les Curétes. II. 56. d'où vient le nom de Dallyle. Dactyliomantie, force de Divination ; com-

ment on la pratiquoit. I. 368 Dades, fêtes des Grecs : d'où elles prirent

Daduque, Daduche ou Lampadrophore, Ministre de la Religion chez les Grecs.

I. 162. II. 276.469 Dagon ou Siron, quel étoit ce Dieu dans le système des Phéniciens, I. 86, 88. érymologie de ce nom. I. 572. comme on le représente. 573. célébre Divinité des Philistins : son Temple à Afoth. ibid. c'est le Derceto des Grecs. I. 64 Daimogorgon ou Démogorgon. Signification de ce nom. I. t t t. II. 347. qui étoit le

Dieu. tbid. Sa généalogie. 3 47. 348. explication de cette Fable. Damafter, Geant qu'on appeloit Procufte.

Pourquoi. III. Damium, fête en l'honneur de la bonne Déeffe furnommée Damia. II. 35t. fi-

gnification de ce nom. ibid. Voyez la Note. Danaé, fille d'Acrifius mere de Perfée. II. 14. 10. III. 96. exposée sur la mer avec fon fils. 98. fon resour dans la Grece.

Danaé, fille de Danaus : Neptune lui fait violence. II. Danaides, leur supplice dans le Tartare.

II. 429. ce qui a donné lieu à cette fa-Danaur, son arrivée dans la Grece. III.

17. s'empare du Royaume d'Argos, 18.

MATIERES. 645 marie ses cinquante filles avec les cinquante fils d'Egyptus fon frere. 18. Voyez Danaider.

Danube, Fleuve honoré par les Scythes. II.

Daonus eu Daos , un des Dieux des déens. I. 80

Daphnaus, furnom d'Apollon. II. Daphné, fille de Penée, aimée d'Apollon. L. 72. II. Daphné , Faubourg d'Antioche. Il y avoit

un Osacle & une Statue d'Apollon. II. Daphnéphores & Daphnéphories , sètes ainsi

nommées. I. Daphnis, métamorphofé en Rocher, III.

Dardanie, premier nom de la Ville de Trove, III. Dardanus , fils de Jupiter & d'Electre. II.

20. 356. 474. fa retraite en Phrygie. 26t. fon Histoire. Dauliar, furnom de Philoméle. Voyez

Daulis. Daulit, fête des Argiens. I. Daulir, Ville de Phocide. I. 56. fameuse

par l'avanture de Progné & de Philomele. III. Dauphin , Constellation. II. 301. III 562,

Dauphin qui porta Arion sur son dos. ibid. Affection des Dauphins pour les hommes.

Decéarse, fils de Lycaon Roi d'Arcadie. III.

Dédale, sa généalogie. 173, sut le plus scavant Artiste de la Grece. ibid. ses ouvrages. 164. 174. 175. sa jalousic contre son neveu. 181d. V oyez Talus. II est enfermé avec son fils dans le Labyrinthe qu'il avoit construit. 164. comment il s'échapa delà : fable de ses ailes. L. 24. III. L64. fa retraite en Sicile, t 65 Dédales . fêtes des Grecs. I.

Dedalion. Voyez Deion. Deeffer Meres , quelles étoient ces Déeffes : Culte qu'on leur rendoit, & err quel pays. IL 689. 6 futu.

Déidamie, mariée à Pirithous. Voyez. Hit podamie. Dijanire, fille d'Oenée Roi de Calydon

époufa Hercule. III. 286. fut cause de la mort de ce Héros, 191. O (uiv. enfans qu'elle eut d'Hercule. 299 Mmmmij

méde fille de Xurus. 56 Dion ou Dédalion, fiere de Ceyx III. 551. changé en Eperviet. 551 Dionée. Voyez Eionce.

Diesec, fils d'Eurytus Roi d'Oecalie, Peuples qui font venus de lui III. 318 Déspée, nom d'une Nymphe. II. 331 Déspée ou Déspèle, fille d'Adrafte: fon mariage avec Tydée. III. 369, 380 Délèrs, fêtes ains nommées. 1. 38 Délor, file ou naquit Apollon I. 320. II.

Delor, Ille ou naquit Apouon 1, 320, 11, 218 origine de cette Ille suivant les Poètes. 219, 220 Delphes, Voyez Temple de Delphes, Ora-

cle de Delpher.

Delphinier, fete célébrée à Egine. I. 28 r.

Delphinier, fete célébrée à Egine. I. 28 r.

Delage univerfél, le fouvenir de cet événement confervé chez tous les Peuples. I. 12, 51. III. 49. Tradition des Chaldéens für le Déluge. 81. Déluge d'Ogiès : époque de cet événement. III. 33, 34, 35, Déluge de Deucailon.

42. 44. en quel tems arrivé. 46. & fuiv. Demarcon, le Jupitet des Chaldéens. I.

Demi-Dieffes, combien on en connoit chez les Grecs. II. \$70

Demi-Dieux, ou enfaos des Dieux. I.
109. leur origine. 112. ptodigieux nombte de Demi-Dieux. 190. Of Juiv. où
habitoieut - ils. 429. Voyez Génies,

Herot.

Demon de Socrate I. 439

Démonafé, fille d'Amphiaraus. III. 374.

Démonax Mantinéen: Cuke qu'il établit dans la Cyrenaique. I. 539 Démophoon, fils de Thefée & de Phédre. III. 329, alla au fiége de Troye. 251.

III. 329. alla au fiége de Troye. 251. Voyez Æihra 251. les amours de Phillis & de Démophoon. 568. Voyez Phillis.

Derceto ou Atergatis, métamorphofée en Poisson. I. 64. si elle est la même qu'Astarté. 567. 571 Défanaus ou Difanaus, nom de l'Hercule

des Phéniciens III. 265 Destin, Destinces, idées que les Anciens en avoient. Il, 486, 487, par qui engendré. I. 105

Deucalion, fils de Jupiter & d'Iodame.II.20

MATIERES.

Descaison, fils de Promethée, s'établie dans la Grece. III. 41. Déluge arrivé de son tems. 42. 43. sa possérie, 51. d' suiv. sa généalogie. 60. qu'il a bais le le premiet Temple de la Gréce : quel est ce Temple. L. 197. III. 50

Deucalion, fils de Minos II. & de Pafiphaé. III. 160. marie Phédre la fœur à Théfee. 169-170

Deverra, Déesse Tutelaire des ensans. I.
184. 185
Deverrona, Déesse qui présidoit à la tétécoite des fruits. I.
185

Devint, leut emploi & leurs fonctions chez les Grecs. I. Devolument, Devolio en Latin: Dévoue-

mens particuliers: formule du Dévouement public: Dévouement des criminels. I. 298. 259 Denz, le nombte de deux tepatdé eu Italie comme malheureux. II. 450 Dez, par qui fut inventé le jeu de Dez.

III. 405
Diamafligote. Voyez Hagellation.
Diamafle, nom d'une Nymphe. II. 317
Diamafle, nom d'une Nymphe. II. 317
Diame, qu'il ya eu plusfeur Déclifes de ce
prife pour la Lune. 244. fes différents
noms & fes différentes fondtions. 145.

noms & tes aincrentes tonctoins. 144. Culte qu'on lui rendoit en différens pays. 146. 147. fur tout chez les Gaulois. 68 t. comme on la tepréfente. 147. (es Oracles I. Diane Perrafic. Voyez Caftaballe.

Diet, fille de Themis. I. 108. préfidoit à la Justice. 186
Dieteur, surnom de Jupiter. II. 64.69
Diete, Antre où naquit Jupiter. II. 16
Diete, Antre où naquit Jupiter. II. 16

fignifie: son histoire: ses amours avec Enée: sa mort. Culte qu'on lui rendit après sa mort. III. 492. 493. de quels Dieux elle établit le Culte en Afrique.

Didyme, Oracle qui y étoit. I. 310
Duipiar. V oyez Lucrius.
Duipiar. V oyez Lucrius.
Dieux, le pestendu commerce des Dieux
avec les femmess fource de pluficurs fables. I. 6-, idéc que les Poetes om
donné des Dieux. 141. fi Homere a di
repréfente les Dieux autrement qu'il
a fait. 114.
De la nature des Dieux : les Dieux on-

ils tous été des hommes ? y en-a-t'il eu du moins qui l'ont été. I. 411. 6 fuiv. des enfans des Dieux, 425, divifion des Dieux en plufieurs claffes.

418. O fuiv. Des Dieux des Egyptiens. 452.387.516 Des Dieux des Arabes. Des Dieux des Ethiopiens.

Des Dieux des Carthaginois & de queiques autres Peuples d'Afrique. 533 Des Dieux des Chaldcens & des Baby-

loniens. Des Dieux Syriens & Phéniciens qu'on ne connoit que par l'Ecriture Sainte.

575-594 Des Dieux de Tadmor ou de Palmyre, 198

601

617

619

653

ibid.

Des Dieux Cabires. Des Dieux Anaces ou Anactes. Des Dieux Paraiques. Des Dieux Palices. Des Dieux des Perfes. 613.653

Des Dieux des Parthes. Des Dieux des Capadociens

Des Dieux des Arméniens. inid Des Dieux des Scythes. 619 Des Dieux des Peuples du Nord. 664.

o fuiv. Des Dieux des Grecs & des Romains, & des autres Peuples de l'Occident.

II. Des Dieux du Ciel, II. Des Dieux de la Mer, des Fleuves &

des Fontaines II. 179 Des Dieux de la Terre. II. 345 Des Dieux Lares. II 399 Des Dieux Pénates, II Des Dieux de l'Enfer. IL

409-447 Des Dieux Manes, II 496 Des Dienx des Festins. II. 553 Des Dieux de la Médecine. II. Des Dieux particuliers aux Grecs, II.

568 Des Dieux particuliers aux Romains. 11. 581 Des Dieux particuliers à l'Italie, IL

607 Des Dieux des Gaulois, II. 612, 667. 671.675.684 Des Dieux des Habitans de la Grande-Bretagne. II. 602

Des Dieux des anciens Ibériens ou Efpagnols. II. 700

MATIERES. Des Dieux des Germains. II. 704. 727 Dispolie, féte célébrée à Athenes. I. 180 Dindyme, Mere de Cybéle. II. Dindyme, Montagne de Phrygie. II. 360.

Dio, premier nom de Cérès. 11. 451 Discleides , fêtes en l'honneur de Diocles,

183 Disclésien', Prédiction que lui fait une

Druydeffe, IL. Diomede, premier nom de Jason. III. 205 Diomede, fils de Tydée. III. 53. ses ex-

ploits au fiège de Troye. 408. 409. 413. 462. & furv. se retira dans la grande Gréce, au retour de cette guerre : Ville qu'il y bâtit. 426. 464. refula de donner

dn secours contre Ence. Diomide, Roi de Thrace tué par Hercule.

Pourquoi. 111. Dinnede, fille de Xutus. Voyez Deionée. Droné, fille d'Uranus. I. 80 Dione, nom d'une Nymphe. II. 331 Dione, mere de Venus. II. 20. 158: 159

Dionyfiaques , fétes de Bacchus, L. Dianifius. Voyez Liber. Dioscures, nom donné à Castor & à Pol-

lux. III. 222, Voyez Cabires. Dircé, femme de Licus: sa cruauté envers Antiope. III. 77. 79. fon supplice.

ibid. sa métamorphose en Fontaine. 80 Dit, Dieu des Celtes. I.

Discorde (la) mise au nombre des Déess. I. 187. II. 546. elle est chasse de l'Olympe. Son portrait. 547 Disque, dont on se servoit dans les sacri-

fices. I. Dithyrambus, furnom de Bacchus. II. 255

Divination , qu'est-ce que cette science : ancienneré de son usage. I. 363. combien de sortes de Divinations, & comment elles se faisoient. Divinité, idée qu'en avoient les Philoso-

phes Payens. J. Divinités Allégoriques & Physiques inventées pour les différens âges, pour les différentes professions & actions de la vie. I. 184. O furo. II. 521. O furo, les vertus & les vices érigés en Divinités : Divinités affiences aux affections & aux pastions: Divinités qui présidoient à chaque partie du corps. L. 186. 187. 188

G48 TABLE DES M.

Dodanim , petit-fils de Japhet, III. 16. où il alla s'établit. 17
Dodonous, furnom de Jupitet. II. 64
Dodone, Voyez Oracle de Dodone.

Dodone. Voyez Oracle de Dodone. Delabre, Instrument pour les sacrifices. L.

Dulichenius, nom de Jupiter. II. 64 monament qui repréferue Jupiter Dolichénius : etymologie de ce nom. 674 Damiduca ; furnom de Junon. II. 84 Damiducas ; Dieu qui préfidoit aux mariages : fa fonction. I. 184. II. 93

Dompteurs de Monstres : d'où est venu cette idée. I. 35 Dorichts, un des Héros de la Grece. III. 95 Doriens, Peuples de la Gréce. III. 97

Doris, Mére des Néréides. I. 106. II. 310. 33t Dorfane, nom de l'Hercule Indien III. 265

Dorns, perit-fils de Deucalion: où s'établit-il. III. 51. 56. ses descendans. 57 Dorycus. Voyez Ericie.

Dofuhée, nom d'une Nymphe. II. 331 Doxo. Idem. ibid.

Dragos confacré à Bacchne & à Minerve. I. 146. II. 133. Dragon du Jardin des Helpendes. I. 18. 62.106. II. 113. 117. III. 115. Dragons qui gardolent la Toifon d'or. I. 27. 62. III. 134. Dragon de Cadmus. I. 65. Dragon volant de la Chine. I. 118. Dragon volans du Char de Médde. III. 156. 118. Dragon do'd Fon a formé le Cerber.

Despite , principaux Ministres de la Reigion chez les Gaulois voi lis ferentionen. Il 61,464 Perfans, voi lis ferendes & del Perfans, voi lis des qu'ils grooten de la Despite, 61,564 qu'ils grooten de la Despite, 847, leur nombre : leur maniere de vivres leur fonctions : leur faisen de president dans la Nation. 618. 67 juin. leur sitperfitions. 538. leurs maximes. 64, quand leur ordre fur aboli. 647 propélifer, quelles évoient ces femmes i

Druydesser, quelles étoient ces rennnes: leur autorité : elles prédisoient l'avenir. II. 643.644.645. c'étoit les Veftales des Romaius. 682

Dryades, Nymphes des Bois : leur Culte. II. 318 MATIERES.

Dyme, nom d'une Nymphe, II. 311
Dryspe, mctamorphoffe et Arbei II. 451
Davielairer , Peuples de l'Arabie : leur Religion I. 519
Daufazier, Dieu des Arabes I. 518
Daufazier, Dieu des Arabes I. 518
Dydimier, fêtes en l'honneur de Diane
Dyfeinne I. 183
Dynamer, nom d'une Nymphe, II. 315
Dynamer, nom d'une Nymphe, II. 315
Dynamer, nom d'une Nymphe, II. 319
Dynamer, pom d'une Nymphe, II. 319
Dynamer, pom d'une Nymphe, II. 319
Dynamer, pom d'une Nymphe, II. 319

Dzohl , Divinizé des mêmes Peuples. ibid.

A, Eea ou Ea. Voyez Ea.

La Acari ou Eagur , un des Juges des Enfers. II. 448-433-446 de quil étoit fait III. 446-16 grande équité, 447- qui étoient feit jujers. 448- fes enfans. sind. Eass, Culte rendu il Eau III. 179. chez les anciens Perfes. 880- chez les Egyptiens. 181. chez les Indiens de les Peuples su Greca Richez les Romains. 184: cautés qui donnerent lieu à ce Culte. 185; fairé. Eacrifices qu'ul ordroit aux

Dieux der Eaux. 188. Ef fuiv. Esu Luffrale, son usage I. 165 Esushaber, Euhadmer. Voyez Oamner. Echidas "Mondtre femelle. Sa figure. Ses enfans. I. 166 Echans, pered Acteon. III. 74. 81 Echans, jist de Mercure, un des Argonau-

tes. III. 218

Eclair, adoré comme une Divinité. II.383

Eclipfes, fables débitées fur la cause des

Eclipses. I. 43.

Echo, Nymphe amoureuse de Narcisse III. 537
Educa & Edulia, Déesse des Romains:
leurs fonctions. II. 599
Edula ou Edusa, Déesse tutelaire des en-

fant. I. 18f. II.

Fgir, Roi d'Athenes. III. 40. fa génézlogie. 150. pere de Théfee. 316. fon
commerce avec Médéc. 161. 163. 310.
fait affaffiner Androgée. 149. donne
fon nom à la Mer Egée. 161. 162. jund
Egéne, un des Dieux de la Mer. 3315
néalogie: fa mort. II.

315

néalogie: sa mort. II. 315 Egéria, Déesse qui présidoit aux accouchemens, I 184 II. 591. Junon avoit aussi

| TABLE DES                                                                   | MATIERES. 643                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| auffi ce nom. II. 85                                                        | Electrides , prérendues Ifles. II. 211         |
| erie, Nymphe que consultoit Numa.                                           | Electrion, pere d'Alcméne : la généalogie      |
| III. 141                                                                    | III. 19. 166. fa morr. 16:                     |
| efte, Voyez Elimus.                                                         | Eleufir, Ville de l'Afrique. III. 43. ce qui   |
| este fille d'Hippotas, mere d'Aceste Roi                                    | c'est que les Mystères d'Eleufis. II. 466      |
| de Sicile. III. 369. 370. Voyer Crinius.                                    | G fuiv. pourquoi il éroit défendu de           |
| ialée, s'il est Fondateur du Royaume                                        | les révéler. 476                               |
| de Sicyone. III. 23, 24                                                     | Eleuterien , furnom de Jupiter. I. 18:         |
| alée, fils d'Adraste sué à la guerre des                                    | Eleutheries , fêtes en l'honneur de Jupi-      |
| Epigones. III. 373. 380                                                     | rer. I. 181                                    |
| bole ou Ægobole , espèce de sacrifice. I.                                   | Elide, Pays de la Gréce, de qui il a pri       |
| 257                                                                         | fon nom. III. 17                               |
| de, Bouclier de Minerve : description                                       | Elimus & Egefte, Troyens qui s'établiren       |
| le cette armure. II. 133. 144. 146. III.                                    | en Sicile. III. 489                            |
| 9. fon origine. II. 447                                                     | Elimou Hypfiftus, lignification de ce nom      |
| de, Monstre qui vomissoit du seu. II.                                       | Divinité des Chaldéens. I. 86.87               |
| 146                                                                         | Elios ou le Solril , un des huit grande        |
| ne, fille d'Asope Roi de Béotie, mere                                       | Dieux des Egyptiens. I. 457                    |
| Eaque. III. 53. métamorphofée en                                            | Elis où Elifa , petit fils de Japhet. III. 17. |
| fle de fon nom. 447. firuation de cette                                     | où il s'établit. ibid.                         |
| fle, fes Habitans. 448                                                      | Elife. Voyez Didon.                            |
| fle, fils de Thyeste. Sa naissance. III.                                    | Eliud, fils de Nephelim. I. 114                |
| 36. fes crimes , fa mort. 438. 440                                          | Ellorés, furnom de Minerve. II. 143            |
| e, une des Déesses de la Médecine. II.                                      | Eloim, Dieux du parti de Chronos. I. 85        |
| 550                                                                         | Eloquence, fausse éloquence des Orateurs       |
| phore, furnom de Junon. III. 294                                            | fource de plusieurs fables. I. 32-33           |
| egores ou Anges du Ciel. I. 114                                             | Elpe, fille de Poliphéme. III. 469             |
| pre, premier Théatre de l'Idolatrie &                                       | Elphenor, Roi d'Eubée : alla au fiége de       |
| es Fables. I. 64. 67. auffi bien que des                                    | Tro, e avec les fils de Thefee. III. 318.      |
| Arts & des Sciences. 45. 63. Temples                                        | 319                                            |
| Egypte: leur magnificence. 197. 106.                                        | Elyfeet. Les Champs Elyfeet, D'où les          |
| 107. les abominations de l'Egypre 453                                       | Grecs en ont-ils tiré l'idée. IL 410-          |
| prient, leur Cosmogonie & Théogo-                                           | 414. O fuiv. Tems que les Ames y de-           |
| ie. I. 63. O fuiv. quels ont été leurs                                      | de ces Champs Elyfées, 425, 430, où            |
| Dieux. 452. 516. qui étoient leurs huit<br>rands Dieux.                     | les Poctes les placoient. I. 35                |
|                                                                             | Ematuries, fêtes en l'honneur de Pelops, I.    |
| pius, frere de Danaus. Ses cinquante<br>ls. II. 516, III. 18. Voyez Lyncee. | 278                                            |
| tarmené, fille d'Uranus. I. 89                                              | Emerionés, un des Héros de la Grece. III. 92   |
| rás en Deiserás Ivien fon con les la Cia                                    | Emeriones, un des ricros de la Grece. 111.90   |
|                                                                             |                                                |

Ein périr : pourquoi. III. 180 Elaphobolies , fetes d'Athenes. L. 181 Elara, mere du Géant Tityus. II. 509 Elásee, Ville de Phocide. III. 20 Elasus, fils d'Arcas : quelle Ville il fonda. HL. 10 Electra, fille de l'Océan. I. 106 Elettre, nom d'une Nymphe. II. 331 Elettre, fille d'Atlas: une des Plésades. II. Elettre, nom d'une Nymphe. II.

Eg Eg

112. Voyez Pleïades. Elettre, fille d'Agamem. : sœur d'Orelle. III. marice à Pylade ami d'Oreste.

Tome III.

Enac & ses descendans, appellés Géants dans l'Ecrirure Sainte. II. 42. si c'est

Encélade, Géant, s'il eft le même que

Ville de Carie, II.

Inachus. Voyez Inachus.

Nnnn

570. 571

650 TABLE DES Endocus, élève de Dédale, son habileté.

Endouillicus , Dieu des Espagnols II. 701
Endouillicus , fils d'Æthilie , Roi d'Elide II.
149. Il y a eu un autre Endymion Berger du Mont Lattos, ibrd. Fable de servous de Disne d'Endymion II.

amours de Diane & d'Endymion. I: 42. 71. II. 247. 248. III. 594

Eneat Sylvint, Roi d'Albe. III. 487 Enér. Sa généalogie. III. 484. les actions au liège de Troye. ibid. fon arrivée en Italie. Sa mort. 485. 486. fon Apothéole. 487. foupçonne de trabilon.

théole. 487. Ioupçonne de trahiton. 415. opinion de ceur qui ont cré qu'Enée n'étoit jamais forti de la Troade. 430. 408. les prétendues amours avec Didon. Vaiificaux d'Enée changés en Nymphes. III. 495. quelle étoit la Venus fa mere.

Encide , Analyse de ce Poeme dépouillé de toutes fictions. I. 37

Enfant, Enfans nourris par des Animaux: origine de ces fables. I. 63. Divinités Tutelaires des Enfans. 184, 185. Enfans immolés aux Dieux. 134, 135.

Enfant des Dieux, le grand nombre qu'on leur en donne. 1. 70. II. 14. Diffinction des differens enfans des Dieux. I. 425. & (uiv. Voyez Demi-Dieux.

Egfer, Dieux des Enfers. II. 409, 6º fuiv. D'où les Grecs ont pris tout ce qu'ils ont débites de l'Enfer, 410, 431, feuitmens des Philolophes Grecs fut ce fujet. 441, feutimens des Pocies & decription qu'ils en ont fait, 416, 433, 6º fuiv. des Fleures d'Enfert, 439, des portes de l'Enfer, 444, voyages de pluliens Héros aux Enfers.

Enna, Prairies d'Enna. II. 452. 454. Voyez Proferpine. Envie (l') Divinité : fon portrait. II. 543

Enio, surnom de Bellonne. II. 147 Enio, une des filles de Phorcis. I. 106 Eole, fils de Deucalion. II. 336 donne

aux Helleniens le nom d'Eoliens. III. 31. (es enfans, Eole, Dieu des Vents. I. 30, 43, 61, 136.

mis au nombre des Dieux de la Mer : où il regnoit. II. 391 reçoir Uliffe chez. lui. 333 sa généalogie. 336. ses enfans. 337

Kolies ou Eliennes. Illes où regnoit Eole :

MATIERES.

leur fituation. II. 333. on y plaçoit les Forges de Vulcain. 333 Euries, fêtes des Grecs. I. 178

Esix, un det Chevaux du Soleil. II. 110
Epaphus, fils de Jupiter & d'Io. 463. fon
différend avec Phaeton. II. 210. 213
Epée, symbole du Dieu Mars chez les

Scythes. I. 185. 195. II. 151. 156. l'Epée de Mars volée par Mercure. II.

Epervier, en vénération chez les Egyptiens. I. 105. Confacté à Junon. II. 88. & à Apollon. Pourquoi. 238

Ephéfe, Temple de la Diane d'Ephéfe. I. 108. incendie de ce Temple. Construction d'un second Temple.

Ephefties & Epheftries , fètes ainfi nom-

mées. I.

Ephadre & Orar, deux des Géants qui firent la Guerre aux Dieux : leur généalogie, leur naiffance & leur taille. II.
18. 19. 517. III. 53. avanture de Mars
avec ces deux Géants. 518. 519. autre
avanture de Neptune avec les Géants.
51. leur mort. 519. ils ont les premiets
confacré aux Mules le Mont Helicon.

154-519. Voyez les Dieux Aloides. Ephyre , nom d'une Nymphe. II. 331 Epicaste , mere d'Oedipe , sa mort tragi-

que III. 366
Epicaste, fille d'Egée. III. 199
Epidaure, Ville du Peloponese. II. 556.

Voyez Esculape.

Epideius, furnom d'Apollon. II. 140

Epideius, Dieux qui presidoient à la croiffance des Enfans. I. 185

Epigones, Guerre des Epigones. Ce que

c'est. III. 372

Epimeleter, Ministres de la Religion. I. 265. II.

Epimethée, sa généalogie. I. 108. II. 117.

épouse Pandore. 318. Voyez Pandore. Il est changé en Singe.

Epiphanes, furnom de Jupitet. II. 67

Epiphanes, Roi des Mycenes: (es fuccesseurs appellés de son nom Epitides. III. 314

Epommer, Héros Eponymes. III. 91

Epople, Roi de Sicyone, époux d'Antio-

pe. III. 77. sa mort. 79

Bpopée, Roi de Lesbos. Voyez Nyéli-

Epoques principales des tems fabuleux.

#### TABLE DES MATIERES.

III. 7. Epoques de l'Histoire Univerfelle. 9. Epoque célébre parmi les Grecs. Epulons, Ordre de Prêtres chez les Ro-

mains, I. 174. leurs priviléges. Epunda, Voyez Vallonia. Epytus, Roid'Arcadie, sa généalogie. III.

10. fa mort. Equitation, ou l'usage d'aller à Cheval. Si cet Art est plus récent que le siège de Trove, III.

wite (l') Décile comment réprésentée. II. 598. fouvent confondue avec Aftrée & Dicé.

Equivoque des mots de différentes Langues, source de plusieurs fables. I. 17. 27. 56. 60. O furu. Eraro, une des neuf Mufes : fignification

de ce nom. II. 253 Ercens, surnom de Jupiter. I. 186 Eréje, fon union avec la nuit. I. toe

Erece, nom d'une Nymphe. II. Erelbie, Roi d'Athenes, un des Héros de la Gréce. III. 91. II. 101. mis au rang

des Dieux. 108. sa mort. 464. III. 533. ferment fingulier de (es filles. stid.
Ergane, Déefle : par qui honorée. III. 94
Ergane, furnom de Minerve. II. 143

ant, Argonaute : pourquoi le dit-on

fils de Neptune, III. Erichtonius, Roi d'Athenes. Fable de fa maiffance. III. 49. inventa l'usage des Chariots, 40, il forme la Constellation

dn Bootés. Erichtonius , fils de Dardanus Roi de Troye. III. Bridan , Fleuve d'Italie , aujourd'hui

På. Conjecture fur cet ancien nom. II. 216. Eridan Constellation. III. 575 Erigone , fille d'Icarius : sa mort. Fêtes instituées en l'honneur du pere & de la fille. III. 572. Conftellations qu'ils

forment dans le Ciel. 573. 576 grigone, fille d'Egifte & de Clytemnestre, fœur & femme d'Orefte. III. 443. fut confacrée au fervice de Diane.

Eriphile, femme d'Amphiarais. III. 55. \$75. vendit fon mari pour un Collier.

Erifichren, Sa faim canine : se dévore luiméme. III. 567 Erminful, Vovez Irminful

Erer, fils de Chronos. L.

Eroftrate, Incendiaire du Temple d'Ephele. Erosides, fêtes en l'honneur de Cupidon.

111 Ericie . Canton de la Sicile. III. 298 Ericine , furnom de Venus. II. 167, 173,

Voyez Eryx Montagne. Erymanihe, Forêt d'Arcadie : le Sanglier

d'Erymanthe. III. Erynnics , furnom des Furies. Son étymologie. II .

Erypile, comment il devint furieux : &c puis guéri de sa folie. II. Erys, Roi de Sicile: fut vaincu par Her-

cule, III. Eryx, Montagne de Sicile : Temple de Vénus qui y étoir : ouvrage qu'y fic

Dédale pour ce Temple. III. Efacus, fils de Priam : fujet de sa mort. Sa métamorphole en Plongeon. III. 418.

419. 567. prédifoit l'avenir : prédificion qu'il fit à fon pere. Eschinades, Isles nouvellement formées,

Fables fur ces Ifles, III. Esculape. Qu'il faut chercher le véritable Esculape dans l'Egypte ou dans la Phénicie. II. 556. qu'il y a eu plusieurs Esculapes. 555, 561, de l'Esculape Grec : fa naissance, 557, fictions qu'on y a mélées. ibid. paffa pour le Dieu de la Médecine. 558. 561. les descendans. 559. fa mort. 561. 537. fon culte répandu en plusieurs contrées. Comme on le représentoir, 562, 563, comment son culie fur établi à Rome. 163, 564. Constellation qu'il formoit dans le Ciel.

559. fi Esculape a été un des Argonautes. III. Efon, fils de Chrethée. III. 55. fut déthrôné par Pelias. 204. fut pere de Jason. 205. il est rajeuni par Médée.

Espagne, d'où elle a pris son nom. I. 56. Pays autresois plein de mines d'or & d'argent. II. 448. Pluton y avoit établi fon Royaume. 449. Religion des anciens Espagnols. 700. & surv. Espérance (1°) Divinité des Romains. Comme elle est représentée. IL 524

Efprit universel repandu dans l'Univers. I

Efprits , l'Idolatrie des Esprits : causes Nnnnii

de cette Idolátrie. I. 167. 168 Efus on Héfus, grande Diviniré des Gaulois : quel étoit ce Dieu. II. 656. 658. Comme il est représenté sur des Basreises. 657. quand son Culte commerca-t-il à diminuer. 666

Elymnése, surnom de Bacchus. II. 170 Essecrétes, anciens Habitans de l'Isle de Créte. III. 170 Estraité d'un Etre souverain reconnue

par les Anciens. I. 111. l'Eternité, Deeste Romaine. II, 515

Eternaemens, préfages qu'on en tiroit. L. 380

Etéfipe, fils d'Hercule & de Déjanire. III. 199 Etheocle, Roi d'Orchomené, appellé le

pere des Graces. II.

Etheocie & Polymee, fils d'Oedipe & de
Jocaste. III. 363, origine de leur haine
mutuelle. Leur mort. 368. O' Jaiv. leurs
divisions manisfettes même après leur
mort. 373, on leur rendit les honneurs
héripouses, ibid. les Poetes les placent

hérioques, ibid, les Poetes les piacent néanmoins dans le Tartare. II. 429 Etheole, un des fept Chefs de la Guerre de Thebes. Son pottrait. III. 383 Ethiopie, que les Anciens ont connu deux

Ethiopies. III. 117. 118
Ethiopiess , quels étoient leurs Dieux.
I. 531. ils confacroient au Soleil le
Cinnamome: comment ceuilloient-ils

cette plante. \$31 Elira, femme d'Egée & de Théfee. III 316. 317. devient Esclave d'Helene 316. str rendue à son petit sis après la prise de Troye.

Etoiles, Voyez /ffres.
Erolus, fils d'Endymion, donna son a l'Etolie. III. 52. 53. ses descendans.
Etoliens, guerre des Etoliens & des Curé-

res sous les murs de Calydon. III. 351 Erre Souverain ou premier Etre: quelle idée en ont eu les Payens. I. 111. la Chinois. 122. les Philosophes. 160

Chinois. 122. les Philotophes. 160 Errurens ou Tofcans, habiles dans la fcience des Augures. I. 169. 176. 177 Evan, furnom de Bacchus. II. 167

Evandre, Arcadien d'origine, conduit une Colonie en Italie. III. 280. reçoit Hercule chez lui & l'honore, même de fon vivant, comme un Dieu, ibid. il

## MATIERES.

s'attira la vénération des Peuples, thid. reçut d'eux après fa mort les honneurs Divins, II. 608. il apporta en Italie le Culte de plusieurs Divinités, I. 501. I. 607 Esbages ou Vates, Ministres de la Religion

chez les Gaulois, II. 616, 617 Euchéraus enlève la Pithie de Delphes: ce qui donna lien à une Loi. I. 313 Euders, une des Hyades, II. 116,331 Evenerum, honoré à Sicyone comme un Disse II.

Dieu. II. 579

Evérodacus ou Evédorifeus. Ce qu'il étoit dans la Théogonie des Chaldéens. I.

Evéres, le plus jeune des fils de Ptérélas furvit à les freres. III. 266 Evéres, fils d'Hercule & de Parthénope. III. 299

Emmér, ancien Domefique d'Ulife. Son maitre se cache chez lui. III. 477 Emender, surnom des Furies: ce qu'il fignifie. II. 479. 480 Emender, settes des Furies. I. 182

Vamelee, étoit Hiérophante des Mystéres Eleusiens. II. 464 Fanomie, fille de Jupiter & de Thémis. L

Euromus, Musicien de Locris: service que lui rendit une Cigale. III. Evocacions, il y es avoit de trois fores. 1. 199, la plus folemnelle de la plus ancienne étoit celle des ames des morts, 399,400. ce que les Magiciens croyosten

evoquer. 401 Etwie, cri des Bacchantes. III. 264, 270.

Euphémur, un des Argonautes & leur Pilote. III. 118. Histoire de la Motte de terre donnée à Euphémus par le Tritoa. 246 Emphrofine, l'une des trois Graces. Voyez-Graces.

Euriganée, seconde femme d'Oedipe. IIL. 366. sa mort. 381 Burifer, mot Gaulois qui se trouve dans une inscription : ce qu'il signifie. IL.

651.652
Estrichamiens , Peuples d'Etolie : Uliffo après fa mort reçut dans leur pays les honneurs héroiques III. 479
Estrepe , fille d'Agenor Roi de Phénicie Son enlévement III. 63, fes enfans II

TABLE DES

30. III. 65. reçoit les honneurs divins
en Créte fous le nam de Minerve, &
chez les Sidaniens faus le nom d'Aftarté. III. 65. 66. quel elle l'upiter
qui enleva Eurape. II.

qui enleva Eurape. II.

Eurape, une des parties du Monde: d'où
elle a pris (on nom. I. 55. III.

Eurape, nom d'une Nymphe. II.
331

Eurotas, Fleuve de Lacame honaré par les Lacédemoniens. II. 184

Euryale, une des Gorgones. L 106. IIL

Euryalus, un des Argenautes, & un des Chefs des Argiens au fiège de Troye. III. 118.397 Eurybase, un des Argenautes, célébre au ieu du Palet. III. 116.146

jeu du Palet. III. 116, 146 Eurybie au Euribee, fille de Pantus & de la Terre, I. 106, ses ensans, 107 Eurybie, nom d'une Nymphe. II: 331

Eurydice, femme d'Orphée, Sa mort : Orphée la va chercher aux Enfers. III.

343. 345. Vnyez Orphée. Euryimur, fils de Menecée, un des Hérns Grees, III.

Burymédon, Géant aimé de Junan. II. 87 Burymédon, Ecuyet d'Agamemnon tué

Eurymkon, Ecuyet d Agamemnon tue avec Iui. III.

Euryméne, aom d'une Nymphe. II. 331

Eurynome, mere des trois Graces. I. 108

Eurypile, Prince de la Cyrénaique qui rendit fetvice aux Argonaures: fable à

ce sujet. III.

Eurypile, petit- fils d'Hercule: san Histoire
& sa mort III.

Eurypher Roi de Mycenes: sa genéalogie,

III. 29. 166. il periccute Herculo & fes enfans: 170. of faio. 312. il est tué par Hillus fils d'Hercule. 313
Euryre, fils d'Augias, tué avec fan pere

par Hercule. III. 277
Euryte, Roi d'Occalie tué par Hercule 2
pourquoi. III. 295

Eurying un des Géants qui firent la guerre aux Dieux. Sa mort. II. 19 Expiatros , quel acte de Religian c'écoit. I. 387, il y en avoit de pludieurs forres. Expiations pour les Prodiges. 388. Expiation de l'Homicide. 389. Expiation des Villes. 391. Expiation des Armées.

ibid. Expiations particulieres. 39 s.

MATIERES. 653
pectinn des entrailles. I. 151, étymnlogie de ce mnt. 376

#### F

I BELES, Diriffon der Fables, I.
4, 18, directyfildem pringolés pour l'explication der Fables, B. 13, 16, 67
junc, 19, Pays na les Fables ant pris natifiance, 14, 15, Conjedures fur l'engine des Fables, 31, 67 junc, que la Grece a été le pays le plus fertile ex-Fables, 18, 67 junc, que la Fables, 18, 67 junc, que la Grece a été le pays le plus fertile ex-Fables, 18, 18, 18, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 1

Farine employée dans les facrifices, I.

Faralités attachées à la Ville de Truye.
III.
406. O fisite,
Fatus, femme de Faunus, aufin nommée.
Fauna. Sa chafteté la fit hunorer finus
le nam de Bonne-Décife. II. 355.

Faveur, mife au nombre des Divinités. II. 181, 199 Fauls Déeffe, Maitreffe d'Hercule. II..

Fanz de Saturne. L 105. IL 29. 30. pourquoi on le représentait avec une Faux

a la main. Fauna. Vayez Farua.

Famur, Roi d'Italie, en quel tems vivoiril ? II. 389, pourquoi le dit-on fils de Mars: pourquoi en fit-on une Divinité Champèire. 390, on le canfond fouvent avec Pan & Sylvanus. I. 500 Féciales, quelles étoient les Fanctions de

ces Prétres. I. 176
Fécondité (la ) Déeffe Romaine : qui elle était. II. 139
Fétitué (la ) Déeffe Romaine : fentiment de S. Augustin sur cette Déeffe. II.

Femmes de l'Ille de Cos changées en Vaches. III. 566. les Femmes exclues des Jeux Olympyques. 597 Fer, l'Art de forger le Fer, en quel toms

fut-il trauvé. II. 57. III. 146
Férales , fête des marts : inflituée par Enée.
1. 289
Férétriss , furnom de Jupiter. II. 61
Férenis , Déesse qui lut en grande vénée.

Nann iij

Férule, Plante: sa propriété. II. ta; Fessoria, Déesse qui presidoit au repos. II. \$95

Festins, les Festins de Religion. I. 148. Festins pour les Dieux. 174. Dieux des Festins. II. Fêtes des Grecs. I. 177. Ó suro. Fêtes des

Romains, 185. O fisiv. des Egyptiens & autres Peuples. 517. O faiv. Fetria Dea , Divinités Romaines. II.

Fru, qui trouva l'usage du Fru suivant les Phéniciens. I. 85. Feu dérobé dans le Ciel pat Promethée. II, 118. sens de cette Fable.

proferri, Culte du Feu émbligheu les Chaldèens, 1.61 II. 365, Cheat les ancienn Perfex. L. 165, Ca. 4, 636. Chez les Ancienn Perfex. II. 164, Chez les Gaulois. II. 640, Ce Culte fubfifie encore autourd'hui aux Index. I. 166, de a plufeum pays de l'Amérique. II. 366. fous quels noms le Feu étox adort. I. 183, 477, comment on lui facrificit. I. 616, Divination par le Feu. Voyez Pers-

mantie. Frux de Cafter & de Pollux, ce que c'eft.

Feux nosturnes, ee que c'est. I. 385 Fidius, qui étoit cette Divinité. II. 531.

Fiéure (la), Divinité. I. 154: 186. II. 541 Filoux, Dieux des Filoux. I. 184 Flagellation (Féte de la) ou Diamaftigote: où, & comment elle étoit célébrée. L

Hamines, Prétres des Romains: leur nombee, leurs Priviléges : la vénération qu'on avoit pour eux. 1. 274.273 Haminiques, femmet des Flamines. 1884. Fléches, les Fléches d'Apollon. II. 234. 234. Fléches empoionnées d'Hercule.

III.

74.407

Reserv. De qui on les fait naire. L 106.
leur nombre. 107. chaque Fleuve avoit
une Divinité tutelaire. 43. IL 180. le
Culte rendu aux Fleuves fut univerél.
II., 184. furquoi étoit - il fondé. 185.
comment o

dement de leur Fable. 441 Flora, Décisequi préfidoit auxBleds. L. 185

## MATIERES.

Floraux, Jeux Floraux, par qui inflitués. 11. 370. comment ils se célébroient, & en quel tems. 372. III. 617. 618. Caton s'abstient d'y affisher. II. 373

Flore, la Terre adorée (ous ce nom. I. 183 Flore, fameuse coutrisane de Rome: son Histoire. II. 370. on en fila Déesse de Fleurs. ibid. & I. 186. qu'il y avoit une Flore ayant la Fondarion de Rome. II.

Floride, les Peuples de ce Pays adorent le Soleil. L. 134-135 Florent dumon de Junon, L. 184-11.8

3 Soleil. I.
5 Fluonia furnom de Junon. I. 184. II. 84
6 Hute, origine de la Flute, Voyez Pan,
6 Marípas.

Hux & Refux de la Mer : opinion des Philofophes Chinois fut ce fujet. I. 137 Flyar , Déeffe des Germains : comme on la repréfentoit. II. 729

Fo ou Foé, Idole des Indiens. L. 126 Foé ou Faiser, Divinité qui avoit des Temples, & qui étoit en grande vénération. L. 187. II. 531. 532.

I. 187. II.

Fonzaine, Divinité tutelaire de chaque
Fontaine, L.43. Fontaines qui rendoient
des Oracles. 331. vénémaion pour la
Fontaine d'Amphiaraus. III. 378
Fontinales, fêtes Komaines. I. 189

Forculus, Dieu des Portes. I. t 85. II. 598 Fordicales, fêtes Romaines. I. 189 Fornacales, fêtes en l'honneur de la Décf-Fornax. I.

Fortune (la), Divinité qui n'est autre que le Destine. II. 148. origine de son Culte dans la Grece. Comme on la repréfentoir. 549. 550. 551. lieux où elle sur honorée: qu'on la consondoit avec les Parques & avec les forus. 550. Temples érigés en son honneur. I. 187. II. 551. Culte redud aussi la livauvais fortune.

Foffer pour les Sacrifices aux Dieux d'Enfer. II.

Foudre de Jupiter, forgée par les, Cyclopes, I. 105, donnée par Coelus, 107. Dieux qui avoient le pouvoir de lancer la Foudre, II. 88, comme la Foudre et repréfentée, 71, Jupiter invequé fous le nom de Fingues contre la Foudre & le Tonetre.

Fearmis, Divinités des Theffeliens. I. 190. pourquei les Grece tiroient leur

TABLE DES origine des Froumis de la Forêt d'Egine.

60

France, Divinité: comme on la reptésen-

toit. II. Fructufer, Déeffe de la récolte. II. 383 Fruits de la Terre offerts aux Dieux.1.139. 241, qu'on ne leur présentoit souvent

que des fruits.

Fuigora. Voyez Foudre. Punérailles des Egyptiens, origine de l'Enfer des Grecs : description des Cérémonies qui s'y pratiquoient. II. 410.

Furier , le Dogme des Furies fagement inventé. Il. 476. d'où on le fait naître. 477. leurs fonctions , leur nombre , leurs noms. 478. 479. 480. Culte qu'on leur rendoit , leurs Temples , leurs Sacrifices. 481. 481. 483. comme on les représentoit. 483.484

Furina, Deeffe des Voleurs chez les Romains. I. 289, elle avoit un Prétre nomme Flamen Furinalis , & des fetes nommées Furinales. I. 189. II. 483. 499. que c'est la même que les Furies. ibid.

#### G

AD, nom d'un fils de Zeloha fer-T vante de Lia : ce qu'il fignifie, I.

157. IL. Gader, Ville d'Espagne : culte qu'on y rendoit à Hercule. Son Temple magnifique. I. 536. 540. II. 700. III. 184. 184. punition d'un Roi qui voulut piller ce Temple. III. 185. comme Hercule y étoit représenté. Il. 702

mis, Esclave d'Alcméne changée en Bélette: pourquoi. III. 169

Galarée, Nymphe aimée de Poliphéme. II. 33t. III. 460 Galaxora, nom d'une Nymphe. II. 331 Galles ou Archi-Galles, Prêtres de Cy-bele : gens très-méprifables, D'où ils prirent ce nom. 1. 166. 11. 359. leur

portrait. I. 167. se mutiloient en l'honneur d'Atis. 268. leur Chef se nommoit Archigalle. Son habillement, L. 268, ils furent auffi nommés Coryban-357. 359. 361

Gamelia, furnom de Junon : fête des noces célébrée en fon honneur. L. 184 MATIERES. Gamelion, nom du mois de Janvier chez les Grecs shid. Gange, vénération des Indiens pour ce

Fleuve , & qui subsiste aujourd'hui. II,-Ganymede, fils de Tros Roi de Troye, en-

levé par Tantale Roi de Lydie. III. 394. pourquoi le dit on enlevé par Jupiter changé en Aigle. ibid. & I. 27. II. 16.

Garamantis , enfant qu'elle eut de Jupiter. II.

Gaulois, leur Religion. II. 613, 612. d'où l'ont-ils reçue. 61 y. O furo. comparaison de leur Religion avec celle des anciens Perses, 618, changement de leur Religion depuis Jules Cefar. 620. leurs les, leurs Bois facrés, 622 leurs Ministres de Religion. 616. & Suiv. Voyez Druyder. Leurs superstitions. 606. des Dieux des Gaulois, depuis 667. jufqu'à 689.

Gaures , ou Guebres , ou Pharfis , Peuples de Perse: lour Religion plus épurée. I. 179. 613. 619 Gaza, Ville des Philistins e leur Divini-

Gé, fœur & femme d'Uranus, I. 86, 88 Géaus, leur généalogie dans le système des Phéniciens. I. 85. de qui ils naquirent fuivant les Grecs, tos, que fignifie le commerce des Anges avec les filles des hommes d'où on les fait naitre. 112. O fuiv. Les Géants qui veulent détrôner Jupiter. 11. 17. leur portrait, 18. noms des principaux : leur combat, leur défaite. 18. 19. explication de cette fable des Géants qui font la guerre aux Dieux, c 1. & Juiv. S'il y a eu de véritables Géants. 39. sentimens différens sur cela. 40. 41. témoignages de l'Ecriture Sainte qui en prouve l'existence. 42, témoignage des Auteurs profanes, Poetes & Historiens. 43. des Voyageurs modernes. 47. examen de toutes ces preuves,

47- 48. 49. 10 Gémus Autolihone, explication de ce mot,

Gélanor, Roi d'Argos, détrôné pat Danaus. III. Gémeaux (les), Signe du Zodiaque. I. 182. III. Génea & Génur , qui étoient-ils fuivant les Phéniciens, l. 85 Génératous ; les dis premieres générations fuivant les Chaldeens, l. 80. fuivant les Phéniciens. 85, 87, les dix fecondes générations, 88. ufage des Greex de compter par génération dans les tems fabrleux : durée ou ills donnent à chaque

génération, III.

Génier, de la nature des Génies. 1.434. les Philosophes Platoniciens en croyosent l'existence. 434. O fuiv. ce qu'ils crovoient de leur nature. 438. dans quelle Claffe des Dieux les mettoientils. I. 43 s. Culte qu'on leur rendit. 439. Culte qu'on leur rend encore dans les pays Idolátres, & fur-tout en Amérique. I. 121, 168. qu'étoit-ce que le Génie de Socrate. 439- 440. Génie donné à chaque homme. 192. 436. 439. d'où est venu l'idée des Génies. 112. qui étoient les bons Génies & les Génies fouterrains. 110. des Génies familiers des Gaulois. II. 685. des Géniés tutelaires des Provinces & des Villes des Gaules.

Géographie, l'ignorance de cette feience une des fources des fables. I. 68

Géranée, cípéce de Divination. L. 367 Gérané. Voyez Oemé.

Géraniens. Voyez. Pagéens. Gérerer, noms des quatorze femmes qui affificient la Reine des facrifices à Athenes. I. 265

Grmaint, origine des Peuples. II. 1904. leur Religion affez conferent à celle des Gaulois. 1904. 1904. 710. quelt étoient leurs Pois. 710. quelt 711. qu'ils à avoient pour Temples que leurs Bois. 790-71. Ileurs (Iperthinoss. 713. ở faiv. de quelques Divinités particulières. 171. ở faiv. de leurs Heros. 729. du grand refpect qu'ils avoient pour leurs femmes. 771. 717.

Geryon, Géant à trois têtes. Sa naiffance. I. 109. explication de fa fable. III. 178. Hercule lui enleve (es Borufs. ibid. Geter, Dieux de ces Peuples. I. 669. Gig antophomir, futroom de Minerye.II. 143. Gimer, forces de Génies. I. 113.

Ginete, fortes de Octies. I. 112
Gladiateurs, combats de Gladiateurs. III.
587. fureur de ces combats. 588. 589
Gland, qu'il n'a pû être la nourriture
de l'homme. L. 46

MATIERES.

Glaucé, fille de Créon, Epoule de Jason, Médée la fit périr. III. 159 Glaucis, nom d'une Nymphe. II. 391

Glaucus, célébre Pécheur changé en Dieu Marin. II. 325: 436. comment il étoit repréfenté. ibid. explication de cette fable. 236: 327. son apparition aux Ar-

représenté. ibid. explication de cette fable. 316. 327. son apparition aux Argonautes. III. Gineeus, fils de Minos second du nom.

ill. 168
Glaucus, pere de Bellérophon. III. 54un des Argonautes. 119. sa mort. 147Glaucus, autre Argonaute qui se noya.

fut mis au nombre des Dieux de la Mes. 111. 119. 126 Glaucut, petit-fils de Bellérophon. 111. 131. il aflifte au fiége de Troye. 152 Gette, espece de Magie : son objet : ce

qu'on y pratique. 1. 66 c 3 d6 Gergoner; leur naiffance. 1. 106 c c qu'en ont dit les Poctes & les Hiftoriens. III. 98. σ μιν. explications différence qu'on a donné fur ces fables. 103. σ μιν. cc qu'il y a de plus vrai-femblable. 110. σ μιν. cq qu'il y a dans la Lybie un animal appellé Gergoner : la rise pie un animal appellé Gergone : la rise.

Gergohome, fille de Perfee épousa Périeres Roi de Meffenie. III. 54. 266 Graere (les), leur naifance, leur nombre, & leurs aomst. I. 108. II. 180. leurs atribusts. 179. 183. 184. comme on les repréfentoit. 181. cuite qu'on leur rendit. 181. Moumens qui leur

furent confacrés, established established

Gaulois. Leurs Dieux. II. 698
Grante - Mirer, nom donné à la Terre ou
a Cybele. II. 349. Ó fuitu.
Gréce (la), état de l'ancienne Gréce;
Hilloire de les premiers Habitans. I. 46.
II. Ó furv. III. 13. Ó fuitu, premieres
c

Grecs (les), leur Théogonie tirte d'Orphée & d'Héfode. I. 103, que c'elt un compofe monfireux d'Hiftoire & de Fable. 110, qui font ceux qu'ils ont regardés comme des Dieux. I. 46, 111. que leur Religion el Ria plas monfirueufe

TABLE DES MATIERES. & la plus superstitiense de toutes les

Religions. Greer, nom des filles de Phorcis : doù vient ce nom. I. to6. II. 323. III. 99.

Grue, forte de danse inventée par Thésée. Pourquoi. III. 161 Grues, leurs combats contre les Pygmées.

Voyez l'ygmées. Guadaiethe, Fleuve d'Espagne: qu'il pourroit être le Lethé Fleuve d'Enfer. II.

Guadalquivir , autre Fleuve d'Espagne , antrefois le Bétis. II. 448

Guebres ou Gaures. Voyez Gaures. Guy de Chêne , Cérémonie du Guy de Chène : description de cette Plante : ufage qu'en faifoient les Druydes.Comment ils le cueilloient, & en quel endroit. II. 639. 640. origine de ces mots. A Guy l'an neuf dont on le lert encore aujourd'hui en plusieurs Provinces de

France.

640.641 Gyare. Voyez Mycone. Gyger, un des Titans, naissance de ce Géant. I. 105. il est relègué au fond du

Tartare. Gymnallique, ce que c'étoit que la Gymmaltique des Anciens. Etymologie de ce mot. III. 585. de quels exercices étoir elle compolée.

Gymniques, Jeux Gymniques, comment on y combattoit : pourquoi ainfi nommés. II. 270. III. Gymnof plustes des Indes. Si les Druydes en descendoient. Il. 618

#### н

ACHE, la Hache de Jupiter Labradaus adorée par les Cariens. II 69 Voyez tabrazaus. Hadelwes, Nation d'Arabes: Dieux qu'ils

adoroient. I. 529 Hoscsone, fille d'Atlas, I. Haleyon . Voyez Aleyone. Hali, nom d'une Nymphe. II. Haliens. Voyez Agrans.

Hamadryades, quelles Nymphes c'éroient. Hammon , un des plus grands Dieux d'Egypte, ausli nommé Jupiter. I. 15. 457. Tome III.

qu'adoroient les Egyptiens fous ce nom. Harmonie ou Hermione , de qui elle naquit : fon mari , & fes enfans. I. 100.

II. 366. III. 73. funeste présent que lui fait Vulcain III. 73. étymologie de for nom. 71.75 Harpalice , Fable d'Hygin. III.

Harpédophorus , furnom de Mercure. II. Harpocrate, pourquoi le représente-t-on tenant un doigt sur sa bouche. I. 169. 186-402. 493. 511. C'eft l'Orus des

Egyptiens ou le Soleil. 493.494 Harryes, de qui elles étoient files : leurs noms & leur nombre. 1, 106. III. 128. leur figure : mal qu'elles failoient. 229explication de leur fable.

Haruspices ou Aruffices, forte de Devins chez les Romains: leurs fonctions. I. 248. 251. 376. qui étoient les plus scavans de tous les Haruspice . 376. 378. orig ne de cette science. 377. d'où tiroient-ils leurs prétages 378. 379 Haus-Lienx ou Lieux élevés , la courume

d'y facrifier très-ancienne. I. 133. 134. 220. Voyez Boss facrés. Hebe, Déesse de la Jeunesse. De qui elle

étoit née, & comment. I. 109. II. 81. pourquoi dit t on qu'elle rajeunit lolas. 1. 71. III. 220. son mariage dans le Ciel avec Hercule, I, 109 III. 199 Hécare, Déesse qui présidoit aux accou-

chemens. I. 184. & aux fonges. III. 414. la triple Hécate. Vovez Diane. Hecasombacces, furnom de Jupiter. II.

Hécatombe, facrifice de cent animaux. I. 254

Hécasombaus, fêtes des Grecs. I. 181 Hécatomchires , leur naissance. I. 111 Hécatomphonies, fêtes des Lacédémoniens,

Hector, fils de Priam : destince de Troye attachée à sa vie. III. 412. ses exploits. 413. 414. il eft tué par Achille. 414. on lui rendit les honneurs Divins après fa mort.

Hécube, seconde semme de Priam : ses enfans. III 419. fonge funefte qu'eile eut étant enceinte de Paris, 512. ce qu'elle devint après la prife de Trove, 422.423. 424. de qui elle étoit fille.4: 4 0000

Hitten, fille de Tyndare, fa naiffance. III.
331, 331, tht enlevée par Théfée, 315,
mariée à Ménélas 316, enlevée encore
par Paris. 391, 395, fa mort. 516, on
hui érigea des Temples. ibid. 319, 310,
difficultés de Chronologie fur fon âge,
516. & fuiv.

Hélénus, fils de Priam & d'Hécube. III. 385. 419. époula Andromaque, & fuccéda à Pirrhus Roi d'Epire. 410. fes enfans. ibid. prédificit l'avenir. 420. 568 Hélindre (les). fours de Phatron chan-

Hiliades (les), forurs de Phaéton changées en Arbres. II. 21t. quelle forte d'Arbres. 215 216

Hélicon, Montagne de Boetie confacrée aux Muses. II. 150 154 Hélicontader, surmom des Muses II. 150 Hélinophager, Peuples voisins des Troglodytes, pourquoi ainsi nommés. I.

Héliogabale ( l'Empereur ), plaifir fineulier qu'il se donnoit aux dépens des Parafites. III.

Heiion, fils de Rhéa, fa fageffe, fa mort, donne fon nom au Soleil. I. 100 Hiliopolis, Ville d'I gypte: Oracle d'Apollon qui y étoit. I. 310. fete qu'on y célébroit \$19. on y adoroit auffi un

Bœuf Apis nommé Mnevis. 484 Hellé, fille d'Athamas, sœur de Phrizus. II. 56. sa mort. 101. donna son nom à

Fielicipont.

Hilin, fils de Deucalion. III. 41, 51, 00 rigna t il 52, fes defeendans, abid, privilege de fes defeendans. 1. 539 rilige de fes defeendans. 1. 539 rilige de fes defeendans. 1. 43, 54, 549 rilige de fes defeendans. 1. 54, 54, 549 rilige de fes defeendans. 1. 54, 54, 549 rilige de fes defeendans. 1. 54, 54, 549 rilige de fes de fe

ligions: plus ancienne que le Judaisme.

1. 15t
Helléspont, Mer de l'Archipel, d'où elle a
pris son nom. III. 202

Heliores, furnom d'Europe : son étimologie. III. 65 Helioria, sête en l'honneur d'Europe, III.

Hellotide , furnom de Minerve : pourquoi il lui fut donné, III. 66

Hélonone, Centaure : fa mort. III. 191 Hémasinen, fils de l'Aurore & de Céphale. I. 190 Hémass, Roi de Thrace changé en Monragne. III. 518 MATIERES.

Hénéses, Peuples d'Italie, aujourd'hui les Vénitiens. III. Hénischus ou Ausiga, le Cocher Confiel-

lation. III. 575 Hénoc : Livre supposé d'Hénoc : très-ance. I. 112. 153 Hépatoscopie , sorte de Divination I. 365 Héphessière , une des sétes des Lamper.

Voyez Lonpes. Hepheflus. Voyez Vulcain. Hera, furnom de Junon. II. 77. nom

donné aussi à l'ss. I. 98

Héraclèes, setes en l'honneur d'Hercule.I.

Héraclides, ou Descendans d'Hercule : chasses du Péloponese, s'en rendent maitre ensuite. Ill. 40, 313, 314, leur retour sait une époque principale de l'histoire. 316 Harbe, les premieres offrandes faites aux

Dicux n'étoient que d'Herbe. I. 138.

Hercule, qu'il y a eu plusieurs Héros de

ce nom. III. 264, 265, qu on a attributa un feul les exploits de tous les autres. I. 42. III. 265 Hercule Phencien, est le plus ancien de

tous Lyo.Voyer la Nor. 456 536 540. fon Temple à Tyr. 456. fon culte porte à Carthage. & dels répandu en Afrique & en Europe. L. 356, 540. c est iui qui trouva l'art de teindre en poutyre. Il I. 300 Etreude Egyptem, un des douze grands

Dieux d'Egypte. I. 455, celui qui fit élever ces tameules Colomnes en Afrique. III. 1668 ou de Créte qui infitua les Jeux Olympiques I. 58. III. 164, 591.

II. 5. III. 48; il arrich use come au Fewer Abelous. 1. 7. II. 57; III. 48; il defeend aux Enfers. II. 57, 47; 711; 11. 41; il defeend aux Enfers. II. 57, 47; 711; 11. 47; il combate conter is More, & deliver Abesle a 48; a 8p. il define In Amazona 18; a 10. deliver Heisens a 18; a 10. deliver Heisens a 18; a 10. deliver Heisens a 19; a 10. deliver Heisens a 10. deliver Heisens a 19; a 10. deliver Heisens a 19; a 10. deliver Heisens a 19; a 10. deliver Heisens a

clides. Héres, Décise des Héritiers II. 497. sur-

nommée Marca. 603 Hermaphrodite, fils de Vénus. III. 538. étymologie de ce nom. ibid.. Voyez la

Hermapollons, flatues d'Apollons, I. 131 Hermaihener, flatues de Minerve. 180d. Herméer, fetes de Mercure, I. 181 Hermérer, flatues de Cupidon, I. 331

Hermés, statues de Mercure : leur figure. L. 231. 232 Hermés, surnom de Mercure : son éty-

mologie. II. 191. 193
Hermé: Irifmegife, c'eft le Thot ou Thaut des Phéniciens. I. 82. 94. un des grands
Dieux des protiens. 97. Ouvrages qu'on lui rembue : tems auqueil ir voir. II. 194

Hermione, Voyez Ha monie. Hermione, fille de Ménélas & d'Héléne,

femme d'Orefte. III. 443
Hermoniens, Peuples qu'on difoit voifins
de l'Enfer, & qui pour cela ne payoient
rien pour la Barque de Caron. 11. 436
Hermotime, Divinité des Clazoméniens.

Hirars, origine du nom de Héros. III. 86. quel a trê le trum le plus ficond en Héros. 11, 17, 18, qu'il a lloit deficendre des Dieux pour tre Héros. 1, 37, que les fâtions des Poces afrobilient la gloire des Héros, au lieu de la relever, 31, 34. Cuite qu'on rendoir aux Héros difficaçué des clui des Dieux. 1, 431, 431, 431, III, 86, 87, en quel tens commença ce Caire. III, 88, 90, ou qu'entenoir - on Caire. III, 89, 90, ou qu'entenoir - on

## MATIERES.

par le Tombeau des Héros. 88. 89 des Héros & des Héroines de la Gréce-

Herfass, surnom de Jupiter. II.

70
Herfe, fille de Cécrops, aimée de Mercure. III. 39 eut un Temple à Athénes.

Herfüle, femme de Romulus mile au rang des Déeffes sous le nom de Hora, II.

Herta, nom fous lequel les Germains honoroient la Terre. II. 707. 7 to Hermones. Voyet Ingewens.

Hijime, fille de Laomédon exposée à un Monstre Marin: délivrée par Hercule : mariée à Télamon, I. 18 I l 1. 21 2, 191,

Hefpéries, leur généalogie : leur emploi. i. 106. II. 113. III 182. Pommes d'or du Jardin des Hefpérides. I. 18. II. 113. 117. III. 181. 183. enlévement

113. 117. III. 181. 183. enlévement des Helpérides, & leur rerour. 281 Helpérier, quels pays portoient ce nom. II. Helpérie, femme d'Atlas : les enfans. II.

Hefpéritis, quel pays c'étoit. ibid. Elefpérus, frere d'Atlas, II. 113, 117, III.

Hefpérus, fils d'Atlas, Constellation. I.

Héfus, Voyez Efus. Hévéens, Voyez Achiviens.

tiens.

Hierapalit, ou Ville facrée en Syrie: on Aflarté étoit le plus honorée. I. 564 & Juiv.

Hiérachie des Grecs. I. 263. Hiérax, changé en Epervier: fondement de cette métamorphose. I. 71. Hierocoraces, noms des Prêtres de Mi-

thras. I. 648
Hièrogiyphes, fi l'on peut trouver de dénouement de toutes les fables dans l'enplication des Hiéroglyphes. I. 9. ce que c'est que les Hiéroglyphes des Egyp-

Hierophanuez, Prêtres célébres à Athéais: étymologie de ce nom, leurs fonctions; honneur qu'on leur porroit. I. 163, quelles qualités ils devoient avoir pour ce Sacerdoce. II. 469 Hierophanudez, femmes des Hiérophantes: leurs fonctions. I. 162

Oooo ij

660 TABLE DES Hilaire, femme de Castor, parmi les Hé-

toices III. 95. 334. Voyez Phabé. Hilaries, fetes joyeuses eo l'honneur de

351

Cybéle. I. 289. 11. Hillus ou Hilus , fils d'Hercule & de Déjanire. III. 186. épouse Jolé qui

avoit été aimée de soo pere 199. tue Furysthée, & est tué dans un combat fingulier.

Hippo, Nymphe. II. Hippo Centaurer, quels Monftres c'étoient. III. 184. 186. explication de ce com.

Hippocoon, uo des Héros Fponymes, III. 92. fut tué avec ses eofans par Hercule.

Hippocréne, Fontaine de Béotie, son origine. 1 61. Voyez Aganippe Hippodamu, fille d'Oenomaus Roi de Pile : commeot Pélops vint à bout de l'é-

pouler. III. 433. fes enfaos, fa mort. Hippodamie ou Deidamie, matice à l'iti-

thous. III. 100, iosuitée par les Centaures le jour de ses oôces. Hippoine, fils de Théfée. Sa mort malheureufe. III. 170. & furv. 398. il re-

Cut les honneurs divins après la mort : Conftellation qu'il forme dans le Ciel-171. faux Hippolite qui parut en Italie. Hippolite ou Antiope , Amazone , femme

de Thefee, mere d'Hippoine. III. 189 Hippotochus , fils de Beilerophoo. III. 132 polytes, un des Géants qui firent la guerre à Jupiter. II. 19 Hippomene, fils de Macarce. Voyez Ata-

Hippomone, mere d'Amphitrion, III, 266 Hippona, Déeffe des Chevaux & des Ecuries I. 187. IL

lance.

Hipporhor, mere de Taphius de la race de Perfée. III. 19, 124, 266 H.ppotheiis , fils d'Alopé : son histoire. III.

Hipporus, pere d'Eole second du nom : ses descendans. II. 337

Hirie, mere de Cygnus, changée ed étang. III.

Histoire. Que la tradition a précédé l'Histoire. I. 3 2. fource des fables melées à l'Histoire. 22. 23. O jure. L'ignorance de l'Histoire a été caufe de bien des

## MATIERES.

fables. 54. époque de l'Histoire ancies ne. I. 56. III. 2. 7. 9. utilité de l'Hiftoire Gréque. III.

Historiens , la vanité des Historiens , source de plufieurs fables. 1. 33. en quel tems commencent les Historieus profanes. 56

Ho-Chang, nom Chinois I. 137 Hohang-Ho. Divinité Chiooife, Histoire de la fille. I. 116 Holocaufte, quelle forte de facrifice c'é-

247 Homere, honoré comme un demi-Dieu-III. qu'il n'a pas ioventé les fables qu'il

a rapportées. I. Homere Hehraifant , Auteur de l'Homere Hébraifaot , son sentiment sur l'origine

des Fables, I. Homicide, comment se faisoit l'expiation de l'Homicide, L. 389. 612. l'Homicide honoré par les Corybantes. Homme, formation de l'Homme fuivant

les Chaldéens, I. 76. 78. suivant les I héoiciens 85, fuivant Orphée, 104, fuivaot Ariftophane. 110. fuivant Ovide. 117. fuivant les Bramioes des Indes. 119. fuivant les Américains. 130 Honneur , Divinité , soo Temple près de

celui de la Vertu. II. Here, fille d'Uraous, I. Horcer, fetes des quatre saisons de l'an-

oće. L Horta, Déeffe de la 184-Voyez Herfilie. Hefpitalis, furnom de Jupiter. Il.

Histilina, Déesse des Bleds. I. 185, II. 384 Hyarinche, favori d'Apollon, tué par ce Dieu , & changé en fleur. I. 17. 36. ex-

plication de cette fable. IL Hyacin hinjer sferes en l'honoeur d'Hyacinthe. L. Hyades, qui elles étoieot, leurs ooms,

leur combre : étymologie de ce nom, Hyagnis, pere de Marsias. Il 218. invention qu'oo lui attribue. Hyale, oom d'une Nymphe. II.

Hydre de Lerne , d'où elle étoit née. I. 106. tuée par Hercule : ce que fignifie cette fable. III. Hydria, Dieu de l'Eau chez les Egyptiens, comme ils le représentaient.

Son Culte. I. 497. II. 181 Hydromanue, espèce de Divination. I. 166

Hygiña, furnom de Minerve II. 143 Hygiña, fille d'Efculape, Déeffe de la lanté. I. 184. 187. II. 559. 365, comme on la repréfentoit : vénération des Romains pour cette Déeffe. 566 Hylas, favori d'Hercule : fa mort : de qui

il étoit né. III. 211. 291 Hymenét ou Hymen , Dieu du Mariage. I.

184. origine de ce mot. II. 90. généalogie de ce Dieu : comme il étoit repréfenté. 91

Himenéer, fêtes de l'hymen. II. 90
Hi, perboréeus, qui étoient ces Peuples: leur longue vie. I. 68. Culte particulier qu'ils rendoient à Apollon. Raifon de ce Culte. 665, 666

Hypérien, fils d'Uranns: sa mort. I. 100
Hypérien, fils du Ciel & de la Terre. I.
105. II. 32. se senfans. I. 107. pourquoi l'a t'on fait pere du Soleil & de la Lune. II.
Hypermseffre, fille de Danaus: sa louable

défobésitance. II. 116. III. 18. Voyez Lincée. Hypoprophétes, ou Subdélégués des Pro-

Phytoprophétes, ou Subdélégués des Prophétes, forte de Ministres des Temples. I. 163

Hyppotés. Voyez Arnus.
Hyppophile, fille de Thoas Roi de Lemnos, faure la vie à fon pere. III. 215. s'enfuit de Lemnos. 370. enfans qu'elle eut de Jason.

eut de Jason. Hipfillus. Voyez Elion, Almon.

Hypfur anius. Voyez Menerumus.
Hyrieus, fait bâtir un édifice pour les tréfors : comment on le vole, & comment il découvre le Voleur. I. 316.317 Hyriéus, pere d'Orion. Voyez Orion.

#### J

JACRA, nom d'ane Nymphe. II. 331
Jagour ou Jung, Dieu des Arabes I.
Jamides & Clysides, deux familles deflinces
aux fonctions des Augures. I. 377
Jamide & Membries, Magicians dont parle

S. Paul. II. Janicule, Ville bâtie par Janus fur une MATIERES.

Montagne de même nom. II. 102

Janira, nom d'une Nymphe. II. 331

Janihé, nom d'une Nymphe. ibid.

661

Jonus , Dieu des Portes. I. 187. a bâti le premier des l'emples en Italie. 187. IL 103. Son Hiftôrier II. 101. O Juivi, pourquoi on lui donna deux vilages. 103. Il fur regardé comme le Dieu de la paix : son Temple ibid. 103. Culte qu on lui rendit. 103. O juiv. Epoque de son arrivée en Italie.

Japer, fils d'Uranus, & frere de Saturne. 1. 105. II. 11. 15. fes enfans. I. 108. II. 117. c'est le même que Japhet fils de Noé. II. 2. III. 16. 17

Japher, fils de Noé. I. 156. ses descendans. 164. II. & faiv. III. 16 Jardins, Dieux des Jardins. I. 184. 186.

II.

Jajan, simé de Cérès. L. 71. de qui il naquit. II. 17. 316. 474. époule Cybele: enfant qu'il eut d'elle: il elt mis au rang des Dieux 316. enfant qu'il eut de Cérès.

Jajo, Déefie de la maladie. I. 184. II.

Jafen , fa naissace & fee avanteres judqu'au voyage de la Cohiète III 10-7. 6 favs. comment il fine engegé à ce 6 favs. comment il fine engegé à ce Argonaures. 11. il offie un ficinfica Argonaures. 11. il offie un ficinfica Argonaures. 11. il offie un ficinfica d'Act 124. en ficincion des fables mickes dans certe Hilbrite. 131. 6 fine; il di fine expire ches Girel da meurre d'Abfine expire ches Girel da meure de Abfine expire ches Girel da meure de Abconinha avec Médée. 18. il ripulate Médée apres dis aus. 19.7 fa mort.

Javan, fils de Japhet: les Grecs deficendent de lui. II l. Javaists, éxercice du Javaiot: commens fe faisois-il. II l. Javaiste, Pays: où étois-il frué. Il. 31

Ibériens , Religion de ces Peuples. II.
700
Ibis , Oifeau en vénération aux Egyptiens: pourquoi. I.
[508.515]
Icare, fils de Dédale: fa mort. III. 163.

Icare, lile, d'où elle a pris son nom. I.

Ooooiij

85, 134, 180, 194 & Juiv. Idomenée, Roi de Créte: la généalogie. III. 169. 524. se diftingue au fiège de Troye. 397. 414. 524. s'il fut le Fon-dateur de Salente. 524. & 525. Culte que lui rendirent les Crétois. Idethie, nom d'une Nymphe. II. Idyia, fille de l'Océan, mere de Médée. I. 109. II.

Jephré , fi le facrifice de la fille de Jephré n'est pas le meme que celui d'Iphigénie. I. 50. III. huntfe, Divinités qu'on lui affignoit. L. 109. 184. Jeux de la Jeuneile. III. 581.

610. Voyez Jeux Troyens. Jeux des Grecs & des Romains : ce que c'étoit : leur origine. III. 577. 578. en quel tems on les célébroit. 578. 591. à qui ils étoient confacrés. 579. préparatifs pour ces Jeux : honneurs qu'on

ibid. ibid. ibid. 611 thid. ibid. thid. Jeux appellés Quaftorit. ibid. Jeux Triomphaux. ibid. Jeux Votifs. ibid. Itux Sigillaires. ibid. ibid. Jeux appellés Taurii. Icux Seculaires. Vovez Seculaires. Habel , Reined'Ifracly introduit le Culte d'Aftarté. I. 561. fa généalogie. ! II. 494 Ignorance des Lettres ou de l'Ecriture, fource de fables. I. 32. comme l'ignorance de la Philosophie. 43. de l'Histoire aucienne. 54. des Langues,

## TABLE DES MATIERES.

Iliaque, Table Iliaque, où les p.incipaux événemens du fiège de Troye sont rereprésentés. III. 414

Iliffus , Fleuve de l'Actique , honoré par es Athéniens. II. 184 Bithie . fœur d'Hébé. II. 81. la même que

Lucine. 84. pourquoi portoit-on dans fon Temple une piece de Monnoye.ibid. Hlyriens , opinion finguliere qu'on avoit

de ces Peuples. III. Bus. Voyez Chronos. Ilur, Roi de Troye, fait la guerre à Pélops. III. 194. fa généalogie : fa posté-

rité, durée de fon regne. Immarandus, fils d'Eumolpe, un des Hé-

ros de la Gréce. III. 92 Impudence (1'), Divinité. II. 541 Inachides, noms des descendans d'Inachus. III.

Inachu: , d'où il étoit originaire. I. 48. III. 22 en quel tems vivoit-il III. 11. 22. fonda le Royaume d'Argos 12. 17. sa postérité. 31. donne son nom au Fleuve Amphyloque, & en devient le Dieu

Tutelaire. Inachus, nom d'un Fleuve. 25. 30. difpute entre Junon & Neptune pour ce

Inites Orientales , Dieux qu'on y adoroit. I. 11. 129. comment les fables y ont éré portées. 68. opinion de ces Peuples fur les Eclipses de Lune. 43. à la Nore. Théogonie des Indiens. 121. 128. feur opinion fur la formation du Monde. 230. de leurs Hommes à deux visages:

Indigéte, surnom de Jupiter; qui étoit ce Jupiter. III. 487

Influences des - ftres : fi les Aftres peuvent agir fur les Hommes. I. 401. 404 Ingevons, Peuples de Germanie. II. 706.

Ino, fille de Cadmus. I. 109. III. 73. fon histoire I. 146. II. 324. III. 201. O fair. Culte qu'on lui rendie. Il. 324. fous quel nom fut-elle honorée à Ro-

Inofes, fêtes en l'homneur d'Ino. I. 292 Inscriptions , leur utilité pour la connois-

fance de l'Hiftoire. I. Intercido, Dieu Tutelaire des enfans. I. 185 Intercidona , Déeffe : de qui étoit-elle Tutelaire. 184 II.

Invincible, furnom de Jupiter. Il. 61.

Io, fille d'Inachus, changée en Vache. I. 64 463. explication de cette fable. 464. 465. qu'il ne faut pas la confondre avec l'Ifis des Grecs.

Jobare, Roi de Lycie, reçoit Belléro hon chez lui : quel commandement il lui fait III. 125. 126. lui donne fa fille eu mariage.

Jocafie , fille de Créon , épotale Lains, III 261. fes malheurs : fa mort. 365 ledame, mere de Deucalion, II.

Iodamie, changée en pierre. Héroine. III. Iolaiis, un des Argonautes & des Chaf-

feurs de Calydon. III. 220. fut rajeuni par Hébé.

Iolar, tuć par Hercule. III. 272
Iolar, un des Argonautes, Compagnon d'Hercule : remporte le prix à des Jeux funébres. III. 216, 247, il épouse Mégare une des femmes d'Hercule. 171 Ville de Theffalie : par qui ba-

Islahos, V Isle, fille d'Eurvre Roi d'Oecalie, enlevée par Hercule III. Ielier, fetes de ce nom. I.

Ion, fils de Xurus & de Creuse : ses exploits, donne fon nom à l'Ionie : fa mort, III. 57. 58

Ionie, Vovez Ion. Ioniens, de qui ils descendoiene. III. 16.

17 18. a la Nore. Chaffe du Peléponése par les Héraclides. Jofae, qu'il a été connu en plusieurs pays,

Jou , véritable nom de Jupiter. Il. 14. 66 s. étymologie de ce nom. Les Cel-

tes lui donnoient ce nom. Joxides . Peuples de Casie : leur origine : vénération qu'ils ont pour les Afperges & les Rofeaux III.

218, 210 Iphranaffe.nom commun a la fille de Jephié & la fille d'Agamemnon. I. Ipinclus, pere de Protefilas, un des Ar-

gonautes, III, 216, 220, il remporte le prix à des Jeux funébres. 247 Iphiclas, frere d'Hercule, un des Héros.

05 Iphicius, autre Argonaute. III. 110 Iphigénie ou tiryphile, fille de Thése & d'Hélene, III.

326. 399

Iphimédie, fille de Triopas, mere des deux Geants Aloides. 11. 18. 517. fut enlevée avec des Bacchantes.

Iphis , un des Argonautes. III. 110 Iphis, qui changcoit de fexe. III. 561 Johis , qui se pendit de détespoir. thid.

Iphirss , qui renouvella les Jeux Olympiques. III. 314 594. Voyez Osympiques. Ippia, furnom de Minerve. II.

Irene, fille de Jupiter & de Thémis. I. 108 Iris ou l'Arc-en-Ciel, Divinité Philique: étymologie de fnn nom , c'étoit la Meffagere de Junon : fon emploi. 43. 44. II. 203. 204. 205. fa généalogie. I.

Irminful, Dieu des anciens Germains c'étoit leur Mercure II 202. 719. fon Temple. Comme on le représentoit, fes fetes. 718 719. ce Temple detruit 717. 719 par Charlemagne.

Iroque s , Peuples de l'Amérique. Leur idee fur la formation du monde. I. 130 Ifchys, petit-fils d'Arcas. III

Ifees, fetes en l'honneur d'Iss. I. 181 Ifiaque, Table Ifiaque, monument d'Antiquité, pourquoi ainsi nammée. I. 521. explica ion de cette Table & des figures qu'elle représente. \$21. & juiv. qu'Iss y occupe la principale place.

Isis, que les Egyptiens adorent la Lune faus ce nom. l. 16, 96, 97, 173, que fignifie le nom d'Isis. 178, différens noms d'Ifis. 98 fables que les Egyptiens débitoient sur Iss. 160. 161, où ils faifnient habiter l'ame d'Isis. 459. les Grecs l'ont confundu avec Io. 461. véritable Histoire d'Iss. 466. 467. Tables votives confacrées à Ifis. 5 26. qu'Isis a été honorée dans les Gaules. II.

Isméne, fille d'Oedipe & de Jocaste. III. 365 Isménus, Fleuve de Béotie. II.

Iffe, fille de Macarée, aimée d'Apolina. II. 212 Iffedons, hommes qui n'avoient qu'un

ceil. I. 68, quels étoient ces Peuples leurs Coutumes & leur Religion. 668

## MATIERES.

Istevens. Voyez Ingévens. Ishme de Corinthe. Dispute entre Neptune & le Soleil pour la propriété de

l'Ishme. II. Ifthmiques , Jeux Ifthmiques , par qui inftitués. II. co8. III. c82. 604. par qui renouvellés. III. 323.604. furent adoptés par les Romains : comment on les cé-lébroit. 604.604

Ithomare, furnom de Jupiter : où ctoit-il honnré four ce nom II. Ishome, semme de Minos premier. Ses en-

Lihobal, Roi de Tyr, pere de Jézabel. I.

Leyle, fils de Zéthus & d'Ædn, tué par fa mere. III. Iryphailores, Ministres des fetes Orgies. II. Irvohallus. Voyez Fhallus.

Irys, fils de Terée & de Prngné, tué par sa mere : méramorphosé en Phaisan. III.

Juba, Roi de Mauritanie : honoré comme un Dieu dans ce pays. I. 540 Indaifme, qui en fut le Fondateur I. 151 Jugarinus, Dieu du Mariage. I. 184. II. 93. & des Montagnes. 383 Juges des Morts en Egypte. II. 413

Juges de l'Enfer. D'où les Grecs ont pris l'idée de ces Juges. II. 428. 433. quels étoient ces Juges. 418. 431. 446. 447. pourquoi ils futent établis. 446. où étnit placé leur Tribunal. 447. partage des fonctions entre ces Juges. III.

Jule, fils d'Enée. Vnyez Ascagne. Jule, fils d'Ascagne, cede sa Couronne à Sylvius fils d Ence. III. Jumeaux, Voyez Gémeaux, Juno Monesa. Voyez Monesa.

Junon, une des grandes Divinités d'Egypte. 97. 457. sa généalogie. 107. II. 16. 77. fes différens noms. II. 77. 83. fon mariage avec Jupiter : fables fur ce fujet, 77. 78. fnn mauvais ménage avec Jupiter : fes intrigues. 81. fes enfans. I. 109. II. 14. 81. comme on la représentait. II. g 1. Culte qu'on lui a rendu. 86. 89. fon aversion contre les

Troyens. III,

Junon i Allyrienme , ou Aftarté. I. 554. II. 87

Junonia.

Junons, espèce de Génies particuliers des femmes. I. 192. 439. II.

Jupiter, nom commun à pluseurs Dieux. L. 15. 41. II. 12. & faiv. qui étoit le Jupiter Laboureur. I. 88. Jupiter un des grands Dieux d'Egypte. 97, 457, fa généalogie suivant les Egyptiens. 198. Luivant les Arlantides, 101, fuivant les Grecs. I. 107. & fav. II. 116. & fair. fes femmes, fes enfans. I. 108. tog. II. 19. 20. fa mort : fort de ses descendans, & de son Empire. 19. & fuiv. ses oracles. 305. 306. 310. & fuiv. ses différens noms. II. 61. & suiv. comme on le représentoit. 70. 6 suiv. Culre qu'on lui rendoit. 76. 77. en quel tems a t'il vêcu. I. Jupiter Olympica, son Temple à Athénes.

L 211. II. Juffice (la) Divinité. I. 187. II. 538. comme on la représentoit, 138. quelles Divinités présidoient à la Justice. I. 186.

Juiurne, Déesse de la fanté. I. 184. Déesse secourable, II. Juventa, Déesse tutelaire des enfans. L. 185 Ixion, fon fuplice dans le Tarrare. II. 429. sa généalogie. III. 179. comme il fit périr Déionée fon beau-pere. 180, fon amour pour Junon : Jupiter le fou-

droye. 187. 182. en quel tems vivoit-il. Ixion, fils d'Alétés Roi de Corimbe, III.

# K

:83

AABA, Temple de la Méque, Statues qu'il y avoit autour de la Kaaba. I. 519 Kai-Souven, Prince de la Corée, I. 135 Kaivan, Dieu des Perfes. I. 194 Kao-kiouli, Peuples Tartares: leur origine fabuleufe. I. Kalu Garas , ou Defcenfor , farnom de Jupiter. II. Kelibuer, Nation Arabe: quel étoit leur grand Dieu. I. Kink, nom de certains Livres Chino 12T. 122 Kioné, Nymphe aimée d'Apollon & de Mercure

Tome III.

MATIERES. Junonia, fête de Junon à Rome. I. 186 Kun ou Rempham, Divinité des Monbites. I. 593- 594 Krutzanam , furnom d'Hercule : ce qu'il fignifie. II.

#### L

ABDACUS, pere de Laius. III. Labraddaus, furnom de Jupiter : comme on le représentoit. II. Labyrinche, celui d'Egypte. III. 175. ce-

lui de Créte. 153. 175. état présent de celui de Ctéte. Lacidimon, Roi des Lacidimon Temple qu'il bâtit aux Graces. II. 182 La hefis, une des Parques. I. 106. 108. II. 485. Etymologie de son nom: son emploi. 487. comme on la représentoir.

Lacinia, furnom de Junon : fon Temple fous ce nom. II. Laconie, Royaume, par qui fondé: Rois qui y regnerent. Il 1. 41. les Héraclides

s'en rendent les maitres. Lacrau, Plaine près d'Arles, couverte de pierres : fable fur l'origine de ces pierres. III. 301. utilité qu'on en retire.

Les en vénération chez les Gaulois : quels étoient les plus célébres. II. 61 t Lacturia, Déesse des Bleds. I. 185. 11.

Laten, Fleuve, pere de la Nymphe Sy-Laerte, pere d'Ulysse, sa généalogie. III. 56. un des Argonautes. 220. épouse Anticlie. Voyez Anticlie.

Laiur, fils de L'abdacus Roi de Thebes. III.77.comme il fut rétabli fur le Throne usurpé par son oncle : sa mort. 362 Lair, fameule Courtifane : fa mott, II.

Lairues, Plantes employées dans la fète d'Adonis I. Lamas, noms des Disciples de Fo chez les Orientaux. I. 117. comment se perpétue le grand Lamas. Lamies, description de ces Monstres. II.

344. Voyez, la Nore. amper, fête des Lampes. I. 184. Lampes allumées à Sais à la fête de Minerve. 519

Pppp

IL 153. 156. Culte rendu à la Lance. I.

Languer, nécessité de sçavoir les Langues anciennes. I. 27. 60. 66 Laccons, Prêtre d'Apollon & de Neprune à Troye. Son Histoire Tragique, représentée dans un ancien monument qui subbsité encora, & qui est un chef

qui lubitte encore, & qui est un chet d'œuvre de Sculpture. III. 310. 311 Laodamar, fils d'Ethéocle Roi de Thebes, lui succède. III. 374. sa défaite par les Epigones. ibid.

Ladamie, Princesse du Sang Royal d'Epire, sa mort violente : comme elle sur vengée. I. 128. 119 Ladamie, semme de Protésias : son dueil pour la mort de son mari : sa mort. III.

Lasdamie, fille de Bellérophon, mere de Sarpedon: sa mort. III. 133 Lasdke, fille de Priam. III. 410. sa mort. 419. son tombezu. ibid. Voyez la

Note.
Ladicé, nom d'une Nymphe. II. 33t
Lao-kiun, Philosophe Chinois: sa naiffance, Secte dont il sut l'Auteur: sa
morale: son Apothéose, honneur qu'on

rend à ses descendans. I.

Lacmédon, Roi de Troye : sa généalogie. 429. trompa Neptune qui s'eu vangea. 291. 419. trompa aussi Hercule qui se tua. 292. explication de ces deux faits. 432. la destruction de son tombeau, qui étoit une des faralisés de Troye.

Laphiffins, un des Héros de la Gréce. III.

Laphria, Latria, Héroines de la Gréce.

Lapither, leurs guerres avec les Centaures. III. 179. & faiv. Lapis, furnom de Jupiter: pourquoi. II. 62 Lava, Nymphe aimée de Mercure, qui la

rend mere des Lares. II. 331.400 Lardane, Nymphe aimée de Jupiter : fes enfans. II. 20

Larer, les Dieux Larer, leurs fonctions leurs différences espéces : étymologie de ce nom. Il. 399. & faire. ces Dieux confondus avec les Dieux Mancs. 400. 496. comme on les repérêntoit, leur eulre. 401. 402.

MATIERES.

Larifola, furnom d'une famille d'Italie : d'où il est tiré. IL 216 Larifaut, furnom de Jupiter. II. 64 Larie, Arbre, pourmore il ne brile pas

Larix, Arbre, pourquot il ne brûle pas au feu. II. 116 Laronda, Voyez Lara.

Latercuist ou Lateranus, Dieu des Foyers.
I. t. 85. II.
596
Latin, pays Latin, d'où vient ce nom. I.
55. III. 486. Rois du pays Latin ayant

Enée. 488
Latraux, Roi du pays Latin , de qui il
étoit fils. III. 181. reçoit Enée. 485
Latraux, 5 lh de Circé & d'Ulyfie. I. 109
Latraux , Contrée d'Italie , étymologie de
ce nom. II. 98. 101. top

Latius, Héros Grec. III. 95 Latinus, Montagne de Carie. II. 147. 148. Voyez Endymion. Latobius, Dieu de la fanté, ou l'Esculape

det Carinthiens III.
Lasse, mere d'Apollon & de Diane,
quelle étoit cette Désfit chez les Egyptiens I. 48- III. 119, 110, chez les
Grees, I. 107, 109, II. 20, 118, 111,
Elle efla mine de Jupier & perifécutée
par Junon, 111. en quel endroit elle
accoucha, 121. Evengea de Niobé,
pourquoi.
Lavorne, Désfit des Filoux. I. 88, 186
Lavorne, Désfit des Filoux. I. 88, 186

Lovinie, fille de Latinus, fon mariage avec Enée 485, 486. où accouchatelle de Sylvius. 487 Letrinium, Ville bâtie par Enée. III. 382, prodige qui la lui fit fonder. 496 Lessemaler, Ectes des Romains. I. 189 Lessemaler, Arbre confacté à ce Dieu: pour-

Laurier, Arbre confacré à ce Dieu : pourquoi. 1. 146. II. 135. 139. 183. augure qu'on tiroit du Laurier. 239. Métamorphofe de Daphné en Laurier. Voyez Daphné.

Léerque, fils d'Athamas & d'Ino, tué par fon pere. II. 314 Lébades, Ville'de Béotie. I. 317. 319 Letliflerne, espéce de supplication publique : en quoi elle consistoi : origine que : en quoi elle consistoi : origine

de ce mot. I. 174. 194. en quel cems elle a commencé, fi elle el d'infittution Romaine. 195. folemnité des jours deftrées à cette fète. 1966 Lêtés, mete de Caftor & de Pollux, II. 10. III. 331. fable des deux œufs dom celle accoucha. 331. 331.

Lelape, nom du Chien donné à Procris. Lélèges, Peuples de la Laconie. Il y avoit dans l'Ionie des Peuples du mé-

nom. III. Lélegie, ancien nom de la Laconie. III.

Lelex Egyptien , devint Roi de Mégare. III. autre Prince de ce nom , Grec d'origine, Roi de Laconie. III.

Lemnes, Isle où Vulcain établit des Forges. IL 186, 187, avanture des Argonautes dans cette Ife. III. 225. 226 Lémuria ou Lémuries, espèce de Génies.

I. 240. IL. 401. 496. 497 Lemurier , fetes pour appailer le mauvais Génies. I. 190

Léonidées, fêtes en l'honneur de Léonidas, I. Léonthadome, nom d'une Nymphe. II.

330 Léos, honoré comme un Héros : pour-

quoi. III. 92 Léro ou Hiéro, Isle, comment elle fut remplie de Liévres. III. 575

Lestrigons, qui éroient ces Peuples. I. 55. III. Lethé, Fleuve d'Enfer. II. 411. 412. 433. d'où les Grecs ont pris cette idée. 441:

449 Léshée, femme d'Oléne changé en Ro-

cher. III. Lettres, usage des Lettres apporté en Gréce par Cadmus. II. 71. 71

Lésus & Poissus , Dieux des Sarmares. C'étoit leur Castor & Pollux. Leur nom fe prononce encore aujourd'hui chez eux en figne de joie. I. Lévana, Déefie tutelaire des enfans. I.

184. II. Leuce, Isle du Pont Euxin où Achille fut honoré. III. 455. Fable qu'on débita 455. 460. 516 fur cette lile.

Leucippe , fille de Thestor. Voyez Thester. put, fils d'Oenomaus : amoureux

de Daphné, sa more II. Leucorhoe, furnom d'Ino en Italie. L 15. II. 234. 425, fon Temple à Rome , l'entrée en étoit interdite aux femmes Ef-

claves. Leucethor, fille d'Orchame, métant

fee en l'Arbre qui poste l'encens. L 30. M. 114 MATIERES.

Lia, femme de Jacob : pourquoi donne t'elle le nom de Gad au fils de fa fervante. I.

Lians, surnom de Bacchus, IL Liban & Antiliban, Montagnes: d'où elles ont pris leut nom. I. 80

Libations des Sacrifices. Ufage des Libations. De quelles Liqueurs on fe fervoit, 148.149

Liber, furnom du Soleil chez les Indinus. I. 176. & de Bacchus chez les Romains. 287. IL.

Liberté (la), Divinité, I. 187. ses Temples à Rome. II. 534 Libethre, Ville où naquit Orphée: quand

fut-elle détruite. III. 342 Libitina, Déesse de la mort. L 184

Libon , premier Architecte du Temple de Jupiter Olympien, I. Licurgue. Voyer Lycurgue.

Liens, quels étoient les Liens qui tenoient Saturne attaché dans la prison. II. 31 Lierre, Plante confacrée à Bacchus : pour-

quot. II. 165.169.175 Lieure, Constellation, d'où elle a été formée, III.

Ligea, nom d'une Nymphe. IL 331 Ligula ou Lingula, instrument pour les Sacrifices. I. 259

Limentina, Déesse des Portes. I. 180 Limnarider, fetes de Diane. I. 281 Lonnates, furnom de Diane. ibid. Limicria, nom d'une Nymphe. II, 33 E

Limniades, Nymphes des Etangs & des Marais, Il. 318 Limyre, Fontaine qui rendoit des Ora-

cles ; comme elle les rendoit. I. 321 Linies, fêtes en l'honneur de Linus. L. 181

Linux , fils d'Apollon. Lun de la Foret de Némée, tué par Hercule. I. 106. ce Héros en porta toujours la peau : & les Héraclides portoient fouvent cette dépouille. III.

Lipara, une des Isles Eoliennes. II. 332 Liparies, ancien nom des Isles Eoliennes : d'où ainsi nommées, II. Linhomanie, espèce de Divination. I. 368 Lisoralis, furnom du Dieu Sylvanus. II.

Liures des Bramines. Voyez Brama, Li-vres Classiques des Chinois. I. 122, Pppp ij

Livres Sybillins. Voyez Sybillins, Lous, celles de Minos très-eftimées. III. 141. ficelles de Monfe lui ont fervi de modèle. 143. 144 Losphages, Peuples d'Afrique, d'où aintinommés, avanure d'Ulife, bez eux.

lorophages, Peuples d'Afrique, d'où ainsi nommés : avanture d'Ulisse chez eux. 111. Losses, Arbre confacré à Apollon & à Vé-

nus. I. 146
Loss en vénération chez les Egyptiens;
pourquoi. I. 495. confacré à Apollon.

11. 138. Voyez Typhon, Lycaon. Luciries, fetes des Komains, pourquoi ainfi nommées. 1. Lucirius, furnom de Jupiter, pourquoi.

Lucérius, surnom de Jupiter, pourquoi. 11. 61.68 Lucifer, Eroile du matin, de qui on l'a fait fals. L. 197

fait his. I.

Lucine, fille de Jupiter & de Junon. I.

119. II. 81. une des Divinités du Mariage & des femmes groffes. 1. 184.

nom donné ausii à Junon. II. 83. & à

Diane.

Lumér beréale, ce que c'eft. I. 385

Lumér la ) une des grandes Divinitrs des

Egyptiens : fous quels noms elle a été
adorte. 1. 96. 97. 177. 471. 547. figé
néalogie. 107. origine du Culte qu on
lui a rendu. 169. 173. 176. Culte que
les Gaulois lui rendoire ; elle avoit

chez eux un Oracle II. 81

Lunus , le Dieu Lunus , c'étoit la Divinité de la Lune. 1 547. 601. II. 349.

ce Dieu confondu quelquefois avec la

Nuit ; comme on le repréleuir. 4 499.

Ville où il étoit fpécialement honoré.

Lupercales, fêtes des Grecs & des Romains en l'honneur de Pan. 1. 187. par qui elles furent portées en Italie. 501. Ill. 534

534 Luperces, Pretres du Dieu Pan. I. 2767 Luftaniens, leur Religion. II.

Lustramiens, leur Religion, II. 702 Lustre, espace de cinq ans, d'où vient ce nom. I. Juste (la), un des exercices dans les Jeux, en quoi elle consstoit. III. 585.

1966.

Lycaon, Roi d'Arcadie, Culte qu'il fur readre à Jupiter Lycéen. III. 19.534-fa cruauté le fait changer en Loup. I. 63.70. III. 535. il est le premier qui

## MATIERES.

ait facrifié de : victimes humaines. I. 241 Lychas , Domestique d'Hercule , sa mort. III. 295

Lyceste, pere de Minos second III. 140 Lyceste, surnom de Jupiter. II. 69. III.

Lycimnius, fils d Electrion, échappe feul du combat où tous les freres périssent. 111. 166 Lychnomaniet, forte de Divination. I. 368 Lycesse, nom d'une Nymphe.

Lycius, furnom d'Apollon. II. 240 Lycoméd:, Roi de Scyros, fait périr Théfée. III. 238. 339 Lycories, nom d'une Nymphe. II. 331 Lycories bátic fur le Parnaffe. I. 56. Province du méme nom où s'établit

Deucasion III. 41.43
Lycojur , Ville d'Arcadie , par qui bâne.
III. 19.534
Lycogue, fils de Dryas, il eft puni par
Bacchus. II. 167.168
Lycongue, Roi d'Arcadie , & pere d'Ancce , fa généalogie III. 20
Lycogue, pere d'Archémore. III. 50

Lycarguer, fetes en l'honneur de Lycurgue. 1.
1924s, frere de Nycléus usurpe le Royaume de l'hébes fur Laus : son origine.
111. 81, guerre qu'il eur contre le Roi de Sycione, sa mort.
1977-79
1987-79, fair de l'apyrus ; fauvé du maisière de ses seres par sa femme Hypermenetre. 11, 316. Ill. 18. 8. 6. fuire. Il. 1977.

fuccéde à Danaus au Royaume d'Argos. Durée de son regne 1II. 28 Lyncée, un des Argonautes. Sa vise perçante. 11L 220. il est tué par Castor.

Lyneus, Roi de Scythie, changé en Liux, pourquoi. II. 454. 463. Lyndia, furnom de Minerve. II. 443. Lyon, Ville, d'où elle a pris fon nom. I.

Lyre d'Osphée. Voyez Néanshus, Lyrmffe, Ville de Phrigie. III. 403 Lyhdue, fille de Pélops, mere de Pithée. III. 82

### M

MACEDO, Dieu des Egyptiens : comme on le représentoit. L. 474.

Machaon, fils d'Esculape Roi de Messenie. II. 559. quelles Troupes il cooduifoit au fiége de Troye. III. 397. il y est tué. 508, il reçoit les bonoeurs divins après fa mort. If.

Madbachus, surnom de Jupiter, ce qu'il fignifie. II. 65. 66 Mamaches, autre furnom de Jupiter. II.

Mages Persans, leurs fonctions dans les

Sacrifices, I. 625. 626. 627. leur Doctrine conforme à celles des Druydes Gaulois. II. Magiciens. Voyez Magie.

Magie, origioe de la Magie. I. 394. différentes espéces de Magie : la Magie naturelle, la Magie Mathématique : ce que c'est que ces deux espéces. 395. quelle étoit la Magie Egyptienne. 395. 396. définition de la Magie. 396. paroles mystérieuses qu'on y employoit. 397, les grandes actions attribuées à l'effet de la Magie. 399, les Druydes étoient adoonés à la Magie. II. 618. & fur-tout les Druydesses, dont il reste eocore des traces parmi le bas Peuple.

Magisme, Religion des Perses: quel en eo étoit l'objet. I. 178. II. 623. qu'elle fubfifte encore en Perfe.

Magnés, fils d'Eole, s'établit dans la Magnésie, ses descendans. III. 52.54 Magog, second fils de Japhet, ses desceodans. II. 20. 21. III. 16. s'il eft le mê-

me que Promethée: étymologie de son oom. II. Manus. Voyez Amynus. Magufan ou Macufan. Voyez Hercule.

Maia, mere de Mercure, une des Pléiades. I. 13. 101. 109. II. Maiames, fête des Romains. I. 100 Maillet, Instrument pour les Sacrifices. I.

Maltres (les) servoient leurs Valets à table dans de certaines fetes. I. 184.

Malachbelus, Voyez Aglibolus, Maladies (les) Déifiées, I. 154 Mamereus, oom de Mars, donné à une famille Romaioe. II. Man ou Mannus, Dieu des Germains, fes enfans , fes descendans, 11, 706,

MATIERES. Mana ou Mania, Déesse des Romains

qui préfidoit aux Maladies des femmes, & à la naiffance des enfans : pourquoi on lui officit des jeunes Chiens. II. 600

669

Manco-Guina-Capar. Ynca du Pérou : humaoifa les Péruviens. I. Mases , Hercharque , son Dogme sur le

bon & le mauvais principe. I. 167 Maser, les Dieux Manes coofondus quelquefois avec les Dieux Lares, culte de ces Dieux, furquoi foodés. II. 400.

496. & Juiv. Mania, mere des Dieux Maoes. Manurou, principale Divinité des Algon-

quins, I. Manto, fille de Tirélias, prédifoit l'avenir, elle est métamorpholée en Fontaioe, qualité des eaux de cette Fontaine. I. 320. fi c'est la même que

Daphné, II. 313.314 Marbre de Paros ou d'Aroodel, ce que c'est, comment ils oot été trouves & portés eo Angleterre. III.

Marcea, com d'une Nympe. II. 331 Margiane, ses premiers Habitans. II. 21 Mariage, Dieux qui y préfidoieot. I. 184. II. 84. 90. O juiv ulages des anciens daos le Mariage. III.

Marnar, un des grands Dieux des Philiftins, étymologie de soo nom. I. 174 Marna, nom donoé aux filles de Créte.Ce qu'il fignifie.

Mare, Dieu des Egyptiens de la seconde Classe, I. Mars, uo des douze grands Dieux des

Egyptiens. I. 457. fa naisfance. II. 149. qu'il y a eu plusieurs Princes de ce nom , & que plusieurs Princes belliqueux l'ont pris. 150. 151. avanture du Mars Grec avec Allirotius, dans laquelle il fut jugé par l'Aréopage. 151. 151. fes différens noms. 153. qu'il fue très-hoooré à Rome. 154. comme on le représentait, 156. L. 195. pourquoi ses Temples bâtis hors des Villes. L. 201. 201. Mars la grande Divinité des Gau-Iois. Voyez Efus.

Marfyar, inventeur de la Flête, fon amout pour Cybéle, il est écorché vif par Apolloo. II. 118. & Juiv. mooumeos qui le représentent. 130. pourquoi diton qu'il a été écorché vif par Apollon.

Pppp iii

|          |                         | D.F        |
|----------|-------------------------|------------|
| 070      | TABLE                   | 11 1       |
| Marfyat  | , Fleuve qui traverso   | it la Vill |
| de Co    | éléne. II.              | 118.11     |
| Maffares | res , Peuples qui facri | finient a  |
| Spleil   | . I.                    | 176.67     |
|          | , fêtes célébrées pat l | es Dame    |
|          | ines. I.                | 2.9        |
| Matrona  | les, la même fête.      | ibio       |
| Maturne  | , Déeffe des Bleds en   | maturite   |
| 11       | ,                       | 18         |

II. 384 Maruta, Déeffe, qui elle étoit. I. 15. 184. 185. Junon honorée fous co nom. II. 84

Maures (les) quels Dicux ils adornient. I.

540
Médailles, leur utilité. I.
27
Médecine, Dieux qui y préfidoient. I. 184.

II. 555. 556. 566
Médecins, quelles Divinités ils invoquoient. I. 187
Méde, fa généalagie. I. 129. fon amout puts Jafon. III. 234. s'enfuit avec lui.

a 18. elle celébre son Mariage avec Jann. a 19. carachére de Médie : que les anciens Tragiques ont carrompu sin Hiloire. 13, 14, 16. si elle est coupable du meurre d'Arsfrahe. Voyez Abfyrer. Camment elle rajeunit Eson III. 156. si reraire à Carinthe. 195. elle en tépudide par Jason. 29, si c'est elle qui sit périr ses enfans. 159. 160. comment elle fait se junts : se enfans.

Méder, s'ils tirent leur origine de Médus fils de Médée. I. 13. III. 162. quand ils ont commencé à parokre. I. 13. Méditerrance, comment cette Mer s'est formé fuivant la fable. I. 16. 26. III.

184 Méditrina, Déesse des Médecins. I. 187. 292. II. Méditrinales, sètes de Méditrina. I. 192 Médits fidits, serment fait par Hercule.

Médus, fils de Médée. III.

Médus, time des Gorgones: les parens &
fes enfans. 106. III. 99. fes cheveux
changés en Serpens: pourquoi. 101.
Perfée lhi coupe la tête. isid. explication des fables fur Méduse. 201. 07.

Mégalafelépia , fêtes d'Efculape I. 280 Mégale : furnom de Junon. II. 77 Mégaléjer , fêtes Romaiues. I. 286

## MATIERES.

Airganire, une des Héroines de la Gréce, III. 96 Mégapente, fils de Pontus Roi d'Argos, III. 122 céde unepartie de fin Royau-

me à fes beaux-freres.

Mégapune, fils naturel de Mévélas, chaffe
Hélène. III.

Mégare, fille de Créon Roi de Thébes,
mariée à Hercule qui tue fes enfans &

marice à Hercule qui tue fes enfans & la donne à une aure. III.

la donne à une aure. III.

272

la donne à une aure. III.

571.23

Mégare, Ville de l'Attique. Apollon avait aidé à la băit. III.

571.23

Mégarie, Territoire de Mégare. III. 67

Mégère, une des Furies. II.

478

Mégare, une des Furtes. II. 4788 Mélampe, file d'Amithaon. III. 55. épuile une fille de Pontus, pourquni. 223 Mélampus, porta dans la Grece les Milères de Bacchus. I. 64. II.

Manager, in a Oence Roi de Caybon, un des Argonautes. III. 210, tue le fameux Sangliet de Calydon. 352. & faiv. Combat pour les Étoliens. 353, fable du tilon fatal jetté au feu qui lui caufa la mort.

Mellingrider, fœurs de Méléagre changées en Oifeaux. III. 366

en Oifeaux. III. 366
Mélicerte, fils d'Athamas Roi de Thébes,
changé en Dieu marin. II. 324. Culte
que les Grecs lui rendent. ibid. 508.
Jeux inflitués en fan hanneur. II. 324.

III. V oyez Ino , Palemon.
Médicerus , nom de l'Hercule Phénicien.
L. 90
Médifieus , furnom de Jupiter. II. 70

Meisse, Nymphes qui nourrirent Jupiter.
11. 38
Meisse, nom d'une Nymphe. IL 38
Meisse, Déesse des Mouches à miel. 1.
186. IL 38
Mélossis, nam d'une Nymphe. II. 318

Melpaméne, nom d'une Mule : fignification de ce num, fymbole qui la diftingue des autres. Il. Memercus, fils de Médee, fa more. Il 1.39 Memasshe; nom d'une Nymphe. Il. 332.

Athenon, Roi d'Egypte, la généalogie. I.

Memnon , parent de Priam , amene des Troupes à son secours. III. 401, 496. 500. qui est ce Memnon. 497. sa mort & son tombeau. 500. fa ffarue en Egypre : merveille qu'on en publie, fentimens des Auteurs fur cette flarue. 501. O fino. Histoire de Memnon fuivane M. Huer. 105. 0 feet. Memnon, furnom de la Ville de Suze. III.

unides. Oifeaux fortis des cendres de Memnon. III. 101 Memnoniens, nom du Palais de Suze.

ibid. Memmium, nom de la Citadelle de Suze. ibid.

10

Memphis, fils de Jupiter. II. Memphis, Ville d'Egypte, culte qu'on y rendoir aux animaux. I. 189.510.513.

Voyez Apis. Memrumus, Dieu des Phéniciens, qui il éroit, ce qu'il apprit aux hommes. 1.85

Ména, Déeile des femmes en couche. L. Minale, Ville d'Arcadie, fon origine. III.

Ménale, Montagne d'Arcadie où Pan étoit honoré, I. Ménalippe, Reine des Amazonnes, comment elle se racheta d'Hercule, III.

280 Minalippus, son impiéré dans le Temple de Diane. II. 246

Ménafinus, fils de Pollux. Son culte. III. 334 Mendaiens ou Chrétiens de S. Jean. I.

Mendés, c'est le Pan des Egyptiens. I.

Mendes, Ville d'Egypte on les Chevres & les Boucs étoient en vénération, pour quoi. I. ené, nom donné à la Lune. I. 100 énélas, Epoux d'Héléne, fille de Tyndare. III. 326. perdant fon absence elle lui eft enlevé \$91. 394. fe récon-

cilie avec elle après la prife de Troye. Ménéphon, changé en Bête brure. III. 565 mines, Roi d'Egypte. Temple qu'il fit bátit, I. 206. 484. 485 Ménérius, fils de Japet écrafe d'un comp de foudre. I. 108

MATIERES. Minétius, pere de Patrocle: ses avantures. III.

Minipe , Idole des Indiens ; a plusieurs tétes. I. Ménatée, fils de Créon Roi de Thébes, fa mort pour la Patrie. III. Ment , ou l'intelligence , Diviniré. II

Menthe, fille changée en une plante de ce nom. II. 461 Meon. Voyez Cibele.

Mephinis, Déeffe de la mauvaise odeur

Mer (la), honorée comme une Divinité, 1. 183. II. 180. Voyez Ocean. Eau. Neprune. Les Egyptiens avoient la Mer en horreur, pourquoi. I. 479. II. 281 Méra, compagne de Diane changée en Chienne, III. Mercure, fous quels noms il étoir connu

en differens pays. I. 16. 37. 41. 65. II. 191. 102. qu'il y a eu plusieurs Mercures. II. 191. 192. du Mercure Egyption. Voyez That. Le Mercure des Grecs, sa généalogie. I. 109. II. 191. fon Histoire, II. 195. 196. qu'elle a été altérée par les fables & les allégories. 197. fon Caducée. 198. pourquoi diton qu'il fut chaffe du Ciel. 193. fes emplois, son culte, étymologie de son nom, 200, commé il étoit représenté, 201. 202. Mercure Trismégifie, Voyez Hermes.

Mercurialia, fêtes de Mercure, I. Mere des Dieux, Voyez Grande M re. Mérodach, un des Dieux de Babylone. L. 544. fon nom joint à celui des Princes qui y regnerent depuis, pourquoi. 545 Merope, une des Plésades I. 101. Il. 112. 115. pourquoi dit-on que cette Conftellation fe cache. I. 13. 11.

Mérope , fille de Pandare. Vovez Pandare. Mefraim, fils de Cham, s'établit en Egypte, pourquoi l'Egypte est souvent appellee Terre de Me, raim. 1. 162. 484. \$37. IL. 13. il eft le roeme qu'Ofiris. I.

Meffagers des Dieux. I. 44. à la Note. Afejfor , fiis de Perfee , ses descendans. Guerre pour sa succession. III. 19.

266 Métalarat ou Mégalarut . un des Dieux Phéniciens, I.

Métemplycafe, où cette Dodrine a telle pris naislance. Left, 514. II. 415. ct qu'elle enfeignoit L. 459. III. 634. utilisé qu'on en retiroit. L. 114. 315. cette Pocirine répanduse dans la Thine & dans les Indes, L. 114. L. 716 les Gaulois ont cru la Métemplycafe, & par qui ils en avoient été infrits, SI, 618.

Métit, promière femme de Jupiter, fable à ce fujet, ce que fignifie ce nom. L 108. II.

Mètir, nom d'une Nymphe. II. 331 Méthra, fille d'Ereficthon, elle avoit le don de prendre toutes fortes de figures. III.

Meurtre, expiation de ce crime. L 389.

Méxicaint, superstinion de ces Peuples. L 132-134 Méxicae, Roi d'Etrurie, perd la vie dans

un combat contre Enée. III.

\*\*Midat\*, fils de Cibéle, Roi dans la grande

\*\*Phrigie. II. 316. 117. 396. fon avanice,
fable qu'on débita, qu'il convertifiott
en or tout ce qu'il truchoit. 117. 396.
367. fes foins pour la Religion par le
fecours de Sifien. 397. fable des oreilles d'Ane, furquot fondée. L. 71. II.

Milan (le), Oifeau dont on faifoit beaucoup d'ufage dans les Augures. L 374 Milet, pere de Caunus & de Byblis, III. 559: en quel tems il vivoit. 661 Milet, Ville de Carte, par qui fondée. III.

116. 398

559

Milita.Voyez Mylitta.

Milon, puni pour le meurtre de L20damie. I.

Atimallonides, furnom des Bacchantes.II.

Asimerue, cinq Déstifies de ce nom. III.
31a. fable fur fa asilânde, cidiffeenies
explications qu'on en donne. 131, d' piut. étymologie de fun nom. 151, de la
Minerve d'Egypee. si, fes disférens nom
teche les Grecc. 157, fon culte dans la
Lybie, à Sais, à Athènes, à Rhodes. L
7, 101, 161, 11, 137, 118, d'ifferens de
Minerve avec Nepune au fujer d'Ahênes. 140, d'junc, fon avanture voc MATIERES.

Vulcain. 143. fes différens noms. 143: 144. comme on la repréfentoit. 144. 145. Egide de Minerve. Voyez Egide. Minetra, nom d'une Nymphe. II 33: Miney-71, Empereur de la Chine. Softe à laquelle il donna lieu. L

laqueile il donna icci. L. 146 Maujirei des Temples. Voyez Prètret. Minopene, nom d'une Nymphe. II. 332 Minor, premicr du noma : la généalogie. II. 116. 117. 65. 133. 168. Ceft le le premier Juge des Enfers. II. 418. 411. 446. 442. III. 145. tems auquei il vivois. II. 168. III. 146. fon Hiltoi il vivois. II. 168. III. 146. fon Hiltoi

il vivoii. Il. 102, 111. 146 fon Hillosier, 140 pourquoi le dir-on file de Jupiter, 141. fa mart, fon Tombeau, 14. Mêmer ficendi, petit-file du premier. 111. 132, 166, fon regne, fes exploits. 149, que les Grecs ont voullu le rendre odieux, 211. 6 fuiv. fa mort & fa fé-

Pulsure.

Minotaure, fable de ce Monftre, comme

Ies Poètes le dépeignent. III. 1 52. 153.

origine de cette fable.

Minutust, Dieu honoré à Rome. II. 594.

Miphelerzeth, le même que Béelphégor. Signification de ce nom. L. 189 Mirthe ou Myrre, plante confacrée à Venus. L. 246. II. 161, 166, & aux Graces.

Missisorde (la), Divinité. II. 517 Missaim. Vayez Messaim. Missa, nom d'Utanie chez les Perses. L

Mitrat , Dieu der Perfes. I. 176. 621.

630. fon cultu port à Rome. 1659. 630.

comme on le reprétente. 631. 67 laiv.

pourquoi dir on qu'il étoir de d'une pierre. 647. qu'il avoit volé des Beuts. 648. Majifices de Mijhriss. 649.

650. quelle étoit la principalé frite. 631.

qu'il a étà honré dans les Gaules. 674.

nons qu'on donnoit aux Prètres & Pre
reflés de Mitras. 469. 637. 643.

Mnafinoiis , un des Héros de la Grece. III.

Mněmofine, de qui elle éroit fille. L. 105. mere des neut Mufes. 109. Il. 20, 137. inventions qu'on lui attribue. 127. Mnofire, Roi d'Aubénes après Thétée, fa généalogie. Ill. 219. 449. commande les Aubéniens au liège de Troye. 237. fa mort. 332, 435. Mnéur. 346.

Mnivis, Roi d'Egypte, attribuoit ses Loix à Mercure. Ill. 141 Moazim, Divinité dont parle le Prophéte

Daoiel. I. 526. 597
Machiura, nom de Jupiter chez les Arabes. L. 512
Mocris, Roi d'Egypte. L. 106

Moeris, Roi d'Egypte. L. 175. 143
Moubies, leurs Divinités. L. 175. 143
Mouffons, Dieux des Moiffons. L. 185

Molée, la grande Divinité des Ammonites. L. 137. 125. 141. 181. facilice qu'on lui offroit. 135. 175. c'est le Saturne de Carthage. 134. 182. comme il étoit reprétente. 184. 189. Molégie, peuples de l'Epire. III. 417. Molégie, nom d'une partie de l'Epire. III.

Moloffus, furnom de Jupiter. II. 457

Moloffus, furnom de Jupiter. II. 64

Moloffus, fils de Pyrthus & d Androma-

que.

Molus , fils de Minos fecond du nom. III.

168

Moly, plante que Mercure donna à Uliffe, pourquoi. III. Momur, quel est ce Dieu, son origine,

etymologie de foo nom. I. 61. 106. 186. II. 254. 551 Monde, l'entimens fur l'origine du Monde. L. 75. 80. & Juiv fentimeos des Indiens & des Amériquains. 129. 130.

partage du Monde eotre les eofans de Saturne. 17. 18 Monéra, Déeffe de la Monoye : fon Temple à Rome, comme elle étoit repréferatée. L 186. II. 84. 601. 601.

fentée. L. 186. II. 84. 601. 601. Monoye. Voyez Monéra.
Montagnes, par qui formées. L. 105. Nymphes des Montagnes. II. 318

Mopfur, un des Arponaures: fa mort, foo culte, fon Oracle. III. 221. 221 Mopfus, fils de Manto, Devin fameur durant le fiége de Thébes, foo culte, fon oracle. L. 120. III. 221. étoir plus habile que Calchas, fa mort. 221.

Morphee, enfant du fommeil, ses sonctions : ce que son nom fignifie. II. 501 Mors (la), Divinité, par qui engendrée. I 106.II. 500-501 sous quel oom adorée à Cadis. 499. Déesse qui présidoit à la

1 Cadis. 499. D'effe qui prefidoit 1 la Mort. L. 181. les Morts lubites & les Morts caulées par la peffe, 1 qui attribuées. L. 12. II. 132. 234. 238 Tome III. MATIERES.

Mrs. (les), ce qui s'obfervoit en Egypte envers les Morts. II. 411- 413- pourquoi embaumoient-ils les corps. 516idée des Druydes fur la definée de leurs Morts. 636

Mos ou Mod, ce qu'il étoit chez les Phéoiciens : explication de ce terme. L

Mosscher (les), honorées dans l'Acarnanie. L 150. Dieu des Mouches ou Dieu Mouche. L 186. 591, Hercule appellé chaffe Mouches. III. 306 Wossch, fils de Chronos. L 91. Pluton adoré fous ce nom: ce qu'il fignifie. II.

Moyé, fable Indienne für fon compte. I.

Monfe, ș'il a été le modéle des Dieux des Payens. L. 11, foo parallele avec Bacchus. II. L. 15 foo parallele avec Bacchus. II. Musdaus, Chevalier Romaio, 160 avanture avec Pauline L. 69 Musca, Déeffe de la Pareffe. L. 126 II. 531. 541. 524.

Mussagerés, surnom d'Apollon I. 150. surnom d'Ostris & d'Hercule. 151. 151. III. Mussagers, surnom de Jupiter. II. 61. Mussager, scree en l'hooneur des Muses. L.

Musica, furnom de Minerve. II. 143 Musique (la), son origine dans la Grece. 11. 58 Musades. Voyez. Myagrus.

N jegner ou Mysgerm. Dieur den Mouchen ou chaffe Naucher. I. 186. 531 Myraer, Royaume de Grece, 6 fondation, 16R Boit III. 183. 186. 187, Artee s'empare de ce Royaume. 133 217. fer fucceffeur, 436. 6 faire. Bo de ce Royaume. Myraer, une des Illes Cyclader: 16u union avec Délos. III.

PPPP

Myatta, nom de Vénus Uranie. L 528. 625. Il. Myniens, Peuples, leur origine : ils font chailés de Lesbos : où ils vont s'établir.

III. 146. Voyez Théra. Myrmidon, sa genéalogie, ses descendans. III.

Alyrmidous, leur origine fabuleuse des Fournis. I 65. 111. Myrrha, changé en l'Arbre qui porte l'encens. L 30. 148, 150, fon crime, 148.

Myrtile, Cocher d'Oenomaus, sa perfidie, fa punition. III. Myficies de Bacchus. Voyez Bacchus.

Mystéres Eleusins. Voyez Eleusis. De Cybéle. Voyez Galirs. De Mythras, Voyez Mythras.

Alythologie , nécessité de la connoitre. Préface. L. t. 2. 5. que fignifie ce mot 3. Analife des différens traités de My-thologie. Mythologue , ce qu'il doit faire pour s'inf-

## truire exactement, ce qu'il doit éviter. N

3.4.6

TABAHAS, Dieu des Hévéens: Nabe, Voyez Nebe. Nania , Déeffe des Funérailles. II. 503

Naharvales, Peuples de la Germanie : leur Religion. II. 709. 730 Navades, Nymphes, leur destination, II 180 118. leur cuite , leurs fetes. 190.

Nanns, un des descendans de Lycaon Roi d'Arcadie. III. Napées, Nymphes, leurs fonctions: leur culte. II. 180, 118

Narciffe, son Histoire : il est métamorphofe en fleur. III. 536 Nasamones (les), quels Pays ils habi-

toient : leur Religion. L. Nafcio ou Natio, Déeffe invoquée pour les enfans. L. 184. II. Natchez, Nation de la Louisiane

adore le feu. L. Nature (la ) adorée comme une Divinité. 183 Navire Argo (la), origine de ce nom

III. 208, 210, où fut construit ce Vaif-

feau. I. 61. III. 209, fa forme. 210, fa deftinée après le retour des Argonautes. III. 148. Voyez Argo.

Nauplina, pere de Patrocle, un des Argonautes : sa généalogie. III. 22 t. fig périr la Flotte des Grecs au retour de Troye, I. 40. III. 460 Naufica, fille d'Alcinous introduit Uliffe

chez son pére. III. Naufinoiss & Naufishoiss, file d'Uliste & de

Calypio. L Néanthus mis en piéces par les Chiens : pourquoi, III, Nebo , Dieu des Babyloniens, L 542, 545,

ce que senifie ce nom. 105 Necessue ( la ), Deesse. II. Nehalennia , Deesse des Peuples de Germanie: comme elle étoit représenrée.

10. 711 Neith, nom de la Minerve d'Egypte. L 457. II. L 135 Neier , frere de Pélias : fa naisfance . se retire dans la Messenie. III. 54. 55.

fes enfans, leur deftinée. 55. 121. 193. un des Argonautes. Nembrod ou Nemror, en quel tems il vivoit. L. 75. 162, 543. s'il fut le pre-mier Auteur de l'Idolatrie. 161, c'est

le Bélus des Affyriens. II. 150. & l'Orion des Perfes. Nemie , Ville , le Lion de la Foret de Némée, III.

Némiens, Jeux Néméens : leur institution: prix des Vainqueurs. III. 170. 183. 601. comme on les célébroit. 603 Namefer (les), c'est la même chose que la Déesse Némess. II.

Néméfir , Divinité de l'Enfer. II. comme on la représentoit. 494 Culte qu'on lui rendoir, avec quelles Divi nités on la confondoit ibid, de qui elle fut engendrée. L 106. II. Nemestranes, Dieu honoré chez les Ro-

mains. II. Némifées, fêtes des Morts. L Nécores, Ministres des Temples : leurs fonctions. L. 265

Néoménies , fêtes de la nouvelle Lune I 284

Néopsoléme. Voyez Pyrrhus. Nephele, femme d'Athamas : ses enfans. III. 16. 201. elle est métamorphosée en nuce : pourquoi.

Néphilim ou Néphilim , nom donné à des Géans : ce qu'il fignifie. L 113. 114. 156. IL 51. nom donné aufii aux Centaures. III.

Nephre ; femme de Typhon. L 458. fa familiarué avec Ofiris. 473 Neprune, étymologie de ce nom. 1955

Nepune, citymologie de ce nom. 1827, que c'él de Lipiuein que les Greca out. 2016, que c'él de Lipiuein que les Greca out. 2016, que c'él de Lipiuein que les Greca out. 2016, 1826, fun Hildrer. 2018, 1829, commen ai époule Amphirire. 301. pourquoi d'i-on qu'il bairt se muraille de l'roye 301. comme on tion defe différent francises. 301, 101, 601, cuble a été trè-tenda. 1911, feu différent sem 1911, 1911, feu chifférent francises. 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911, 1911,

Nore (le), espace de tems dont les Anciens faisoient usage dans leur Chronologie, L. 80, à la Nore.

Nerée ou Neréur, la généalogie, les enfans. I. 30. 106. Il. 310. Il. 100 caractère: étymologie de lon nom. 310. 311. qu'il prédifoit l'avenir: pourquoi il changeoir fouvent de figures. 311.

Néréider, quelles Divinités c'étoient. IL 312 de qui on les fit naure. L 106. leurs noms & leur nombre. II. 311. comme on les repréfentoit. [312. culte qu'on leur rendoit. 312. culte qu'on leur rendoit. 315.328. Nrgel, Dieu des Chutéens: quel étôfi

ce Dieu : fignification de ce nom. L 542, 594, 191 Néron, Empereur, cas qu'il faifoit des Magiciens. L

Nefo, nom d'une Nymphe. II.

Nefok, Dieu des Babyloniens. I.

Nefor , à généalogie: comment il devint Roi de Meifene. III. 54. 55.

291. 294. 335. Troupes qu'il conduifit au liège de Troye. 397. fe reuir en

Italie. 415. fa longue vie, fable des Poetes fur cela. 253 Nellus, Centaure blelle par Hercule. 111.

295

591

596

542

Néfu, Dieu des Arabes. L. Nibbas, Divinité des Syriens. L. Nibbahan, Dieu des Hévéens. L. MATIERES. 675
Nité, fille de Pallas & de Styx, conduite
au secours de Jupiter. L.

Ninu, premier Roi des Affyriens. Idoldtrie qu'il introduifit. I. 162 Ninbé, fille de Tantale, son histoire, ses ensans, sa métamorphose en Rocher.

I. t. II. 131. O Juiv.
Niebé, fille de Phéronée, la premiere
Maîtresse de Jupiter: ses enfans. II.
20. 131

Nifa , Ville voitice d'Athénes. III. 150 Nifaa & Nift, noms de Nymphes. II. 331 Nifat , Rot de Nifa , fa génealogie , il el métamorphofé en Epervier. III.

Nifyrar, Isle, comment elle fut formée.

Nitocrit, Reine d'Egypte, fignification de fon nom. II. Nixii Dii, Dieux des femmes en couche. L 184: IL

Noderns, Dieu qui préfidoit aux Blede, I. 185, II. Noé, s'il est le même que Bacchus, II.

Noe, s'tl elt le même que Bacchus, II.
261. c'eft le Xixutrus des Phéniciens,
1. 20. fi le parrage du monde entre les
enfans de Saturne est imaginé sur celui
que sirent les ensans de Noé. L 17. II.

Nombril, Conte fut le Nombril des hommes. L. Nome, terme Egyption, ce qu'il fignific.

Nomins, furnom de Mercure. 11. 306
Noms, la pluralité & la différence des noms, fource de fables. L 41. 41 origine des mons des pays. 55. & de ceux des Dieux.

Nondina, Déelle tutelaire des enfans. I. 18 f. II. Rosus, le Vent Notus, de qui on le faifoit naitre. I.

Novemfilés, quels étoient ces Dieux à Rome. II. Nutfalins, Dieu de la Nuit, comme ou le repréfente. II.

Qqqqij

enfans d'Ixion. III. 181 183 Nuis (la), par qui engendrée : fon union avec l'Erebe : les enfans. L. 105, 106. II. 249, 498, 499, comme on la re-

préfentoit.

Nume, Pontpilius défend les flauses des Dieux. I. 194. fes Livres brûlés. úlsd. fes réglemens sur la Religion. I. 399. II. 433, 486. de qui recevoit-illes Loix qui il faifoit. III.

Numéria, Déesse de l'Atithmétique. II.

195

Numiror, Roi d'Albe, pere de Rhéa Sylvia. II. 151. grand-pere de Romulus.

Nytléus, pere d'Antiope : fon avertion pour elle : fa mort. III, 77-72. Alliance des Maifons de Cadmus & de Nytléus.

Nyflilées, fêtes en l'honneur de Bacchus. 1. 286 Nyflilésus, furnom de Bacchus. II. 276

Nytlimene, fille d'Epopée Roi de Lesbos, changée en Hibou. III. 662 Nytlimus, fils de Lycaou Roi d'Arcadie: fon fucceffeur. III. 19,10

Nyfflu, mere de Laius III. 27 Nympler, leur origine I. 1951. III. 128. 319. leur nombre & leurs dittérensos espéces: noms qui les diffingent. 287. 287. 218. 321. combien de tems vivoient-elles 330. Culte qu'on leur rendoit. 180. yikimes qu'on leur immoloit. Ny yikimes qu'on leur immoloit. Ny filmes qu'on leur immoloit. Ny filmes qu'on leur immoloit. Ny filmes qu'on leur immo-

#### 0

ANNES ou Oés, ce qu'il étoit dans la Théogonie des Chaldéens, étymologie de son nom. L. 26, 78, 79 Obole qu'on metroit dans la bouche des pares II

morts. II. 435 Occapion , Divinité chez les Grecs & chez les Romains. II. 535 Océan , regardé comme un Dieu & le

Deinn, regarde comme un Dieu & le le pere des Dieux. I. 99. II. 101. 102. de qui il étoit fils. I. 105. II. 22. 291. enfans qu'il eut de Téthys. I. 105. II. 287. 291. 274. fréquens voyages des Dieux cher TOréan. 293. comme

## MATIERES.

on le repréfentoit. soid. étymologie de fon nom. 191. 192. Océanides, filles de l'Océan : leur nombre 11.

October, som Temple célébre. III. 56 October, une des Harpyes. Voyez Harpyt. October, nom d'une Nymphe. II. 331

Octor of nom d'une Nymphe. II. 331 Odin, Roi de Thrace, est le Mars Hyperboréen. II.
Odiffer d'Homere, Analyse de ce Pocme.

I. 37 Geagre, pere d'Orphée, II, 228, 252.11L Orbale, pere d'Icarius, III. 573

Orbale, pere d'Icarius, III. 572 Oebalus, Héros de la Grece, III. 22 Orbazus, Voyez Piellous. Oedipe, fils de Laius, sa généalogie, son

Destipe, his de Latus, la genealogie, ton hilloire fuivant les Poctes. III. 360. Of fuiv. sa véritable hilloire. 366. comdamné au Tartare. II. 412. Ocn.c., Roi de Phocide, fils de Céphale. III.

Osner de la famille des Eolides, pere de Méléagre. III. 33. 356: 357. devint Roi de Calydon. Voyez Calydon. Sa mort, fon tombeau. 357. 464 Ocute, Bourg für les confins de Paturque. III. 149. autre lieu de ce mom.

Ocnéus, fils naturel de Pandion: un des Héros de la Grece III. 92 Ocne, fille d'Aujus, changée en Pigeon.

Oensé, Reine des Pygmées, changée en Grue. III. (46 Consenaux, Roi de Pife, pere d'Hippodamie, fa mort. III. 82, 433

Genome, Bergere du Mont Ida, aimée de Paris, III. 512, mort de fon fils, 513, feience d'Oenone, sbal. fa mort. 512 Genopion, fils d'Ariadne & de Théfée III.

Oenotriens, Peuples d'Italie. IL 102. 107 Oenotrus, premier nom de Janus. ibid. Oenotrus, fils de Lycaon Roi d'Arcadie, 3'établit en Italie. III. 20 Oès, Oen. Voyez Oannès

Oceans , oncle d'Hercule : fa mort vengée par fon neveu. III. 294 Ocea, Moutagne , fa fituation. III. 14 Ocea primité, fource de tous les Etres. L 29. 26. 104. Fable de l'Ocuf d'Ofiris T A B L E D E S & de Typhon. 166. Fable de l'Ornf Anguinum des Druydes, sa vettu. II.

Offa, Instrument des Sacrifices L 160 Og, Roi de Bazan, sa Taille énorme. II. 41. s'il est le même que Typhon. L

Ogenus. Dieu des Viellards II. 132
Ogga ou Onka, nom de la Mineree d'Egypte, étymologie de ce nom. II. 136
Ogganis ou mgmus, nom de l'Hercule
Gaulois. II. 661, comme ils reorélen-

Gaulois. II. 661. comme ils repréfentoient ce Dieu. 662. 663 Ogoa, Dieu honoré dans la Carie. II. 522

Ogoa, Dieu honoré dans la Carie. 11. 172.
Ogygu, en quel tems il vivoit. III. 10.
92. fa femme, fes enfans. 34. Phénomène arrivé dans le Ciel fous fon regne. 35. [Déluge arrivé de] fon tems.
1. 17. III.
10. 32. 34

grie. 321 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 10- 321 34 1

Oinorrus, fils de Lycaon Roi d'Arcadie.

Offeaux , on en tirnit des Augures & des Aufpices. L 156. 37t. 37t. 37t. 71. Oifeaux facrés des Egyptiens L 504. Oifeaux de l'îlie d'Arecie. III. 331. Oifeaux du Lac Symphale. Voyez Symphale. Oifeaux de Dionnede. III. 464. Oifeaux fortis des Cendres de Mem-

non. III.

Oifons , confacrés à Junon. II.

Okki nu Areskoui , premier Dieu des Hu-

Olami , Monragne de la Floride où les Peuples vont facrifier au Soleil. 1, 134. Olené , changé en Rocher : pourquoi. III. 552 Olivier , à qui il étnir confacré. L 246.

II. 27. Olivier que Minerve fit fortir de terre. 140 Olympe, Montagne de Theffalie, prife pour le Ciel. II. 25. 51. les Géans y

affiégent Jupiter.

Olympiade, établiffement des Olympiades. L. 57; 58. quand a-t on commencé à compter par Olympiades. 59: 111. 31; 595; quelle fut la premier Olympiade. 35; 595; tems d'une Olympiade. 35; 595; tems d'une Olympiade.

579-593

piade à l'autre.

MATIERES. 677
Olympie, Ville où Saturne avoit un Tem-

ple. III.

(S) [1] (3) III. (2) III. (2

Omasury Dieu de Cappadoce; quel Divinité il reprélentoit. I. § 27, €16, €17, Ombrez, les Ombres diffinguées des ames, ce qu'on entendoit par ce mot. L. 132. 401. definée de l'Ombre après la mort. II. 410. 421. Ombres errantes fur les bords du Cooyte. 427. 445. origine de cette idèc.

Omorca, qui étoit certe femme dans le fyftème des Chaldéens. L. 26 Omphale, Reine de Lydie, femme d'Hercule qui filoit auprès d'elle. III. 208,

Onarus, Prêtre de Bacchus, qui ravit Ariadne. III. Onsogonic. Voyez Esernité. Onuava, Divinité Gauloife: description

Onuava, Divinité Gauloile : description de sa tête. II. 684

Opalier, fete en l'honneur d'Ops. L. 121.

II.
Opar, furnom de Vulcain. II.
Opir, nom d'une Nymphe. II.
Opir, nom fous lequel on adora la Terre:

ce qu'il fignifie. L 183: 11. 349. 310. 310. 310. Ops., Décfie des Richeffes. L 181. Ops., L 281. Ops., la mome que Cybéle. Voyez Opalies.

Optimus Maximus noms de Jupiter. II.

Ora, enfans qu'elle eut de Jupiter. II.

Oradir., et qu'on entend par ce mor. I.
301, que tomes les Narons Idolines
out en leurs Oracles, 101, fil les Oracles n'étoines que l'effe des fourberier
des Prètres. 304, 315, quels étoiens
les Dieux 3 Oracles, 305, 'Griso Oracles de Dodone, 306, de Jupiter Ammon, de Jupiter Philus, 395 310, d'Apallon à Héliopolis, 310, 'Oracle de
Delphas, 318, D' fisso' Oracle de I'soDelphas, 318, D' fisso' Oracle de I'so-

#### TABLE DES MATIERES.

phonius. 316. 2 faiv. autres Oracles. 310. & fuiv. Oracles rendus par les Sorts. 318. Oracle du Bœuf Apis. 311. 481. Oracles des Egyptiens. 516 Oraseurs, Divinités qu'ils invoquoient. L.

:87 Orbona, Déesse honorée à Rome: quel 541 étoit son emploi.I. 185. II. Orchomène, pere des Orchoméniens, fa

généalogie. III. 19 Orchonér, fille de Pelée, aimée d'Hercule, III. 199 Orchus, de qui il naquit. I

Oreades, quelles Nymphes c'étoient. II. 318

Ordryfus, en honneur chez les Thraces. I Oreilles , Jupicer représenté sans Oreilles

en Créte, & à Lacédémone avec quatre Oreilles II. 71. Présages qu'on riroit du bourdonnement d'Oreille. L 380 Oreste , fils d'Agamemnen. III. 38. son 439. 0 histoire.

Oreffeus , fils de Lycaon , Fondateur d'une Ville de fon nom, III. Orgiafles , nom des femmes qui préfi-

doient aux Orgies. L. Orgiet, fêtes de Bacchus, L 163, 162, 186, leur origine. II. 171. quand furent-elle supprimées. 177. comme elles éroient célébrées par les femmes Gauloifes 679

Orgiophantes, noms des hommes qui pre-fidoient aux Orgies. L 169 Orientaux, leur Génie porté à la fiction.

34. donnent à la même personne plueurs noms , fource de plufieurs fa-Orion, nom de Mars chez les Panhes. II.

Orion, fils d'Hariéus, fables débitées à fon fujet. III. 554. forme une Cooflella-tion dans le Ciel. 518

Orunye, fille d'Erechée Roi d'Athènes: enlevée par Borée Roi de Thrace. III. Orithye, nom d'une Nymphe. II.

Ornishemantie, espèce de Divination I. 331 Oromafe, Divinité des Perfes. 166, 613. fon origine, fon culte. Oropieur, Peuples de l'Attique III. 178 Orphée, sa généalogie. II. 118. 151. son histoire mélée de fables. III. 339. C

fuit. fa mort. 343. fes ouvrages. 344. fa Colmogonie. I. 103. 104. inventions qu'on lui attribue. 103. 400. culte que lui rendoient les Thraces, 669. pourquoi dit-on qu'il charmoit les Tygres & les Lions, L. 71, III. 346 Orthione, furnom de Diane. II. Orthona , Divinité adorée à Athénes. II.

Oras , Dieu d'Egypte. 16. 96. 458. fa naiffance. 460, 490. ses guerres avec Typhon qu'il fait perir. 474, 490, sa mort : il est ressuscité, & devient immortel. 450. comme il étoit représenté

dans la Table Issaque. Ofcillar, quelles fortes de Victimes c'é-

toienr I.

Ofiris, Dieu des Egyptiens. L 16. c'eit le Bacchus des Grecs. 64. le Soleil ado-· ré fous ce nom. 96, 97, 173. 451. 461. étymologie de ce nom. 92, 451, 431, 401; étymologie de ce nom. 92, 461, autres noms d'Ofiris. 98, que fignificient les perfécucions de Typhon contre Ofiris. 166, Ofiris adoré dans toute l'Egypte, 45, 417, Hilloire d'Ofiris. 460, 67 furv. 483. 484. Culte rendu à Ofiris. 480. Ofochor ou Chon, nom de l'Hercule Egyptien. III.

Offa, Montagne de Theffalie, II. Offilago, Deesse rutelaire des enfans. L 18c. 186. II. Oriaries, qui il étoit suivant la The

des Chaldéens. L. Otus Voyez Ephialte. Oxilus Etolien, Chef des Héraclides qui

rentrerent dans Péloponnese. III. 314

PACTOLE, Fleuve de Lydie qui rouloit de l'or dans fon fable. Il. 117. 196. Voyez Mydat.

Paan, Cantique en l'honneur de Minerve. II. Pageens, Peuples défignés sous le nom de Pygmées. III.

Paix (la), Divinité. L. 187, II. 530. diftinguée de la Concorde : fon Temple à Rome : comme on la représentoit. II.

Paleflés, furnom de Jupiter. IL

TABLE DES Palaméde inventa le jeu de Dez au fiége de Troye. III. 405. Uliffe le fit périt.

Palémon , quel étoit ce Dieu chez les Grees. I. 15. Voyez Portumnus Paés, Déeffe des Bergers. 1. 191. 11. 379

fon culte : fa fete. Pales, un des exercices dans les Jeux. III.

585.586 Palices , qui étoient ces Dieux : leur origine : leur Culte, I. 619. Baffins qui étoient auprès de leur Temple : vertu

de l'eau qui étoit dedans. Palilies , quelle fete c'étoit. I. 191. II.

Palladium , statue de Pallas , son histoire. HI. 407. 408. 463. 466. 481 Pallantides (les), fils de Pallas frere d'Egée : conspirent contre Egée. Ils. 316. font défaits par Théfée. 321. obligent Théfée d'abandonner Athénes. 9 328

Pallas. Voyez Minerve. Pallar, fils de Crésus. L.

Pallar, un des Géants qui firent la guerre à Jupiter : écorché par Minerve. Il. 19.

Pallas, frere d'Egée. III. 150. Voyez

Pallar, fils d'Evandre : la grandeur de son corps. II. Pallar, fils de Lycaon, fondateur d'une Ville appellée Pallantium. III. 19. un des Héros de la Gréce.

Palmyre. Voyez Tadmor. Pallor. Voyez Crainse, Pauer.

Pan, un des huit grands Dieux des Egyptiens. I. 498. c'est en Egypte qu'il faut chercher son origine. 493. son histoire fuivant les Grecs: il inventa la Flûre. 500. fon culte. 183. 500. origine de la Terreur Panique. 501. s'il est le même que Faunus & Sylvanus, ibid. érymologie de son nom Ce qu'adoroient les Egyptiens sous le nom de Pan. 502, de la voix qui annonça la mort du grand Pan, ibid, que plusieurs ont porté le

nom de Pan. Paitacée, une des Divinités de la Médecine, IL

500

Panathenée, fêtes diftinguées en grandes & petites, IL. 138. O fuev. III. 322 Pancrace, un des éxercices des Jeux : ce

que c'eft. III. 187

MATIERES. Pancrasis, fille d'Alocus & d'Iphimédie : fer avantures. II. Panda, Déeffe honorée chez les Romains.

II. Pandare, fils de Mérops : fon histoire, III

Pandarfe d'Ephése : son histoire Pandien, second du nom Roi d'Athénes,

pere de Philoméle & de Progné. IIL 40. 529 Pandore & fa Bocte. II. Pandrofie, fille de Cécrops : son Temple

à Athénes près de celui de Minerve. Pangre, Montagne de Thrace où on trou-

va one mine d'or. 11. Fasempheur, furnom de Japiter. II. Panope & Panopéa, deux Nymphes. II.

Paon , Oifeau confacré à Junon. 11. 88. Voyez Argus. Panthees, figures ainfi nommées. I. 480

Panthéon , Temple bati à Rome en l'honneur de tous les Dieux, sa description.

Pantibibla , Ville de Chaldée. I. 79. à la Note. Paphot, Ville fondée par Paphus dans

l'Ifle de Chypre. III. 492, à la Nore. Paphus, table de la naiffance. Pappre, nom donné à Jupiter par les Scythes. II. Paprémis, Ville d'Egypte où on célébroit

une fete finguliere en l'honneur de Mars. I. Parafites, Ministres des Temples : leur

rang, leurs fonctions. L. Parapres. Voyez Neven. Paris, fils de Priam : sa naissance : ses

amours pour Oenone. III. \$12. fon Jugement entre les trois Déesses : fondement de cette fiction. 390. comment Priam le reconnut pour son fils. 513. comment il enleva Héléne, sbid. fo avanture en Egypte. II. 310. il blessa Achille. III. 454. fa mort , fon portrait. 419. 513. 514 Parmaffe, Montagne de Béotie : sciour des Mules. II. 153. d'où elle a tiré fon nom. I.

Parnaffides, furnom des Mufes. Il. 153 Parques (les), leur généalogie. I. 106. 108. IL. 485. origine de ce nom. 485.

Saturne, I. 17. 18. II. Parthénopée, fils d'Atalante, un des Chefs de l'Armée des Argiens : sa mort devant Thébes : son portrait, III.

Parthenia ou Parthenos , furnom de Minerve. II. 138. 143. nom aufli donné à Junon : pourquoi II. 86

Parthes (les) , leur Religion I. 659 Parties du Corps , Divinité qui présidoient à chacune. I. Parinda. Déesse honorée à Rome, son

ministere. II. Paliphar, fille de Minos Roi de Crête : mere du Minotaure , fondement de

certe fable. 1. 27. 111. 153. & furv. a paffé pour fille du Soleil. 155 Pajishoe', nom d'une Nymphe. 11. 331

Pajoémon, fils d'Hercule & d'Orchonoé. 100 Paraiques ou Pararques, quels étoient ces

Dieux , leur origine , étymologie de leurs noms. I. 617. 618 Pareima ou Pariléna , Déeffe des Blods. I.

18c. 11. 384 Parellarii Dii , Dieux honorés par les Romains, II. Pater, surnom de Jupitet. II.

Patere, Instrument des Sacrifices. 1. 158 Patriarches , si leur Histoire a donné lieu à l'Histoire des Argonautes. III. 200, fi les Dieux du Paganisme sont tirés de leur Histoire. L. 16. 48. 49. IL 29. 131. 100, 101, 160

Patrocle, ami d'Archille: fa généalogie. III. 53. sa mort. Patroiir , statue de Jupiter Patroiis qui

avoit trois year. Il. 60 Patulcius. Voyez Clufius. Paventia: Déesse tutelaire des enfans, I.

184. II. 500 Pauling, Voyez Mundus. Paufanias meurt de faim. I. 118. statues que les Lacédémoniens lui élevent pour

expier leur cruauté. I. Paufanies, fetes en l'honneut de Paufanias. I.

Pauvrete (la), Déesse. I. 187. son culte joint à celui des Arts. II. 582

MATIERES.

Pechinans, Peuples défignés fous le nom de Pygmées. III. Pécunia, Déesse honorée à Rome. II.

60 E Pigafe (le Cheval), fon origine. I. 106. III. 99. fables qu'on a débité sur ce Cheval ailé, explication de ces fables, 100. 101. Ill.

Pégafé, Cap de la Magnélie où s'embarquerent les Argonautes pour la Colchide, III. Péromanie, forte de Divination. L. 366

Pemeres, qu'ils ont inventé & produit bien des fables dans le monde. I. 35. 41. 188

Pélasges, Peuples les plus 2 iens de la Grece : leur origine. Ill. 17. c'est eur ui porrerent dans la Grece le Culte & les Mystères des Caribes. I. 601. It.

Pélafeys, Roi d'Arcadie pere de Lycson, III. 18. ses qualités du corps & de l'efprit: ce qu'il apprit aux Arcadiens, r8. les descendans. 19.20

Péla gus, fils de Jupiter & de Niobé. II. 20 Péler, pere d'Achille : sa généalogie. III. 319. 448. épouse Thétis. 389. 391. son histoire. 448. 5 Juiv.

Prijar, frere de Nélée, sa naissance, son Histoire. III. 55. 204. 205. s'il est vrai qu'il fut égorgé par ses filles. 157.

Pélion , Montagne de Thesfalie. Voyez Offa.

Pellené , surnom de Diane. II. Pellonia, Déesse invoquée à Rome. I. Pélopée, fille de Thyeste : comment elle

devient mere d'Egyste, sa mort. III. 436 Pélopies, fête de Pélops. I. Peloponnese, presqu'Isle de la Gréce. III, 52. comment les Héraclides s'y établif-

fent.
Peiops, fils de Tantale Roi de Lydie. III. 81. fable du repas donné aux Dieux par Tantale , & de l'Epaule d'Ivoire de Pélops. II. 514. 515. le Palladium fait des os de Pélops. ibid. & III. 708. fon histoire. 81. 195. 433. 434. fes enfans, la mort.

P.lorier , quelles étoient ces fêtes. I. 184. III.

Péierit , nom d'une Nymphe II. Pénates . Dieux des Foyers. I. 186. qu'il faut les distinguer des Lares : combien de fortes de Penates. II. 399. 403. leur origine, leurs statues. 404. Sacrifices qu'on leur faisoit. 405. 406. vénération des Romains pour ces Dieux : d'où ils les avoient reçus. 407, 408 Pinie, fils de l'Océan & de Téthys : sa

postérité. III. 180 Penée . Fleuve de Theffalie : culte que lui rendoient les Thessaliens. II. 292. Fleu-

ves qu'il reçoir : son canal formé par par Neptune. III. 44.45.46 Penelope, idée qu'en donnent les Poctes. I. 30. fa généalogie, comme elle devint mere de Pan. 490, fon mariage avec Ulysse. 479. si elle a été véritablement un modele de la fidelité conjugale. 480

Fenia, Décife de la Pauvreté. L. 186. & mete de l'Amour. II. Peninus ou Penin, Dieu des Habirans des

Alpes Pennines : ce qu'il représentoir. 673 Pensatle, nom donné à certains éxercices dans les Jeux III,

Penthée, fils de Cadmus déchiré par les Bacchantes. II. 259. 272. III. Péphédro, fille de Phorcis. I. 106. III. 90

Peplus de Minerve, ce que c'est. II. 139 Peralies. Voyez Caftaballes. Perdix ou Perdrix. Voyez Talus.

Pergamut, fils de l'yrrhus & d'Andromaque : fonde en Afie la Ville de Pergame. III. 420

Perhibes, Peuples de Thesfalie d'où sortie Janus. II. Péribée, épouse Oenée Roi de Calydon. Sa généalogie: ses enfans. III. 53. 366.

Péribée , jeune Esclave Athéniene envoyce en Créte, & délivrée par Théfée. III.

Périclymène, fils de Nélée, prenoît toutes fortes de figures : comme il fut tué par Hercule, I. 7 t. III. 221. 292. 293 Périérés, fils d'Eole III. 52. devine Roi de Messene : ses descendans.

Perigone, fille de Sinius, ses avantures. 111. 218 Périlais, Tyran d'Argos. III.

Périméde , fille d'Eole , femme d'Achélous : fes enfans. III. 52.58 Tome III.

### MATIERES.

Peripheres, Brigand tué par Thélée, III. 318 Périftère, Nymphe métam yphosée ea

Colombe, II. 165 Pérone, fille de Nélée, semme de Bias, leurs descendans. III.

Perou, Peuples du Pérou, leur Religion, leurs mœurs. I. 130. 131 Perfa, nom d'une Nymphe. II. 331 Perfe, fils de Crésus, ses enfans. I. 107

Perfée, fils de Jupiter & de Danaé. II. 20. III. 28. 96. sa naiffance. 97. 98. fable de Méduse & des Gorgones. 98.00 furo. comme il délivre Androméde. 103. 117. où se passa cet événement, comme il faut l'entendre, 120, 121, il tua par mégarde son grand pere Acrifius : il bâtic la Ville de Mycenes. 122. Culte qu'of lui rendit après sa mort. 122. 123. en quel tems il vivoit. 135.

Perfeit, nom d'une Nymphe. II. 331. enfans qu'elle eur du Soleil, I. Perséphone , fille de Chronos , morte

Vierge. I. Perfes (les), leur Religion : changemens qui s'y sont introduits successivement. L.

623. O fuiv. Pertunda , Déeffe honorée à Rome. I.

Périlie, Ville de la Calabre, par qui batie. III. I emplier, Arbre confacré à Hercule. III.

Phaéton, fils du Soleil & de Clymene. Son Hiftoire. II. 110, 211. & fury. Monumens qui représentent son Histoire.

Phaéron, fils de l'Aurore & de Céphale. 109. Ou petit-fils, selon quelques Auteurs. II. Fhallaphores , Ministres des Orgyes. Il.

I hallus, ce que c'étoit : fon origine chez les Egyptiens : ce qu'il fignifioit. I. 46 .. 480. fon origine chez les Grecs. II. 264. 272

Phanée, pere d'Acmon. II. Phanée ou Phaneus, surnom d'Apollon, Phantase, nom d'un des Songes. II. Pharfit, Peuples d'Afie chez qui regne encore le Sabifme. 1. 178

Rrrr

## TABLE DES MATIERES.

Phaye, nom d'une Laye dangereufe mée par Théfée III. 29 Phéasieus, Peuples qui habitoient l'Ille de Coreyre: leurs mœurs lorsqu'Ulifié y aborda. III. 477 Ph'dry, fille de Minos, femme de Théfée: fon Hiftoire, 170. & fuiv.

fee : fon Hiftoire. 170. & fuirv. Phinice, 180 Dieux de Phénicie les mémes que ceux d'Egypte. I. 95. que c'est dans ces deux pays que l'Idolàrire a pris maisfance. 161. & que de la Phénicie elle s'est répandue dans le monde. 164. Colonies forties de Phé-

nicie. I. 45. 60 66. II. 2. & firiv. 13. & firiv. 13. & firiv. 13. Phéniciens (les), qu'ils ont exercé les premiers le Commerce & la Navigation. I. 10. leur Cosmogonie & Théo-

gonie. 8 s. & fisiv. modele de celle des Grecs. Phémix, fils d'Agénor, & frere de Cadmus: où il s'établit. III. 67 Phémix, Offeau confacré au Soleil, I.

246
Phéor ou Chamos, Dieu des Moabites. I.
543

Phéréphasa, nom de Proferpine : ce qu'il fignifie, II. 452 Phérusa, nom d'une Nymphe. II. 331

Phévénia. Voyez Calliparire. Phérés, fils de Créthée, oncle de Jason: ses enfans. III. Phévés, fils de Médée & de Jason: s'il fut

égorgé par sa mere. III. 259

Phiaius, fils de Bucolion donna son nom
à la Ville de Phialie. III. 19

Phigalus, bâtit la Ville de Phigalie. ibid.

Philacus, dont les Borufs étoient gardés par des Dogues. III. 55 Philammen, fils de Kioné. Voyez Kioné. Philée, fils de Jupiter & de Garamantis. IL

Philénes, deux freres mis au rang des Dieux par les Carthaginois, pourquoi. I. 336 Philéne, ume des Hyades. II 116 Philénes Roi de Macédoines (a Chapelle.

Philippe, Roi de Macédoine: sa Chapelle, sa fratue. HI. 93 Philistims, leurs Divinités. I. 543. 546.

Phillis, fille de Lycurgue Roi des Dauliens : sa métamorphose en Amandier, III. 568 Philofitie, compagnon d'Hercule 2 un des Argonautes, III, 223, 223, un des Chefs des Grecs au fiége de Troye. 337. fut abandonné dans l'isle de Lemnos, puis ramené par Ulifie devant Troye. 407. 466, 513, feretira dans la Calabre après le fiége de Troye.

le fiége de Troye. ibid.

Philomele, furnommée Thétis fille d'Actor, femme de Pélée & mere d'Achille.

III. 53.391

Philomele, femme de Térée: son Histoire
& sa métamorphose en Roffignol. III.

Philosophies, ce qu'ils pensoient de l'Idolàtrie. I. 2. II. 7. & de la narure des Dieux. I. 407. & fint. 446 Philosophie, l'ignorance de la Philosophie,

Philosophie, l'ignorance de la Philosophie, fontce de fables, I. 42. 44. & l'origine des Dieux Philiques & Astronomiques. ibid.

Phinée, fils de Phénix, Roi de Salmydeffe: fut aveuglé, & puis rourmenté par les Harpies. III. 218. les Argonautes l'en délivrérent.

Phinée pétrifié par Persee, pourquoi. III. 117.1 20 Phia, Isle du Lac Triron, par qui habitée.

Phisgion, un des Fleuves d'Enfer. II. 428
Phisgyar, fon inpplice au Tartare. II.
510. fon Hiftoire. III.
Philar, un des Argonaures: sa généalogie.

III. 218
Phliafe, pays à qui Phlias donna son
nom. thid.

Phlox. Voyez Phos.
Photétor, un des Songes. Signification de
fon nom. II.
foz
Phocide, contrée de la Gréce. III.
450

I hoeur, fils d'Æaque I. 109. tué par Télamon son frete. III. 448. donna son nom à la Phocide. 450 Phabader, Prêtresses d'Apollon à Rome. I.

Phabé, fille du Ciel & de la Terre. I. 505. ou d'Hypérion & de Théa. II. 27. fes enfans. I. 107. II. 240.

Phubé, nom d'une Nymphe. II. 33t Phubu , furnom d'Apollon. II. 240 Phuloé, nom d'une Nymphe. II. 33t Pholus, un des Centaures qu'Hercule externina. III. 191. & mort regrétée par Hercule même. 193

Phorbat, un des descendans d'Inachus. Phorbar, Brigand tué par Apollon: explication de cette avanture. II. 138 Phorgis ou l'horous, sa généalogie, ses

enfans , devint un Dieu de la Mer. I. 106. II. 147. 313. III. Phoronée, fils d'Inachus, Roi d'Argos III.

23. 14 Phot , Pur & Phlox, ce qu'ils étoient chez les Phéniciens. I.

Fhrastor, Roi d'Argos, sa généalogie. III

Phroneis, un des fils de Phryxus. III. 203 Phryxus, fils d'Atamas & de Néphelé : fon Histoire III. 56. 201. O juro. comme il fut transporté dans la Colchide. 201. fa mort , fes enfans.

Fhra, Dieu des Egyptiens, le Vulcain des 96. 458 Grecs. I. Phylacus, un des Héros de la Gréce. III.

Phyllidoce, nom d'une Nymphe. II. 331 Phyllire, Nymphe aimée de Saturne, mere du Centaure Chiron. III.

Picumnus, quelle sorte de Divinité c'étoit. I. 185. II. 383. sa généalogie. II. Picus, fils de Sterces Roi des Aborigenes.

II. 101. 108. fuccéda à Janus. 391. fon. Histoire, sa métamorphose en Pivett. ibid. explication de cette métamotphose.

Picius, fils de Pyrrhus & d'Andromaque: il regna en Epire III. Piérie, Contrée de la Macédoine. II. 250.

151.155

150

Piérides, surnom des Muses. II Pierre avalée par Saturne. I. 107. II. 16. 19. 36. devint l'objet d'un Culte religieux. I. 190. II. 37. comme elle étoit nommée : explication de cette fable. 37-,38

Pierres Bésiles. Voyez Bésiles. Pierre de touche. Voyez Battut. Parres brutes adorées comme des Divi-

nités, I. Piérus, fils de Magnés dans la Piérie qu'il nomma de son nom. III. 54 Piété (la ), Divinité. I. 187. II. 527 Pilamnus, quel Dieu c'ésois. I. 185. II.

383, sa genéalogie. II. Pingriens , Sacrificateurs d'Hetcule en

MATIERES.

Italie : en quel tems leur Sacerdoce fur aboli. I. 111. 174. III. Pirithois, sa généalogie. III. 180 ses noces troublees par les Centaures, 190, entreprend avec Thése d'enlever Pro ferpine : fa mort. 196. & fuit. 315. comment il étoit devenu ami de Thé-

fce. Pisidice , fille d'Eole , mariée à Myrmidon : ses enfans. III. 51.53

ifter , furnom de Jupiter. II. Pithée, Roi de Trezene : sa généalogie. III. 83. 316. à la Note. Prend foin de l'éducation de Thésée son petit-fils,

Pitho, Déeffe des Orateurs. I. 187. furnom de Diane. II. 146. c'étoit la Déesse de la perfuation : fes Temples-

Pitho, nom d'une Nymphe. II. 331 l'iveri , oiseau consacré à Mars. I. Planétes adorées chez les l'gyptiens. I. 96. leur origine suivant les Grecs, 105, leur culte chez les Perses & autres Peuples, 165. 178. 451. de qui elles font la demeure. 459. II.

Plantes, qu'il y en avoit plusieurs de confacrées aux Dieux. I

Pléiades (les), Constellation: filles d'Atlas. I. 101. II. Plestorus, honoré chez les Thraces comme un Héros. I.

Pleureuses à gages en usage chez les Amériquains comme chez les Romains. I.

Pleuren, fils d'Endymion: ses ancêtres: ses descendans, III. Plexaura, nom d'une Nymphe II. 331 Pléxippe, fils de Phinée : son pere lui fait crever les yeux , & en est puni. III.

222.228 Pléxippe, frere d'Althée. Voyez Toxce. Flione, nom d'une Nymphe. II. Pliffhene, frete d'Atrée : s'il étoit le pere d'Agamemnon & de Ménélas. III. 437 Floba, Isle de la Mer d Ionie., nommées

les Strophades. III. Plutes de pierre, de cendre, de feu : ce que c'étoit que ces Pluies, L. 184. 185 Fiston , fils de Saturne & de Rhéa. L. 107. II. 16. quel pays lui échus en partage. I. 18. II. 15. 59. 447. 448. urquoi passa-t'il pour le Dieu des Richesses. ibid. pourquoi en a-1'on fait

Rere i

rendoient les Gaulois ; surquoi étoit fondé ce Culte. Plusur, Dieu des Richesses : de qui il étoit fils. I. 109. II. 473. son origine. 474 pourquoi le dit-on aveugle & boi-

Plavius, furnom de Jupiter : comme on représentoit ce Jupiter. Il. 63

Plyméries, fetes de Minerve : comme on les célébroit. I. 184 Podalire, frere de Machaon: son Histoire.

Podarce, premier nom de Priam. Voyez

Foile (la), ancienne dans l'Orient. I. 67. son origine dans la Gréce. II. 58. Jeux où l'on disputoit le prix de la Pocsie. II.

585. 586. 60t Poères (les ), ont été les premiers Historiens. L. 20. Aureurs de la plupart des fables. 35. leur Théologie. I. 138. &

fuiv. 441. & fuiv. Poissons (les) honorés en plusieurs endroits. I. 190. il y en avoit de confacrés à quelques Divinités, 146. pourquoi les Syriens s'abilenoient de manger du Poisson. 513.568.569 Perfons, figne du Zodiaque. I. 181. III.

Polémocrare, fils de Machaon, Héros de la Gréce. III. 91 Polidora, nom d'une Nymphe. II. 331

Poligone, fils de Protée tué par Hercule. 317 H Polifo, une des Hyades. II. 116

Poliuchos ou Poliade, nom de Minerve. II.

Polyborés , un des Géants qui firent la guerre aux Dieux. Ille qui fut formée de fon corps. 11. Polydelle, Roi de l'Isle de Sériphe, recut favorablement Danaé : prit soin de Perfce. III. 54. 98. il est pétrifié par

Perfée : pourquoi. Polydore, fils de Cadmus & d'Harmonie. I. 100. est chasse du Royaume de Thébes:

pourquoi. III. 73. ses descendans. 77.

MATIERES

Polydore, fils de Priam & d'Hécube. III. 419. envoyé encore enfant chez Polymnestor Roi de Thrace, qui le fix mourir.

Polydore, fille de Méléagre & de Cléo-patre. Voyez Protéfilas.

Polydore, fille d'Alcaméne Roi de Sparte: un des Héros de la Gréce. III. Polydore, fille de Pelée & d'Antigone : mere de Mnesthée, III. Polyhimmie, une des Muses : signification de ce mot : comme on la représente. IL.

Polymnefler, Roi de Thrace: fon avarice. ÍII. Polynice, fils d'Oedipe & de Jocaste, un

des Illustres condamnés au Tartare, II. 416. Voyez Ethéocle.

Plosphime, un des Cyclopes de la Sicile: fon avanture avec Uliffe. III. 466. 468. qui étoit ce Cyclope. Son amour pour Galathée. Polysechne, gendre de Pandarée. Voyez.

Pandaree. Polythéifme, pat qui introduit. I. l'obragne, fille de Priam facrifiée aux manes d'Achille. III. 419. pourquoi & par qui. 453-454-455-521 Pemme d'or , jettée par la discorde 1.143.

III. 389. Pommes d'or du Jardin des Hespérides, I. 28, II. 17, 17, ce que c'étoit que ces Pommes, II, 113, III.

Pomone, Déesse des Jardins & des Vergers, I. 184. 186. les amours de Pomone & de Vertumme : ce qu'ils fignifient. Il. 374. comme on la représentoit : d'où elle avoit pris son nom. 376 Pentifes des Romains : leur prééminence fur les autres Pretres, leurs fonctions, I.

Pennes, qui il étoit suivant les Chaldéens.

Populifugies, fêtes Romaines : pourquoi inflituées. I. 200 Populonia, Divinité Champétre. II. 382.

Parevith, Dieu des Germains; comme il

est représenté. II. 718 Porphyrion, un des Géants qui firent la guerre aux Dieux, la mort. II. 18. voulut faire violence à Junon en présence de Jupiter,

Portugal, origine de ce nom, I.

Portumnus ou Portumus, c'est le Palemon des Greex, Se le Mélicerre des Phéniciens. I. 19, II. 314, il est champiest.

Portut. Dieu des Richestes pers de l'a-

Porus, Dieu des Richesses, pere de l'amour. II, 171 Poséidon, suraom de Nepeune, son éty-

mologie. II. 60. 306
Posidonies , setes en l'honneur de Neptune. I. 182

Pofiverta, Déesse Romaine. I. 184. II.
591
Pothos, fils de Chronos & d'Aftarté. I.

Paticient Voyer Pinanient.

Poticina. Voyez Pinaviens.

Potina, Déefie unclaire des enfans.

Porniades, qui étoient ces Déefies Gréques, origine de ce nom. II. 577

Poulets facrés, comme on en trioti des
Augures: confiance des Romains pour

ces Augures. I. 311. 374. 375
Pourpre, par qui a été inventé l'art de teindre en Pourpre. III. 300

Pradator, furnom de Jupiter. II. 63 Prazidiciennes, quelles étoient ces Décffes. 111. Préférience, Vase pour les Sacrifices. I.

Préma, Déesse invoquée dans les Maria-

ges. II. 93. 592
Prénific, Ville d'Italie : comment on y
consultoir les sorts. I. 328. 329
Présages, de combien d'espèces. I. 380.
superflitions des Payens à cet égard.

Prétreffer, femmes qui préfidoient à la Religion: en grande vénération chez les MATIERES. 685 Grecs. 161. & fuiv. & chez les Romains. Preugone, un des Héros de la Gréce. III.

Priape, Dieu des Jardine. I. 186. II. 377. fon origine: fables qu'on a débitées fut ce Dieu: fon Culte, comme on le re-

préfentoir.

Pram, fils de Lnomédon, quelle étois fon premiet nom, origine de celui-ci. 11f. 191. origine de la haine qui étoit entre fa famille & celle d'Agamemon. 304. 60n Hilloire. 396. 401. fon entre-vue avec Achillean Camp des Grecs. 453. 454. fa mort & le lort funelle de fa nombreule famille.

478.

Prieres (les), Divinités : comme on les représente. II. 581. 582. fable d'Até sœurs de ces Déesses. L. 29 Principes, opinion des deux principes, an

rienneté de cette opinion. I. 164, 165, 460 Prose , Dieu des Germains , fes fonctions, fa flatue. II. 727

Procus , Roi d'Albe, pere de Numitor & d'Albe, d'Albe,

Procyon, nom d'une Constellation. III. 576
Prodice, Pune des Hyades. II. 116

Prodice; June des Hyades. II. 119 Frodige; deux Claffes de prodiges. I. 38.1 relation de plutieurs Prodiges. 38.3 O fuiv. comme on doit regarder ceux aufunels on ne peut donner une capife naturelle. 18.1 38.1 386 Prodomér. Dieux des Mégariens. III. 377 Profrieter 5 filles de Profestus, qui fecroyoient changées en Vache, fondement de cette faible. III. 113

Proisus, sa généalogie: c'est le Jupiter. Rrr sij

T'ABLE DES 686 amoureux de Dansé, II. 15, III. 18. 96. la mort.

Prefaurt, surnom de Mercure. II. Progne , fille de Pandion , fon Histoire , sa métamorphose en Hirondelle, III. 529.530

Promethee, pourquoi dit-on qu'il forma l'homme. I. 46. II. 121. il inventa l'art de faire des statues, ibid, & 1, 196. de qui il étoit fils. II. 117. 124. comme il trompe Jupiter, comme il dérobe le feu du Ciel 118. supplice auouel il est condamné, 119, Hercule l'en delivra. 119. III. 285. Culte qu'on lui a rendu après sa mort. II. Promethée, un des Dieux des Egyptiens,

dans quelle Classe, I. 458 Promethie, fête des Lampes. Voyez Lam-

Promethées, fêtes en l'honneur de Promethée. 1. Promiba, furnom de Junon. II. 84.90

Propéndes, femmes débauchées de l'Itle de Chypre. III. Prophétes, quelles fortes de Ministres c'étoient dans les Temples. L.

Prorfa, Déesse, par qui invoquée. I. 184. Proschystius, surnom de Neptune, ce qu'il

fignifie II. Projergine, fille de Jupiter & de Cérès. I. 109. II. 20. enlevée par Pluton. 451. fuiv. explication de cette fable. 455. 460, elle fut en vénération chez les

Gaulois. Prothie Dieu Marin : pourquoia-t'on dit qu'il prenoit différentes formes. I. 24. II. 415. & furv. explication de cette fable. 318. & fuiv. pourquoi le dit-on fils de Neptune. 321. étymologie de ce nom , en quel tems il a vécu. 311.

Protéfilas , fils d'Iphiclus , fut tué le premier à la descenie des Grecs sur le rivage de Troye. 111, 216, 257, 401, fon

Hiltoire. Protésilies, sètes en l'honneur de Protésilas. I.

Protogone, nom du premier homme dans le l'ystème des Phéniciens : sa postérisé, Protogénie, aimée de Jupiter : ses enfans.

Providence (la), Divinité: comme elle étoit représentée. II.

Pfalachante, Nymphe amoureule de Bacchus , sa mort , sa métamorphose en une Plante de son nom. Ill. 161. 162 Pfamathe , femme d'Aaque. I. 109. fa généalogie, son fils. III. famméticut, Roid Egypte, rétabli fur fon

Thrône par des hommes d'airain fortis de la Mer. III. Pfophon , Dieu adoré dans la Lybie ; à quel stratageme il dut sa Divinité. II.

Pfyche, fa naissance, fer amours avec Cupidon ; ses avantures ; elle est enlevée dans le Ciel. II. 174. O furo. comme on l'a représentée. Psycomantic, forte de Divination. I. 368

Ptéras , Architecte du Temple de Delphes, origine de son nom. I. Prérelas, fils de Taphius, ses ancerres. III. 19. 146. mort de les enfans. 166. fa mort caufée par la trahifon de sa fille.

Ptolomée, Philadelphe mis au rang des Héros Eponymes. III. Pudeur (la), Divinité : son Temple à Rome. I. 187. Voyez Pudicité.

Pudicité (la), ses Temples & ses Autels à Rome, II. 534- on distinguoit la Pudicisé des Patriciennes & des Piébéienes, origine de cette diftinction. 334.335 l'agilat, un des exercices pratiques dans

les Jeux des Grecs & des Romains, ce que c'étoit. III. 585. 586 Pars, les Dieux Purs, honorés par les Arcadiens, II.

Pyrar, Reine des Pypmées, métamormorphofée eu Grue : pourquoi. III. Pygmalion, Roi de Tyr : frere d'Elife ou

Didon, fon avarice, sa cruauté. III. Pygmalion, Roi de Chipre, qui devint amoureux d'une belle flatue. sbid. a la

Note. Pygmérs, ce que les Poctes & les Hiftoriens ont raconté de leur existence, de leur taille . de leurs mœurs , de leurs combats avec les Grues. I'I. 539. 6 aro. explication de ces fables : quels Peuples on a voulu défigner fous ce nom. 544. 545. qui font les Pygmees

dont patle le Prophéte Ezéchiel. 547 Pylade, fils de Strophius Roi de Phocide, coufin d'Oreile & fon ami intime. III. 439. généteux combat d'amité entre ces deux amits. 441. il époufe la fœur d'Orefte, enfans qu'il en eut. 443. fes

d'Oreste, enfans qu'il en eut. 443. ses ancêtres. ibid. Pyrame & Thysbé, leurs amours, leur

mort. III. 337
Pyrenée, Tyran de Phocide qui perfécuie les Mufes. II. 253. 254
Pyrenées (les Monts) d'où ils ont pris leut

Pyrenées (les Monts ) d'où s nom. I. \*

Pyriphiégéson, Fleuve d'Epire, dont on a fait un Fleuve d'Enfet : étymologie de ce nom. II. 417. 419. 440. 441 Pyromanie, forte de Divination. I. 366 Pyroiir, nom d'an des Chevaux du So-

leil. II.

Pyrrha, femme de Deucalion : fa généalogie. II. 118. III. 41

Pyrrhui, fils d'Achille, fut conduit au fiége de Troye quoique très-jeune: pourquoi; III. 181, 496. comment il s'y diffingua, 518, 455. enfans qu'il eut d'Andromaque, 420. ilépouté Hermione déja fiancée à Orefte, qui le fait maffacrer à Delphes, 443, 455, 456. où regoternt fies defecadans.

Pyragore, sa Doctrine de la Métemplycole: ou il avoit pris cette idée. I. 65. 514. II. 415. Voyez Métempsicose. De qui il disoit avoit appris ce qu'il ensei-

gnoit. 11I.

Pythie, Prêttreffe d'Apollon à Deliphes. I.

264. Commo on la choisifioit, comme elle rendoit fes Oracles. 31: 5 faire cels. 315: 333. caufe de la décadence de l'Otacle. 334. 334.

get Oracle.

534

Pythians, Jeux Pythiens on Pytiques: leux 
tabliffemen: prix du vainqueut en ces

Jeux : quels en écoient les exercices. II.

231. III. 599. É Juiv. en quel tems

étoien:-ils célébrés, 602. fous quel nom

les Romains les adopterent. ibid.

Pythius , furnom d'Apollon. II.

19 thon , Serpen: de qui les Poètes le font nairre. I. 468. 475. il est défait par Apollon: origine des Jeux Pythiens. II.

23. 1. 441. que le Typhon des Egyptiens est le modele de la fable de Python. I.

458. 475.

MATIERES. 687 Pytocampsés, Bandit tué par Thélèe. II.

0

\$08

OUADRATUS, suroom de Mercure. II. 301 guerrin, Lac d'Egypte d'où les Grecs ont formé leur Achéron. II. 431. 433 Quier, Décifie des Romains, ses Temples,

11. 594
Quandécimoirs , Ministres établis pour la
garde des Livres Sybillins. 1. 275 347.

garde des Livres Sybillins. I. 275 347. 348 Quinquatries, fête des Ecoliers à Rome.

Quirinules , fêtes célébrées à Rome I. 192. II. 605 Querinus , nom donné à Mars : différence

du nom Quirinus, & du nom Gradivus.

11.
153
Quirinus, nom donné auffi à Romulus;
pourquoi. L. 292. II. 153, 586, 605

R

R ABDOMANTIE, espèce de Di-

Rachel. Voyez I héraphims. Rameas d'or avec lequel Enée passa au Royaume de Pluton. II. 418. 434. comme Enée le trouva: ce qu'on doit penfet de cette fiction. 443. 444. Recomosifique ( la ) des Peuples à l'épard

de leurs Bienfaireurs ; fource de pluficurs fables. I. 45. 46 Réginge, fete ainfi nommée par les Romains , pourquoi. I. 25 Riiden, Fleuve de Pruffe. II. 216. Voyez. Cypaus & les Heliadet.

Reine, la Reine par excellence, la même que Rhéa & Pandore. I. 99. son Histoire suivant les Atlantides. 100 Reine (la) des Sacrifices à Rome. Regina Sacrosum. I. 174

Religion, combien on diffingue d'anciennes Religions. I. 151, que le fond de toutes les Religions a toujours été le même 150, quel étoit la Religion des Sçavans du Paganifine. 160. Voyez Idolarie & Théogonie. Remmon, Dieu des Syrieus. I. 542

The Date of Charles

TABLE DES MATIERES. Ronpham. Voyez Kinn.

Remus. Voyez Romulus. Renard qui causoit du ravage autour de

de Thébes, changé en Pierre. III. 549 Renommée (la) , Divinité , son Culte , son origine, fon portrait. Il. Rether, Promontoire près duquel fut dreffe

le Tombeau d'Ajax. III. Rhadamante, fils de Jupiter & d'Europe. II. 20. III. 6 5. 139. un des Juges d'Enfer. II. 418. 430. fon Hittoire. 446. III. 145. & fuiv. qu'il y a cu plusieurs per-148

fonnes de ce nom. Rhadine, Héroine, par qui honorce. III.

Rhamnus, Bourg de l'Attique. Culte de Némélis établi dans ce Bourg. II. 495 Rhanusia, surnom de la Décile Némétis.

ibid. Rhamfmite , Roi d'Egypte , ce qu'il fit pour le Temple de Vulcain à Memphis. L 206. sa descente aux Enfers. II. Rhapfodes , qui étoient les Rhapfodes. II.

Rhéa, une des huit grandes Divinités des Egyptiens. I. 97. 457. fes enfans, fon Histoire suivant les Grecs. 105. 107. II. 16. comme elle accoucha de Jupiter. II. 16. la Terre adorée sous le nom de

Rhéa. I. 183. II. Rhea Sylvia, mere de Rémus & de Romulus. I. 70. quel étoit le Dieu Mars qui l'en rendit mere. II. 151. III. 487 Rhee, fille d'Uranus, devient Concubine

de Chronos ; ses enfans. I. Rhéo, fille de Staphilus, mere d'Anius; comme elle en deviat mere. III. 494 Rhéfus, Roi de Thrace, vient au secours de Troye. III. 401. il est tué avant que

d'entrer dans Troye, & ses Chevaux font enlevés , pourquoi. Rhin (le), Fleuve en vénération aux Gaulois; pourquoi, II, 611, comme ils éprouvoient la fidélité de leurs fem-

649

mes par ce Fleuve. Rhodea, Nymphe. II.

Rhodes , Ifle , d'où elle a pris fon nom. L. 16. Culte qu'elle rendoit à Minerve. II. 137. fable de la pluie d'or tombée dans cette Isle: pourquoi Minerve la quitta pour se retirer à Athénes, 138, métamorphose des Rhodiens en Rochers. III.

Richeffes Divinités qui y présidéient L 185

Ridiculus , Divinité Romaine , son origine. II Rijur, le Dieu Rifus, ou le Rire, Divinité; sa Fete gaye. II. Robigalia, fetes ainfi nommées. L.

Robigus, Dieu des Bleds. Etymologie de 382 fon nom. I. 185. 292. IL. Rodigast, Divinité des Germains : comme ils le représentoient. II. 728 Rei , furnom donné à Jupiter. II. 61

Roi Sacrificateur, quand & pourquoi futil établi. I. 173. quel jour il prenoit la fuite.

Romains, Icur Religion. I. 155. 169. qu'ils ajouterent plusieurs Divinités à celles des autres Peuples. 186.188 celles des autres Peuples. 186.188 Rome, mile au rang des Divinités; fon Culte, comme on la représentoir. II.

Romulus, sa naissance. I. 70. soin qu'il prit de la Religion, II, 583, fut mis au rang des Dieux ; son Culte, son Temple, fon Pontife. 586. 604. 605. fete instituée en son honneur. Sous quel now il fut honoré.

Rose, Fleur consacrée à Vénus, pourquoi. II. Rosende, nom moderne du Panthéon I 216 Rossren, un des principaux Dieux des Indes Orientales. I.

Rumilia , Déesse , pourquoi on l'invoquoit. I. Rumina , Déeffe , pourquoi on l'invoquoit. I, 185. II. Runcine, Déesse de la Moisson. II. 382 Rufma , Deelle des Campagnes. II. 183

## S

ABASIES, fêtes ainfi nommées, I. Sabath, aller la nuit au Sabath; or de cette idée. II. Saberns , Nation Arabe. Sacrifice qu'elle faifoit tous les jours au Soleil. I. 530.

Sabifme, qu'elle forte de Religion c'étoit; objet de son culte. L. 151. 165. 178. 401. 543

Saca.

Saca ou Saques , nom des Scythes. II.

Sartifica, ce ope Cell. Simplicité des premiers Sacrifices. 1. 3/8, quodo commencerent les Sacrifices langlane. 13/9. O flurb. Rei Sacrifices loubares de viotimes humaines. 141. O flure, qui fincess. 143. 144. différentes forres de Sacrifices. 143. 144. différentes forres de Sacrifices. 143. 144. différentes forres de Sacrifices. 147. 148. différentes Pratect squ'ory fasiole. 177. Influences tres de Sacrifices. Voyre: Privat. Ce qu'on entendoit par les Sacrifices des Morts.

Sadid, fils de Chronos qui le fit moterit. I.

Sagatuin, nom d'une Nymphe. II. 33 Sagatune (le), Conflellation, comme elle fut formée. III. 192. 575

San, Ille de Sain, fituée fur la côte de Bretagou : quelle Divinité y étoit adorée : réputation des Druydesses de cette

Isle. II. 682 Sais, Ville d'Egypte, d'où elle a tiré de nom. I. 56, 451, 506, quels animaux y étoient honorés. 189. Temple fingulier qu'y fit bâit. Amass. 207. fète qu'on y célébroir en l'honneur de Mioerve, 518.

Saifons, par qui elles furent enfaotées I.

Salacer , Divinité de Rome. II. 597 Salacia , Déesse des Tempétes. I. 186. femme Neptune. II. 301

Salamine, Ville de Chypre: fon ancien nom: quels Sacrifices on y offroit. III. 38

Saleme, Ville d'Italie : par qui batie. III.

Salunt, Prètres de Mars à Rome, par qui ioftitués & pourquoi II. 154-155 Salmacts, sa passion pour Hermaphroidede frondement de cette fable. Fontaine meme nom. II!. 518-518

Salmonee, fils d'Eole. III. 52. condamné au Tartare: pourquoi. II. 429 Salus, Déeffe de la fanté, fon Culte à

Rome. II. 568
Samos, Ille: Culte qu'on y rendoit 2 Junon. II. 78. 85. 87

Samothes, nom des Druydes. II. 617 Samotheace, Isle, quels Dieux y étoient Tome III. MATIERES.

honorés. I. 601. 603. célébrité des Myltères de Samothrace. III. 332. 334. Salmydesse, Ville de Thrace. Voyez Phinée. Sunchemathen, 20cien Hillorieo des Phé-

niciens, en quel tems il a vécu. I. 53. 54. fragmens de son Histoire, 81. C suiv. pourquni il n'a parlé que des des-

cendans de Cain. 87
Sangaris, oom d'une Nymphe. II. 33 t
Sanglier d'Erymanthe. V oyez Erymanthe.
Sanglier d'Erymanthes, furnom doané 1 Ju-

Sarer, ulago de compter les années par Sarer, ulago de compter les années par Sates: combten le Sare en marquoit.

Sates: corniten le Sate en marquoit. I. 80. à la Note. Saron, Dieu des Mariniers, II. 212. fon

Histoire. 314 Sarpelin, fils de Jupitet & de Laodamie.

III. 132. Troupes qu'il commandoit au fiége de Troye. 136 Sarpéden, fils de Jupiter & d'Europe. III. 65. 139. fon Hiftoire. 140. 148

III. 65. 139. fon Hiffoire. 140. 148 Sarander, Miniftres de IR eligio o chez les Gaulois, leuts fonctions. II. 627 Sarug, pete d'Abraham. Voyez Abraham Sarurrader, fêtres des Romaios: comment on les Célèbroit. I. 184, 185. II. 97, pourquoi infiliuées. II. 12.

pourquoi infliudea. II.

32.

Saures, érimologie de ce nom. II. 37.

A federalogie furrant la fulcion de la federalogie furrant la fulcion de la federalogie furrant la fulcion de fuera. II. 61. 41. 60 Hilbite.

L 100. III. 64. 67 fuer. 95. 07 fuero de cue a fuera la vecta 150 pourquoi de ou qui il déropte fee nofant. II. 16. La fuer de fuera fuero de fuera f

Saurare, Planéte, ce que les Philosophes en oot dit. II. Saurarie, ancien nom de l'Italie. II. 97 Sayrer, Dieux de la Campagne, comme on les représenois. 384, 388. Itau origine, 385. « ils évoient des hommes. Hillinies de pluseurs Sayrers, 386. 387. étymologie de ce nam. 388. regrets des Sayrers fur la mort Ofiris. I.

SILL

501. 504

TABLEDES Saur (le), exercice du Pentatle, III. 585. en quoi il confiftoit. chylmide, Nymphe aimée de Jupiter, ses enfans. IL

Scia, Déeffe pour les Bleds. I. 184 Scie , qui fur l'Inventeur de cet Inftrument , & quel en fut le modèle. III.

174 Sciomantie, forte de Divination. I 368 Sciron, Brigand tué par Thése , ses méchancerés, sa mémoire justifiée par les

Mégariens. III. Jeulpteurs (les), qu'ils ont donné ori-gine à plusieurs fables & à plusieurs fables & à plusieurs Divinités. I. 41. t 18. 180. t88

Sculpture , antiquité de cet art : Ouvriers qui s'y rendirent fameux en Grece. I. 110111

Scavac , Dieu des Arabes. I. 529 Scylla, fille de Nitus, elle trahit fon pere, & fut changée en Alouette. III. 150 Scylla & Charybde, Monftres fabuleux ; origine de cette fable. I. 18, 68, III.

Scribes, Peuples du Nord, leur Religion, I. 180. 660. & fuiv. Monumens de leut Religion. 664. leur origine; Pays qu'ils habiterent. II. 20, 11 Scythifine, quelle Religion c'étoit. I. 151 Sébajus, furnom de Jupiter. II.

Séce pira, Inftrument pour les Sacrifices. 153.159 Ségéria, Déeffe des Bleds. I. 185. IL.

Sel, par qui l'ufage en fut-il trouvé. I. 88. le Sel employé dans les Sacrifices.

239. 241. 251 Selage, Plante, autrement la Pulfatille; ulage qu'en faifoient les Druydes. II.

Selamanès. Voyez Maddarut. Sélené, fille d'Hypérion & de Rhéa, fa mort, fon culte fous le nom d'Ifis ou de la Lune. I. 98. 100 Sem, fils de Noé; s'il a conferré de fon

vivant le culte du vrai Dieu. I. 166. 158. d'où ses descendans recurent-ils I'Idolátrie. Semailles, les Féries de la Semaille, fêtes en l'honneur de la Terre. II.

Sémélé, fille de Cadmus & d'Harmonie. 1. 109. IIL 73. mere de Bacchus, fa

MATIERES.

mort. II. 256. 162. III. 75. fut mife parmi les Déeffes. II. Sémiramis, sa naissance, étymologie de fon nom. I. 569. fa mort , fa meta-

morphose en Colombe. Semnothéer, nom des Druydes. II. 617 Sémonie, Déeffe des Romains. 11. Smani, nom donné aux Druydes. Il. 618

Sentente, Divinité qui donnoit le femiment. II. Sénuius, Dieu qui présidoit à la viellesse.

186 Septimontium, fete Romaine. I. 203 Serapis, un des grands Dieux d'Egypte ; s'il eft le meme qu'Ofiris. 1. 454. 458.

488. 489. origine de ce Dieu. 487. Loi qui défendait de dire que Sérapis avoit été un homme mortel. 492. qu'il eft le même que Pluton.

Scriphe, Isle, les Habitans de certe Isle petrifiés par la tête de Médufe. III. 100. fondement de cette fable.

Sermens, l'origine des Sermens. I. 392. la forme & la cérémonie des Sermens, l'nfage qu'on en faifoit, & l'horreur qu'on avoit du parjure. 393. quel Dieu préfidoit au Serment, 193, du Serment des Dieux par le Etyx. I. 107, 193 Serpent (le), Symbole de la Divinité chez

les Egyptiens. I. 97. en vénération en plutieurs pays. 190. Serpens tues par Hercule au berceau. III. Serpent, Conftellation : de quel Dien on

en fait la demeure. I. 182 III. Sergentaire, Constellation : de qui elle a été formée. III. Séfac, Divinité nommée dans le Prophéte Jérémie, I.

653 Sefak, Dieu des Babyloniens. I. 543 Serk, un des noms de Typhon. I. 458 Severe, Empereur honore d'un culte divin. I.

Sibyller, s'il y a eu des Sibylles I. 335. leur nombre. 337. fi elles avoient le don de prédire l'avenir. 342, recueil des vers Sibyllins. 345, & fuiv. comment elles rendoient leurs Oracles : loneue vie qu'on leur attribuoit. 355. du culte rendu aux Sibylles.

Sicharbas ou Sichee , mari de Didon , affaifiné par Pygmalion. III. Sicile, Iste confacrée à Cérès & à Proferpine. II. 451.454.455.465

Skyon, Roi de Sicyone, à qui il donna fon com. III. Sicyone , Ville & Royaume du Pélopogefe : en quel tems fut fondé ce Royaume : fuite de fes Rois : il fut réuni au Royaume d'Argos. 111. 13. 15. 16. 17

Sidon, fille de Pontus, la premiere qui compola des Odes. I. 90

Sidoniens, quel étoit leur principale Divivinité. I. 186

Sigalion , Dieu du filence. I. lene, pere nourricier de Bacchus : différens portraits qu'en ont fait les ao-ciens, ion Histoire : explication des fables qui y font melées. 11. 393. & fisiv.

culte qu'on lui rendit. Silenes. Vovez Saryres. Simpulum ou Simpurium, Iostrument des

Sacrifices. 1. Singe (le), en vénération parmi les Egyp-101

riens. I. Sinius, Geant furnomme le Ployeur de 318 Pins : fa mort. III.

Sinon, Gree: fon artifice pour furprendre les Troyens. III.

416 Sippara , Ville du Soleil. I. 8: Sirenes , origine de ce nom. I. 61. qui étoient les Sirénes : idée qu'en donne les Poetes. Il. 338. & Juro. explica-tion des fables qu'on a débité sur leur

fujet. 340. 3+1. y a-t'il jamais eu de Sirénes. 341. qui font les Sirénes dont parle Job. ibid. II. 501 Silyphe , fils d'Eole. III. 51. batir la Ville

de Corinthe : les enfants. Sifyphe fecond, descendant d'Folus, succeffeur de Médée au Royaume de Corimbe, II. 506. fon Histoire : fables débitées à son sujer : son supplice dans le Tartare. 419. 505. 508. fes descendans.

508. sa picté envers Mélicerte. Six, le nombre de fix en vénération chez 641 les Druydes. II. Singe , Déeffe des Germains ; comme elle

est représentée. II. 718 Sminthica, nom donné à Apollon, II.

Sogdiane, pays d'Afie occupé par les Scythes. II. 21 Sohail , Dieu des Arabes. I.

Soleil (le), la grande Divinité des Phéniciens. 1. 85. des Egyptiens. 96. 97. des Atlantides. 102, des Amériquains

## MATIERES.

qui lui facrifioient leurs enfans. 135, que l'Idolatrie a commencé par le Culte du Soleil, 170, & fuev. coutume chez les Payens de se tourner vers le Soleil levant pour prier, & de diriger de ce côté-là l'ouvertute de leurs Temples. 175 fondement du Culte du Soleil. 43. 154. 191. fous quels noms il fut adoré chez les différens Peuples. 195. comme on le représentait. IL 208. & suiv. Apollon confondu fouvent avec le Soleil. II. 105. 206. O faiv. de qui les Grecs le faisoient fils. 1. 107. Princes qui prenoient la qualité de fils du So-131- 135- 176. 177 Solymes, Peuples de Lycie à qui Belléro-

phon fit la guerre. Ill. Sommeil (le), par qui il fut engeodré. I. 106. Il. 100. pourquoi on l'invoquoit : comme il étoit représensé. 500. 501. les Songes enfans du Sommeil : où étoit le domicile du Sommeil. 502. qui étoit le Sommeil éternel.

Sommialis , furnom donné à Hercule. III. Sommiales Dit , Dieux qui préfidorent aux Songes.

Songes (les), par qui engendrés. I. 106. II. 503. Oracles qui se renduient par les Songes. I. 311. 318. nomi des Son-

Serants, Dieu des Sabins, c'est Pluton. Lat. II. Sercieres qui attiroient la Lune fur la Ter-

re : origine de cette fable. 1. 43. & à la Note. IL. Serre, Oracles qui se rendoient par les Sorts : ce que c'étoit : où étoient les plus célébres. I. 218

Sofe, ancien usage de compter par Soles, I. 80. à la Note. Sofipolis . Dieu des Eléens : soo Histoire.

Sefpira, Déeffe des femmes eo couche. I. 184

hinge, fille naturelle de Laius, son Histoire III. 364 hinx, de qui on fait naître ce Monstre.

I. 106. Histoire du Sphinx d'Oedipe : explication de la fable. III. 363. 364. comme on représente le Sphinx d'Egyp-te: qu'il effdifférend de celui de Thébes, SIII ii

365, à la Nose. Des Sphinx placés à l'entrée des Temples : ce qu'ils fignificient. 1.

Spineufe, Dieu des Romains II. 383 Spio, nom d'une Nymphe II. 133 Stale, lieu où se donnoient les Jeux Olympiques, son étendue : combats qui s'y faisoient. III. 595

qui s'y faifoient. III. 595 Staphile. Nymphe métamorpholée en vigne. II. 169 Stata, Déesse des Romains. II. 598 Statanu & Stattimut, Dieux des ensans.

I. 184; II.

Sature, furnom de Jupiter. II.

Sature, que les Egyptiens on posificé de tems imménonal l'art de faire des Satures. 1,300, qui fut le premier qui s'applicat p'estrécionner les Statures is 300, qui fut le premier qui s'applicat p'estrécionner les Statures de l'estre l'estre

I. 194. 133 169. Statues du Temple de Babylone. 104. 105. Statues de Jupiter Ammon, comme elle rendoit fes Oracles.

Semmas.us, honoré comme un Héros. III.

55 Lénélus, Roi d'Argos, sa généalogie. III.

13.19. 166.170. pere d'Enristhée, siste.

Sténeus, surnom de Minerve. II.

14.19.

Sténo, nom d'une Gorgone, II.

Sténober, femme de Proétus, qui veut faire périr Bellérophon. III. 31. 125 Stercer, Roi d'Italie, pere de Ficus, nommé Saturne après fa mort. II. 208 Sterculus, furnom de Saturne: pourquoi.

II. 383 Stercutint, Dieu de l'ordure. I. 186 Sterquilinus, furoom du Dieu Pilumous. II. 282

Stilbia, fille de Penée aimée d'Apollon, les enfans III. 180 Swènua, Déeste, quelle étoit-elle II.

Swėnua, Déesse, quelle étoit-elle II. 531-542-594 Strophius, Roi de Phocide, pere de Pylade.

III.

Symphale, fils d'Elatus, donna fon nom à
ane Ville baue dans la Grece. III. 20

MATIERES.

Ssymphale, Lac d'Arcadie : fable des Oifeaux Stymphalides. III. 273 Syx, Fonzaine d'Arcadie, dont l'eau elt

mortelle: origine de la fable du Fleuve d'Enfer. II. 441. ce que fignific Syx. 434. 443. Hiftoire tabulcule du Syx. 441. pourquoi le Serment fair par le Syx devoit: il être inviolable , punition des parjures. I. 117. II. Syx, nom d'une Nymphe. II.

oes parjutes, 1. 117. 11. 441.
\$31 \text{ snada}, Décfie des Orateurs, I. 331 \text{ snada}, Décfie des Orateurs, I. 187 \text{ Suemouth, Dieu des Germains, comme on le représentoit. II. 718 \text{ Succe-Feisoile, Dieu des Balyioniers, I. 341. 594. fignification de ces termes.

Sueves, Peuples de la Germanie. II. 706. leur Religion. 708. 721-724. Sunès, furnom de Mercure. II. 302. Sumanus, furnom de Pluton. I. 4t II.

Sumer, nom que les Caraginois donnoient à Mercure. 1. 116 Superfisient que l'Idolátrie autorifoit. L.

302. O fuiv. superstitions des Druydes. 11. 635. O fuiv. des Gaulois. 644 Supplications publiques & particulitres, en quelles occasions elles le saisoient. I.

Sureté (la), Divinité des Grocs & des Romains : comme elle éroit repréfentée. Dieux qui procuroient la fureté.

Syra, Nymphe aimée de Bacchus, métamorpholée en figuier. II. 169 Sydie , furnommé le Libre , pere des Diofcures. I. 88. s'il est le meme que Sem fils de Noé, ou Uranus so

Sylvain, Divioité conomie des Enfaix. I. 183, comme on le reprétentoit. Il 116 57 summs o, origine de ce Dieu : commo on le reprétente II. 391 fon Culte tréscélèbre à Rome & dans les Gattles. ibid. on le confond avec Pan. I. 501 in l'Albe. III. 487, durée de fon regne. ibid.

Symplégades. Voyez Cyanées.
Systax, Nymphe changée en Roseau. I.

T

TAAUT ou Thest. Voyez Thot.

c'est le premier Temple qui ait été élevé à la Divinité. I. 197 Table Ilsaque. Voyer Ilsaque.

able Isiaque. Voyez Isiaque.
Tadmor, ou Tamor ou Palmyre, étymolo-

Tadmor, ou Tamor ou Palmyre, étymologie de ce nom: Dieux qui y étoient adorés. Temple de Bélus qui y étoie I.

Tages, celui qui enfeigna le premier aux Étruriens la fcience des Aruspices. Son Histoire. l. 369 376. 377 Talapoint, Disciples de Fo chez les Sia-

mois. I.

Talaiir, fils de Bias Roi d'Argos, & fon

fuccesseur. III.

Talifmans, figures magiques fort en usage chez les Anciens, & dont les Orien-

taux sont encore entétés. I. 578 Jaint, neveu de Dédale, & son étéve dans la Statuaire : instrumens qu'il inventa, son habileté excite la jalousée de Dédale qui le fait périr. III. 174. il est métamorphosé en Perdrix. II. 152.

III. 175
Tanais , Divinité particuliere aux Arméniens II. 175

niens. II. 575 Tanga-Tanga, Idole du Pérou, ce que

fignifie son nom. L.

Temale, idée fausse qu'en ont donné les
Poetes. I. 37. fa généalogie. Il. 111.

Ill. 594. Sit la guerre à Tros Roi de
Troye. II. 515. III. 394. porquoi
die-on qu'il est condamné au Tarrare.

II. 419. 511. Ó surv. explication de
cette fable.

Tanale, fils de Thyeste, premier mari de Clytemnestre. III. 437 Tao-se, Seste introduite dans la Chine. I.

Taranis, surnom de Jupiter chez les Gaulois. II. 66. 306. 665. 666 Taras, sils de Neptune, sondateur de

Tarante: comme il est représenté. II.
309
Tarante y Génie dont la figure étoit
placée dans le stade d'Olympie: pour-

quoi. Honoré comme un Dieu par les Éléens. II. 306, 57 & Tartaq, Dieu des Hévéens, & des Sy-

riens, sa fête. I. \$41. 595. 596
Tarrare, son origine. I. 208. II. 33. 410.
où les Poètes l'ont-ils placés. 417. peimes du Tartare. 422. O favo. Descrip-

MATIERES.

tion du Tattare. 428. 429. 505. & Juiv. Tarreffe, Fleuve d'Espagne. I. 33. II 417. Pluton établi aux environs de ce Fleuve, a donné origine au Tartare des

Enfers. 433. 448. 449
Taureaux 2ux pieds d'airain, domptés par
Jafon. III. 134. Taureau qui enlève
Europe. Voyez Europe. Taureau de

Europe. Voyez Europe. Taureau de Pasiphaé. Voyez. Pasiphaé. Taurade ou Chersonese Taurique, où elle est stuce. Religion de ses l'euples. I. 664

fruce. Religion de fes Peuples. I. 664
Taurabolt, forte de facrifice: la description. I.

155. 256
Taurabolt rigaranus, explication de ces mots d'un bas relief decouvert. II. 668.

Taurns, Prince qui enleva Europe. III.

Taurus, jeune Seigneur de la Cour de Minos, fon intrigue avec Pasphaé. III.

Taygene, fille d'Atlas, I. 101. II. 112 Tehu-Mong, fa naiffance & fes avantures, I.

Tebrus, honoré comme un Héros, III. 95 Téchnitès, son Histoire suivant les Phéniciens, I.

T géate, fils de Lycaon, qui fonda la Ville de Tégée. III.

Tigte, Ville d'Arcadie.

Tigte, Ville d'Arcadie.

Joseph La St. 1 - 8 III. 11. 1921.

397. sa généalogie. 319. 448. il est banni de sa Partie. 448. 449. il acquiere le Royaume de Mégare. 451. vange sur Ullis p. mort de son fils Ajax. 466.

Telchimer. Habitrans de la Ville de Tallier.

fignification de ce nom. III. 566
Telchanient, forte de Prêtres; s'il faut les
confondre avec les Cabires, I. 612-

Teleboins, Peuples de la Colonie qui fut conduite dans l'Ifle de Taphos, Ce qu'il fignifie. III. 166 Telechas, fils d'Archélaus, honoré comme

un Héros. III.

75

Třigose, fils d'Ulisse & de Circé. I. 109.

111. 474. comme il tua son pere. 477.

478

Télémaque, fils d'Ulisse & de Pénélope. Son Histoire. III. 478 Téléphe, fils d'Hercule & d'Augé, III. 199, attiré au siége de Troye, son Histoire.

S ( [ iii 410.411

à Pergame. III. 93 Télesphore, un des Dieux des Médecins. I.

Tellume, quel Dieu c'étoit II. 349 Tellus, un des noms de la Terre. I. 183.

Tément, un des Héraclides : quelle Ville il eut pour sa part dans le Péloponése. III. 314

Temerut, Brigand tué par Thése; d'où vient le Proverbe du mal Temérien. III.

Téméfius de Clasoméne, honoré comme un Héros chez les Thraces, l. 670 Tempére, Divinité chez les Romains, II.

Tems (le), Divinité, comme on le reprélemoir. II., 516, les parties du Tems auffi divifées. ibid. division des Tems. I. 57. 80. è la Nore. III. 2. durée des Tems Héroiques. III. 10

Ténare, Promontoire où étoit selon les Poctes la porte de l'Enfer. II. 420. 437.

III.
Trines , grande Divinité de l'Isse de Ténédos II.
Trines , mari de Progné. Voyez Progne &

Philomele.

Terme, Dieu des Champs & des Bornes.

I. 186. fon Culte. II. 368, la vénération pour ce Dieu augmentée par un

événement. 369
Terminalia, fête Romaine I. 293
Terpfichore, une des neuf Mufes: les attributs, ce que fon nom fignifie. II. 293

Terre (la), fon origine fuivant les Chal-

MATIERES.

déens. I. 77. fuivant les Grecs. 105. 106. 108. la Terre adorée fous diffèrens noms. 189. II. 349. 350. le Culte do la Terre très-ancien. 361. 362. Terreur panique, origine de ce nom. I.

Tère des victimes en abomination en Egypte. I. 454

Tethis, fille du Clel & de la Terre. L. 105, fos enfans, 106, 107, II. 187, 194 femme de l'Occan : fervice qu'elle rendit à Jupiter.

Trucer, beau pere de Dardanus, quitra l'Isle de Crére, & vies s'établir dans la petite Phrigie. III. 448,439 Tutslame, sils de Dorus, premier Roi de Créte, ses descendans. III. 77

Créte, ses descendans. III. 57
Tentame, Roi de Suze, envoye du secours
à Priam. III. 499. 505. 506
Tentates. Voyez Thehtat.

Tember, Village d'Arcadie, flatue de Minerve qu'on y voyoit. II. 145

Teurhis, Chef des Arcadiens pour le fiége de Troye: fable de la bleifure qu'il fit à Minetve. II. Thaleffus, Dieu du Mariage. I. 184. II. 92

Thairija, norn d'une Nymphe. II. 333 Thairi, une des trois Graces. Voyez Graces. Thairi, mere des Dieux Palices. II. 20

Thalir, mere des Dieux Palices. II. 20 Thalir, une des neuf Mufes, ses attributs, ce que son nom fignifie. II. 252 Thamanifadès, nom de Neptune chez les

Scythes. II. 300
Thamirat, fils de Philammon, célébre
Poère & Musician. Son avanture avec
les Muses. III. 552.553
Thamst, fa relation fur la mort du grand

Pan. 1.
Theore, un des Géants qui firent la guerre
à Jupiter : fa mort. 11.
Traphins, fa généalogie, donne son nora

à l'Iste de Céphalénie, ses descendans. III. 29, 266 Thargéies, quelles sètes c'étoient. I. 284 Tharses, fils de Javan, fonda la Ville de de Tharse en Cilicie. III. 16.17

Thafe, nom d'une Isle & d'une Ville où Hercule étoit patriculierement honoré. III. 704 Thasiar, surnom d'Hercule, sous lequel

hafius, furnom d'Hercule, fous lequel ifétoit honoré par les Tyriens & par les Thafiens, III. 265, 304

## TABLE DES Thaumat, pere d'Iris. I.] Thant. Voyez That

Thee, fille du Ciel & de la Terre; fes enfans. I. 101. 107 Thearene de Thase recut les honneurs divins : pourquoi. III.

Thibe, fille de Jupiter & de Jodame : femme d'Ogyges. III.

Thebes, Ville d'Egypte, comme on y re-

présentoit Jupiter I. 189. 451 Thébes, Ville de Béotie, bâtie par Cadmus. III. 67. pourquoi dit-on que ses murailles furent bâties au son de la Lyre d'Amphion. I. 71. III. 77. Histoire des

deux guerres de Thébes, 261. O luiv. Epoque de ces denx guerres. Taélesphore , Dieu de la Médecine , comme on le représente. Il. \$65. 566

Theifmir , file d'Ogyges. Voyez Praxidi-

Thémis, fille du Cel & de la Terre. I. 105. II. 127. ses enfans. I. 108. II. 128. elle préfidoit à la Justice : son Histoire. ibid. Culte qu'on lui a rendu, ses Oracles, 119. Divinité inconnue en l'gypte. II.

Thémis. Voyez Carmenta. Thiogonies des Chaldéens I. 79. 6 faiv. des Phéniciens. 82. des Egyptiens. 95. des Atlantides. 99. différentes Théogonies des Grecs. 102. celle qu'on attribue à Orphée. 103, celle d'Hésiode, 105. celle de Platon, 110. celle d'Ovide. 116. réfléxions sur les Théogonies des Grecs. 118. Théogonies des Chinois & des Indiens. 121, des Bramines des Indes. 128. des Amériquains,

Théologie (la ) Payenne, furtout celle des Poetes. 138. & furv. 441. & fuiv. Théoné, fille de Thestor. Voyez Thestor. Théophane, métamorphofée en Brebis par

Neptune, III. 102 Théophe, ou Apparition des Dieux, II.

Théoria, fignification de ce mot. III. 162 Thera, Ifle où les Mynieus vintent s'établir. III.

Theraphans honorés par les Chaldéens. I. 542. 580. Thérapluns de Laban. Expli. cation du mot Theraphims, I, 155, 575. 576. IL. 408

There, nom d'une Nymphe, II. 332

MATIERES. Théren , Roi d'Espagne , entreprend de piller le Temple d'Hercule pres de Ca-

Ther fundre, fils de Polynice, mis fur le Thrône de Thébes, III. 373. sa mort \$ monument élevé en fon honneur. ibid.

Thefee, sa généalogie, sa naissance, son éducation. III. 316, ses premieres avantures, 118, 219, il fe fait reconnoitre à Athénes, 210. 221, fon voyage en Créte pour dompter le Minoraure 156. O' faiv. il abandonne la belle Ariadne, 159, fon retour cause la mort de son pere. ibid. sête qu'il institue dans l'Isle de Délos. 161. 163. il réunit en un seul corps de Ville tous les Habitans de l'Atrique. 321, 321, il re-nouvelle les Jeux Isthmiques 323, ses autres expéditions. 324, il enseve la belle Hélène. 325, 6 μiν. (es mal-heurs. 328, ses ensans, ses semmes, sa mort. 318, 519. fon Apothéofe: Culta qu'on lui a rendu. 171. 187. 319. 330. s'il fut du nombre des Argonautes. 111. 210. pourquoi condamné au Tartare . la peine. II. 419

Théseides, fêtes de Thése. I. 282 Theimophore , furnom de Cérès. II. 455.

Taefmophories, fêtes en l'honneur de Cé-rès. I. 186. II. 459. célébrées à Athénes & à Eleusis. 465. 466 The smophores , surnom d'Isis. I. 98 Thefpia, Ville de liéotie. 11. 455 The piader, furnom des Muses.

The spie, nom d'une Nymphe. II. 331 Thesprose, fitnation de ce Pays, 11. Thefair , fables débitées sur ce pays. I. 43.II. 418 Thefaliens, les premiers Grecs qui domp-

térent les Chevaux. III. Tuefter, pere de Calchas, un des Argonautes. III. 222, 252, fon avanture à la Cour du Roi de Carie. 572-572 Tairis, femme de Pélée, de qui elle naquit. I. 109. son mariage avec Pélée. III. 389. & fuiv. 450. comme elle rendit Achille inyulnérable. 451. 452.

voulut l'empêcher d'ailer à la guerre de Trove. Theurgie, espéce de Magie, en quoi elle confistoir : estime qu'en faisoient les Scavans I. 257. 396. conditions rigou-

### TABLEDES MATIERES. 606

reules pour y être initiés. 397. 398. pouvoir qu'on lui attribuoit. 399.434 Themas ou Trusases, Dieu des Gaulois, ce qu'il étoit chez les autres Peuples. I. t6.4t.65. II. 196. 202. c'eft le Mercure des Gaulois. 667, il étoit aussi hono é chez les Espagnols. Thrader, nom des Bacchantes. II. 166 Thighis, Pilote du Vaisseau des Argo-

nautes. Ill. 211. 213. fa mort. 213. Thiras, un des descendans de Japhet, où il s'établie, III. 17

Thiree, fils d'Oenée Roi de Calydon & d'Althée. III. Thisbe, Voyez Pirame,

Thoas, Roi de Lemnos, mari de la Vénus mere d'Enée. Il. 160. 186. comme il fut fauvé du masfacre de tous les hommes de l'Isle. III, 225, il regna dans l'Isle de Chio. 370

Thee, nom d'une Nymphe. II. Thorebia. Thornax, Montagne surnommée le Mont

Coucou. Il. Thot ou Thaut, Dieu des Egyptiens. I. 16. 41.65.88. II. 8. regarde comme l'in-

venteur des premieres Lettres. 82. 88. sa généalogie, ibid. Chronos lui donne toute l'Egypte. 92. que c'est le plus ancien Mercure. II. 192. fes talens , Arts qu'il inventa. 193. Livres qu'il com-

pola. 194 Thraces, d'où ils ont tiré leur nom. L 55. Dieux qu'ils adoroient. 669 Thyca, nom d'une Nymphe. IL 332

ibid. Thyché. Thyella. ibid. Thyeste, condamné au Tarrare. II. 429. fa généalogie. III. 82. Voyez Atrée. Thymere, Roi d'Athéne, déposé de la

Royauté, pourquoi. I. 170 Tgyoneus, furnom de Bacchus. II. 265 Thyoné, nom de Sémelé, lorfqu'elle fut mise au nombre des Déesses. II. .246

Thyree, Ville & Golfe du pays d'Argos foodés par Thyréate. III to Thyro, nom d'une Nymphe. II.

Thyrse, espèce d'armure qu'on donne à Bacchus & aux Bacchantes. III. 266. 170.171 Thyrsée, Ville de Gréce fondée par Hyp-

fus, III. 19 Tun, nom que donne les Chinois à leur grand Dieu , ce qu'il fignifie en leur Langue. L. Timer. Voyez Pavor.

Tirefias, célèbre Devin, son Histoire mêlce de fables. III. 373. 384. O fuiv. Uliffe va confulrer l'ombre de Tiréfias aux Enfers. II. 418. 410

Tifamene, fils de Therfandre Roi de Thébes, descendant d'Oedipe. III. Tsiphone, une des Furies. II. Titaia. Voyez Titée.

Titant, leur origine selon les Atlantides. I. 99. felon les Grecs. 105. IL 21. leur Hilloire, L. 18. 108, II. 16, 21, O' fuiv. se, pourquoi dit-on qu'ils furent relégués dans le Tartare. 33. s'il faut les diftinguer des Géants. I. 59. II. 21. 52. les Titans connus des Orientaux. 94. en quel tems ont vecu les Titans, qu'on leut a rendu les honnours Divins. I.

Titan, fils ainé d'Uranus, frere de Saturne, à quelle condition il lui céda l'Empire. II. Titan, nom du Soleil. I. Tuanides , nom donné aux sept filles de

Chronos. L. 89 Titanies, fête des Titans. I. 284 Tuée, femme d'Uranus, ses enfans, son

Apothéofe. I. 99. II. 21. 226. ce que fignihe ce nom-Tithon, enfans qu'il eut de l'Aurore, fa généalogie, for Hiftoire. Il L. 499. 505.

il fut changé en Cigale. 499. 503 Taye, fils de la Terre, fon énorme grandeur, sa mort, son supplice dans le Tartare. II. 419.509 Tiepoieme , fils d'Hercule & d'Astioche. fil.

Tmolus , Juge entre Apollon & Pan. II. 256. fon Histoire. Montagne qui porta fon nom. Tochnus, Fondateur de la Ville Tochnie.

Sa généalogie. III. Tosson d'or , fable de la Toison d'or. I. 18. III. 101. 103. ce que c'étoit que cette Toilon d'or. 237. Voyez Jajon, Arge-

nautet. Tombeaux des grands Hommes devenus des Temples publics. L. 181. ce que les Anciens entendoient par les Tombeaux des Héros. III.

Torédia .

Torédia, Nymphe aimée de Jupiter, ses enfans. 11. Torsue, vénération des Troglodytes pour

cetanimal. I. 1 8. Nymphe changce en Tortue : que c'est le symbole du fi-lence. II. 79

Tofarthrus. Voyez Efculape.
Tour (le), Infirument de Méchanique :
par qui inventé. III. 174
Tompufunt, non de Jupiter. II. 61

Toxer, frere d'Althée, tué par Méléagre, vengeance d'Akhée. III. 354 & fuiv. Toxée, fils d'Oenée Roi de Calydon qui

le fit mourir, III. Tranquillité (la), Diviniré : son Temple à Rome. II 530.531

Trapézeus, fils de Lycaon. III. Trepied de Jason : fabl : sur ce Trepied. III. 144. 145. Voyez Euritut.

Trépieds qui étoient dans les Temples : leur usage : de combien de sortes. I. 260. Trépied du Temple de Delphes.

Très-haut, nom donné à Acmon lors de son Apothéose. II. 11

Triceps, surnom de Mercure. II. 302 Tricolonus duquel viennent les Tricolons. Triclaria, surnom de Diane: Temple de

Diane Triciaria, IL Trident de Neptune forgé par les Cyclopes. II. 17. 302. volé par Mercure encore enfant. Tricio ides, fetes de Bacchus. I.184.Il.171

Trimité, s'il y a des vestiges de ce Mistère dans les Divinités Payennes. I. 11 Triformis, surnom de Diane : ce qu'il signifioit. II. 246

Trigle , Divinité des Germains : comme elle est représentée : son Cuite II. 718. Triproléme instruit par Cérès sur l'Agricul-

ture : son Hiltoire, fables qu'on a y mêlées, II. 454. 459. 462. 463 Trifmegifte. Voyez Mercure Trifmegifte. Tricen qui apparut aux Argonautes. III. 244. 245. Triton fils de Neptune & d'Amphierite. I. 109. II. 313. relation de plusieurs Tritons vús & péchés. 313.

Troile, fils de Priam tué par Achille, sa vie étoit une des Fatilités de Trove. III. 414-429

Tome III.

MATIERES.

Trompése, son usage dans les Sacrifices I. Tropasschus, furnom de Jupiter. II. Trophomies, scte de Trophonius. I. 183 Trophomies, sa naissance, ses talens, sa mort, fon Oracle. I. 316. O fue. Trophonius, furnom de Jupiter, II.

Tros, Roi de Troye, guerre qu'il eut avec Tantale. II. 515. Ill. 394. fa généalogie , ses descendans.

Troye, les murailles bâties par les Dieux. I. 39. III. 419. cette Ville prife deux fois. I. 57. 58. origine de la guerre de Troye I. 143. 144. III. 389. C Suiv. Histoire du siège de Troye.401. C' suiv. Fatalités attachés à la Ville de Troye. 406.prife de la Ville. 412. & fuiv. époque de cet événement. 426. Histoire de cette Ville. 418.0 Juio.

Troye blanche, qui montre à Enée le lieu où il doit s'établir dans l'Italie, III. 495 Tubalcain, le plus ancien des Vulcains, & l'original de tous les autres. II. 185.

Tubiluftres, fêtes instituées chez les Romains, pourquoi. L Tuillon, Dieu des anciens Germains : son

origine, fon Histoire, fon Culte. II. 706. 715. 716 Turnut, Roi des Rutules, & Rival d'Enée. III. utilina ou utélina , Déesse des Bleds. I.

185. II. Tinéle, Déesse adorée à Bourdeaux. Temple qu'elle y avoit. II. 687.688 Tybérinus, Roi d'Albe, sa généalogie, sa

mort, III. Tybre, Fleuve du pays Latin : origine de ce nom. III. Tychon, Divinité honorée à Athènes. II.

Trdér, fils d'Oenée, & pere de Diomède. III. 53. 357. il périt dans la premiere guerre de Thébes. 369. & Juiv. son Tyllimes, Dieu particulier à la Ville de Bresse. Description de sa statue. Il.

Tyndare, Roi de Sparte, sa généalogie & ses enfans. III. 41.331.331 Tyndarides, nom de Caftor & Pollux : fêtes des Tyndarides à Rome. III. 335 Typhon , frere d'Osiris , un des grands Tttt

## TABLE DES MATIERES.

Dieux d'Egyte. I. 458, son Histoire. 458. 467.471. & Juiv. Typhon, Monstre imaginé par les Grecs.

. 108. 468. 469. fait la guerre aux Dieux. 469. 470. explication des fables débitées sur Typhon. 474. & surv. comment il périt. 477. & Juiv. comme il est représenté.

Tyro, fille de Salmonce. III. 55. 204. fes enfans.

JACUNA, Déesse chez les Romains. Vagitanus, Dieu invoqué pour les enfans. I. 184. IL

Vaison, Ville mise au nombre des Divinités pat les Gaulois. II.

Vaifemix d'Enée changés en Nymphes de la Mer. Origine de cette fable. I. 14-39. Vaisseau des Argonautes, pourquoi on a dit qu'il parloit. I. 61. Vaisseau conftruit par Xixutrus pour se sauver du Déluge. I. 81. Vaisseau de Thése, ce qu'il devint. III. 163. différente forme des Vaisseaux des Grecs. III. 210. Vaisseau des Grecs pour le siège de Troye. III. 397. Usage de donner des noms aux Vaiffeaux. I.

Vallonia . Déesse oui présidoit aux Vallées. I. 186. II. 383. 199 Vandales, Peuples de l'ancienne Germa-

manie : leur origine, leur Religion. II. 706.726.730 Vanité (la), fource de fables. I. 31.47

Vautour , Oiseau consacré à Mars & à Junon. J. 246. II. 88, il fervoit auffi pour les Augures. I. 374. Apoilon furnommé Vulturius, ou Apollon aux Vautours, II.

Veau d'or, objet de l'Idolatrie des Hébreux : imité de celle du Bœuf Apis. I. \$15. 520

Véilo, mot trouvé fur un bas relief : ce qu'il fignifie. JI. 652.653 Véjous ou Véjupiter, comme Jupiter étoit représenté sous ce nom : Culte qu'on lui rendoit alors. II.

75-77 Vénafins , Peuples de Capadoce : leur Religion. I. 659. à la Nose.

Venusens, de qui ils descendent. IIL 482 Vents, quel est le Dieu des Vents. L. 30. 43. 61.II. 334. fable des Vents donnés à Ulisse dans une peau. I. 30. II. 333. 334. Vents, fils des Dieux. 1. 107. 108. Cuke qu'on leura rendu. II. 335. 337. comme on les a représentés.

Vénus, sa naissance suivant les Egyptiens. 1. 98. fuivant les Grecs. I. 63. 91. 105. Il. 20. 158. combien on comptoit de Vénus. II. 158. 159. que plusieurs perfonnes ont porté ce nom. 161 origine de la Fable de Vénus. sbid. explication des Fables débitées fur Vénus. 162. O fuiv. fon Culte. Oifeaux, Plantes, & Fleurs qui lui étoient confacrés, 161. fes différens noms. 166. & furv. comme on la représentoit. 168. 169. son mariage avec Vulcain, ses galanteries avec Mars & Mercure. I. 109. II. 150. 163. pouvoir de sa ceinture. 163. son commerce avec Anchife. I. 109. IL. 160. 164. les Gaulois la mettoient au nombre des Déeffes de l'Enfer. II. 679

Venus Uranie. Voyez Uranie. Venus, Planéte, honorée en différens pays. I. 16. a donné origine à la Vénus des Grecs. II. 161

115

Vergdies, nom des Pléiades. II. Vergobrets, forte de Magistrats chez les Gaulois. II. 621

Verné (la), Divinité, son origine, sa généalogie. II. 529. pourquoi dit - on qu'elle est cachée au fond d'un puits... 530. que la vérité a eu souvent besoin

d'ornemens pour paroitre. I. 31.36 Vers Sibyllins. Voyez Sibyles. Verfeau, figne du Zodiaque: origine qu'on

lui donne. I. 182. III. 194. 6 la Note. Versoina, Divinité des Maures, I. Vertu , Divinité , fon Temple , comme elle étoit représentée. I. 187. 188. II.

\$28. 529 Vertumne, Dieu des Vergers & des Jardins, I. 186. il épouse Pomone. II. 374. étymologie de son nom : son Histoire. fon Culte, fon Temple & fa ftatue à Rome. Comme on le représentoit,

375- 376 Verveine, Plante, fon usage chez les Druvdes, II.

Vefne ou Vichnou. Voyez Vichnou Vesper, nom de la Planéte Vénus. II. 161 Vefta, une des grandes Divinités des Egyptiens. I. 97. 457. Vefta, fille de SaT A B L E D E S Vefta, l'une pife pour la Terre. I. 183. II. 349. l'autre Vefta fymbole du feu. 64c. Culte de Vefta comme fymbole du feu 1 origine de ce Culte, par qui il fiu apporte en Iralia. 284, etymologie du nom de Vefta. 365, 366 Vigilate, leur infitution e, leurs fonctions,

Vejlates, leur inflitution, leurs fonctions, leurs Loix, II. 364. 365. Temple des Veftales à Rome, 365. Veftales d'Amérique, I.

rique. 1.
Vétula, Déesse qui présidoit aux plaisirs.
1. 186

Vialis, furnom de Mercure. II. 301
Vichmou, Dieu des Indes Orientales. I.
11.139. Tradition des Brachmanes für
ce Dieu métarnorphofe en Tortue. 118
Victimer, quand commenca l'ufage des
Victimes vivantes. I. 140. & furv. &

Victimes vivantes. I. 140. O furv. & furv. & furv. It furnismes humaines. 141. O fuiv. II. 638. choix qu'on fairfoit des Victimes. I. 144. O fuiv. comme on les préparoit. 247. 148. quelles Victimes on offroit aux Dieux des Enfers. II. 904. Voyez. Saesificer.

Vicioire (la), Divinité. I. 187. Temples bâtis en fon honneur: comme elle étoit représentée. IL 156. ses différens noms.

Vie (la), Divinité. I. 187
Vielle d'or (la), Déeffe adorée par les
Peuples qui habitoient près du Fleuve

Obi : comment ils la confultoient. L 669 Viellesse, par qui engendrée. I. 106. Divi-

nité qui y préfidoit. 186 Vierge (la), Signe du Zodiaque: par qui

habité, dit-on. I 182. III. 572
Viller, cérémonies pratiquées à la fondation des Villes. I, 900. Villes d'Egypte qui tiroient leur nom des animaux qu'on y honoroit. 906. Villes miles au nombre des Divinirés. II. 686. 740. fondement du Culte qu'on rendoit à

ces Villes.

Vin (le) employé dans les Sacrifices. I.
239. 147. que les Egyptiens & plufieurs autres Peuples n'en connoiffoient pas l'ufage.

249

Vinales, fetes ainti nommées: objet de

Vinales, letes ainsi nommées : objet de leur institution, I. 192. 193 Violence, Divinité, Compagne insépa-

rable de Jupiter : de qui on l'a fait

MATIERES. 699
naitre. L 107. fon Temple à Corinthe

II. 542. 580
Virginicuris, Déeffe du Mariage. II. 592
Virsplaca, quelle Déeffe c'étoit. II. 596
Vitulus & Visurnus, Divinités qui préfidoient à la vie. I. 186. II. cor

Uilfe, fa genealogie. III. 46; fon Hilloire & les avanures. 46; . 67 fauv. fon 15four dans I'lle de Circé. 473, 474. & dans I'lle de Calipfo. 475, 476. fon retour à l'asque. 477. fon avanture dans I'lle des Sirenes. II. 339. 341. fon voyage aux Enfers. II. 418. 433, 434,41 reçur les honneum Héroiques après fa mort. III. 479. Voye: Penigres fa

lope.
Univers, comme il fut formé fuivant les
Chaldéens. I. 76, fuivant les Phéniciens. 84. fuivant les Egyptiens. 96.

Ó fuiv. fuivant Moife. 120. Voyez.

Théogonies.

Vaux, usage de faire des Vœux en particulies. Ce qui s'y pratiquois. I. 199

Voiles de Vaisseaux: a qui on en attribue

l'invention. III. 164. 173

Voltumna ou Volturna, Divinité d'Etrurie. II. 377

Volupia, Déesse des plaisirs : son Temple & sa fère à Rome. II. 536. de qui on la fait fille. 178 Volusina, Déesse des Latins. II. 384

Voyageurs (les), Aureurs de pluseurs fables. I.

Voye de Lais, comment dit-on qu'elle lut formée. III. 282

formée. III. 282 Ur, Ville de Chaldée, par qui l'Idolátrie y fut introduite. I. 157. 151. 543. regardée comme la Métropole du Sabifme. 178

Uranic, Déesse des Arabes, la Célesse des Maures. I. 517. 518. 615. 640. 663 Uranic, une des neuf Muses; ses attributs. II.

Uramus grande Divinité des Phéniciens.

1. 86, 88 son Hiltoire. 88. 6º Juro. ce qu'il étoit suivante les Aulanides, 99. Eymologie de ce nom. II. 1. 12. Urcéeius. Infitument dont on se servoir dans les Sacrifices I. 45.60 Uratal, Dieu des Arabes. I. 45.60 Uratal, Dieu des Arabes. I. 45.60 Uratal, Dieu des décendans de Cain. I.

Vulcain, un des Dieux des Egyptiens. I. Tttt ii

De Ive Gove

TABLE DES 96. 97. qu'il y a eu plusieurs Vulcains. II. 184. & faiv. Hiftoire du Vulcain d'Egypte. 185. Histoire du Vulcain des Grecs, 186, 187, ses enfans, 188. fon Culte, 188. 189. comme on le représente. ibid. 654. pourquoi ses Temples hors des Villes. I.

101. 102. fon Temple à Memphis. I. 206. fon Culte chez les Gaulois. II. Vulcanales, fêtes en l'honneur de Vulcain. I.

Vulcanie, Voyez Hépheftiée. Vulsanier , noms des Isles Folies . où

étoient établis les forges de Vulcain. Vuod . Dieu des Arabes. I. 519 Vulrurius, furnom donné à Apollon, 11-

239

ANTHE, Chef des Béoriens : Xambe , Fleuve de la Troade : il pourfuit Achille, I. 39 Xunto, nom d'une Nymphe II. Acnius, furnom de Jupiter : ce qu'il fignifie. II.

Xiphée, pere adoptif de Janus. II. 101.102 Aixurus ou Sifutrus, ce qu'il étoit suivant les Chaldéens. I. 80. s'il est le même que Noé. 81. comme il se garentit du Déluge : son Apothéose. ibid. Xusus, petit-fils de Deucalion. III. 52. fon

des Satyres. II.

INCAS du Pérou. Magnificence de leurs Temples. I. 133. les Yncas prennent la qualité de fils du Soleil, Yphiclés, fils d'Amphiryon & d'Alcméne, Jumeau d'Hercule. III.

# Yphrimé, Nymphe, mere de Mercure &

AMOLXIS, Législateur des Thraces & des Gétes, & leur Dieu. I. MATIERES.

661. 669. II. 573. fon Hiftoire : en quel tems il vivoit. 573. 574. à qui il attribuoit ses Loix, III. Zan , surnom de Jupiter : ce qu'il signifie.

26.79 Zarax , grand Musicien: qui donna son nom à la Ville de Zaraxa : honoré comme un Héros. III. Zelpha, Servante de Lia. Voyez Gad.

Zely, fils de Styx : pourquoi Jupiter le retint auprès de lui. I. Zéomébuch , le Dieu Noir, ou le mauvais Génie chez les Vandales. II. 730 Zephire (Vent), de qui il étoit issu. I. 408. quel Culte on lui rendoir. II. 335 Zerarnehr ou Zerducht, furnom de Zo-

roaftre. I. 165 Zérés , frere d'Amphion & fils d'Antiope. II. 20. III. 77. Voyez Amphion.

Zéthés. Voyez Calsis. Zenmichius, nom donné à Chryfor, lors de son Apothéose. Ce qu'il signifie. L.

Zeus, nom de Jupiter donné par les Grecs. II. Zéus Aratrius, Jupiter le Laboureur. I 88 Zeur Belist, fils de Chronos, ou Saturne. 89

Zéuro, nom d'une Nymphe. II. 332 Zéxo. the t. Zoara, nom donné aux premiers Cippes qu'on adora : pourquoi I,

Zedraque, comme les Egyptiens représentoient les douze Signes du Zodisque. Zogenoi , quels Dieux c'étoient chez les Grecs : ce que ce mot fignifie II.

Zoner, Division qu'en fait Ovide. I. 117 Zophézémin, ce que fign fie ce mot dans la Théogonie des Phéniciens. I. Zoroastre, Législateur des anciens Perfes : qui il étoit : sa Doctrine. I. 165. s'il eft l'Anteur de l'Idolatrie du Sabisme. 178. s'il est le premier Inventeur de la Magie. 395. Loi de Zoroaftre pour le Culte de Mitras. 614. 648. son Livre sur le Culte du seu. II. 366. à quelle Divinité il attribuoit ses Loix,

Fin de la Table des Matiéres.